

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



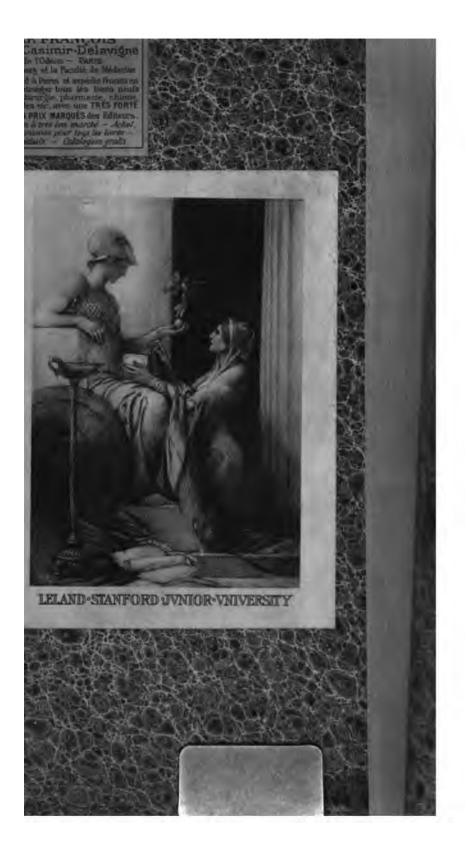

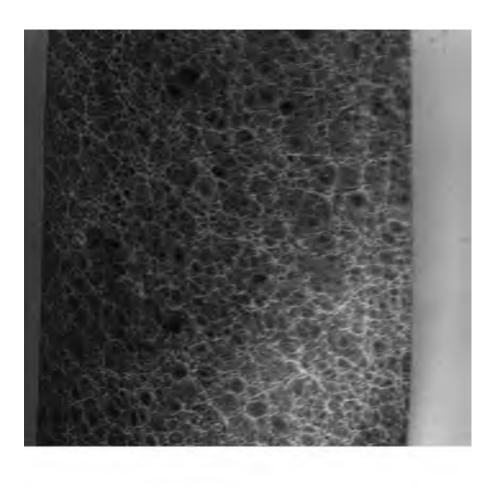

HlobyL

## **OEUVRES**

COMPLÈTES

# D'HIPPOCRATE.

VIII.

Imprimerie de Ch. Lahure (ancienne maison Crapelet) rue de Vaugirard, 9 [près de l'Odéon.

## **OEUVRES**

COMPLÈTES

## D'HIPPOCRATE,

## TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD,

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES, Suivie d'une table générale des matières,

## Par É. LITTRÉ.

DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES),

DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE MATURELLE DE MALLE,

DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS,

DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'ATHÈNES,

ET MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE MERGULAMÉMME D'ARCHÉOLOGIÉ.

Τοίς των παλαιών Δυδρών όμιλησαι γραμμάσι.

TOME HUITIÈME.

## A PARIS,

CHEZ J. B. BAILLIÈRE.

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEFEUILLE, N° 49.

LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET; ... A NEW-YORE, CHEZ H. BAILLIÈRE, 200. BROAD-WAY.
A MADRID, CHEZ CH. BAILLY-BAILLIÈRE, LIBBAIRE, CALLE DEL PRINCIPE; 19.

1853.



## PRÉFACE.

I. Platon, dans un de ses dialogues, nous représente Phèdre rencontrant Socrate et lui parlant d'un discours dont Lysias, un des bons écrivains de ce temps-là, avait régalé (c'est le terme de Platon) une compagnie où lui, Phèdre, s'était trouvé. Socrate, qui était très-curieux de ces sortes de compositions, demande avec instance que son interlocuteur la lui fasse connaître; et bientôt, tous deux assis sous un frais ombrage, au bord de l'Ilissus, le discours ou thèse de Lysias sur l'amour est récité. Je ne rapporte ceci que pour montrer qu'à cette époque, au sein d'Athènes si occupée, malgré les armes et le commerce, les choses de l'intelligence et de la littérature tenaient une grande place. et que c'était l'habitude de lire, dans les sociétés, de petites compositions sur un sujet déterminé.

Ceci établi de la sorte, on peut revenir sur la Collection hippocratique et s'apercevoir qu'elle aussi contient des traces d'un pareil usage. Elle renferme un certain nombre de Discours qui ont dû être prononcés comme celui de Lysias, et qui, tous, soutiennent un point médical. Qu'ils aient été lus devant des assemblées plus ou moins étendues, c'est ce qui résulte du début même d'une de ces compositions, début qui prouve que de telles thèses scientifiques et littéraires étaient fort communes. L'auteur du livre de la Nature de l'homme

TON. VIII.

nous montre (§ 1) des philosophes prétendant qu'un seul élément est le fondement de toutes choses, mais se divisant sur ce qu'est cet élément; et il ajoute que le succès de ces diverses opinions devant les auditeurs n'est que passager, et que le vainqueur est celui qui se trouve avoir le débit le plus facile devant la foule. Ainsi on traitait devant la foule, pour me servir de l'expression de l'auteur hippocratique, en des compositions peu étendues, des questions quelquefois fort subtiles.

Au reste, c'est ce que fait lui-même l'auteur hip pocratique que je viens de citer. Les expressions dont il se sert en commençant témoignent qu'il s'adresse à des auditeurs, les avertissant tout d'abord que, s'ils cherchent dans le Discours qu'il va prononcer sur la Nature de l'homme, autre chose que ce qui se rapporte à la médecine et des excursions sur la constitution primordiale du corps humain, ce qu'il va dire ne leur conviendra pas. Ainsi le traité de la Nature de l'homme, au moins jusqu'au § 9 exclusivement, est un Discours qui a été prononcé ou destiné à être prononcé devant une réunion curieuse de pareilles argumentations.

A la même catégorie appartient le traité de l'Art. Ce traité se propose de combattre ceux qui prétendaient que la médecine n'existait pas et que la guérison, quand elle arrivait, était due non à l'art médical, mais à la fortune. On le voit, c'est encore ici une thèse purement générale. Du temps des Hippocratiques, comme à toutes les époques, il se rencontra des esprits qui, frappés des incertitudes

de la médecine et voyant des maladies se terminer d'une manière fatale en maintes circonstances. malgré son intervention, ou d'une manière heureuse sans son intervention, nièrent qu'elle eût aucune puissance réelle, et pensèrent que les cas qui guérissaient auraient aussi bien guéri si le médecin n'avait pas été appelé. Quoique, dans le siècle des Hippocratiques, la médecine fût beaucoup moins savante et, par conséquent, moins puissante que de nos jours, et qu'ainsi la réfutation fût moins facile, toutefois l'auteur, bien que subtil. argumente avec une certaine habileté, et termine en se référant aux exemples des hommes sachant leur métier, qui se plaisent plus à prouver par des faits que par des paroles, et qui, sans s'occuper de discourir, sont persuadés que le vulgaire a plus de confiance en ce qui frappe ses yeux qu'en ce qui frappe ses oreilles.

C'est encore un Discours que le livre des Vents.

L'intention de l'auteur est d'établir que toutes les maladies ont une cause unique, et que cette cause unique est l'air, ou, plus particulièrement, l'air qui est dans le corps, poca. Lui même résume son œuvre en ces termes : « Les vents sont, dans toutes les maladies, des agents principaux; tout le reste est cause concomitante et accessoire, cela seul est cause effective, je l'ai démontré. J'avais promis de signaler l'origine des maladies, et j'ai établi que le souffle, souverain dans le reste, l'est aussi dans le corps des animaux; j'ai fait porter le raisonnement sur les maladies connues, où l'hypothèse s'est

montrée véritable. Si j'entrais dans le détail de toutes les affections, mon discours en deviendrait plus long, mais il n'en serait ni plus exact ni plus convaincant. » L'auteur qui a écrit cet opuscule est un homme qui sait trouver de belles expressions pour rendre de belles pensées; on n'a qu'à voir son préambule. Toutefois, il est certain qu'il a donné dans les hypothèses scientifiques, qui, à cette époque, menaçaient de toutes parts la médecine, et qu'il a eu, de ce côté là, un esprit moins ferme que l'auteur du traité de la Nature de l'homme, ou que celui du traité de l'Antienne médecine. Il n'est pas impossible même que son Discours ait été positivement l'objet de la critique de ces deux écrivains. Toujours est-il que le traité de la Nature de l'homme et celui de l'Ancienne médecine combattent vivement des opinions qui sont les siennes.

Le traité de l'Ancienne médecine nous montre aussi cette habitude de soutenir en public des thèses sur des sujets médicaux comme sur tout autre sujet; car il dit, en commençant : « Tous ceux qui de vive voix ou par écrit ont essayé de traiter de la médecine.... » Le but de l'auteur est de faire voir le néant des hypothèses qui, admettant, comme c'était l'usage dans ce temps-là, le chaud ou le froid, ou le sec et l'humide dans le corps humain, faisaient dériver toutes les maladies de ces qualités ou éléments. Nul, dit l'auteur, n'est autorisé à placer la médecine sur une hypothèse, quelle qu'elle soit; car la médecine a des faits positifs desquels il faut partir de préférence à toute supposition.

On doit sans doute rapporter au même ordre de compositions le livre de la Maladie sacrée. En effet l'auteur s'est beaucoup moins occupé de donner la description technique de l'épilepsie et d'en exposer le traitement que de combattre une opinion qui avait cours de son temps. C'était une idée fort accréditée parmi les Grecs que cette affection si étrange par ses phénomènes était due à la colère des dieux; et, partant de là, des charlatans de toute espèce prétendaient la guérir à l'aide de pratiques superstitieuses. L'auteur hippocratique s'élève avec beaucoup de force contre une pareille crédulité. Au reste l'épilepsie n'était pas la seule maladie que l'on attribuat à une infliction divine; toutes, dans les âges pleinement théologiques, avaient été considérées comme provenant de cette cause générale. Ce furent les médecins qui successivement les ramenèrent dans la catégorie des phénomènes naturels; et les Hippocratiques, Hippocrate en tête, comme on peut le voir dans son traité des Airs, des Eaux et des lieux, tinrent serme pour cette doctrine, qui est le couronnement de toute science, et, par conséquent, de toute philosophie.

En résumé, le caractère de ces dissertations est de porter sur un point philosophique de la science; elles ont été lues en public ou du moins elles ont été écrites pour l'être. De fait, du temps d'Hippocrate et de ses successeurs, à Athènes et sans doute dans le reste de la Grèce, on était dans l'usage de réciter de telles dissertations.

II. Il est bon de rappeler tous les indices, même

fugitifs, qui peuvent montrer une sorte de chronologie relative entre quelques-unes des pièces qui composent la Collection hippocratique.

J'ai fait voir, t. V, page 28, qu'il est un bon nombre de propositions communes entre les Aphorismes et les livres des Épidémies. J'ai établi, ib. p. 32, que les Épidémies peuvent servir soit à corriger dans les Aphorismes des fautes qui y sont depuis la première copie livrée au public dans l'antiquité, soit à suggérer une interprétation qui est la véritable. En un mot, cette comparaison, faite minutieusement, témoigne qu'en plusieurs cas les observations et remarques consignées dans les Épidémies ont été employées pour rédiger les propositions générales parallèles qui figurent dans les Aphorismes. Il en résulte donc de toute certitude que les Épidémies, du moins en ce qui concerne ces propositions, sont antérieures aux Aphorismes.

On doit considérer comme un des livres les plus récents de la Collection, les *Prénotions de Cos*. Cette compilation a été faite à l'aide de morceaux textuellement empruntés à plusieurs des traités que nous possédons. Voy. en preuve quelques remarques que j'ai mises là-dessus dans l'Argunuent du Traité des semaines, p. 628.

Les livres qui ne sont que des extraits, tels que le Mochlique, par rapport au Traité des fractures et des Articulations, et le livre de la Nature de la femme, par rapport à ceux des Maladies des femmes, sont, cela va sans dire, postérieurs là ceux dont ils émanent.

La composition du livre du Régime dans les maladies aigues est, d'après le dire même d'Hippocrate, venu après les deux éditions des Sentences cnidiennes. De là, on peut croire, sans pourtant que cela soit tout à fait sûr, qu'un des livres cnidiens qui se trouvent dans la Collection hippocratique, c'est-à-dire le deuxième Livre des maladies, qui paraît tenir de près aux Sentences cnidiennes, est, lui aussi, antérieur au traité du Régime dans les maladies aigues.

Dans l'Argument du Traité des chairs, p. 577, j'ai constaté, entre ce livre et celui de la Nature de l'enfant, un rapprochement qui ne permet guère de douter que le premier ait fait un emprunt au second.

Ce sont autant de remarques qui fournissent quelques lumières à celui qui étudie la Collection hippocratique dans sa constitution interne et cherche à se faire une idée du mouvement scientifique considérable qui y est représenté,

III. M. Meinecke a publié un mémoire sur les noms propres qui sont dans les Épidémies<sup>1</sup>. Il est vrai, comme il le remarque, qu'un livre tel que les œuvres hippocratiques, contient nécessairement une somme non petite de notions archéologiques ayant pour le philologue un intérêt plus qu'ordinaire et profitant par plus d'un côté à l'érudition; mais il est vrai aussi que, pour en tirer bon parti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Epidemien des Hippocrates, besonders in Rücksicht auf griechische Namenkunde; lu à la classe philosophico-historique de l'académie royale des Sciences de Berlin, séance du 25 octobre 1852.

rien de mieux que la main d'un homme aussi versé que M. Meinecke en la connaissance de la littérature grecque.

Dans l'argument relatif aux Epidémies, t. V, page 14, j'ai entamé quelques recherches sur la clientèle des Hippocratiques. A ces premières notions, M. Meinecke en a ajouté d'autres fort intéressantes, en ce qu'elles montrent les médecins hippocratiques en relation avec les premières familles de la Thessalie et avec des hommes qui appartiennent bien à l'époque où l'histoire place Hippocrate, de sorte que tout concorde et concourt.

Il y avait en Thessalie, à Larisse, une illustre famille, les Alévades, dont Simonide, longtemps avant Hippocrate, fait mention. (Voy. Théocrite, XVI, 34; et son Scholiaste.) Un Alévas est mentionné  $\not Ep$ . II, 1, 10.

Il est parlé, Ép. V, 25, à Larisse, d'une domestique de Dyseris. Dyseris, on le sait par Théocrite, ib., et par Aristide, Orat. X, p. 137, Dind., appartenait aux grandes familles de Thessalie.

Comme l'ancienne Dyseris, dont parle Simonide, fut mariée à un Échécratidas et que ce nom était particulièrement fréquent dans la famille des Alévades, il ne paraît pas douteux que l'Échécrate nommé  $\acute{E}p$ ., VII, 78, ne doive être considéré comme appartenant à cette famille.

Un nom non moins célèbre dans la famille des Alévades est Simus. Un personnage de ce nom était à la tête du parti qui ouvrit à Philippe de Macédoine le chemin à la domination sur la Thessalie. De ce Simus doit être distingué un Simus plus ancien, qui, dans Simonide (Voy. le Scholiaste de Théocrite, l. c.), est dit le père d'un Alévas, aïeul de la famille. A un troisième Simus, intermédiaire entre les deux, se rapporte vraisemblablement le Simus nommé Ép. V, 53.

Il est parlé,  $\not Ep$ . V, 16, de Palamède de Larisse d'une façon qui paraît indiquer la maison d'un noble. Le médecin hippocratique fut appelé pour y traiter le maître d'écurie, et un maître d'écurie ne peut guère se trouver que dans une grande maison. A ce propos, M. Meinecke remarque que, d'après Thucydide, II, 22, Polymedès et Aristonous de Larisse appartenaient au parti qui combattait le gouvernement des Alévades. Il est donc vraisemblable qu'en place de Palamedès dans Hippocrate, il faut lire Polymedès, d'autant plus que Polymedès se trouve nommé ailleurs,  $\not Ep$ . VI, 8, 18.

On peut aussi compter comme appartenant aux grandes familles de Larisse Gorgias,  $\not Ep$ . V, 11; Antimachus,  $\not Ep$ . V, 18; Eumelus,  $\not Ep$ . V, 23; Hippolochus,  $\not Ep$ . IV, 31; Theophorbus,  $\not Ep$ . V, 17; Ænesidemus,  $\not Ep$ .V, 19; Hipposthenès,  $\not Ep$ .V, 14; Scamandre,  $\not Ep$ .V, 15; Eudème,  $\not Ep$ . V, 20; Apellæus,  $\not Ep$ . V, 22; tous ces personnages sont dits expressément de Larisse, à l'exception du seul Hippolochus. Mais M. Meinecke ne doute pas qu'il ne fût aussi de cette ville; car Eusèbe,  $\not Can. chron.$ 

<sup>&#</sup>x27;La, le texte est οίον Φαρσάλφ Πολυμήδει. M. Meinecke pense qu'il faut considérer Φαρσάλφ comme un nom propre d'homme, et lire, avec Palladius, οίον Φαρσάλφ καὶ Πολυμήδει.

page 181, cite parmi les princes thessaliens, un Hippolochus de Larisse, fils d'Alexippus; Tite-Live, XXXVI, 9, fait mention de celui-ci, et Polyhe nomme souvent, entre autres V, 70, un Hippolochus thessalien. Ce qui prouve que l'Hippolochus d'Hippocrate était un homme riche et puissant, c'est qu'il possédait un village. Cette indication de M. Meinecke mérite d'autant plus l'attention que de la sorte on trouverait un lien de plus entre le IV-livre des Épidémies et le V, relations qui sont rares, comme on peut le voir dans ma dissertation sur la division de cinq livres des Épidémies, t, V, p. 3.

On trouve encore plusieurs personnages indiqués comme possédant des villages: Bulagoras, Ép. IV, 35; Amphilochus, Ép. IV, 35; Sosileos, Ép. IV, 30; Médosades, Ép. IV, 45. De pareilles désignations font voir certainement qu'il s'agit d'hommes riches; mais rien n'indique s'ils appartiennent à la Thessalie ou à un autre pays.

Un Antilochus, Ép. II, 1, 10, est nommé à côté d'Alévas. D'une part on sait que les copistes ont confondu les noms d'Antilochus et d'Antiochus; d'autre part on sait par Théocrite, l. c., et par d'autres auteurs, qu'Antiochus fut le nom de plusieurs personnages d'une même famille, à Larisse, souvent alliée à celle des Alévades. Il est donc vraisemblable que, dans le passage hippocratique, au lieu d'Antilochus, il faut lire Antiochus.

Comme Scopas est un nom des princes de la Thessalie, M. Meinecke pense qu'il faut voir un de ces Scopas dans celui qui est nommé, Ép. II, 3, 11;

mais cela me paraît tout à fait douteux. En effet, par un autre ordre de considérations, par l'examen de l'affection qu'éprouva ce Scopas, j'ai été conduit à croire qu'il est non pas de Larisse, mais de Périnthe; dès lors il n'aurait plus rien de commun avec les princes thessaliens.

Quoi qu'il en soit de ce dernier cas, il résulte des curieuses recherches de M. Meinecke, que les médecins hippocratiques ont exercé leur art à Larisse parmi les familles les plus considérables de la Thessalie. Ceci ne contribue pas peu à mieux asseoir et à mieux déterminer tout ce que l'on sait sur le rang qu'Hippocrate occupait parmi les hommes de son temps.

Il faut remarquer aussi que Anaxenor et Polyphantes, cités Ép. VII, 412 et 114, comme étant d'Abdère, figurent en qualité de magistrats sur des médailles de cette ville; c'est un nouveau point de repère entre les médecins hippocratiques et les personnages considérables des villes où ils exerçaient.

IV. Dans son travail, M. Meinecke a divisé les noms propres des Épidémies en trois groupes: 4° ceux qui, jusqu'à présent, ne figurent dans aucun ouvrage onomatologique; 2° ceux qui sont altérés ou suspects d'altération; 3° ceux qui étaient connus seulement comme noms mythologiques ou héroïques, et non pas comme appellations usitées dans la société.

1° Noms qui n'ont pas encore été notés: Agesis, Ép. VI, 4, 4; Aglaotelès, Ép. V, 65; Agrianus, Ép. VII, 4; Amphiphradès, Ép. VII, 12; Ane-

chetus,  $\not Ep$ . VII, 46; Apellæus,  $\not Ep$ . V, 22; Aristocydès,  $\not Ep$ . I, p. 644; Harpalidès,  $\not Ep$ . VII, 6; Apomotus, Ep. VII, 971; Empédotime, Ep. II, 3, 4; - Erasinus, Ép. I, p, 702 °; Eratolaüs et Eratyllus,  $\not E_p$ . VII, 3 et 105; Evergetès,  $\not E_p$ . V, 97; Hermoptolème, Ép. VII, 11 et 14; Théophorbe,  $\not Ep$ . V, 17; Cænias,  $\not Ep$ . VII, 4; Cleogeniscus,  $\vec{E}p$ . V, 65; Cleocydès,  $\vec{E}p$ . VII, 1; Cydis,  $\vec{E}p$ . VII, 5; Coüs,  $\not Ep$ . II, 2, 23; Léophorbidès,  $\not Ep$ . VII, 23 °; Métron, Μέτρων, Ép. VII, 18, nom singulier en place duquel il faut peut-être lire Μήτρων ou Μέτων; Mnesianax,  $\not Ep$ . VII, 45; Neopolis,  $\not Ep$ . V, 99, et VII, 30 '; Nicoxène, Ép. VII, 80; Prodromus, Ép. VII, 22; Posidocréon, Ép. VII, 35; Pantimidès,  $\not Ep$ . III, p. 60; Posidonie,  $\not Ep$ . VI, 7, 2; Sosiléos,  $\not Ep$ . IV, 30; Stymargès,  $\not Ep$ . II, 2, 4, et II, 4, 5; M. Meinecke, contrairement à l'opinion de Galien dans son Glossaire, pense que c'est un nom propre et non un sobriquet donné par dérision; c'est aussi l'opinion que j'ai suivie; Scomphus, Ép. V, 3; Terpidès, Ép. VII, 97; Temenès, Ep. II, 1, 7; IV, 25, IV, 26, et VI, 2, 19; Phaëthuse,  $\acute{E}p$ . VI, 8, 32; Philotimès ou Philotimas, Ep. VII, 124; Philistès, Ep. III, 2, et Philistis, Ep. VII, 120<sup>s</sup>; Phrynichides, Ep. I, p. 704;

<sup>&#</sup>x27; Il faut lire 'Απώμοτος, comme le remarque M. Melnecke, et non, comme j'ai imprimé, 'Απόμοτος, quoiqu'il n'y ait pas de variante.

<sup>2&#</sup>x27;Ερασίνος et non Έρασινός.

<sup>3</sup> Λεωφορδίδης, et non Λεωφορδείδης.

<sup>\*</sup> Νεόπολις, et non Νεάπολις.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Φιλιστίς ou plutôt, suivant la remarque de M. Meinecke, Φιλίστις.

Charion, Ép. II, 2, 1; il y a Chærion, Ép. III, p. 46, et VI, 6, 5; Chartades, Ép. VII, 10<sup>1</sup>. 2° Noms corrompus ou suspects de l'étre:

Androphanes, Ép. V, 80; si ce nom était bon, il devrait être accentué ἀνδροφάνης, et non ἀνδροφανής; mais il faut lire, d'après le manuscrit C, ἀνδροβάλης.

Artigenès,  $\not Ep$ . V, 20; ce paraît être une altération d'Antigenès, lecture qu'a en effet le manuscrit C; peut-être est-ce le même Antigenès que celui qui est mentionné  $\not Ep$ . II, 3, 41.

Archigetès, Ép. I, p. 694. Archigetès ne peut guère avoir été un nom propre. Les manuscrits ont apynyétus, et c'est la vraie leçon; mais il faut y voir, non pas le nom d'un homme, mais l'épithète du Dieu sous les auspices duquel la colonie avait été fondée. M. Meinecke fait remarquer qu'il y a ainsi dans les Épidémies plusieurs désignations de lieux consacrés.

Ἄσανδρος, Ép. VII, 54. Ce mot n'offre en soi aucune difficulté; mais, comme les manuscrits varient et que le manuscrit C a Ὁσάνδιος, M. Meinecke pense qu'il faut lire en deux mots ὁ Σάνδιος, le fils de Sandis. Sandis est un nom tout à fait accrédité.

Αύδελλος, Ép. VII, 34. Dans le passage parallèle, Ép. V, 96, ce nom est écrit Βίλλος; et, quoiqu'on n'en connaisse aucun autre exemple, on pourrait s'y tenir, car Strabon cite un certain Βίλλαρος à l'égard duquel Βίλλος se comporte comme Κύλλος à

<sup>&#</sup>x27; Il faut écrire Χαρτάδη et non Χαρτάδει, de même que Εὐτυχίδη et non Εὐτυχίδει, Ép. VII, 67; remarque de M. Meinecke.

l'égard de κύλλαρος. Mais l'autre forme du nom, Ép. VII, 34, est trop singulière, quelque altérée qu'elle paraisse, pour être née de Βίλλος par erreur. En considérant les variantes, M. Meinecke pense que λεδείλος est la forme véritable, bien qu'il n'en existe aucun autre exemple à sa connaissance. Il regarde ce nom comme phénicien, n'y ayant rien d'impossible à ce qu'un Phénicien eût pris du service militaire dans la Thrace. Ne trouve-t-on pas dans les Épidémies la mention d'une femme esclave qui était de l'Idumée, Ép. II, 4, 5<sup>1</sup>?

Dyschytas, Ep. VII, 34, doit être, sans aucun doute, remplacé par Dyslytas, donné par V. 85.

Hécason, Ep. V, 30 et 31, doit, sans doute, être lu Hécaton.

Έξάρμοδος, Ép. VII, 35. Ce mot est inadmissible. Le texte est ὁ Ἐξαρμόδου παιδίσκος, qu'il faut écrire ὁ ἰξ Άρμοδίου παιδίσκος, le jeune esclave de la maison de Harmodius.

Déalcès, Ép. III, p. 142, mot inadmissible, duquel il faut rapprocher la forme Éléalcès, qui se trouve VII, 122. Vu les variantes, la leçon véritable est Déléarcès, qui est dans le texte du commentaire de Galien.

Ένμυρις; ή Ἐνμύριος, Ép. IV, 51 et 52. Il faut lire ή ἐν Μύριος, la jeune fille dans la maison de Myris.

¹ Le texte est ễ οὐδὰ αἵμα ἐγένετο, en place de quoi M. Meinecke lit : ἡ ἰδυμαία ἐλέγετο. La vérité est que ἱδυμαία est donné par plusieurs mss.; mais ἐγένετο se trouve dans tous et même dans plusieurs citations de Gallen que j'ai rapportées; la chose reste donc douteuse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On lit, Épid., IV, 11. ὁ Μητροφάντου; plusieurs mss. ont ὁ ἐν Μητροφάντου le garçon de la maison de Métrophante. M. Meinecke pense que c'est la véritable leçon.

Mυριοχαύνη, Ép. II, 1, 12. Ce mot a beaucoup embarrassé même les interprètes de l'antiquité; voyez les notes sur ce passage. Rejetant les anciennes explications, M. Meinecke propose de lire Μύριος χαύνη, l'esclave chaunienne de Myris. Les Chaumiens étaient une peuplade de la Thesprotie.

M. Meinecke pense, ce qui est vrai, en effet, que, en certains cas, les exemplaires mêmes dont se servaient les anciens avaient des fautes qui les ont induits en erreur. On lit, Ép. VI, 3, 22, δα έν κληνῷ. Les commentateurs qui admettaient cette leçon disaient que Plènos était le nom d'une localité, sans pouvoir indiquer où elle était. D'autres exemplaires portaient ὡς ὁ σπλὴν οῖω. Ceci, dit M. Meinecke, conduit à la vraie leçon, qui est sans doute ὡς ὁ ἐν Πλινθίω, comme l'homme habitant le Plinthium; le plinthium étant le nom d'un quartier, probablement du marché, comme à Tégée dans le Péloponèse; voyez Meinecke, Vindiciæ Strab., p. 119.

Il trouve un autre exemple de ces anciennes leçons vicieuses dans Ép. II, 2, 3: ή σεράπις. On peut voir dans les notes sur ce passage l'explication donnée par Galien en son, Glossaire. Profitant d'une variante fournie par C, M. Meinecke lit ή Σέρα καῖς, la fille de Seras; Seras est un nom spartiate, duquel il se trouve des exemples dans le Corpus inscr., n° 1279 et n° 1384.

Ήγποιστράτιος, Ép. IV, 25. M. Meinecke suspecte ce nom et pense qu'il faut lire Ἡγποίστρατος, attendu que la forme allongée des noms composés avec

στρατὸς ne se trouve que dans la grécité du moyen âge.

Θρίνων, Ép. V, 76, n'étant susceptible d'aucune explication étymologique, doit être remplacé par 'Ρίνων, qu'il faut mettre aussi dans le passage parallèle, Ép. VII, 38, en place de ζήνων; car là les manuscrits ont μήνων et μίνων.

Kλινία, Ép. IV, 48, a été pris pour un nom de femme; mais le masculin Κλινίας ou Κλεινίας ne peut donner au féminin Κλινία; or les manuscrits ont λινία, et nous sommes à Ænos, ville de la côte de Thrace; en conséquence M. Meinecke lit Αἰνία.

Κρατίη, Ép. I, p. 650, est donné comme nom de femme, mais il est mal formé; et, venant de Κράτης, il devrait être ou Κράτης ου Κράτης; c'est, en effet, à cette dernière leçon que conduit le manuscrit A, qui a, non κρατίη τῆ, mais κρατιαίτη, en place de quoi il faut lire Κράτιδι τῆ.

Κλόνιγος, Ep. VII, 115; lisez : Κλόνηγος, avec le manuscrit C.

Cléonactidès, Ép. I, p. 698; lisez, avec les manuscrits, Cléanactidès.

Κυρήνιος, Ep. V, 29. M. Meinecke regarde ce nom comme corrompu, mais sans pouvoir le restituer.

Λεάμδιος, Ép. IV, 41, mot inexplicable; la leçon primitive était peut-être Λεάνδριος.

Mελιδίη, Ép. I, p. 716, nom altéré; la correction est incertaine, peut-être Μελησίη, nom conservé par Suidas, ou Μελιτίνη, voyez Franz, Corpus inscr., vol. III, p. 1141.

Νέριος, Ερ. V, 50, ή παρθένος ή τοῦ Νερίου. Le nom

Nέριος n'est pas sans exemple; mais l'article, que notre auteur n'emploie que très-rarement dans de telles liaisons, montre qu'il y a ici quelque altération. M. Meinecke propose ή τοῦ Λερίου, la fille de l'homme l'île de de Leros; Hippocrate désignant souvent ses malades par le nom de leur pays, par exemple ὁ Πάριος, Ép. III, p. 102¹, et ὁ Λὶνιήτης, Ép. V, 61².

'Ονισαντίδης, Ép. VII, 78; lisez: 'Ονησαντίδης, nom patronymique qui suppose un simple 'Ονήσας.

Τηχομαῖος, Ép. IV, 24, ή παρὰ Τηχομαίφ ἀγορηνόμου θυγάτηρ, la fille de l'intendant du marché qui se trouvait chez Tecomeus. Le nom est corrompu, puisqu'on ne peut y discerner aucune étymologie.

M. Meinecke veut qu'on lise: ἡ παρὰ τῆ Κόμεω ἀγορηνόμου θυγάτηρ, la fille d'un intendant de marché (ou plutôt, à cause de l'absence de l'article, prenant ἀγορηνόμου pour un nom propre), la fille d'Agorènome, laquelle habitait chez la femme de Comès. Le nom Κόμης, avec'son génitif ionien Κόμεω, est donné par Chœroboscus dans Bekker, Anecd., p. 1188.

Φιλὶς,  $\not E_p$ . IV, 4, est un nom de femme, comme l'accent l'indique.

Φιλία, Ép. VII, 35; il y a, dans le passage parallèle, V, 97, Φίλη; c'est cette dernière forme qu'il faut prendre; Φιλία est suspect, ne fût-ce que par l'absence de l'ionisme.

b

L'homme de Paros, et non, comme j'ai traduit, l'homme de Parium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après Galien , dans son Glossaire , αἰνιήτης signifie l'homme d'Ænos ; mais il a confondu Ænos et Ænia.

3° Noms mythologiques et héroiques qui étaient passés dans l'usage de la vie civile:

Andreus, Ép. V, 4. Toutefois, comme les manuscrits ont des variantes, il serait possible qu'il fallût lire Andreas.

'Αχέλως, Ép. IV, 6. Ce nom appartient vraisem-

blablement à la Thessalie, où on cite un fleuve de ce nom dans la Phthiotide. Les Thessaliens étaient

une peuplade venue de la Thesprotie, et l'on conçoit très-bien qu'il y ait eu, dans leur nouvelle patrie, le nom d'un fleuve de leur séjour primitif. Le même nom doit être rétabli Ép. II, 2, 18, où on lit ὅκει δὲ ὡς ἐγὼ οἶμαι¹ τὰ ᾿Αρχελάου πρὸς τῷ κρημνῷ.

Mais deux manuscrits ont 'Αχελώου, et deux autres 'Αρχελώου, ce qui conduit également à 'Αχελώου. Six manuscrits ajoutant ώς devant τὰ, M. Meinecke prend cette leçon et traduit: Il demeurait, je crois,

où se trouve la maison d'Acheloüs. Il y a des exemples de ως dans la signification de localité; et quant à τὰ ᾿Αχελώου, pour signifier la maison ou le domaine d'Acheloüs, il y en a plusieurs exemples dans Hippocrate: Ép. I, p. 684; III, p. 52, et III, p. 54°.

Ήρακλής, Ép. II, 2, 14. Cependant M. Meinecke doute que ce nom ait jamais été en usage dans la vie ordinaire, et il pense qu'il faut lire ici Ἡρακλείδη, ce à quoi conduit aussi le manuscrit C, qui a Ἡράκλειδες; comparez Ép. IV, 34.

Thestor,  $\not E_p$ . IV, 9.

<sup>1</sup> Le manuscrit C a έγδμαι, ce que M. Meinecke préfère.
2 Dans ce dernier exemple. The (v. 255 H.) 45 m. days

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans ce dernier exemple, πλησίον τοῦ Πυλάδου φαει, les manuscrits ont τῶν, qui doit être préféré.

Hippothous,  $\not Ep$ . VI, 8, 40. Cecrops,  $\not Ep$ . IV, 25.

Cecrops, Ep. IV, 25. Cleochus, Ep. VII, 47.

Minos, Ép. IV, 39; mais comme le manuscrit J a Μίνωνος, il faut peut-être lire Μίκωνος ου Άμείνωνος.

Μεγαρεύς, Ép. IV, 20; τῷ Μεγάρεος, ou plutôt Μεγαρέος. V. J'ai réservé pour un paragraphe à part un nom propre que j'ai supprimé et que M. Meinecke réta-

blit. Comme il s'agit d'un endroit difficile à plus d'un titre, je vais, avant toute discussion, mettre, à la suite les uns des autres, les passages nécessaires.

Ép. IV, 7: « Après les neiges on eut le vent du midi et de petites pluies; des coryzas éclatèrent avec fièvre et sans fièvre; chez un qui avait antécédemment souffert dans le milieu de la mâchoire, le mal se jeta à droite sur les dents, les sourcils et l'œil. »

Ép. IV, 40: « Les médicaments mis dans les narines, quand il y a fièvre: si la douleur se calme, il coule des humeurs épaisses par le nez; si ni la douleur ni la fièvre ne cèdent, des humeurs ténus et peut-être enflammées. Ainsi il coula des humeurs ténues chez Hégésippe, à qui on mit un errhin pour la nuit; mais des humeurs épaisses chez l'eunuque résidant à Corinthe; s'il le faut, gratter les dents; le poivre¹. »

<sup>&#</sup>x27;Τὰ ἐντεθέντα ἐ; τὴν ρῖνα, ἢν πυρετήνωσιν, ἢν μὲν λυθῆ ἡ ὀδύνη, παχέα κατὰ τὸν μυπτῆρα ρεῖ 'ἢν δὲ μήτε ὀδύνη μήτε πυρετὸ; λεπτὰ καὶ ἰσως πυρώδας, οἶον τὸ μὲν λεπτὸν 'Ηγησίππφ ἐ; νύκτα προσθεμένω ' τὸ δὲ παχὺ τῷ ἐν Κορίνθω εὐνούχω ' εἰ δεῖ, τὸ σκαλεύειν πέπερι. On peut voir dans les variantes que le texte de vulg. était pour la fin : τῷ ἐν Κορινθῷ εὐνουχοιιδεῖ τῷ Κελεύρεος ἢν. Πέπειροι. Je ne reviens point sur πέπειροι, qui doit être lu en effet πέπερι, et je rappelle que le manuscrit C a la variante σκελέδρεος.

Ép. VI, 6, 13: « Chez ceux qui, souffrant des dents, ont un écoulement ténu venant de la région sourcilière, chez ceux-là un errhin fait avec du poivre et bien appliqué amène le lendemain un écoulement épais, pourvu que les autres accidents ne l'emportent pas; chez Hégésippe, le somnifère introduit ne fut pas le plus fort; mais Hégésippe avait eu les dents grattées avec un peu trop de force. »

Ép. IV, 52: « La fille d'Enmyris (voy. plus haut p. xv, la correction de M. Meinecke) eut de la fièvre, et il s'écoula de l'oreille une humeur purulente vers le huitième jour. Il y en eut aussi qui avaient une dent cariée; là se fixait une douleur, et parfois il se formait tout autour une suppuration. »

Ép. VII, 25. « La dent d'Hégésistratius (voy. plus haut, page xvi, la remarque de M. Meinecke sur ce nom): lui, avait une suppuration près de l'œil; il se forma une suppuration vers la dernière dent, aussitôt, guérison complète de l'œil; un pus épais venait par les narines; à la gencive, des lambeaux de chair, petits, ronds, se détachèrent; chez lui il semblait devoir s'opérer une suppuration à la troisième dent, puis cela se détourna, mais tout à coup se tuméfièrent les mâchoires et les

Ép. V1, 6, 12 : « Les oreilles en été : rupture de l'abcès au cinquième jour, quelquesois même plus tard; les tumeurs aux gencives et à la langue abcè-

<sup>&#</sup>x27; Ήγησίππφ γὰρ τὸ ὑπνικὸν ἐντεθέν.... Je doute maintenant beaucoup de la leçon ὑπνικόν; j'y reviendrai un peu plus loin.

dent le septième, et particulièrement les suppurations dans les narines. »

Je regarde tous ces paragraphes comme se rattachant à une seule et même affection qui a fourni, suivant moi encore, la proposition, Ép. II, 1, 7, où il est dit que, la crise par l'expectoration, par l'hémorrhagie, etc., faisant défaut, il y a des dépôts sur les dents, sur les yeux, sur le nez. Quand on examine les différentes connexions de ces passages, on reconnaît qu'ils tiennent à cette grande épidémie de Perinthe pour laquelle je renvoie au sixième livre des Épidémies (t. V, p. 260). Au résumé que j'en ai donné il faut ajouter ces inflammations et ces suppurations des oreilles, des narines et de la bouche. Du reste, voyez, sur ce point, ce que j'ai mis en tête du paragraphe 25, Ép. IV.

Cela étant, la conjecture de M. Meinecke, qui veut qu'au lieu de lire èν Κορίνθφ on lise èν Περίνθφ, se trouve justifiée. Il s'appuie surtout sur un passage de mon argument aux livres des Épidémies, t. V, p. 10, où l'on voit que les Hippocratiques avaient beaucoup exercé leur art à Périnthe; mais ceci était trop général pour effacer, sans manuscrit, un nom de lieu dans le texte, au lieu que la connexion des cas pathologiques, si elle est réelle comme je le pense, détermine positivement l'endroit où l'observation fut recueillie.

M. Meinecke prend en main la désense de la le con σχελεθρέος du manuscrit C. Du moment qu'un homme aussi versé dans l'onomatologie grecque ne trouve aucune difficulté à recevoir ce nom, je retire

ile .

ma conjecture, qui m'avait été suggérée surtout par l'étrangeté de ce nom; et on lira, Ép. IV, 40: τὸ δὰ παχὺ τῷ ἐν Περίνθφ εὐνουχοειδεῖ τῷ Σκελεβρέος ἦν · πέπερι; mais des humeurs épaisses à l'homme d'apparence d'eunuque résidant à Périnthe et appartenant à Scelebreus; le poivre. Il reste certain que, dans ces cas, les médecins hippocratiques employèrent le poivre en errhin; il reste certain aussi, par le passage parallèle, Ép. VI, 6, 13, qu'ils gratièrent les dents; c'est ce qui m'avait suggéré σκαλεύειν; mais, quand un texte peut aller, il en plus sûr de n'y rien changer.

Dans ce même passage, Ép. VI, 6, 43, il est un mot auquel, dans le temps, je n'osai pas toucher, mais qui maintenant ne me paraît pas pouvoir être supporté. Il s'agit de τὸ ὑπνικόν. Ce n'est pas un somnifère qu'on mit en errhin, ce fut du poivre; on a d'ailleurs la vraie leçon donnée par le passage parallèle, Ép. IV, 40; c'est ἰς νύκτα; on mettra donc ἰς νύκτα au lieu de ὑπνικὸν, et l'on traduira: Chez Hégésippe, l'errhin mis pour la nuit....

VI. M. le docteur Landsberg, de Breslau, a publié une bonne dissertation sur la peste d'Athènes.

L'intérêt ne cesse jamais de s'attacher à ces grandes épidémies qui ravagent les sociétés et esfrayent les hommes. Comme, fort heureusement d'ailleurs, elles ne se reproduisent qu'à des intervalles éloignés, la connaissance n'en peut être acquise que par le travail collectif des générations, c'est-à-dire

<sup>&#</sup>x27; Ueber die in Attica zur Zeit des Peloponesischen Krieges herrschende Pest, eine Nachlese.

per l'histoire. Et comme, d'un autre côté, elles attirent vivement l'attention, soit par rapport à la théorie (quoi de plus obscur que leur étiologie?), soit par rapport à la pratique (quoi de plus meurtrier que leurs apparitions?), l'histoire bien dirigée s'occupe de jour en jour davantage de les décrire et de les comparer pour parvenir à en faire, s'il est possible, un système. Ce sont des considérations de ce genre qui ont conduit M. le docteur Landsberg dans la composition de son travail, et je suis heureux de revenir, avec un si bon guide, sur un sujet qui m'a déjà occupé. Voy. t. V, p. 63.

Fixons tout d'abord le point du débat. M. Landsberg est d'avis que la peste d'Athènes fut le typhus pétéchial si souvent observé par les modernes dans les armées, dans les hôpitaux encombrés, dans les prisons, etc., et qu'elle naquit dans cette ville par des causes tout à fait locales. Au contraire, mon opinion, se conformant à celle de Hecker, est que l'épidémie qui sévit à Athènes ne fut qu'un épisode dans une grande maladie dévastatrice de beaucoup de pays, et qu'en conséquence, très-vraisemblablement, elle diffère du typhus pétéchial.

Le premier et le plus fort argument de M. Landsberg est tiré de la situation d'Athènes à cette époque. La guerre du Péloponèse avait éclaté; et, conformément à l'admirable plan de Périclès, les Athéniens se renfermaient dans leur ville imprenable, laissant les Lacédémoniens dévaster leurs campagnes; puis ils prenaient leur revanche à l'aide de leur marine, qui alors n'avait point de rivale. Mais, tant que l'armée lacédémonienne était dans l'Attique, les gens de la campagne cherchaient refuge à Athènes avec toute leur famille; de là un encombrement extrême dans cette grande ville, c'est-à-dire la condition essentielle au développement du typhus pétéchial. On est donc tout porté à croire qu'en effet il s'y développa; et, si on ne connaissait que ces deux choses, l'encombrement et la maladie fébrile qui éclata, on serait inévitablement conduit à y voir le typhus. A la vérité, il y eut autre chose, à savoir que la maladie régna ailleurs qu'à Athènes; mais M. Landsberg en tient peu de compte, ou plutôt il écarte cette objection en rappelant que Thucydide dit expressément que la maladie fit explosion à l'improviste parmi les Athéniens (ἐς δὲ τὴν 'Αθηναίων πόλιν έξαπιναίως ενέπεσε); ce qui donne à penser que pour Thucydide la maladie était sans connexion avec celle qui régnait ailleurs. En troisième lieu, M. Landsberg fait remarquer que Thucydide rapporte seulement comme un bruit ( ώς λέγεται) l'origine éthiopienne de cette peste; la malignité en fut si grande tout d'abord que les Athéniens accusèrent les Péloponésiens d'avoir empoisonné les puits du Pirée, localité où se montrèrent les premiers cas; et M. Landsberg pense que Thucydide ne rappela les dires sur l'Éthiopie que pour essacer de la mémoire ces haineuses impressions.

Quant aux symptômes en eux-mêmes, ils sont tels que rien n'empêche d'y voir ceux du typhus, quoique rien n'empêche, non plus, de les rapporter à quelque fièvre différente. Car on sait combien fluences locales. Il faudrait donc dire qu'il y eut deux maladies contemporaines, mais isolées; l'une qui sévit en Orient et qui fut une peste indéterminée; l'autre qui sévit à Athènes et qui fut le typhus pétéchial. Une telle coïncidence n'est pas facilement admissible; en tout cas, Thucydide n'y crut pas; car il se sert du même mot, la maladie, vóox, pour désigner et celle de l'Orient, et celle d'Athènes.

Mais, dit M. Landsberg, la maladie éclata soudainement dans Athènes. Ceci ne me paraît pas un argument suffisant pour rompre toute connexion. Nous avons vu, en 1832, lors de la grande épidémie du choléra, le fléau sauter de Londres à Paris sans intermédiaire; un historien aurait pu dire, comme Thucydide, que tout à coup le choléra fit explosion dans la capitale de la France; ce qui n'empêchait pas qu'il venait de loin et qu'il n'était pas particulier à Paris. Au reste, les grands centres de populations paraissent avoir la propriété d'attirer, à longue distance, ces fléaux voyageurs, et il n'y a rien d'étonnant à croire qu'Athènes, si peuplée en tout temps et chargée alors de tous les campagnards qui avaient reflué dans ses murs, fût subitement envahie, quoiqu'alors la maladie se trouvat encore loin d'elle

Ce sut par le Pirée, par le port, que l'invasion s'essectua. En esset, dans ces communications pathologiques, les ports des villes sont toujours attaqués les premiers; et, s'il n'y avait pas eu arrivée de la maladie par le dehors, la chance était aussi grande contre la ville que contre le Pirée. L'élec-

rapprochant, en raison de son éruption phlycténoïde et ulcéreuse, de la variole des modernes. Je
dis se rapprochant, mais je ne l'identifie aucunement
avec la variole. C'était une fièvre éruptive différente de la variole, ai-je dit t. Ier, p. 122, et t. V,
p. 69; j'ai cherché à établir que la peste d'Athènes
a, il est vrai, des ressemblances considérables avec
la petite vérole, mais qu'elle en diffère, ajoutant
que l'existence de la petite vérole n'est attestée
qu'à partir du vre siècle de l'ère chrétienne. Mon
opinion est donc que la peste d'Athènes ne rentre
dans aucune des affections qui sont décrites dans
nos livres de médecine, et qu'elle appartient à une
épidémie qui venait de l'Orient et envahit les domaines du roi de Perse avant d'envahir l'Attique.

Le lecteur ne se plaindra pas, j'espère, de voir débattre de nouveau devant lui cette question historique, et je lui recommande la lecture de la dissertation de M. Landsberg; il y trouvera savamment défendue l'opinion contraire à la mienne.

VII. Il y a dans le livre des Airs, des Eaux, et des Lieux, § 22, un passage où il est dit que les Scythes sont fort sujets à l'impuissance, et que, pour se guérir, au début de la maladie, ils se font ouvrir la veine qui est derrière chaque oreille; après cette opération, le malade s'endort; puis, réveillé, il se trouve tantôt guéri, tantôt non guéri.

M. Landsberg a essayé de jeter quelque clarté sur ce récit<sup>1</sup>. Un médecin, M. Upmann, dernier

<sup>&#</sup>x27;Ueber die Hippocratische Behandlung der Ischlas, Janus 1851, t. I, p. 48.

traducteur allemand d'Hippocrate, a rapproché ce procédé employé par les Scythes de la cautérisation du bout de l'oreille recommandée dans ces derniers temps contre la sciatique. M. Landsberg fait voir d'abord qu'il s'agit, dans le texte hippocratique, non d'une névralgie, mais de l'impuissance; non d'une cautérisation, mais d'une saignée. Toutefois il est porté à croire que, si certains succès obtenus par la cautérisation du bout de l'oreille témoignent d'une relation quelconque entre cette partie et la sciatique, l'emploi de la saignée aux environs de l'oreille pour l'impuissance témoigne aussi d'une relation entre cette région et les parties génitales.

Il se trouve là un mot fort obscur sur lequel, de tout temps, les interprètes ont été en désaccord; je veux dire κέδματα. On peut voir, t. V, p. 320, note 1, diverses explications qui avaient été données. M. Landsberg pense qu'il faut l'entendre d'une lésion quelconque des organes génitaux produite, chez les Scythes, par une équitation perpétuelle; par exemple, l'engorgement du cordon.

M. Landsberg se demande quelles sont les veines qui étaient ainsi ouvertes dans l'opération. Galien, en son commentaire sur Ep., VI, 5, 15, s'était déjà fait cette question, disant qu'il y a, en effet, des veines assez considérables derrière les oreilles, mais que, dans les oreilles mêmes, il n'y en a que de petites à peine visibles. M. Landsberg trouve que même la veine occipitale ou la veine auriculaire postérieure sont beaucoup trop exiguës pour avoir

pu donner une saignée abondante; et il croit qu'il s'agit de la veine jugulaire, dans le voisinage de l'oreille, s'appuyant sur un passage du livre de la Nature des os, où le parcours de la grosse veine jugulaire est décrit dans la direction de l'oreille.

M. Landsberg parait supposer qu'Hippocrate attribue l'impuissance à la saignée pratiquée derrière les oreilles, tandis qu'elle doit être considérée comme symptôme et suite de l'affection primitive des organes génitaux (κέδματα). Mais, dans le passage cité, Hippocrate attribue l'impuissance à l'équitation, et ajoute que les Scythes cherchent à y remédier par l'opération indiquée. Quant à lui. il regarde cette opération comme plus propre à causer l'impuissance qu'à la guérir, persuadé qu'il était qu'il y a derrière les oreilles des veines qui, coupées, privent ceux qui ont subi cette opération de la faculté d'engendrer; or, c'étaient ces veines-là que les Scythes lui semblaient couper. Du reste, cette opinion ne lui était pas particulière; on la retrouve aussi chez l'auteur du livre de la Génération, qui dit, § 2 : « Ceux qui ont subi des incisions à côté des oreilles usent, il est vrai, du coît et éjaculent; mais leur éjaculation est peu abondante, inactive et inféconde; car la plus grande partie du sperme descend de la tête, le long des oreilles, à la moelle épinière; or, cette voie est fermée par la cicatrice qui suit l'incision. »

Ainsi, il y a là deux choses : les Scythes, qui essayaient de se guérir de l'impuissance en se pratiquant une saignée dans le voisinage des oreilles;

et Hippocrate, ainsi que d'autres, qui croyaient que de pareilles incisions compromettaient la faculté d'engendrer.

Toutefois, faut-il laisser complétement tomber le rapprochement fait par M. Landsberg entre une opération quelconque, pratiquée près des oreilles, et les affections connues sous le nom très-mal déterminé de méduare? Ici se présente le passage d'Ép., VI, 5, 45 : « Pour les κέδματα, inciser les veines aux oreilles 1. » Galien, dans son commentaire, assure que l'expression n'est pas correcte, et qu'il fallait écrire non les veines aux oreilles, mais les veines dans le voisinage des oreilles, attendu que les veines qui sont dans les oreilles sont trop petites pour être saignées. Malgré ce dire du grand commentateur d'Hippocrate, est-il bien vrai qu'il faille changer le texte? Cette proposition  $\mathbf{d}' \mathbf{E} \mathbf{p}$ ., VI, 5, 15, ne peut pas provenir du livre des Airs, des Eaux et des Lieux; car la saignée de chaque côté des oreilles est pratiquée par les Scythes contre l'impuissance, et Hippocrate, loin de la recommander, s'en désie, en raison, il est vrai, d'opinions préconçues. Ici, au contraire, l'incision des veines aux oreilles est recommandée contre les κέδματα, quelle que soit la lésion que ce mot signifie. Tenons-nous-en au texte tel qu'il est, et nous y verrons des incisions faites aux oreilles pour remédier à des affections qui occupent les parties inférieures, soit les hanches, soit les or-

<sup>\*</sup> Κεδμάτων, τὰς ἐν τοϊσιν ἐιστν ρλέδας σχάζειν.

ganes génitaux. N'est-il pas possible que les Hippocratiques aient rencontré quelques phénomènes semblables à ceux qui ont été observés dans la cautérisation du bout de l'oreille pour la sciatique? Seulement, au lieu de la cautériser, ils l'auraient incisée. En tout cas, il me paraît certain qu'il ne faut pas suivre l'opinion de Galien, ni toucher au texte du passage des Épidémies, puisque ce texte renferme peut-être la trace d'une pratique singulière, inconstante dans ses essets, mais qui pourtant n'est pas dénuée de toute réalité. Et en même temps il faut savoir gré à M. Landsberg d'avoir appelé l'attention sur ces obscures notions d'histoire médicale; car plus nous retrouvons de points de contact entre la pathologie ancienne et la pathologie moderne, plus nous agrandissons le champ de la science, et plus nous donnons à la théorie, qui devient de plus en plus féconde pour la pratique, sûreté et consistance.

VIII. J'ai dit t. Ier, p. 415, que le livre des *Préceptes* n'était mentionné par aucun auteur ancien et se trouvait destitué de tout témoignage. Ce qui était vrai alors ne l'est plus maintenant : M. Daremberg a rapporté de ses voyages dans les principales bibliothèques d'Europe d'importantes scolies provenant de manuscrits du Vatican <sup>1</sup>. Une de ces scolies est relative au traité des *Préceptes*; on y apprend que Galien avait écrit un commentaire sur ce livre, commentaire perdu; que Archi-

<sup>&#</sup>x27;Notices et extraits des manuscrits médicaux grecs, latins et français des principales bibliothèques de l'Europe, Paris, 1853, Ir partie, p. 198.

suiv.), il y a eu un Pasicrate de Smyrne appartenant à l'école d'Érasistrate. Sans doute c'était le frère de Ménodore ou le grand-père de ces deux frères; le Pasicrate mécanicien pourrait être ou le grand-père ou le petit-fils.

M. Daremberg relève ' une confusion que j'ai commise entre Épicéleuste et Épiclès, tous deux commentateurs des écrits hippocratiques (voy. t. I, p. 91 et 92). J'ai dit t. I, p. 332, que Bacchius avait connu le traité des Airs, des Eaux et des Lieux, me fondant sur ce que Épiclès, abréviateur de Bacchius, avait expliqué un mot de ce livre; mais c'est Épicéleuste qui avait mis en un ordre, meilleur suivant lui, le lexique de Bacchius: et Épiclès était un commentateur indépendant dont le travail avait porté, suivant la liste que donne M. Daremberg , sur le traité des Airs, des Eaux et des Lieux, sur les Plaies de téte, sur le sixième Livre des Épidémies ou sur le livre des Articulations, sur le Mochlique, sur l'Officine, sur le cinquième Livre des Épidémies, et probablement sur le livre des Humeurs.

M. Daremberg, p. 227, suppose qu'Érasistrate avait expliqué un mot du traité des Articulations, parce que Érotien, au mot ἄμβην, p. 86, rapporte une interprétation qu'Érasistrate avait donnée de ce mot. Il est possible, en effet, que le médecin alexandrin ait parlé du traité des Articulations,

P. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 226.

mais cela n'est pas prouvé par l'article d'Érotien. En effet, le contexte de sa glose montre qu'il rapporte différentes interprétations du mot dubn prises à des auteurs dont rien ne prouve qu'ils aient fait allusion au traité hippocratique. Il faut en dire autant du deuxième Livre des Épidémies. quant à un travail d'Érasistrate qui aurait eu ce livre pour objet. Il s'agit de la glose de Galien au mot Στρυμάργου; d'après Galien, Dioscoride voyait. dans ce mot non pas un nom propre, mais un sobriquet; sobriquet dont, disait-il, il y avait d'autres exemples dans Hippocrate, comme μυσγάνη, σαράπους, γρυπαλώπηξ, άλλα και παρ' Έρασιστράτω, φησίν, δ μνοχολούρος. Cette fin de phrase ne veut pas dire qu'Érasistrate avait interprété Στρυμάργου par δινοπολούρος (ce qui en ferait un commentateur du deuxième Livre des Épidémies), mais que, chez lui, on trouvait de pareils sobriquets, par exemple celui de promodoupos, l'homme au nez coupé. C'était sans doute dans son livre des Divisions, Auxpéreux, (car lui aussi avait composé un livre d'Épidémies ou recueil de cas) que ce mot se lisait (voy. t. IV, p. 646).

M. Daremberg a rectifié en plusieurs points ce que j'ai dit de Bacchius et de son lexique. Il a aussi, dans un article inséré au Journal des savants, et relatif à mon travail sur Hippocrate, exposé des vues différentes des miennes touchant la publication de la Collection hippocratique, publication qu'il reporte encore plus haut que je ne fais. Cela pourra être examiné à fond, si jamais je donne une seconde édition de mon introduction.

En attendant, je constate avec satisfaction que des hommes érudits et pénétrants confirment d'un côté, par leurs recherches, les bases mêmes que j'ai établies pour la critique de la Collection hippocratique, et, d'un autre côté, développent et agrandissent cette part de l'histoire médicale.

IX. Certains interprètes anciens d'Hippocrate avaient fait, dans les traités intitulés des Maladies, deux séries, l'une intitulée: Le premier Livre des Maladies le grand et le deuxième Livre des Maladies le grand; l'autre intitulée: Le premier Livre des Maladies le petit et le deuxième Livre des Maladies le petit (voy. t. I<sup>er</sup>, p. 360 et suiv.). La première série répond à notre deuxième Livre des Maladies et à notre traité des Affections internes; la seconde, au traité des Semaines et à notre troisième Livre des Maladies. Ces interprètes, en créant de telles séries et de telles dénominations, avaient certainement voulu indiquer des connexions qu'il s'agit de rechercher.

Le premier Livre des Maladies le grand et le deuxième Livre des Maladies le grand, autrement dit le deuxième Livre des Maladies et le traité des Affections internes, ont des rapports évidents, en ce sens du moins qu'ils proviennent tous deux d'une origine cnidienne et qu'un bon nombre de paragraphes sont communs entre eux. Mais, si l'on cherche quelque renseignement de plus, et si l'on veut voir, par exemple, jusqu'à quel point ces deux ouvrages peuvent avoir fait partie d'un seul tout et être la suite l'un de l'autre, on ne trouve rien qui

conduise d'une façon positive dans cette voie. Ce sont des écrits qui se tiennent de très-près, mais desquels on ne peut pas dire autre chose. Toutefois il est remarquable que les premiers chapitres du livre des Affections internes sont justement ceux qui ont leurs parallèles dans le deuxième Livre des Maladies, tandis que les derniers chapitres de celui-là sont indépendants de celui-ci. Peut-être apercevra-t-on en cela la raison pour laquelle ces interprètes dont je parle ont donné au traité des Affections internes la qualification de second, et à notre deuxième Livre des Maladies la qualification de premier.

Pour les Livres des Maladies les petits, la question ne se présente pas de même. Il est certain que la phrase qui termine le traité des Semaines ou premier Livre des Maladies le petit, est la phrase qui commence notre troisième Livre des Maladies ou deuxième Livre des Maladies le petit (voy. argument des Semaines, p. 623). Ceci étant constaté, il est aisé de comprendre que les interprètes, qui avaient remarqué aussi cette particularité, ont établi un rapport de subordination entre ces deux ouvrages, appelant l'un le premier et l'autre le second. Faut-il dépasser ce simple fait et considérer ces deux traités comme étant la suite l'un de l'autre? Il y a beaucoup à dire en faveur de cette opinion.

4° L'auteur du traité des Semaines attache la plus grande importance à l'examen de la langue dans les maladies, comme on le peut voir par les §§ 42 et 51. L'auteur du troisième Livre des

Maladies ne porte pas moins d'attention sur l'état de cet organe pour en tirer des signes pronostiques; voy., par exemple, les §§ 6, 15 et 16.

2 L'auteur du traité des Semaines se sert d'une formule pour restreindre la généralité de ses propositions pronostiques. Cette formule est : quand il manque quelqu'un de ces signes... ὅταν δὶ τούτων ἀπῆ τι τῶν σημηΐων.... § 51. L'auteur du troisième Livre des Maladies emploie cette même formule, et dans les mêmes termes; voy. § 10 et § 15.

3° L'auteur du traité des Semaines dit, en parlant du tétanos, qu'il y a régurgitation par les narines, ἀνεμέει διὰ τῶν ρινῶν, § 51, p. 671. L'auteur du troisième Livre des Maladies use de la même expression; voy. le § 12.

4° L'auteur du traité des Semaines emploie une grande partie de son livre à exposer le caractère et le traitement de cette grande fièvre pseudo-continue des pays chauds, que les anciens appelaient causus. Or, dans le troisième Livre des Maladies, § 17, on trouve une longue énumération des préparations rafraichissantes que l'on doit administrer dans les causus, préparations qui, dit l'auteur, ont beaucoup de propriétés, les unes étant diurétiques, les autres purgatives, certaines étant l'un et l'autre, certaines étant ni l'un ni l'autre et rafraichissant seulement, comme quand on verse de l'eau froide sur un vase plein d'eau bouillante ou qu'on expose ce vase à l'air frais. Un tel paragraphe paraît vrai ment le complément naturel de tout ce qui est dit sur le causus dans le livre des Semaines.

5° Les Prénotions de Cas, qui ne sont composées que d'extraits pris à divers ouvrages de la Collection hippocratique, ont fait des emprunts au traité des Semaines, comme on peut s'en assurer en feuilletant ce traité; mais ils en ont fait aussi au troisième Livre des Maladies; voyez entre autres le § 16. Et, d'un autre côté, elles n'en ont fait aucun soit au deuxième Livre des Maladies, soit au traité des Affections internes. Il y avait donc pour le compilateur des Prénotions de Cos, lequel est d'une date antérieure à la première fondation des bibliothèques d'Alexandrie, une certaine connexion entre le traité des Semaines et le troisième Livre des Maladies.

Ces rapprochements me portent à croire qu'en effet ces deux écrits émanent d'un même auteur, et sont suite l'un à l'autre.

Dans l'argument qui est en tête du troisième Livre des Maladies, t. VII, p. 416, je n'ai considéré que ses rapports avec le deuxième Livre des Maladies, rapports qui sont en effet notables. Mais, maintenant que de nouveaux faits ont été fournis à la critique, il faut mettre en ligne de compte les différences, qui le sont aussi. Or, il est certain que ce livre et surtout le traité des Semaines ont un caractère bien plus pronostique que ne l'ont les livres cnidiens qui figurent dans la Collection hippocratique, à savoir le deuxième Livre des Maladies et le traité des Affections internes. Notez encore que les Prénotions de Cos, qui ne prennent pas dans ces deux derniers livres, ont pris dans les deux premiers; mais, en opposition,

É

notez que des paragraphes du deuxième Livre des Maladies se retrouvent, d'une façon très-semblable, dans le troisième, et que l'infusion, pratique cnidienne (voy. t. VII, p. 162), est aussi dans le troisième Livre des Maladies, § 16, p. 152; notez surtout la chute du poumon contre la poitrine. § 16, p. 156; cette chute du poumon, expression singulière qui, comme je l'ai fait voir t. VII, p. 1. signifie le bruit de frottement produit par de fausses membranes dans la pleurésie, est tout à fait caractéristique d'une communauté entre les deux ouvrages, d'autant plus qu'elle ne se retrouve pas dans le reste de la Collection hippocratique. En conséquence, s'il est permis d'émettre une conjecture au milieu de ces difficultés, je suis porté à supposer que nous avons, dans l'œuvre intitulée traité des Semaines et troisième Livre des Maladies, une composition intermédiaire entre Cos et Cnide; que l'auteur est un médecin hippocratique, et que c'est pour cela qu'il a été mis à contribution par les Prénotions de Cos; mais qu'en même temps quelque chose l'avait dirigé vers les livres cnidiens, et que c'est pour cela qu'on retrouve, dans ses écrits, des passages et des pratiques qui rappellent les livres et la pratique de l'école de Cnide.

### des maladies des femmes, Livres premier et deuxième.

la quantité moyenne du sang menstruel et des lochies, il se fait une juste idée de l'influence que ce flux exerce sur la santé des femmes. Il ne s'en fait pas une moindre de toutes les perturbations qu'occasionnent les divers déplacements de cet organe. Les obliquités, l'antéversion, la rétroversion ont été observées par lui; le renversement de la matrice y est noté sous une forme qui paraît contraire aux observations des modernes. L'abaissement de l'utérus et sa chute complète

sont signalés. Au reste, ce tableau des affections utérines qui affligeaient les femmes grecques, il y a plus de deux mille

ans, est tout à fait semblable à celui que nous avons présentement sous les yeux; et il est évident que rien, dans leur existence, ne les mettait, plus que nos femmes, à l'abri de ces maladies si fréquentes et si pénibles. L'auteur insiste, à diverses reprises, sur la facilité avec laquelle de pareils accidents se produisent. On remarquera aussi un chapitre intéressant sur les causes de la stérilité, en tant que rapportée à des lésions matérielles qui la produisent; mais on remarquera aussi (et ceci est une lacune frappante) qu'il n'est pas dit un mot des maladies de l'ovaire. Une pareille omission peut être attribuée à l'absence de notions anatomiques sur cette glande.

Il y a, dans les Aphorismes, V, 28-63, une série de propositions relatives aux femmes, à leurs maladies, à la grossesse. Si on les compare avec les livres qui sont ici, on y reconnaît des différences et des ressemblances. Ainsi l'aph. 41 donne pour signe de grossesse des tranchées survenant dans le ventre quand, le soir, avant de se coucher, la femme a pris de l'hydromel. Au § 215 de nos livres, le même signe est indiqué, sauf qu'au lieu d'hydromel la femme prend un mélange de rubrique et d'anis. Il faut en dire autant du moyen indiqué aph. 59 pour savoir si une femme est stérile par elle-même; autant du 42, où il est noté qu'une femme enceinte

d'un garçon a bonne couleur, et mauvaise couleur, enceinte d'une fille; autant du 44, suivant lequel les semmes maigres avortent tant qu'elles n'ont pas d'embonpoint; autant du 46,

## DES MALADIES DES FEMMES, LIVRES PREMIER ET DEUXIÈME.

des Aphorismes et les livres des Maladies des femmes, on est conduit à y voir des œuvres à peu près contemporaines. S'il était vrai que l'auteur du livre des Affections internes eût critiqué formellement un aphorisme, ce livre serait postérieur aux Aphorismes. S'il était vrai que les Aphorismes eussent critiqué une proposition de l'ouvrage des Maladies des femmes, ils seraient postérieurs à cet ouvrage. Mais, comme ces critiques

il n'y a rien à dire de précis là-dessus. Seulement ce qui en résulte, c'est la contemporanéité, à peu de chose près, de ces écrits. Par ce mot, j'entends un certain intervalle plus ou moins étendu, en delà et en deçà, dans lequel se sont touchés

peuvent aussi bien se résérer à l'enseignement qu'à des livres,

ces hommes, ces livres, ces écoles. Telle est la situation d'Hippocrate lui-même par rapport aux Sentences enidiennes, dont il

fait la critique, et dont il y avait eu deux éditions de son temps. J'étendrai même ce rapport jusqu'à Aristote, disciple de Platon, qui fut disciple de Socrate, qui fut contemporain d'Hippocrate. C'est la relation des grands-pères aux petitsenfants. Quant à lui, il me paraît incontestable qu'il a consulté, pour ses compositions d'histoire naturelle, notre auteur. On en jugera. Aristote dit: « Un signe de conception chez les femmes, c'est quand, immédiatement après le coit, les parties sont sèches 1. » La sécheresse des parties en cette circonstance ou leur humidité est un point sur lequel le traité des Maladies des femmes revient fort souvent; des indications, soit quant aux lésions utérines, soit quant au traitement, en sont tirées; tout cela y fait un ensemble, un corps, tandis que pour Aristote, qui traite de l'histoire des animaux, ce n'est qu'un détail. Il en est de même de ce passage : « La conception ne s'opère pas quand les lèvres utérines sont lisses, car le sperme glisse; elle ne s'opère pas non plus quand elles sont épaisses 2. »

<sup>1</sup> Γίνεται δὲ σημεῖον τοῦ συνειληφέναι ταῖς γυναιξὶν, ὅταν εὐθὺς μετὰ τὴν όμιλίαν ὁ τόπος ξηρός. Η. Α. 7, 3.

 $<sup>^3</sup>$  Άν μὲν οὖν λεῖα τὰ χείλη τοῦ στόματος, οὐ θέλει συλλαμδάνειν ἀπολισθαίνει γάρ  $^\circ$ οὐδ' ἀν παχέα. Η. Α. ib.

L'état lisse de l'orifice utérin', l'épaisseur des lèvres sont signalés dans les livres des Maladies des femmes comme autant d'obstacles à la conception; et certainement c'est le naturaliste qui a copié le médecin. Les déplacements de matrice sont indiqués par Aristote comme empêchant la semme de devenir grosse : « Si la matrice n'a pas une situation droite, mais regarde soit vers les ischions, soit vers les lombes, soit vers l'hypogastre, il est impossible que la femme conçoive, pour la cause susdite, à savoir parce qu'elle ne peut prendre le sperme 1. » Toutes ces directions vicieuses de l'uterus figurent dans le traite des Maladies des femmes; la stérilité y est rattachée; et toutes sortes de moyens sont exposés pour y remédier. Ici encore le naturaliste emprunte à l'auteur médical. Les deux propositions suivantes appartiennent également aux Aphorismes et aux livres des Maladies des femmes : « En général, les femmes grosses de garçons se portent mieux et gardent meilleur teint; c'est le contraire pour les semmes grosses de filles, elles ont mauvais teint, et leur grossesse est pénible 2. » « On éprouve à l'aide de pessaires si les femmes sont fécondes; en cas de fécondité, les odeurs de ces pessaires vont, de bas en haut, se saire sentir dans l'air de l'expiration 3. » D'un autre côté, tandis que l'auteur des livres des Maladies des femmes soutient que, dans l'acte de la conception, la femme fournit de la semence, Aristote combat fortement cette opinion . Le naturaliste avait certaine ment raison, au point de vue de son temps; car ce que les médecins d'alors prenaient pour une semence était le sang menstruel ou quelque chose de très-hypothétique. Toutesois, les

•

<sup>&#</sup>x27; Έλν δὲ μὴ εἰς ὁρθὸν βλέπωσιν αι ὑστέραι, ἀλλ' ἡ πρὸς τὰ ἰσχία, ἡ πρὸς τὴν ὀσφύν, ἡ πρὸς τὸ ὑπογάστριον, ἀδύνατον συλλαδεῖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, δτι ἀνελέσθαι οὐχ ὰν δύναιντο τὸ σπέρμα. Η. Α. 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Τάς δὲ γυναϊχας βασανίζουσι τοῖς τε προσθέτοις, ἐὰν διιχνῶνται al ὀσμαὶ πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ θύραθεν χάτωθεν ἀνω. De Gener. an. 2, 7.

<sup>1</sup>b. 1, 20.

6 DES MALADIES DES FEMMES, LIVRES PREMIER ET DEUXIÈME.

recherches modernes ont mis dans tout son jour ce qu'il faut entendre par semence féminine : ce sont les ovules qui, à chaque époque menstruelle, se détachent de l'ovaire.

Les traités de la Génération, de la Nature de l'enfant et le Quatrième livre des maladies, lesquels trois ne forment qu'un seul et même ouvrage (voy. le tome VII), sont du même auteur que les livres des Maladies des femmes; mais, tandis que les premiers n'indiquaient aucunement à quelle école le médecin qui les avait composés pouvait se rattacher, les seconds portent des signes qui ne laissent guère de doute sur ce point. Suivant moi, l'auteur est non pas seulement tout autre qu'Hippocrate, mais encore il n'appartient pas à Cos, il est de Cnide. Voici mes raisons : 1º L'auteur administre le lait. le petit-lait et les purgatifs, comme les Cnidiens (voy. t. VII, p. 305); 2º il divise et subdivise, comme eux, les maladies; je renvoie à l'hydropisie de matrice, § 61 et suivants; aux ulcerations utérines, §§ 62, 63, 61; aux métrorrhagies, SS 110, 112 et 113; aux leucorrhées, S 116 et suivants. Ces divisions sont multipliées, et fondées beaucoup plus sur les mots que sur les choses; on en retrouve des exemples trèsmarqués dans les livres II et III des Maladies et dans celui des Affections internes, qui sont ouvrages cnidiens. C'était aussi un caractère des Sentences enidiennes, caractère critiqué par Hippocrate lui-même; 3° quand l'auteur a terminé une description de maladie, il ajoute, comme fait celui des Affections internes, ces mots : L'affection est dangereuse, et peu . en réchappent. Cette particularité montre une certaine commenauté dans le mode d'exposition; 4º l'auteur emploie l'échelle pour la succussion en certains cas d'accouchement laborieux. Or, nous savons par Soranus qu'Euryphon, le célèbre Cnidien, l'employait aussi dans les mêmes circonstances. (Voy. t. VII.

p. 116.) Ce rapprochement nous apprend tout d'abord, quand même nous n'aurions pas tant de raisons pour reconnecte dans les *Maladies des femmes* un Cnidien, qu'ils ne sont pas d'Hippocrate lui-même; car Hippocrate fait la critique de la

8 DES MALADIES DES FEMMES, LIVRES PREMIER ET DEUXIÈME.

ainsi: nous le pouvons sans grande erreur) : il croit avoir compris les phénomènes vivants quand il croit en avoir trouvé la contre-partie dans les phénomènes physiques. Autre est la tendance d'Hippocrate, dans les deux traités indiqués plus haut. C'est dans les phénomènes vivants euxmêmes qu'il cherche l'appui de sa théorie. Le Pronostic est un système où les maladies aiguës sont considérées dans ce qu'elles ont de commun. Le traité des Airs, des eaux et des lieux est une vue où sont embrassées les modifications générales imposées au corps humain par les influences extérieures. On conçoit que, placé dans un tel ordre d'idées, Hippocrate ait senti le faux des tendances cnidiennes et n'ait pas hésité à entamer contre elles une polémique digne de son génie; car elle porte sur un élément essentiel dans la conception de la biologie. Malgré cette remarque, que je crois très-fondée, il ne faut pas oublier non plus les services que les Cnidiens ont rendus. (Voy. t. VII, p. 309.)

J'ai réuni ensemble, pour la série des numéros, les livres des Maladies des femmes et celui des Femmes stériles. Non-seulement ils sont du même auteur, mais encore le commencement même du second ouvrage indique qu'il est la suite du premier. Dans une collection qui contient tant de morceaux divers et souvent étrangers l'un à l'autre, il importe de réunir soigneusement tout ce qui tient ensemble, surtout quand il s'agit de traités sortis d'une même main.

### BIBLIOGRAPHIE 1.

#### MANUSCRITS.

2146 = C, 2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes =

<sup>&#</sup>x27;Cette bibliographie est commune aux deux livres des Haladies des semmes et au livre des Femmes stériles.

L, 2332 = X, Imp. Cornar. ap. Mack = K', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindob. =  $\theta^1$ .

### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Mauricius Cordæus, Paris, 1585, in-4°; Basil., 1586, in-4°, et in Gynæc., t.III; et in Gynæc. Isr. Spach, Argent. 1597, in f°.

— Slevogt, Prolusio de Embryulcia Hippocr., Jenæ, 1709.

— Bauer, de Arte obstetricia Hipp., Tubing. 1823. — Ritgen, die Geburtshülse des Hippocrates, Busch u. s. w., Zeitschrist für Geburtskunde, 1829. — Helm, Metro-phlebitis puerperalis von Hippocrates beobachtet. Med. Jahrbücher des Oestr. Staates, Bd. 17, Hest 1. — Éd. Lacroix, De l'antéversion et de la rétroversion de l'utérus (où il est dit qu'Hippocrate a connu l'antéversion). Annales de la chirurgie, Paris, 1845, t. XIII, p. 420.

Le manuscrit 8 ne contient pas le livre des Femmes stériles.

# ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

1. Τὰ δὶ ἀμφὶ γυναιχείων 1 νούσων · φημὶ γυναϊκα άτοχον έουσαν ή τετοχυίαν γαλεπώτερον καὶ θᾶσσον ἀπὸ <sup>2</sup>των καταμηνίων νοσέειν δχόταν γὰρ τέχη, εὐροώτερά οἱ τὰ φλέδιά ἐστιν ἐς τὰ καταμήνια· εύροα δέ σφιν ποιέει <sup>3</sup>γίνεσθαι ή λοχίη κάθαρσις καλ ή καταβραγή του σώματος τὰ πλησιάζοντα δε μάλιστα τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν μαζῶν καταβρήγνυται καταβρήγνυται οὲ καὶ τὸ ἄλλο σωμα • ὑπ' ὅτευ δὲ γίνεται, εἴρηταί μοι ἐν τῆ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ εἐν τόχω καταβραγέντος δὲ τοῦ σώματος, ἀνάγχη τὰς φλέβας μάλλον στομοῦσθαι καὶ εὐροωτέρας γίνεσθαι ἐς τὰ καταμήνια, καὶ τάς μήτρας μᾶλλον στομοῦσθαι, οἶα τοῦ παιδίου εχωρήσαντος διά σφέων καὶ βίην καὶ πόνον παρασγόντος καὶ τουτέων ὧδε ἐχόντων, τὰ καταμήνια τὰκαματώτερον ἀποκαθαίρεται ή γυνή, ἐπὴν λοχίων έμπειρος γένηται. Εἰ δὲ καί τι πάθημα τῆ γυναικὶ γένοιτο τῆ ήδη τετοχυίη, ώστε <sup>8</sup>τὰ χαταμήνια μὴ δύνασθαι χαθαρθήναι, βηϊτέρως τὸν πόνον οἴσει ἢ εἰ ἄτοχος ο ἦν · ἢθάδες γὰρ αι μῆτραι καὶ τὸ σῶμα ἐπιτήδειον πληροῦσθαι, άτε ἐν γαστρὶ ἐχούση, καὶ ἄμα εὐρυχωρίη έστιν εν τῷ σώματι 10 πλείων τῷ αἴματι, ἐπὴν τέχη, οἶα τοῦ σώματος χαταβραγέντος, χαὶ ἐν εὐρυχωρίη ἐον τὸ <sup>11</sup>αἶμα ἀπονώτερον γίνεται, ήν μη ύπερπιμπλώνται αί φλέβες καὶ ύπερτονέωσιν. Ατόκφ

# DES MALADIES DES FEMMES. LIVRE I".

1. (Les femmes qui ont eu des enfants, moins sujettes aux suppressions de menstrues et aux dérangements que celles qui n'en ont pas eu. Comparaison, pour justifier cette proposition, entre le corps féminin et le corps masculin, Preuve tirée d'une physique grossière.) Ceci est sur les maladies des femmes. Je dis qu'une femme qui n'a pas eu d'ensant est assectée plus vite et d'une façon plus grave par les menstrues que celle qui a eu des enfants. En esset l'accouchement a rendu à celle-ci les veines plus coulantes pour les menstrues; ce qui les fait devenir coulantes, c'est le flux lochial et la fonte du corps; les parties voisines du ventre et des mamelles se fondent le plus, mais le reste du corps se fond aussi (j'ai dit dans la nature de l'enfant en voie d'enfantement pourquoi cela arrive). Le corps se fondant, il est inévitable que les veines deviennent plus dilatées et plus coulantes pour les règles, et que la matrice s'ouvre davantage, vu que l'enfant les a traversées avec effort et douleur. Les choses étant ainsi, la purgation menstruelle s'opère moins péniblement chez la femme qui a l'expérience des lochies. Et même, s'il survient à la femme qui a déjà enfanté quelque affection empéchant l'évacuation cataméniale de s'effectuer, elle supportera le mal plus aisément que si elle n'avait pas enfanté. En esset, à se remplir, la matrice y est habituée et le corps y est disposé, vu la grossesse; en même temps plus d'espace après l'accouchement est dans le corps pour le sang, à cause que le corps s'est fondu; et le sang, étant au large, cause moins de mal, à moins que les veines n'éprouvent un excès de plénitude et de ton. Mais,

άπονωτέρη θ. - γίγν. Cθ. - εἰ C. - ύπερπονέουστν DHI. - ύπερτονέωστν θ. ὑπερπονέωστν vulg. - ύπερτονεῖν est un mot qui manque dans les dictionmaires.

οὲ ἐούση, ¹τοῦ τε σώματος οὐ ξυνήθεος ἐόντος, ἐπὴν πληρωθῆ, ἰσχυροτέρου τε καλ στερεωτέρου καλ πυκνοτέρου εόντος, 2 ή ελ λοχίων έμπειρος γένοιτο, καὶ τῶν μητρέων ἀστομωτέρων ἐουσέων, τὰ ἐπιμήνια έπιπονωτέρως γωρέει, και τα παθήματα προσπίπτει πλείονα, ώστε τὰ καταμήνια ἀποφράσσεσθαι, ἐπὴν ἄτοκος ἢ. εχει οὲ ὧοε ος μοι και πρίν εξρηται · φημί την γυναϊκα άραιοσαρκοτέρην και άπαλωτέρην είναι ή τὸν ἀνδρα καὶ τουτέου ὧδε έχοντος, ἀπὸ τῆς κοιλίης έλχει την ἐκμάδα καὶ τάχιον εκαὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς η τοῦ ἀνδρός. Καὶ γὰρ εἴ τις ο ὑπέρ βδατος η καὶ χωρίου ὑδρηλοῦ δύο ημέρας καὶ δύο εὐφρόνας θείη εἴρια <sup>7</sup>καθαρὰ καὶ εἶμα καθαρὸν καὶ βεδυσμένον εὐστάθμως ἴσον τοῖσιν εἰρίοισιν, ἀνελών εὕρήσει στήσας πολλώ βαρύτερα τὰ εἴρια ή τὸ εἶμα δτι δὲ τοῦτο γίνεται, 8 αἰεὶ \_ἀποχωρέει ές τὸ ἀνεκὰς ἀπὸ ὕδατος ἐν ἀγγείω εὐρυστόμω ἐόντος, καὶ τά μεν είρια, άτε άραιά τε καί μαλθακά εόντα, άναδεξεται τοῦ άποχωρέοντος πλέον, τὸ δὲ εἶμα, ἄτε πλῆρες ἐὸν καὶ βεδυσμένον, αποπληρώσεται το πολλόν ούχ ἐπιδεχόμενον τοῦ ἀποχωρέοντος. Ούτω 10 δή και ή γυνή, άτε αραιοτέρη έουσα, είλκυσε πλέον από τῆς ποιλίης τῷ σώματι τῆς ἰκμάδος 11 καὶ θᾶσσον ἢ δ ἀνἡρ, καὶ ἄτε άπαλοσάρχω ἐούσῃ τῇ γυναιχὶ, ἐπὴν πλησθῇ τοῦ αἵματος τὸ σῶμα, ἢν μὴ άποχωρήση άπ' αὐτέου, πληρευμένων τῶν σαρκῶν 12 καὶ θερμαινομένων, πόνος γίνεται · θερμότερον γάρ τὸ αἶμα ἔχει ή γυνή, καὶ διά τοῦτο 13 θερμοτέρη έστὶ τοῦ ἀνδρός την δὲ τὸ πλεῖον ἐπιγενόμενον ἀποχωρέη, οὐ γίνεται ὁ πόνος καὶ ἡ θέρμη ὑπὸ τοῦ αξματος. Ὁ εἐ

¹Τοῦ δὲ (τε CDFHIJθ, Frob.) vulg. -πληρωθῆ (πληρωθῶσιν C) καὶ (καὶ om. Cθ) vulg. - ἰσχύρου sine τε Cθ. - ἰσχνοτέρου καὶ στενοτέρου L, Cordæus. -- ²ἐπὴν (ἡ εἰ Cθ, Lind.) vulg. - λοχείων θ. - γένηται CJ. - ἀναστομωτέρων vulg. - ἀστομωτέρων Cθ, Cordæus. - ἐουσῶν vulg. - ἐουσέων θ. - καταμήνια C. - ῶστε διὰ τοῦτο (διὰ τ. om. θ) vulg. -- ³ καὶ ὡς μοι pro ὡς μοι καὶ DGIIIJK. - πρῶτον θ. - προείρηται pro πρὶν εἰρ. L, Cordæus, Lind. - φημὶ [δὶ] Lind. - Ant. ἄρ. addit μὴ C. - ἀραισσαρκωτέρην CDK. - ἀραιστέρην J. - ἀπαλ. D. - ἀπαλοτέρην C. - ἀπαλοσαρκοτέρην J. - ἀτούτου (τουτέου θ) δὲ (δὲ om. C, D restit. al. manu, HKθ) vulg. -- ¾καὶ om. (D, restit. al. manu) FIJK. -- «ὑρώου sic pro ὑπὲρ C. - ὕδατος καὶ (ἡ καὶ θ) διὰ (διὰ om. θ) χωούου vulg. - εἰρία (bis) C. - ἔρια Fθ. -- ¾καθαρὰ... καὶ τὰ μὲν εἰρια. om. (D, restit. al. manu) FGIJK. - εὐσταθμῶς vulg. - εὐστάθμως D. - εὐστάθμω Cθ. - συστάθμως Gal. Gl., Cordæus, Lind. - εὐρήσεις D. - πολλὸν vulg. - πολλῶ CD. - ἔρια θ. -- ἐἀεὶ CH. - εἰς H. - ἀνενεγκάσθαι pro ἀνεκὰς C. - ἀνακὰς Gal. Gl. - ἀπὸ τοῦ θ. - ἐόντι CH, Ald. - εἰρία ubique C. - τε pro ἀτε Κ. - αται (sic) θ.

sans grossesse antécédente, le corps, qui n'est pas habitué, si la pléthore y survient, est plus résistant, plus ferme, plus dense que s'il avait passé par les lochies; la matrice est moins ouverte; aussi les règles coulent plus laborieusement, et il y a plus d'accidents supprimant le flux menstruel chez les semmes qui n'ont pas été enceintes. Il en est comme je l'ai exposé précédemment : la femme a la chair plus lâche et plus molle que l'homme; cela étant ainsi, le corps féminin tire du ventre le fluide plus vite et plus que le corps masculin. En voici la preuve : mettez par-dessus de l'eau ou même en un lieu humide, pendant deux jours et deux nuits, de la laine nettoyée et un drap nettoyé d'un tissu dense, pesant exactement autant que la laine; quand vous les retirerez, vous trouverez, à la balance, que la laine est devenue beaucoup plus pesante que le drap; ce qui produit cet esset, c'est que, l'eau qui est dans un vase à large ouverture exhalant sans cesse vers le haut, la laine, étant lâche et molle, reçoit davantage de cette exhalation, et le drap, étant plein et dense, se trouve rempli sans en avoir beaucoup reçu. De la même façon, la semme, étant d'une nature plus lâche, puise dans le ventre, pour le compte du corps, plus de fluide et plus vite que l'homme ne fait; et, avec cette laxité, quand le corps s'est rempli de sang, s'il n'y a pas évacuation en l'état de pléthore et de chaleur où sont les chairs, la souffrance survient. La femme a le sang plus chaud, et c'est pourquoi elle est plus chaude que l'homme. Mais si la plénitude qui s'est formée s'évacue, ni la souffrance ni la chaleur ne se produisent par le fait du sang. L'homme,

-τε οπ. DGIK. - μαλακὰ C. - ἀναδέχεται C0. - Απτε ἀν. addit θάττον J. - ἐπιχωρέοντος ΗΙ. - πλείον C. - - βεδυθισμένον DQ΄. - ἐπιχωρέοντος (D, al. mann ἀπο) Gθ. - ἐπιρρέοντος J. - - «δὲ θ. - δὴ οπ. C. - ἐκιχωρέοντος L, Lind. - πλείονα vulg. - πλέον θ. - τῆς Ικμάδος Cθ. - τὴν Ικμάδα vulg. - " καὶ οπ. DFGHIJK. - πλεισθῆθ. - ὑποχωρήση vulg. - ἀποχωρήση θ. - ὑποχωρέση Ald. - ὑποχωρέση G. - ἀποχωρέη C. - ἀπὸ IJKθ. - ὑπὸ τοῦ αὐτέου D. - πληρουμένων C. - ακαὶ οπ. C. - γιγν. C. - " θερμοτέρα G. - θερμότερον DJ. - ἐπιγενόμενον vulg. - ἀπογινόμενον FJ. - ἐπιγενόμενον C. - πρὸς pro καὶ ἡ θέρμη ὑπὸ θ. - στερεωσαρκώτερος D. - στερεωσαρκώτερος Κ. - στερεωσαρκότερος C. - στερεώσερκος θ.

ἀνήρ στερεοσαρχότερος ἐών τῆς γυναιχὸς οὕτε ὑπερπίμπλαται τοῦ ἀνήρ στερεοσαρχότερος ἐών τῆς γυναιχὸς οὕτε ὑπερπίμπλαται τοῦ ἀνματος τόσον, ὥστε, ἢν μὴ ἀποχωρέη τι τοῦ αἴματος χαθ' ἔχαστον μῆνα, \*πόνον γίνεσθαι, ἔλχει τε δχόσον ἐς τροφὴν τοῦ σώματος, τό τε σῶμά \*οἱ οὐχ ἀπαλὸν ἐὸν οὐχ ὑπερτονέει, οὐδ' ὑπερθερμαίνεται ὑπὸ πληθώρης ὡς τῆ γυναιχί· μέγα δὲ ξυμβάλλεται ὑξη τοῦτο τῷ ἀνδρὶ, ὅτι ταλαιπωρέει μᾶλλον τῆς γυναιχός ἡ γὰρ ταλαιπωρίη ἀνδρὶ, ὅτι ταλαιπωρές και μα ἐκρρὶ, ὅτι ταλαιπωρές και μα ἐκρρὶς και τὸς ἐνναικός τῆς ἐχιμάδος.

2. ε'Επὴν οὖν γυναικὶ ἀτόχιρ ἐούση κρυφθῆ τὰ ἐπιμήνια καὶ μὴ δύνηται όδὸν ἔξω εὐρεῖν, <sup>6</sup>νοῦσος γίνεται, τοῦτο δὲ ξυμδκίνει, ἢν τῶν δύνηται όδὸν ἔξω εὐρεῖν, <sup>6</sup>νοῦσος γίνεται, τοῦτο δὲ ξυμδκίνει, ἢν τῶν τὰν ὑνοῦσος γίνεται, τοῦτο δὲ ξυμδκίνει, ἢν τῶν βίνητρέων τὸ στόμα μεμύκη ἢ <sup>7</sup>ἰδνωθῆ, ἢ ξυστραφῆ τι τοῦ αἰδοίου ἢν γὰρ τουτέων τι ἢ, οὐ δυνήσεται ἔζοδον εὐρεῖν τὰ ἐπιμήνια, πρὶν <sup>8</sup>ἀν αἰ μῆτραι ἐς τὴν φύσιν τὴν ὑγιεινὴν μεταστέωσι. Γίνεται δὲ τὸ νούσημα τοῦτο μάλιστα, αἴτινες στενοστόμους τὰς μήτρας ἔγουσιν, ἢ τὸν αὐχένα πρόσω τοῦ αἰδοίου κείμενον <sup>\*</sup> ἢν γὰρ τουτέων θάτερον ἢ, <sup>9</sup> καὶ κατὰ <sup>10</sup>σφέας, οἶχ μὴ λαγνευομένης, εὐρυχωρίη τε σρίσιν ἐστὶν, ἄτε τῆς κοιλίης κενοτέρης ἐούσης, <sup>11</sup>ὧστε στρέφεσθαι ἄτε ξηροτέρης καὶ κουφοτέρης ἐούσης τοῦ καιροῦ. Καὶ ἔστιν ὅτε στρεφομένων <sup>13</sup>σρέων τυγχάσιοι και τὸ στόμα πρόσω παραστραφὸν, <sup>13</sup>ἄτε τοῦ αὐχένος πρόσω τοῦ αἰσίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>14</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ δοίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>14</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ δοίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>14</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ δοίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>14</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ δοίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>16</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ δοίου κειμένου <sup>\*</sup> ἢν γὰρ <sup>16</sup>ἰκιαλέαι ἔωσιν αὶ μῆτραι ἀπὸ λαγνείης καὶ διανόμα <sup>18</sup> ἐνιμος <sup>18</sup> ἐ

¹ Post. αίμ. addit ἐς (εἰς J) τὸ ἄνω τῆς χοιλίης vulg.—ἐς τὸ ἄ. τ. χ. οπ. θ. —τόσσον θ. —ἄστ' Co. —³ πόνον χρὴ ἔσεσθαι vulg. —πόνον γίνεσθαι Co. — ὅσον Co. —αίματος vulg. —σώματος Co. —³οίοπ. DFG (H, restit. al. manu) IJK.—οὐχ vulg. — οὐχ CDGIJKo, Ald.—ὑπερτονέει Co. —ὑπερπονεει vulg. — οὐδὲ θερμαίνεται Co. —'εἰς C. -ἀπάγη Do. —τι (τι om. θ) τῆς vulg. — ὁκόταν C. —ὅταν θ. —καταμήνια C. -ἔξω όδὸν Co. — 'ἡ (ἡ om. Co) ν. vulg. —συμδ. θ. — 'λοξωθή (H, in marg. eadem manu) (I, supra lin.).—ἡ ξ. om. θ. —συστ. C. —τι τουτέων θ. —ἔξω όδὸν εὐρεῖν θ. — ἢ pro ἀν C. —ἀν om. θ. —ύγιειχὴν, al. manu νὴν D. —μεταστῶσι θ. —νόσημα CDθ. —μάλιστα ταύταις (τ. om. Cθ) vulg. —αῖ DGH1. —στενοστόμους Co. —στενοχώρους vulg. (H, al. manu στενοστόμους). —ἔχωσιν D.—τοῦ αἰδ. πρόσσω θ. — ° καὶ om. F. —ἡ pro καὶ DGHIJK. —ὑπὸ τουτέου τοῦ παθ. vulg. —ὑπὸ τοῦ παθ. C. —ὑπό τευ παθήματος θ. —ἰχμάλαιαι (sic) θ. — "τὰς φλέδα; pro σφέας DFGIK.—οἰα μηδ' ἀγνευομένης (sic) C. —σφῆσιν IJ. —κενοτέρης Co. —κενωτέρης vulg. — Voy. t. III, p. 502, n. 18. –ἐχούσης D. — "ὧστε.... ἐούση; om. C. — □σφῶν vulg. —σφέων Co. — πρόσσω θ. —πρ. om. vulg. — παραστρέξειν vulg. (H, al. manu παραστραξέν).—παρασταθὲν DFGIJKQ'. —παραστράξειν C. — ιοίά τε DFGHJ. —οἰα θQ', Lind. —πρόσσω θ. — "ἰχμάλαιαι θ. —ἔωσιν C. — ιοίά τε DFGHJ. —οἰα θQ', Lind. —πρόσσω θ. — "ἰχμάλαιαι θ. —ἔωσιν C. — ιοίά τε DFGHJ. —οἰα θQ', Lind. —πρόσσω θ. — "ἰχμάλαιαι θ. —ἔωσιν C. —

étant de chair plus dense, n'éprouve point de plénitude sanguine telle que, s'il n'évacue mensuellement une certaine quantité de sang, il ressent du malaise; il puise ce que demande la nourriture du corps, et le corps, n'étant pas mou, n'est sujet à un excès ni de ton ni de chaleur par l'effet de la pléthore comme chez la semme. Ce qui contribue grandement à cet effet chez l'homme, c'est qu'il satigue bien plus que la femme; la fatigue dissipe une partie du fluide.

2. (Suppression des règles chez une femme qui n'a pas eu d'enfants. Accidents que cette suppression cause. Déplacement de l'orifice utérin qui en résulte. Diverses voies que prennent les menstrues supprimées : transport sur le poumon et phénomènes de phthisie; transformation des règles en un pus qui s'échappe par les parties génitales, ou qui forme une tumeur au-dessus de l'aine; issue des règles par une ouverture qui se fait à l'aine; issue par le vomissement, par le siège.) Quand chez une femme qui n'a point été grosse les menstrues se suppriment et ne peuvent trouver issue au dehors, une maladie survient. Cela arrive si l'orifice utérin s'est fermé ou dévié ou si quelque point des parties génitales offre une contraction. Dans un tel cas, les règles ne pourront pas trouver issue tant que la matrice ne sera pas remise en sa condition naturelle. Cette maladie se produit surtout chez celles qui ont l'orifice utérin étroit ou le col situé en avant dans les parties génitales. Si l'un de ces cas existe, que la femme n'ait pas de rapports sexuels et que le ventre se vide plus qu'il ne saut par quelque soussrance, la matrice subit un déplacement; car elle n'est pas humide par soi-même, vu qu'il n'y a pas eu de coît, et elle a de l'espace, vu que le ventre est devenu vide, de sorte qu'elle se déplace en raison de sa sécheresse et de sa légèreté plus grandes qu'à l'ordinaire. Et parsois, quand elle est ainsi déplacée, l'orifice se trouve détourné en avant, attendu que le col est situé en ύπο C. - παί κοιλία rulg. - και ή κοιλίη Co, (Lind., κοιλία). - κοιλίαι μή

meveren FGHU.

ή χοιλίη μή χενώται, οὐ ρηϊδίως στρέφονται. 1 Τοῦτ' οὖν αἴτιον γίνεται ώστε αὐτὰς ξυμμύειν, οἶα μή λαγνευομένης τῆς γυναικός. Ἐν δὲ τοῖσι <sup>2</sup>τρίτοισιν ἄριστα μέν πείσεται, ήν οί κατελθόντα έξαγάγη τὰ προϋπάρχοντα · εἰ δὲ μὴ, πείσεται τάδε ἡ γυνή · πνίξ τέ οἱ ἄλλοτε καὶ άλλοτε <sup>3</sup>ζυμπεσεῖται, καὶ πῦρ λήψεται άλλοτε <sup>4</sup>καὶ άλλοτε καὶ φρίκη και δοφύος άλγημα. Ταῦτα πείσεται εν τοῖσι τρίτοισιν επιμηνίοισιν, ην μή οι έξίη εν δε τοισι ετετάρτοισιν, ην μή οι έξίη τοῖσί ετε προτέροισιν ἔζοδον ποιήση, τά τε μήν τρίτα πονήματα πάντα μαλλον πονήσει, καὶ <sup>8</sup>μάλιστα ἐν τῷ χρόνῳ τῶν καταμηνίων, έπειτα ήσσον, πολλάκις δε και δόζει άπονος είναι. Θέσται δε έπί τοῖσι καὶ τάδε ἔτερα σημήϊα οὐρήσει τε πουλύ παχύ άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ ή γαστήρ 10 αὐτῆς σκληρή ἔσται καὶ μέζων ή τοπρόσθεν, 11 καλ βρύξει τοὺς ὀδόντας, καλ ἀσιτήσει, καλ ἀγρυπνήσει. Τοιαῦτα δὲ πείσεται έπὶ τοῖσι τετάρτοισι χαταμηνίοισι · μελεδαινομένη δὲ χαὶ ἐν · 12 τουτέοισιν ύγιαίνει. Καὶ έν τοῖσι πέμπτοισιν, ἢν μή οἱ πολλά τὰ ἐπιμήνια κατίη, καὶ δ πόνος ἐσχυρότερος προσπίπτει. Ἐν δὲ τοῖσιν 13 έχτοισιν ήδη ανίητος έσται. Καὶ τὰ μὲν πρότερα σημήϊα μᾶλλον πονήσει, 14 ἐπέσται δε ἐπ' αὐτοῖσι και τάδε αλύξει τε και δίψει έωυτην άλλοτε και άλλοτε, και λειποθυμήσει, και έμέσει φλέγμα, και. δίψα Ισγυρή μιν λήψεται, άτε καιομένης τῆς κοιλίης ὑπὸ τῶν μητρέων έουσέων πληρέων αξματος, καὶ ψαυομένη ἀλγήσει, <sup>18</sup>καὶ μάλιστα τὸ ήτρον, και πυρέξει άλλοτε και άλλοτε όξέως, και βορδορύζουσιν αί

<sup>1</sup> Τοῦτο  $K\theta$ . – γίγν. αἴτιον C. – γίνενται (sic) αἴτιον  $\theta$ . – συμμ.  $C\theta$ . — <sup>2</sup>τρίτοισιν CO. - τριταίοισιν vulg. - έξαγάγοι D. - ή γυνή om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. — 3 συμπ.  $\theta$ . – συνεμπέση C. — 4χαὶ άλλ. om. C. – τρίτοισιν C $\theta$ . – τριταίοισιν vulg.  $- \dot{\epsilon}$ πιμηνίοις  $0. - \dot{\epsilon}$ ξή  $C. - \dot{\epsilon}$ τετάρτοισιν 0. - τεταρταίοισινvulg. - ην μή οἱ ἐξιόντα (ἰόντα DFGHIJK; ἐξίη θ) vulg. — •τὸ pro τε C.πρότερον C. — 1 καὶ (καὶ om. C0) τότε (τά τε C0) μιν (μην C) τρ. πον. πάντα (πάντα πον. C) vulg. - μάλιστα θ. - πονήση CIθ. - ε μάλιστ' C. - δόξει C. δοχέει vulg. — "ἔστεγεπίστοισι (sic) pro ἔσται δὲ ἐπὶ τοῖσι C. -τεταρταίοισι (τετ. om. θ) καὶ vulg. -τάδε τὰ (ἔτερα pro τὰ Cθ) σημεῖα (σημήῖα C) vulg. -τε om. Cθ. -πολύ vulg. (π. om. θ). -πουλύ DHK. -παχύ om. C. -- 10 αύτῆς om. θ. - κληρή (sic) Κ. - μέζων C. - μείζων vulg. - " βρύξει τε pro καὶ βρ. **J.**  $-\delta \hat{\epsilon}$  θ.  $-\delta \hat{\epsilon}$  om. vulg.  $-\tau \epsilon \tau \alpha \rho \tau \alpha i \sigma i \sigma$ ι vulg.  $-\tau \epsilon \tau \dot{\alpha} \rho \tau \sigma i \sigma$ ι θ.  $-\mu \epsilon \lambda \alpha i \delta \epsilon \nu \sigma \mu \dot{\epsilon} \nu \eta$ – <sup>12</sup> τούτοισιν θ. – πεμπταίοισιν vulg. – πέμπτοισιν CDFGHIJK, Ald. πουλλά DGHIJK, Ald., Frob. - ό om. θ. - Ισχυρός Cθ. - προσπίπτη DFGHIJ. - <sup>ια</sup> έχταίοισιν vulg. - έχτοισιν CDFGHIJK0, Ald. - ἀνίατος ΗΚ. - χαὶ χατὰ (τὰ pro κατὰ θ; τά τε pro κατὰ C) μὲν (μὴν C) (addunt τὰ Q', Lind) πρότες α

μήτραι άλλοτε καὶ άλλοτε, άτε τοῦ αξματος εγκλονευμένου καὶ ¹οὐ διαγωρέοντος εν αὐτησι, καὶ ή κοιλίη οὐ διαχωρήσει κατὰ τρόπον, \*ούτε ή χύστις διηθήσει το ούρον, έπήν \* οί αι μητραι προσπέσωσι πρός του στόμαχου νευρώδεα έόντα, \* καὶ ές τὴν κοιλίην ἐμδάλωσιν · άλγέει την βάχιν καί ετό νώτον παν, καί την γλώσσαν αὐτῆς χαλινούται, καὶ ἀσαφή ταύτην έγει, καὶ λειποθυμίη, εξστι δ' ήσι τκαὶ αφωνίη, και δάκνεται τον στόμαχον, \*και ξανθή χολή έξεισι, και πνεύμα θπροσπταΐον, καὶ άλύει, καὶ βίπτει ξωυτήν, καὶ 10 εμπίπραται. Έπλην δε μεταστέωσι και εξρύση ή κύστις το λεπτόν του αξματος τοῦ ἀπὸ τῶν μητρέων, 11 τότε τὸ οὖρον διουρέεται ἐρυθρὸν, καὶ πονέει 13 μεν το άλλο σώμα, μαλιστα 13 δε τον τράχηλον και την βάχιν και την όσφον, τούς τε βουδώνας, καί ες τοῦτο ελθούση αὐτή ή τε γαστήρ αείρεται, και τα σκέλεα ύπερ το χρεών διοιδίσκεται και αι κνημαι καὶ οἱ πόδες, καὶ δ θάνατος ἔπεισι. Καὶ περὶ μέν ταύτης <sup>10</sup>ούτω τελευτά ές έξ μήνας τὰ ἐπιμήνια ἀδηλεύμενα. 18 Γίνεται δὲ καὶ ταῦτα• έστιν ἦσι τῶν γυναιχῶν, 16 ἐπὴν δίμηνα ἢ τὰ καταμήνια ἐν τῆσι μήτρησι πολλά εόντα, έρχεται ες πλεύμονα, επήν αποληφθή, καὶ πάσχει πάντα άπερ εν φθινάδι εξρηται, καὶ οὐχ οξη τέ έστι περιεξναι. 18 Γίνεται δε και τάδε· έστιν ήσι διάποα 19 γίνεται τὰ έπιμήνια γρονίσαντα, έπην γένηται δίμηνα ή τρίμηνα τούτο δὲ μάλιστα γίνεται. ην ζυγκαη ύπο του πυρός. Σημεϊά 30δέ έστιν, ην διάπυα η δύναι τε γάρ έμπίπτουσιν ές τὸ ἦτρον ἐσχυραὶ καὶ σφύξιες, καὶ ψαυομένη ούκ ἀνέχεται, καὶ ἢν μέλλη βελτιόνως ἔχειν, βήγνυται αὐτῆ τὰ ἐπιμήνια κατά τὸ αἰδοζον, καὶ χωρέει πύον καὶ αξιια • 11 όζόμενον δὲ χωρέει έπλ ήμερας έπτά ή όκτω ή έννέα • έν δε τῷ πρίν χρόνω πονέεται,

¹ Οὐ C, Lind.— οὐ οπ. vulg.—αὐταῖσιν C. — ² οὐδ' ἡ C.—διηθείση C.—ĉησει (sic) θ.—³οί οπ. C.—προσδαλλωσιν C. — ⁴Post καὶ addunt ἡν C L, Cordæus.—ἐμδάλλοντα DGHIJK.—ἐμδάλλωσιν vulg.—ἐμδάλωσιν θ.— ³τὸν CJKθ.—πᾶν οπ. (D, restit. al. manu) FGHJK.—ἄπαντα C.—πάλιν ρτο πᾶν θ.—καὶ χαλινὰ (χαμνα sic θ) καὶ γλῶσσα ἀσαφὴς ρτο καὶ τὴν.... ἔχει Cθ.—γλῶσσαν HF.—γλῶτταν vulg.—αὐτοῦ DGHIJK.—χαλινοῦνται DI.—λιπο. θ.— ° ἐστίη—σιν (sic) C.—οἶσι J.—' καὶ οπ. Cθ.— ° καὶ ξανθὴ ἡ (ἡ οπ. Η) χολὴ vulg.—καὶ χολὴ ξανθὴ Cθ.—ἤξησι θ.—° πρὸς πλεῖον C.—προσπαῖον θ.—προσπαίει L, Cordæus, Lind.— ° ἐμπίμπραται Ιθ.—μεταστῶσι C.—μεταστήση θ.—εἰρύσει vulg.—εἰρύση CDFHIJK.—ἰρύση θ.—"τὸ οῦρον τότε Cθ.—διουραίεται θ.— \* Ante μὲν addunt καὶ Cθ.—κατὰ τὸ άλλο Vatic. Codd. ap. Foes.— ¹³ μὲν pro δὲ θ.—ἀξίρεται C.—αῖρεται vulg.—γρεῶν I.—διίσκεται (sic) C.— ¹³ μὲν pro δὲ θ.—ἀξίρεται C.—αῖρεται vulg.—γρεῶν I.—διίσκεται (sic) C.— ¹³ μὲν pro δὲ θ.—ἀξίρεται C.—αῖρεται vulg.—γρεῶν I.—διίσκεται (sic) C.—

selles ne sont pas régulières; la vessie, non plus, n'émet pas l'arine, attendu que la matrice tombe sur le col vésical, lequel est nerveux, et qu'elle se porte sur le ventre. Le rachis et le dos tout entier sont douloureux; la langue devient empéchée et n'articule plus distinctement; lipothymie; quelquesois aphonie; mordications au cardia, vomissement de bile jaune; respiration entrecoupée, anxiété, jactitation et inflammation. Quand, dans ce déplacement, la vessie attire la partie ténue du sang qui est dans la matrice, l'urine est rendue rouge; des souffrances se font sentir dans tout le corps, mais surtout au cou, au rachis, aux lombes et aux aines. A ce point, le ventre se gonfle, les membres inférieurs enflent, les jambes et les pieds; et la mort est imminente. En un tel cas la suppression des menstrues amène la mort au bout de six mois. Il y a encore ces phénomènes-ci : chez quelques femmes, les règles ayant été retenues en abondance pendant deux mois dans la matrice, le transport du flux supprimé se fait sur le poumon; la malade éprouve tout ce qui a été dit dans la phthisie, et elle ne peut résister au mal. Voici encore ce qui arrive : chez d'autres, les règles, avant manqué à deux ou trois époques, deviennent purulentes avec le temps; cela s'opère surtout quand elles sont échaussées par la chaleur sébrile. Les signes de cette purulence sont : douleurs intenses et battement dans l'hypogastre, impossibilité de supporter le palper; s'il doit y avoir amélioration, les règles font éruption par les parties génitales; du pus et du sang s'écoulent; cet écoulement fétide dure sept, huit ou neuf jours. Dans le temps

πνίμαι θ.  $-\delta$  om. θ.  $-\frac{1}{2}$  δδε C.  $-\tau$ ελευτὰ θ.  $-\frac{1}{2}$  γίγν. C.  $-\pi$ ελ om., restit. ελ. meanu D.  $-\tau$ εάδε Cθ.  $-\frac{1}{2}$  παλ έπλν L.  $-\frac{1}{2}$  θ.  $-\frac{1}{2}$  πν. DGHJK.  $-\frac{1}{2}$  πολειφθη DBK.  $-\frac{1}{2}$  πανειληθη G, Lind.  $-\pi$ ελ οπε. L, Cordwus.  $-\pi$ έσχη FGIJ, Ald.  $-\frac{1}{2}$  διέρηται (sic) H (IK, διήρηται). - ούκ Frod.  $-\pi$ εριέναι DHiJK, Ald.  $-\frac{1}{2}$  γίγν. C.  $-\frac{1}{2}$  γίγνονται vulg.  $-\gamma$ ίγνονται C.  $-\gamma$ ίνεται θ.  $-\gamma$ ρονίζονται C.  $-\frac{1}{2}$  δυγκεή C.  $-\frac{1}{2}$  του σπ. C.  $-\frac{1}{2}$  δια του σπ. Ο.  $-\frac{1}{2}$  δίζον C.  $-\frac{1}{2}$  δημ. Cθ.  $-\frac{1}{2}$  δπτώ οπ. Cθ.

1 ως εξρηται έμπροσθεν · έπλν δε αποχαθαρθή, αριστον μέν εξ μλ γένοιτο έλχεα • ήν δολ υπολίπηται έλχεα, πλέονος δεήσει θεραπηίης δχως τὰ έλχεα μή μυδήσει καὶ κάκοομα έσται . άφορος + οὲ έσται καὶ ην βαίση, ην μεγάλα ή τὰ έλχεα γενόμενα εν τῆσι μήτρησιν. 11ν δε μή οί εκατά το αίδοιον χωρήση τά επιμήνια διάπυα γενόμενα, ξυμδήσεται ύπερ του βουδώνος κατά την λαπάρην βαγήναι, άτερ φύματος, άτε τοῦ πύου διαραγόντος, καὶ κείνη χωρήσει πυώδεα δομαλέα και ήν τουτο γένηται, ου περιγίνεται ή γυνή ήν δε και περιγένηται, αλεί άφορος έσται ταύτη γάρ οί το λοιπον ή δολς \*γίνεται τοίσιν ἐπιμηνίοισιν ἔζω· τὸ γὰρ στόμα τῶν μητρέων πρὸς τούτο το χωρίον προσπέπτωκε. Γίνεται δὲ καὶ τόδε : έστιν ήσιν, έπην δίμηνα η τρίμηνα η χρονιώτερα η τὰ ἐπιμήνια καὶ προσπέση πρός την λαπάρην, μη διαπύων των καταμηνίων εόντων, ως φυμα \* γίνεται ύπερ τοῦ βουδῶνος ἀχέφαλον, 10 μέγα, ερυθρόν. Καὶ τῶν λητρών πολλοί ήδη ούχ εἰδότες τοῦτο δχοῖόν τί ἐστιν ἔταμον χαὶ ἐς χίνδυνον ήγαγον ούτως. Τὸ δὲ  $^{11}$ ώς φῦμα γενόμενον γίνεται τρόπ $_{\rm p}$  τοι $\ddot{\phi}$ δε  $^{\circ}$ 19 έπαυρίσκεται του αξματος ή σάρξ, άτε προσκειμένου του στόματος τῶν μητρέων τῆ λαπάρη, καὶ ἐμπίπλαται ἀπ' αὐτέου, καὶ ἐξίσταται άτε πληρευμένη του αξματος ή σάρξ καὶ έστιν ότε, ήν μεταστή τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ γένηται κατὰ τὸ αἰδοῖον, καὶ χωρήση διὰ τοῦ αἰδοίου τὰ καταμήνια, καθίσταται τὸ ἐξεστηκὸς κατὰ τὴν λαπάρην, διαδιδοί γάρ ές τάς μήτρας, αί δὲ έξω έχαλασαν ήν δὲ 18μή στραφή κατά τὸ αἰδοῖον τὸ στόμα τῶν μητρέων, διαπυέει κατά τὴν λαπάρην, καὶ 14 ταύτη όδὸς γίνεται τοῖσι καταμηνίοισι, καὶ οἱ κίνδυνοι  $^{15}$ οί αὐτοί εἰσιν οί καὶ πρόσθεν εἰρημένοι. Τρέπεται δὲ καὶ  $^{16}$ ές

<sup>&#</sup>x27;'" Οσπερ C. – πρόσθεν C. — '' ην vulg. – εἰ Cθ. – γένηται K. — '' δ' Cθ. – ὑπολείπηται vulg. – ὑπολίπηται CJ. – πλέονος Cθ. – πλείονος vulg. – θεραπείης CDHIJK. – δπας Cθ. – μυδήση vulg. – Ι lis μυδήσει - νάχοδμα γίνηται (γένηται DGJθ, Ald; ἔσται C) vulg. – γενόμενα δζ (εἰς J) τὰ νπὲρ τοῦ β. ξυμδήσεται (ξ. ομ. C) κατὰ vulg. – γενόμενα συμδήσεται ὑπὲρ τοῦ β. κατὰ θ. – ραγήναι ομ. θ. – ραγ. ponitur post φύματος C. — '' διαρραγέντος vulg. – διαγαγέντος DHI. – διασφαγέντος Κ. – διάγοντος C. – διαραγόντος θ. – κακείνη Cθ. – όδμαλαῖα C. — '' περιγίγν. C. – ἀεὶ vulg. – αὶεὶ θ, Lind. — '' γίγν. C. – συμπέπτωκε J. — '' γίγν. C. – τὸν βουδῶνα C. — '' μεγὰ θ. – οἰόν ἐστιν vulg. – ὁκοῖόν τί ἐστιν C. – ἰταμὸν C. – οῦτω CJθ. — '' - Φμα

antécédent, la femme soussre comme il a été dit plus haut. Après l'évacuation, le meilleur serait qu'il n'y eût pas d'ulcération; s'il en est resté, il faudra plus de traitement, afin que les ulcérations ne deviennent pas humides et de mauvaise odeur. Mais la semme demeurera stérile, même après guérison, si les ulcérations ont été considérables dans la matrice. Si les menstrues devenues purulentes ne s'échappent pas par les parties génitales, il arrivera qu'elles seront éruption audessus de l'aine, dans le flanc, sans tumeur, vu que le pus a corrodé; et par là sortiront des matières purulentes et fétides. A ce point, la malade ne guérit pas; et, dans le cas même où elle guérirait, elle resterait stérile; en esset, dorénavant, c'est par cette voie que s'échapperont les menstrues, l'orifice utérin étant appliqué vers cette région. Voici un autre cas : chez certaines semmes, à la seconde ou à la troisième époque de la suppression, ou même plus tard, si les menstrues se portent vers le flanc, sans être devenues purulentes, il se forme audessus de l'aine une tumeur acéphale, grosse et rouge. Il est arrivé plus d'une fois que des médecins ne sachant pas ce que c'était, l'ont incisée et ont mis la malade en danger. Cette espèce de tumeur se forme ainsi : la chair puise du sang, vu que l'orifice utérin est appliqué au flanc, elle s'en remplit, et elle se soulève à cause de ce sang qui la pénètre. Parsois, quand l'orifice utérin, se déplacant, revient vers les parties génitales et que les règles sortent par cette voie, le gonflement du flanc s'affaisse, car il communique avec la matrice, laquelle a versé au dehors. Mais si l'orifice ne se tourne pas vers les parties génitales, la suppuration se forme

**pro &**; C.  $-\gamma$ ινόμενον θ.  $-\tau$ δ γιγνόμενον γίγνεται pro γ. γ. C.  $-\pi$ In marg. 
δντὶ ἀπολαύει καὶ ἀναπίνει θ. - ἐμπίπλαται DQ'. - πίμπλαται vulg. - αὐτοῦ θ. - ἀρισταται θ. - πληρευμένη θ. - πληρουμένη vulg. - χωρέωσι Vulg. - χωρέωσι Lind. - χωρέη θ. - χωρήση C. - ἐξεστικὸς θ. - λαπάσην  $\cdot$  ἐξεδιαδιδοι (sic) γὰρ θ. - δ' ἐξω θ. -  $^{11}$  μεταστραφῆ pro μὴ στρ. (D, μὴ restit. al. manu) Q'. Lind. - κατὰ ponitur post αἰδοῖον G, Ald. - διαπύει vulg. - διαπύει, al. manu διαπύει D. - διαπυέει C. -  $^{11}$  τότε ἡδη pro ταύτη Cθ. -  $^{11}$  εἰσὶν αὐτῆ εἰ (οἱ θ) καὶ Cθ. - εἰρηται C. -  $^{12}$  εἰς DK. - δσα pro ἐς C.

έμετον· έστιν ήσι 1 καὶ κατά την έδρην, ώσπερ μοι εξρηται εν τήσι παρθενίησι νούσοισι, καὶ σημήξα καὶ πόνους τοὺς αὐτοὺς δείκνυσι τοῖσι κεῖθι εἰρημένοισιν· <sup>2</sup> ήσσον δὲ ταύτην την όδὸν ποιέεται τὰ ἐπιμήνια τῆσι γυναιξίν ἡ <sup>3</sup>τῆσι παρθένοισιν.

3. \*Όχόταν δὲ τὰ ἐπιμήνια χρυφίῆ, όδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ δοχέει τι ἐγκεῖσθαι βάρος, καὶ τὰς ἰζύας ἐκπάγλως κονέει καὶ τοὺς κενεῶνας. Ἡν <sup>6</sup> δὲ τὰ ἐπιμήνια παντάπασι μὴ γίνηται ὑπὸ νούσου ἢ παγέα καὶ γλίσχρα καὶ κολλώδεα ἔη, πρῶτον χρὴ τὴν κοιλίην καθῆραι ἀνω τε καὶ κάτω <sup>7</sup>ἔπειτα τὰς ὑστέρας προσθέτω, ὑφ' οὖ αἶμα καθαίρεται, καὶ διαλιπεῖν, καὶ πῖσαι <sup>8</sup>ὑφ' οὖ τὸ αἶμα καθαίρεται, καὶ διαλιπεῖν, καὶ πῖσαι <sup>8</sup>ὑφ' οὖ αἴμα καθαίρεται, καὶ κρῆθιον ἐν οἴνω τῷ ἀπὸ δαιδός. Ἡν ἐξ <sup>10</sup>οἱ ρόος μὴ γίνηται, ἔσται ὥστε δοκέειν ἐγκύμονα εἶναι, καὶ μισγομένη ἀνδρὶ ἀλγέει, ὥστε δοκέειν ἐγκεῖσθαί τι, καὶ βρῖθος ἐν τῆ νως ἐν γαστρὶ ἐγούση, καὶ παρδιώσσει, ἐπὴν ἡμέραι πεντήκοντα μάλιστα ἔωσι, καὶ πόνος <sup>11</sup>ἔχει ἄλλοτε καὶ άλλοτε τῆς γαστρὸς τὸ κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ, τόν τε τράγηλον καὶ τοὺς βουδῶνας καὶ τὴν δσφύν. Καὶ <sup>12</sup>ἐπὴν μῆνες δύο ἢ τρεῖς γένωνται, ἔστιν ὅτε ἐβράγη οἱ κατὰ τὸ αἰδοῖον τὰ καταμήνια ἀθρόα, καὶ δοκέει ὅσπερ σαρκία εἶναι

 $^1$  Kαὶ om. D. – ὡς θ. – μοι om. Cθ. – παρθενίοισι D. – νούσησι HJ. – σημήτα  $C_{\bullet}$  – σημεία vulg. – δειχνύει  $C_{\bullet}$  – εἰρημένοις  $C_{\bullet}$  —  $^{2}$  χρεϊσσον  $C_{\bullet}$  —  $^{3}$ τοῖσι  $C_{\bullet}$ - 4 έπην θ. - δε Dθ. - δε om. vulg. - 5 έχει Cθ. - Εξει vulg. - νειέρην GIK, Ald., Frob. - νειαίρην DHJ. - νειαίραν C. - νιεραν (sic) 6. - νείαιραν Vulg. νειαιρήν Lind. - τι βαρος C. - Ιξίας Η. - Ετοί. p. 170: εκπατίη, έκτρόπως καὶ όδοὺς ἀγνοοῦντες · ἔνιοι δὲ γράφουσιν ἐκπάγλως. → εδὲ οπι. C. -μή τ (ή om. DFGHIJK, Ald.) χωρέοντα, γίνεται (γίνηται JK) ύπὸ νόσου (νούσου HIJK, Lind.) ή π. καὶ γλ. ή (καὶ pro ή K) κολλ. χρή οὖν (γοῦν J) πρῶτον την vulg. - μη γίγνεται (γίνηται θ) ύπο νούσου ή π. καὶ γλ. καὶ κολλ. εξη, πρώτον χρή την Co. - Je prends la leçon de C et 0, lisant seulement έη - καθαίρειν Gal. in cit. t. XVII, p. 452. — 'ξπ. [ἐπὶ] τὰ; Lind. προστεθώ C. -πρ. om. L. - ὑφ' Cθ. - ἀφ' vulg. - διαλείπειν vulg. - διαλιπείν C. - διαλείφειν L. - διαλιπών [ήμέρην μίην ή δύο, Επειτα] Lind. - πείσαι θ. - "ύφ' ότου τὸ αίμα καθαίρεται C. - ύφ' οὐ αίμα in vulg. - " καὶ et èv om. 0. - πριθμόν J. - πρίθμον D. - πρηθμόν vulg. - πρήθμον Cordæus. - τὸ pro τῷ G. - ἀποδίδος (sic) C. - δαιδοσιος (sic) D. - δάδος Lind. — \* of om. DGHLJK0. - γίγν. C. - γένηται Η. - έσται om. DGIJ. - μισγομένην vulg. - Je lis μεσγομένη. – άλγέειν (άλ. οπ. J) vulg. – άλγεϊν  $\theta.$  – άλγέει FG. – έγχυεῖσθαι Q', Lind. - spidoc CDIJKe, Lind. - eyytveras 8, Lind. - eyyivestes C.-

vers le flanc, les règles se font jour par là; et les dangers sont les mêmes que dans le cas précédent. Elles prennent aussi la voie du vomissement, et parfois celle du siège, comme je l'ai dit en parlant des maladies des jeunes filles; les signes et les souffrances sont les mêmes que dans cette description; mais cette issue est moins commune chez les femmes que chez les jeunes filles.

3. (Suppression des règles chez une femme qui a eu des enfants. Énumération d'accidents très-semblables.) Quand les règles sont supprimées, il y a douleur dans le bas-ventre, la malade semble y avoir un poids, elle souffre cruellement dans les flancs. Si les règles sont absolument supprimées par l'esset d'une maladie ou qu'elles soient épaisses, visqueuses, collantes, il faut d'abord évacuer le ventre par le haut et le bas; puis purger la matrice à l'aide d'un pessaire qui évacue le sang; alors on met un intervalle; après quoi on administre un purgatif qui agisse sur le sang; la malade boira aussi le crethmon (crithmum maritimum L.) dans le vin de branche de pin. Si le flux menstruel ne s'opère pas, il arrivera qu'elle paraîtra être enceinte; le coît lui est douloureux de sorte que quelque chose semble être dedans; un poids se fait sentir dans le ventre proémine; elle a les mêmes envies qu'une semme grosse; les nausées la prennent quand il s'est passé environ cinquante jours; de la douleur se fait sentir par intervalle à la région ombilicale, au cou, aux aines et aux lombes. Au bout de deux ou trois mois, les règles sont parsois une éruption abondante par les parties génitales, les matières évacuées sont noires et semblent être des caroncules comme

τὰ ἀπιόντα ὡς ἐκ διαφθορῆς καὶ μέλανα. "Εστι 1 δ' ήσι καὶ έλκεα γίνεται εν τησι μήτρησι, και δεήσεται \*προσέχειν τη μελέτη. Πολλησι δε ξυμβαίνει ώστε δοχέειν εξ μηνας έχειν εν γαστρί ή δλίγο ελάσσονα χρόνον, καὶ ή γαστήρ πρόκειται, καὶ τάλλα δί δοκέει γίνεσθαι ώς τῆ ἐν γαστρὶ ἐχούση· ἔπειτα ἔστι εμέν ἦσι διαπύοντα έβράγη ύπερ του βουδωνος άμα τῷ πέμπτῳ ή ἔκτῳ μηνὶ καὶ δόὸν ταύτη ἐποιήσατο \* ἔστι δὲ \* καὶ ἦσιν ἔλκεα γίνεται ἐν τῆσι μήτρησι κατά το ύπερ τοῦ βουδώνος, καὶ κινουνεύσει ἀποθανεῖν, ην δε καὶ περιγένηται, άφορος έσται. "Εστι δε ήσι κατά το αίδοιον βήγνυται, καί χωρέει αὐτέησι σεσηπότα καί πυώδεα, καὶ ἀπὸ <sup>6</sup> τουτέων έλκεα ληγίνεται έν τῆσι μήτρησι, καὶ κινδυνεύσει, <sup>7</sup>καὶ χοή, ὅκως μή τὰ έλκεα παλαιά γένηται, δητρεύειν προσέχοντα · άφορος δε καλ αὐτή γίνεται , ήν γε καὶ ἰηθῆ.  $^{4}$ Ην δὲ  $^{8}$ μή οἱ καταρραγῆ τὰ καταμήνια διενεχθέντα ες εξ μηνας, πείσεται πάντα άπερ τη άτόχω τὰ καταμήνια ορον ου ορικάπενα εφερόειν, και βι πεν θεραμερρώ, ρλιής ξαιαι. , βι δέ μλ, διαρχέσασα και ές δκτώ μίγας αποθνήσκει. Πολλίσι δέ γίνεται, ήν τὰ καταμήνια "φλεγματώ εα χωρέη, ἐπὶ πολλόν χρόνον λωθεειν και εγαρασολα είλαι εωλ ρλιλθωλ. ρλιμό οξ λίλεται ελ 11 χόσμω ίηθεῖσα.

4. Ήν δὲ τὰ ἐπιμήνια γυναικὶ  $^{12}$ χωρέ $_{7}$  μὲν, ἐλάσσονα δὲ τοῦ δέοντος  $^{13}$ χωρέ $_{7}$ , ἄτε τοῦ στόματος τῶν μητρέων παρακεκλιμένου

 $^{1}\Delta'$  om. C0. – Esti δè καὶ ήσιν Gal. ib. – οίσι J. – γίνονται θ. – γίγνονται C. — <sup>2</sup>τη μ. πρ. C. – την μελέτην πρ. θ. – ξ. DHIJK. – σ. vulg. – η καὶ (καὶ om. Cθ) vulg.  $-\tau \tilde{\alpha} \lambda \lambda'$  οἱ γίγνεται C.  $-\gamma$ ίνεται (sic) δοχέει θ.  $-\tilde{\omega}$ στε ( $\tilde{\omega}$ ; pro ώστε Cθ; ώ; τη HIJ) έν vulg. - μέν Cθ. - μέν om. vulg. - διατείναντα DGHIJK'Q', Lind. –διατείνοντα θ. – Ante ύπερ addit διά τινα τὰ C. –τὸν βουδώνα Q'. – ἀλλὰ pro ἄμα θ. – τῷ om. CDGHIKθ. – ταύτησι ποιήσεται DFGHIJK. - ποιήσεται Q'. — 'χαί om. C. - χαί post ήσι  $\theta$ . - έν τ.  $\mu$ . γίγνεται C (θ, ἐνγίνεται).-ἐν om. DFGIJK.-μήτρησι καὶ κάτω (καὶ κατὰ τὸ Lind.; xatà to Co) unep sulg. - xivouveuei C. - 58' 0. - xai (xai om. Co) κατά vulg. - αὐτέησι CD. - αὐτέη (αὐτη Cordæus; αὐτ. om. θ) vulg. - τε καὶ πν. Co. - τούτων 6. - Ante Ελκ. addit καί C. - γίγνεται C. - καί κινδ. om. C. - κινδυνεύει DHJKθ. - : άλλά pro καὶ Cθ. - χρονικῶ; pro χρή δκως C. οπω; θ.-γένωνται θ.- αυτη ΗΚθ.- καὶ ην Ιηθη θ. -γε καὶ om. C. - ο οἱ μη C.οί om. θ.-καταρραγή θ.- ραγή vulg.- διενεχθέντα ές εξ Cθ.- διενειρχθέντα έξ vulg.- απερ άτοχω ἐούση τα χ. όδὸν οὐχ ἡδύνατο εὐρεῖν Cθ. - ὑγρὸ; μιο ὑγιἡ; - \*εί Co. - ενέγκασα C. - διενέγκασα b. - άποθνήσκει C. - bνήσκει vulg. · "φ). χωρέοντα (χωρέωνται L, Cordæus, Lind.; δντα pro χ. C; χωρέσι

après un avortement. Parsois aussi il se sorme des ulcérations dans la matrice, et il faudra s'appliquer au traitement. Souvent il arrive que la semme paraît être grosse pendant six mois ou un peu moins, le ventre proémine, et tout semble être chez elle comme dans l'état de grossesse; puis, chez quelques-unes, les menstrues, devenues purulentes, font éruption au-dessus de l'aine, vers le cinquième ou le sixième mois, et prennent leur voie par là; parfois aussi il se forme des ulcérations dans la matrice au point au-dessus de l'aine, la semme courra risque de mourir, et, quand même elle réchapperait, elle sera stérile. En d'autres cas l'éruption se fait par les parties génitales, et il sort des matières pourries et purulentes; il en résulte des ulcérations dans la matrice, le danger est grand, et il faut, asin que les ulcérations ne deviennent pas chroniques, s'appliquer au traitement; celle-ci aussi sera stérile, même quand le traitement réussirait. Mais si les menstrues, retardées six mois, ne font pas éruption, la malade éprouvera tous les accidents qu'éprouve la femme qui n'a pas eu d'enfant et chez qui les règles ne peuvent trouver issue; si on la traite, elle guérit. Dans le cas contraire, ayant résisté jusqu'à huit mois, elle succombe. Chez plusieurs, si les menstrues sont pituiteuses, il arrive qu'elles coulent longtemps et qu'elles sont moindres que les menstrues saines. Traitée convenablement, la femme guérit.

4. (Règles moins abondantes qu'il ne faut. Accumulation qui en résulte. Accidents.) Les règles, venant il est vrai, sont pourtant moins abondantes qu'il ne faut; l'orifice utérin est

Vat. Codd. ap. Foes; χωρέη θ) ἐπὶ πολλον (πολὸν θ) χρόνου (πολλοῦ χρόνου) (addunt χωρέειν Cθ) καὶ ἐλ. νulg. — "κόσμω τῷ προσήκοντι (τῷ πρ. οπ. Cθ) νulg. – ἐπθεῖσα G. – τηρηθεῖσα J. — αχωρέει Η, Ald. – ἀποφράσσεσθαι δὲ χωρέει οἰα pro ἐλ.... ἔτε (DK, ἀποφράσσεται) FG (J, χωρέη). — αχωρέει Ald., Frob. – οἰα pro ἄτε Ηθ, Lind. – παρεγκεκλιμένου Q', Lind. – ἀρμοῖ vulg. – ἀρμοῖ Cordæus. – ἀρμᾶ CJK. – ἀρμῶ (D, al. manu ἀρμοῖ) FGHIθ. – Comp. Erot. p. 56, Gal. Gl., et la note du Suppl. du Dict. de Schneider, où l'on voit que ἀρμοῖ ou ἀρμῷ ont deux sens, l'un qui est sur le champ, récemment, l'autre qui est doucement, un peu. – ἐς τουτίωστε (sic) θ. – χωρέει Lind.

όλίγον του αιδοίου ή άρμοι μεμυχότος ές τουτο, ώστε χωρέειν μέν, <sup>1</sup> ἀποφράσσεσθαι δὲ ἀπ' αὐτέων καὶ αί δίοδοι αί περαιούσαι, <sup>2</sup>ἐπὴν κατέλθη ές τὰς μήτρας, ἄτε τοῦ αἴματος ἐπικειμένου τῷ στόματι αίεὶ, προέρχεται οὴ κατ' ολίγον· εξπειτα οὲ. ἐπὴν αί ἡμέραι παρέλθωσιν ήτι καθαίρεσθαι μεμαθήκει, και έργθη το αξιμα έν τησι μήτρησι τὸ ὑπολειφθέν, καὶ ἔτερα ἐπικατιόντα ἐπιμήνια μἡ ἐζωθή τὸ έρχθεν αίμα, ἀλλ' αἰεὶ βαρύνη κατιὸν, έσται τῆ γυναικὶ ώστε τους πρώτους μηνας ή επί δύο ή έπι τρείς μή εσαίτεν κάρτα. Έπην δε οί μήνες επλέονες γένωνται, έτι μαλλον πονήσεται, καὶ οὐγ έζει ἐν γαστρί μέχρις αν ούτως έχη, και πύρ λήψεται μιν μάλιστα τάς ημέρας <sup>7</sup> εν ήσι καθαίρεσθαι μεμαθήκει, ηπεδανόν είκος δέ έστι καλ <sup>8</sup>ἐν τῷ μεσηγὸ χρόνῳ πυρεταίνειν καὶ φρίσσειν καὶ καρδιώσσειν καὶ <sup>9</sup> ἀνάγειν επὶ τὸ πληθος ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην · καὶ 10 ἀλγέει ἄλλοτε καὶ άλλοτε τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα τὴν ὀστὸν καὶ τὴν βάγιν καὶ τοὺς βουδώνας, τά τε άρθρα των χειρών και των σκελέων. Ταυτα δὲ οὐχ δμοῦ ἀλγέει, 11 άλλ' ἄλλοτε άλλο, όπη αν βρίση τὸ αξμα ἀποχεχριμένον και μή δυνάμενον είναι εν τησι μήτρησι και όπη αν στηρίξη τοῦ <sup>18</sup> σώματος, οἰόγμα ἔστιν ὅτε γίνεται καὶ σπασμός ἰσχυρός τῶν άρθρων τοῦ σώματος, καὶ τῶν άλλων σημείων τῶν προειρημένων φαίνεταί οἱ άλλοτε 13 άλλο. Αὐτη ἢν μὲν θεραπευθῆ κατὰ τρόπον, ύγιλς έσται· εί δὲ μλ, ή νοῦσος έπτάμηνος 16 ή καλ χρονιωτέρη γενομένη θανατώσειεν αν, 15 ή χωλεύσειεν, ή ακρατέα τινα των μερέων

' Άποφράσσεται Q', Lind. - ἐλάσσονα δὲ τοῦ δέοντος pro ἀποφο. δὲ DFG IJK. - δ' C. - καὶ αἰ (αὶ om. C; οὐ pro αὶ H) δίοδοι ας (ᾶς om. DFGHIJK; αἱ pro ᾶ: θ) περαιοῦσιν (πορέουσιν H; παρέουσιν F; περαιοῦσιν DJK; παρέωσιν J; περαιοῦσιν θ) vulg. — 'Post ἐπὴν addit γὰρ θ. - τὰ μέτρια τελείως (ἄτε pro τὰ μ. τ. C) τοῦ vulg. - ἀεὶ C. - δὴ om. θ. - ἤδη pro δὴ C. - ὁλίγα θ. — 'καὶ ἐπὴν αὶ vulg. - ἐπειδὰν δὲ αὶ C. - ἔπειτα δὲ ἐπὴν αὶ θ. - ἐν ἤσι C. - μεμάθηκε θ. - εἰρχθῆ vulg. - ἐρχθῆ Cθ. - εἰρχθῆ D. - ἐπεικατιόντα Cθ, Lind. - ὑποκατιόντα vulg. - ἐρχθὰν vulg. - ἐρχθῦν D. — 'βαρύνει (βαρύνη θ) κατ' ὀλίγον (κατιὸν pro κατ' ὀλ. C) (addunt ἔσται τῆ γυναικὶ Cθ) ἐς τε (ῶστε J; ἔς τε om. Cθ) τοὺς (addit μὲν Lind.) πρώτους μῆνας (μήνας C) ἢ (ἢ om. θ) ἔπὶ δύο ἢ ἐπὶ τρετς (τρὶς θ) (ἢ ἐπὶ δύο ἢ ἐ. τρ. om. C) μὴ ἀσίει (εἰσῆει D; ἀσήει HK; ἐσίπ J; ἐσαει Lind.; ἐσαειν Cθ) κάρτα vulg. - ὑν y. ἔσται ῶστε p. 22, 1. 12. — 'επλέωνες θ. - ἐπὶ pro ἔτι C. - πονήσει θ. — 'εὐν ζῶται ῶστε p. 22, 1. 12. — 'επλέωνες θ. - ἐπὶ pro ἔτι C. - πονήσει θ. — 'εὐν CDFGHIKθ, Lind. - ἢ πέδανον θ. — 'εὐν CDFGHIKθ. - ἐν om. vulg. - μεσσηγύ J. - πυρετταίνειν Frob., Lind. — 'εὐλγεῖν DFGHIJKQ'. - ἀλγέειν θ. - ἀνὰ πάσας τὰς ;μέρας Cθ. — "ἀλγέπ J.

ou un peu dévié de la direction des parties génitales, ou un peu fermé, au point d'obstruer, sans empêcher tout écoulement, les voies de transmission; le sang, étant arrivé dans la matrice, presse constamment sur l'orifice, et il s'écoule peu à peu. Les jours que la purgation menstruelle a l'habitude de durer passent, le sang qui est de reste demeure retenu. dans la matrice; une nouvelle époque ne chasse pas le sang retenu, et la pesanteur croît par des accessions continuelles; pourtant la malade restera, les premiers mois, deux ou trois, sans se ressentir grandement de ce dérangement. Mais quand il y aura plus de mois de passés, les soussrances augmenteront; elle ne deviendra pas enceinte tant que cet état durera; une petite fièvre la prendra, surtout aux jours de son époque; toutesois, il est probable que, dans l'intervalle aussi, elle aura de la sièvre, des frissonnements, de la cardialgie, des vomissements abondants chaque jour, de la douleur par intervalle dans le corps, surtout aux lombes, au rachis, aux aines et aux articulations des membres supérieurs et insérieurs. Elle n'a pas ces douleurs à la fois, mais tantôt l'une et tantôt l'autre, suivant que se jette le sang qui a été sécrété et ne peut rester dans la matrice. Là où il se sixe, on voit survenir parfois de la tuméfaction, un spasme violent des articulations, ou quelqu'un des signes susdits. Cette malade, traitée convemablement, guerira; sinon, la maladie, ayant duré sept mois ou même plus, causerait la mort, ou une claudication, ou

<sup>-</sup> ελγέειν CK. - άλη. οπ. θ. - γειρών καὶ τών ποδών (σκελέων Cθ) (addit ελγέειν θ). Ταύτα vulg. — " άλλ' άλλοτε καὶ άλλοτε vulg. - άλλά (άλλ' θ) ελλοτε άλλο Cθ. - βρήση ΙΚ. - τὸ αΙμα τὸ (τὸ οπ. C). - ἀποκεκρυμμένον C. - εέναι C. - στηςίζη C. — " αϊματος Cθ. - οἰδημα (οἰδη sic I) ἐστιν. "Ο τε (δτε Cθ; δτὲ Lind.) γίνεται (γίγν. C). - Supprimez le point et lisez ἔστιν ὅτε. - Post άλλων addit δὲ θ. — " άλλο ἔστιν ὅτο (ἐστιν ὅτο οπ. Cθ; vulg. - Lind. joint ces deux mots à ce qui suit; il faut les supprimer avec C et θ. - ἰηθη C. - γίνεται pro ἔσται Cθ. — " ἢ οπ. Cθ. - χονιοτέρη C. - γενομένη Ιθ. - γίν. vulg. - θανατώσειν Cθ. - δανατώδης εἰη vulg. - ὰν οπ. C. — " ἢ καὶ χ. ΙΚ. - ἢ άκρεα τινὸς τών μερέων ἀκρατία π. C. - μακρά τε (sine ἢ) ἄτινος τών μελέων π. θ. - βιγέον (sic) C. - ἐνθ' θ. - ἀπέλθη J. - ἐλθη C. - Ισχει vulg. - Ισχη CJ. - ἔχη θ.

ποιήσειεν, ην δπό βίγεος καὶ ἀσιτίης τὸ αξμα, ἔνθα ἀν ἐπέλθη, πῆξιν 
Ισχη περὶ τὰ νεῦρα. Τοῦτο ¹cὰ τὸ νούσημα γίνεται μᾶλλον τῆσιν 
ἀνάνδροισιν ' ²ην δὰ ἐμπειροτόχω ταῦτα τὰ νοσήματα ἐμπέση τὰ 
εἰρημένα ἡ ἄσσα μέλλει εἰρήσεσθαι, ³πουλυχρονιώτερα ἔσται καὶ 
ῆσσον ἐπίπονα· τὰ δὰ σημεῖα ταὐτὰ καὶ τελευταὶ αὶ ⁴αὐταὶ γίνονται 
τῆ τε ἀτόχω καὶ τῷ δλοχίων ἐμπείρω, ἡν μἡ θεραπεύωνται ' χρὴ 
δὰ αὐτίκα τὴν θεραπητην ποιέεσθαι εἰ δὰ μὴ, <sup>6</sup> ἐπιφαίνεται τὰ νουσήματα.

5. \*Ην δὲ τὰ ἐπιμήνια πλέονα τοῦ δέοντος χωρέη καὶ παχύτερα, 
' οἶα τοῦ \* σωματός τε φύσει εὐρόου ἐόντος καὶ τοῦ \* στόματος τῶν 
μητρέων πλησίον τοῦ αἰδοίου κειμένου, καὶ ἐπὶ τουτέοισιν ἀνδρί τε 
\* ἔξυνίη πολλὰ καὶ εὐωχέηται ἐσάπαξ ποτὶ, 11 πολλὰ ἀλεα κατελθόντα 
καὶ χωρεῦντα βύζην ἐπευρύνει μᾶλλον τὸ στόμα τῶν μητρέων βιησάμενα καὶ 12 ἢν ἐπὶ τουτέοισι μὴ ἐπιπέση κενεαγγείη, ἀλλὶ αὖθις 
ἐνωχεομένης καὶ ἀλεα, καὶ τὸ στόμα εὐρὸ ποιέη, καὶ τὸ σῶμα, ἄτε 
τὰς μήτρας, καὶ ἀλεα ἐπιφέρηται, ἄχροός τε ἔσται μέχρις ἀν οδτως 
ναὶ τὸ σῶμα, ὁμοίως αἴ τε μῆτραι κατὰ τὸ εἰωθὸς εὐρύστομοί εἰσι 
καὶ τὸ σῶμα εὔροον ἐπ' αὐτάς ἐστιν καὶ μετὰ ταῦτα πῦρ ἔχει, καὶ

¹ Δè om. C. - γίνεται τὸ νόσημα Cô. -- ² εἰ Cô. - δὲ (δ' C) μὴ (μὴ om. Cô, Cordæus, Lind.) έμπειροτόχω (έμπειροτόχων DFGIJKθ; έμπείρω τόχου C) vulg. - νουσ. Lind. - προσπέσοι Co. -τὰ είρ. om. (D, restit. al. manu) FGHI JK. - μέλλη vulg. - μέλλει CLO, Cordæus, Lind. - εἰρήσεσθαι om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - εἰρησθαι θ. - 3 πολ. Κθ. - τε έσται Cθ. - ταῦτα vulg. -ταύτα Lind. - τελευταΐα pro τελ. αί D (G, τελευταΐαι) IJK. - \* ταύτα pro αὐταὶ J (L, αὐταί). -γίγν. C. - πρωτόχω (sic) pro ἀτόχω C, (Vat. Codd. ap. Foes, προτοτόχω). —  $^{b}$  λοχιών C. – θεραπεύονται θ. – θεραπεύσηνται (sic) D. - θεραπεύσωνται Q'. - θεραπηίην C. - θεραπείην vulg. -  $^{e}$  ἐπιφ. αὐτίχα (αὐτίχα om. DFGHIJK6) vulg. - νοσ. CD6. - 7 πλείονα vulg. - πλέονα θ. χωρήση θ. - οία om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - \*στόματος θ. - φύσει τε εὐρέος vulg. - La suite montre qu'il faut lire τε φύσει εὐρόου. -- 9 στομάχου C0. – τούτοισιν 0. — 10 σ. C. – συνή 0. – ἀσάπαξ (sic) J. – εἰς ἄπαξ C.- πολλά κατελθόντα και χωρέοντα vulg. - πολλά άλεα κατ. και χωρέοντα  $\theta$ . – πολλ' άλλοῖα κατ. καὶ χωρεύντα C. – βύζην, supra lin. άθρόως I (K, in marg.). - ἐπευρύνει.... ἐπι [πέση om., ἐπι solum deest, πέση adest] D, restit. al. manu. - ἐπαυρύνει (sic) Κ. - βιησάμενα Co. - βιασ. vulg. — υ ἡν Co, Cordæus, Lind. - ήν om. vulg. - τούτοισι Co. - υπολλά (πολλή Lind.)

quelque impotence des parties, si le sang, par le fait du froid et de l'abstinence, se coagulait autour des nerss là où il se porterait. Cette maladie survient de présérence chez les femmes non mariées; mais si ces affections ou celles qui seront dites attaquent une femme qui a éprouvé les lochies, elles seront de plus longue durée et moins douloureuses; toutefois les signes et les terminaisons seront les mêmes pour les semmes qui ont eu des ensants et celles qui n'en ont pas eu, si elles ne sont pas traitées. Il saut employer sur-le-champ le traitement; sinon, les maladies surviennent.

5. (Règles plus abondantes qu'il ne faut. Accidents qui en résultent.) Quand les règles sont plus abondantes et plus épaisses qu'il ne faut, c'est que la personne a un corps naturellement disposé à fluer et l'orifice utérin placé près de la vulve. En cet état, si elle a de fréquents rapports conjugaux et qu'une fois en passant elle fasse un repas copieux, les règles, descendant en abondance et marchant avec plénitude. élargissent l'orifice utérin par leur effort; cela étant, si les vaisseaux ne sont pas désemplis et qu'au contraire elle mange beaucoup derechef, l'orifice utérin devient large, le corps, attendu qu'elle mange bien, qu'elle a des désirs et qu'elle use du coît, flue vers la matrice, l'écoulement menstruel est abondant; tant qu'il en sera ainsi, la semme sera décolorée; et, si par la suite il survient quelque maladie ou quelque soussrance qui l'épuisent, la matrice n'en restera pas moins avec l'orifice élargi, et le corps avec la disposition à fluer de ce côté. A la suite vient la fièvre, l'anorexie, l'anxiété, l'amaigrissement, la faiblesse par le fait des menstrues; il y a

ἀσιτέει, καὶ ε άλυκτέει, καὶ λεπτή καὶ ἀμενηνή ἐκ τῶν ἐπιμηνίων, καὶ τὴν ὀσφὸν πονήσει, καὶ τοῦ χρόνου προϊόντος, ἢν μή θερακευθῆ, πάντα εμιν μάλλον πονήσει ἐν τῷ μεταξὸ χρόνο, καί οἱ ἔσται κίνουνος ἀφόρω γενέσθαι ἢ τρυχωθείση ὑπὸ χρόνου ετε καὶ τῆς νούσου, ἤν τί οἱ ξυμπέση καὶ ἄλλο νόσημα, ἐπὶ τουτέω θανεῖν.

6. Χωρέει δὲ τὰ \*Χαταμήνια παχύτατα καὶ πλεῖστα τῶν ἡμερέων τῆσιν ἐν μέσω, ἀρχόμενα δὲ καὶ τελευτώντα ἐλάσσονα καὶ λεπτότερα. \*Μέτρια δ' έστὶ πάση γυναικὶ χωρέειν, ἢν δγιαίνη, τὰ ἐπιμήνια έλθόντα δσον χοτύλαι δύο άττικαὶ ἢ όλίγω πλέονα ἢ έλάσσονα, ταῦτα δὸὲ ἐφ' ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς δ δὲ πλείων χρόνος ἢ ἐλάσσων έπίνοσος καὶ ἄφορός ἐστι. Τεκμαίρεσθαι οὲ <sup>7</sup>χρὴ ἐς τὸ σῶμα τῆς γυναικός αφορέοντα, καὶ ερωτζέν πρός τὰ πρότερον ξυμδαλλόμενον, είτε επίνοσα ίοι είτε μη επίνοσα. ην γαρ ελάσσονας η πλέονας ημέρας τοῦ μάθεος φοιτέη, η αὐτὰ θέλάσσονα η πλείονα ἔη, ἐπίνοσά ἐστιν, ην κιμ ψ φροις αρτή λοαλύμ και φόοδος ή. Αν ος τορτο » μ και heqίστηται έπὶ τὸ ύγιηρότερον, άμεινον. Χωρέει δὲ αξιια οδον ἀπὸ 11 (ερείου, και ταχύ πήγνυται, ην υγιαίνη ή γυνή. ΤΗσι δὲ ἐν φύσει έστι πλέονας καθαίρεσθαι τεσσάρων ήμερέων και πολλά κάρτα χωρέει τα ἐπιμήνια, αδται λεπταί γίνονται, και 12 τα έμδρυα αὐτέων λεπτά και άμαλδύνεται. ΤΗσι δε τριών ήμερέων έλασσον ή κάθαρσις γίνεται η δλίγα χωρέει, αδται παχείαι <sup>18</sup>χαλ εθχροοι ανδριχαί τε, ού μνησίτοκοι δέ είσιν, οὐδὲ χυίσχονται.

1 Alonte: L-dlenter FGIK.-dlonter (D, al. manu dloes) H.-dloe: vulg. -άλυκτέει Lind. - Erot. p. 96: άλυκτέει, οὐκ ἡρεμεῖ. - ἀμενηνὸς θ. - καὶ τὴν όσφῦν (όσφὺν D) έχ τῶν ἐπ:μηνίων πονήσει (χωρήσει G) vulg. - [γίνεται], και την δοφύν έκ των έπ. π. Lind. - έκ των έπιμηνίων, και την δοφύν πονήσει Cô. – καὶ πρ. τοῦ χρ. C. —  $^2$ δὴ pro μιν DFGHIJKQ'. – πονήσειε τῶ C. - ἀφόρω τε (τε om. C) vulg. - τρυχωθείσαν vulg. - τρυχωθείση Cθ. τε om. Co. -νόσου IJ. - συμπ. Co. -νούσ. Lind. - τούτω θ. - θανείν αὐτὴν (αὐτὴν om. Cθ) vulg. — ⁴ἐπιμήνια C.-παχύτατα θ. -παχύτερα vulg. - τῆ pro τήσιν DFHIJE. — \*μέτρι (sic: C. - δὲ θ. - όχόσον C. - πλείονα ή έλάτ-TOVE J. - 68° C. - entrouges vulg. - entroges CK. - est om. 0. - festiv pro χρή C. - δρέοντα vulg. - όρωντα θ. - άφορέοντα C. - πρός τό (τὰ Lind.) πρότερον ξυμβαλλόμενον είτε ἐπίνοσος (ἐπίνοσον J) ἀεὶ ζη (η pro ζη DFGH IK; Av J; Ch om. Ald) (ein pro del Ch Vatic. Codd. ap. Foes in not., Lind.) είτε μή· ἢν vulg. -πρὸς τὰ πρότερον συμδαλλόμενον (συμδαλλόμενα θ) εκτ' (είτε θ) ἐπίνοσα είη (ίοι θ) είτε (ἢ θ) μὴ ἐπίνοσα· ἢν Cθ. — \* πλείονας Co. - συνήθεος vulg. - μάθεος CFGHIJKO, Ald. - βάθεος, al. magu συνήθεος

douleur aux lombes. Avec le temps, si elle n'est pas traitée, tous les accidents s'exacerberont par intervalles; et elle courra risque ou de devenir stérile, ou, s'il lui survient quelque autre maladie, d'y succomber après avoir été épuisée par la durée et par le mal.

6. (Remarques générales sur les règles. Quantité moyenne. Qualité du sang.) Les règles sont le plus épaisses et le plus abondantes dans les jours du milieu, mais, au début et à la sin, elles sont moins abondantes et plus ténues. Chez toute femme en santé, la quantité moyenne du flux menstruel est de deux cotyles attiques, un peu plus, un peu moins (cotyle=0iare,27); et cela, pendant deux jours ou trois; une durée plus grande ou moindre est morbide, et la stérilité s'ensuit. Il faut porter son jugement en considérant le corps de la femme, et interroger de manière à savoir par la comparaison avec les précédents si le flux est morbide ou non; si en effet il dure plus ou moins de jours que d'habitude, ou si le flux est plus ou moins abondant, il y a dérangement, à moins que la constitution même ne soit maladive et stérile. Dans ce cas, le changement se faisant en mieux, ce serait avantageux. Le sang qui s'écoule est semblable à celui d'une victime, et se coagule promptement, si la femme est en santé. Les femmes chez qui naturellement l'évacuation dure plus de quatre jours et est trèsabondante, deviennent maigres; et leurs fœtus sont maigres et débiles. Celles chez qui l'évacuation dure moins de trois jours ou est peu abondante, ont de l'embonpoint, un bon teint, un aspect masculin, mais elles sont peu portées au plaisir de l'amour, et ne conçoivent guère.

D. - τοιτέη C. - φοιτά vulg. — ελάσσω C. - είη vulg. -  $\frac{1}{2}$ η θ. -  $\frac{1}{2}$  D. - αύτη C. θ. - νοσερή Lind. - νοσηλή Cθ. - έστιν pro  $\frac{1}{2}$  C. -  $\frac{1}{2}$  Τι θ. - είη C. -  $\frac{1}{2}$  Γερίου θ. - βραχύ (D, al. manu ταχύ) FGIJK. - δ΄ έμφύσει θ. - πλέονα vulg. - πλείονας C. - τεσσέρων θ. - χωρέη Cθ. -  $\frac{1}{2}$  τὰ om. DK. - λεπτὰ om. J. - ἀμαλδύναιται θ. - ἐλάσσων J. - χωρέη θ. -  $\frac{1}{2}$  τα ταὶ Cθ. - ἀνδρί τε (D, al. manu ἀνδριχαί τε) FGIJK. - τε [χαὶ] οὐ Lind. - μνησιτόχοι γμίg. - μνησίτονει ΗΙJK. - δὲ Cθ. - δὲ om. vulg. - εἰστν, αὶ δὲ (αὶ δὲ om. J) οὐδὲ vulg.

11

7. \*Ην δε πνίξ προστή εξαπίνης, γίνεται δε μάλιστα τήσι μή 1 ξυνιούσησεν ανδράσε και τῆσε γεραιτέρησε μάλλον ή τῆσε 2 νεωτέρησε. χουφότεραι γάρ αί μῆτραι σφέων εἰσί. γίνεται δὲ μάλιστα δοιά τόδε. έπην κενεαγγήση και ταλαιπωρήση πλέον τῆς μαθήσιος, \*αὐανθεῖσαι αί μῆτραι ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίης στρέφονται, ἄτε κενεαὶ ἐοῦσαι καὶ χοῦφαι · εὐρυχωρίη γάρ σφίν ἐστιν ώστε στρέφεσθαι, άτε τῆς χοιλίης κενεής ἐούσης στρεφόμεναι δὶ ἐπιδάλλουσι τῷ ήπατι, καὶ διιοῦ γίνονται, καὶ ἐς τὰ ὑποχόνδρια εἰμδάλλουσι θέουσι γὰρ καὶ ἔρχονται άνω πρός την Ικμάδα, άτε ύπο της ταλαιπωρίης ξηρανθείσαι μάλλον τοῦ καιροῦ τὸ δὲ ἦπαρ ἐκμαλέον ἐστίν ἐπὴν δὲ ἐπιδάλωσι τῷ ήπατι, πνίγα ποιέουσιν έξαπίνης ἐπιλαμδάνουσαι <sup>7</sup> τὸν διάπνοον τὸν περί την ποιλίην. Καὶ άμα τε άρχονται έστιν ότε προσδάλλειν πρὸς τὸ ἦπαρ, καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταββέει ἐς τὰ δύπογόνδρια οία πνιγομένης, και έστιν ότε άμα τη καταβρύσει του φλέγματος έργονται θές γώρην ἀπὸ τοῦ ήπατος, καὶ παύεται ή πνίξ. Κατέργονται δὲ χαθελχύσασαι ἐχμάδα 10 χαὶ βαρυνθεῖσαι · τρυσμός δὲ ἀπ' αὐτέων γίνεται, επήν χωρέωσιν ες έδρην την 11 σφέων αὐτέων · επήν δε κατέλθωσιν, έστιν ότε ή γαστήρ μετ' έκεϊνα ύγροτέρη γίνεται ή έν τῷ πρίν χρόνῳ. Χαλά γὰρ ήδη ή κεφαλή τοῦ φλέγματος ἐς τὴν κοιλίην. Επήν δὲ πρὸς τῷ ἤπατι 19 ἔωσιν αξ μῆτραι καὶ τοῖσιν ὑποχονορίοισι, καὶ πνίγωσι, τὰ λευκά τῶν ὀφθαλμῶν ἀναδάλλει, καὶ ψυχρή γίνεται. είσι δε 13 αξ και πελιοναι γίνονται ήδη και τους δδόντας βρύχει, και σίελα επί το στόμα ρέει, καὶ ἐοίκασι τοῖσιν ὑπὸ τῆς ἡρακλείης νούσου έχομένοισιν. \*Ην δέ χρονίσωσιν αξ μήτραι πρός τῷ ἤπατι καὶ τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἀποπνίγεται ή γυνή. Έστι δ' ότε, ἐπὴν  $^1$  S. C. – συνούσησιν  $\theta$ . —  $^2$ νέστις (sic) C. – νέησι  $\theta$ . —  $^3$  τότε sine διὰ vulg.

- διὰ τόδε C0. - κενεαγγειήση (sic) C. - In marg. ἀντὶ τοῦ κενὸν ἐξ ἀπτίας γίνηται, καὶ τὸ πᾶν μὲν σῶμα, μάλιστα δὲ γαστήρ καὶ ἔντερον 0. - πλείονα vulg. - πλέονα 0. - πλείονα 0. - πλείονα 0. - πλέονα 0. - πλείονα 0. - αφήσιν pro σφίν ἐστιν 0. - ἐμβάλουσιν (sic) 0. - ὅ Λητε τοῦ addit δὲ 0. - ἐνιμάλαιον (sic) 0. - ἐπιδάλλωσι vulg. - ἐπιδάλωσι 0. - τὸ διάπνοον τῶν 0. - διάπνουν ταὶς. - διάπνουν ταὶς. - διάπνουν ταὶς. - διάπνουν ταὶς. - ἔτιν δτε ἀρχονται 0. - καταρρέει Vulg. - καταρρέει 0. - 0 In marg. ἀντὶ τοῦ εἰςτὴν οἰκείαν χώραν 0. - καθέλχουσαι Vulg. - καθελχύσασαι 0. - 0 Γλείαν χώραν 0. - καθέλχουσαι Vulg. - καθελχύσασαι 0. - 0 Γλείαν 00. - 00 Γλείαν 00 Γ

7. (Suffocation utérine. Théorie des déplacements imaginaires de la matrice pour expliquer les divers accidents qui se produisent. Cas où la matrice se porte au foie. Cas où elle se porte au col de la ressie. Cas où elle se porte soit aux lombes, soit aux hanches.) Suffocation utérine subite : cette affection survient surtout chez les semmes qui n'ont pas de rapports sexuels, et chez les femmes d'un certain âge plutôt que chez les jeunes; en esset leur matrice est plus légère. Voici comment cela se fait : la femme ayant les vaisseaux plus vides que d'ordinaire et ayant plus fatigué, la matrice, desséchée par la fatigue, se déplace, attendu qu'elle est vide et légère; la vacuité du ventre sait qu'il y a place pour qu'elle se déplace; s'étant déplacée, elle se jette sur le foie, y adhère, et se porte aux hypocondres; en esset elle court et va en hant vers le fluide, vu qu'elle a été desséchée à l'excès par la satigue; or, le soie est plein de fluide. Quand elle s'est jetée sur le soie, elle cause une sussocation subite, interceptant la voie respiratoire qui est dans le ventre. Parsois, en même temps que la matrice commence à se jeter sur le soie, du phlegme descend de la tête aux hypocondres, attendu que la femme est sussoquée; et parsois, avec cette descente du phlegme, la matrice quitte le foie, retourne à sa place, et la sufiocation cesse. La matrice retourne, ayant pompé du sluide et étant devenue pesante; elle produit un gargouillement en revenant à sa place. Après ce retour, il peut arriver qu'à la suite le ventre devienne plus humide qu'auparavant; car la tête laisse aller du phlegme dans le ventre. Quand la matrice est au soie et aux hypocondres et produit la suffocation, le blanc des yeux se renverse, la femme devient froide, et même quelquesois livide. Elle grince des dents; la salive asslue dans la

ύποχονξείεισι (addunt καὶ CDFGHIJK0, Ald.) πνίγουσι (πνίγωσι CDFGHIJK, Ald.), καὶ (καὶ οπι. θ) τὰ vulg. – ἀναδάλλη FGJ. – γίγον C. —  $^{12}$ καὶ αξ C. – γίνονται  $^{12}$  ἡ δὲ (ξδη pro  $^{12}$  δὲ C) καὶ vulg. – σίαλα vulg. – σίελα – C9. – τὸ C. – τὸ ωπ. vulg. – νούσου CDθ. – νόσου vulg. – συνιχομένοισιν vulg. – ἰχομένοισιν Cθ.

bouche, et elle ressemble aux épileptiques. Si la matrice reste

κενεαγγήση ή γυνή καὶ ἐπιταλαιπωρήση, αὶ μῆτραι στρεφόμεναι πρὸς τῆς κύστιος ¹τὸν στόμαχον προσπίπτουσι καὶ στραγγουρίην ποιέουσιν, ²άλλο δὶ οὐδὰν κακὸν ἴσχει, καὶ ἐν τάχει ὑγιαίνει θεραπευομένη, ἔστι δ' ὅτε καὶ αὐτομάτη. Έστι ³δ' ἦσιν ἐκ ταλαιπωρίης ἡ ἀσιτίης πρὸς ὀσφὸν ἡ πρὸς ἰσχία προσπεσοῦσαι πόνους παρέχουσιν.

8. Ήν δὲ γυνή τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη καὶ ἔη χολώδεα τὰ \*καταμήνια, εύγνωστά έστι τῷδε: μέλανά δέστι κάρτα, έστι δ' δτε <sup>6</sup> μέλανα λαμπρά, καὶ κατ' ολίγιστα ἔρχεται, <sup>7</sup>καὶ οὐ ταχὺ πήγνυται, και δ γόνος άμαλδύνεται άμφοῖν, τοῦ τε άρσενος και τοῦ θήλεος, καὶ οὐκ ἔσχει ἐν γαστρὶ, καὶ ἀρχομένης μέν τῆς νούσου, καθαίρεται <sup>8</sup> τὰς ἡμέρας ὰς μεμαθήκει, οὐ πλέονας· προϊόντων δὲ τῶν ἐπιμηνίων, \*πλέονάς τε ἡμέρας καθαίρεται καὶ ἐλάσσονα τὰ καταμήνια καθ' έκάστην ήμέρην φαίνεται, πυρετοί τε ἐπιγίνονται πλανήται όξέες ξύν φρίκη, και άσιτίη άλλοτε και άλλοτε, και καρδιωγμός, καὶ 10 πονήσει μάλιστα ἐπὴν πλησιάζη τὰ καταμήνια αὐτέη • επην δὶ 11 ἀποχαθαρθῆ, βηίσει ἐπ' δλίγον χρόνον πρὸς τὰ πρόσθεν, ἔπειτα δὲ αὖθις ἐς τωὐτὸ χαταστήσεται· 12 μελεδαινομένη δὲ ἐν τάχει ... δγιαίνει. Ήν δὲ μὴ θεραπεύηται καὶ δ χρόνος προίη, πάντα μιν μάλλον πονήσει τὰ πρόσθεν εἰρημένα, καὶ δούνη λήψεται, τοτὲ μέν τῆς γαστρὸς τὸ κάτω τοῦ όμφαλοῦ, 15 τοτε δε τοὺς βουδῶνας, τοτε δὲ τὴν ὀσφύν τε καὶ κοχώνην, τοτὲ δὲ τὸν τράχηλον, τοτὲ δὲ πνίξ προσπεσείται 14 ίσχυρή, και πρό τῶν ὀφθαλμῶν ζόφος ἔσται οί καὶ

¹ Τὸ στόμα C.-τῶ στομάχω J. — ² ἄλλοτε δὶ DK.-δ' C6. — Ante ἐν addit ἔστιν δτε C. — αὐτομάτησιν DFGHlkθ. — αὐτομάτως J. — ° δ' οπ. θ. — καὶ pro ἢ Cθ. — ⁴ ἐπιμήνια θ. — συχνὰ, γνωστὰ pro εὐγνωστα C. — γνωστὰ θ. — μελαινα Κ. — ⁵ έστι οπ. DFGHlJK. — ἐστίει (sic) pro ἐστὶ Ald. — ⁶ μελάνεα λαμπρὰ C (θ, λαμπρὰ). — μέλανα ἢ λαμπρὰ vulg. — Supprimez ἢ, ου bien, en place, lisez και. — δλίγα DFGHlJKθ. — ἔρχονται C. — ΄ καὶ ταχύτατα (παχύτατα FG; παχύτερα DK; ταχύτερα PQ) πήγνυται vulg. — καὶ οὐ ταχὺ πήγνυνται C (θ, πήγνυται). — ἢ γονὴ θ. — ἀμαλδύναται θ. — ἀναμαλδύνεται C.—τε οπ. C.— ἀρσενος C Jθ. — ἄβρενος vulg. — νούσου CDHκθ, Lind. - νόσου vulg. — \* τὰς..... καθαίρεται οπ. J. — μεμάθηκεν C. — ° πλείονας (π) ἐονας C; πλέονάς τε θ) ἡμ. vulg. — πλανίται G, Ald., Frob. — πλανίται κ. — πλανητες (sic) θ. — σὸν Cθ. — 'θ πονήση Hθ. — πλησιάζη Cθ. — πλησιάζωνται vulg. — αύτη θ. — '' ἀποκ. καὶ (καὶ οπ. Cθ) ῥηξση (ρητοει C; ραίση θ) vulg. — προσθετὰ pro πρόσθεν C, Vatic. Codd. ap. Foes in not. — αὐτι; C. — ἔστω ὑποκαταστήσεται DFHI. — ἐς τὸ ὑποκαταστήσεται J. — ἐς τοῦτο ὑποκαταστήσεται L. — ἐς τοῦτο ὑποκαταστήσεται

longtemps fixée au foie et aux hypocondres, la femme succombe étouffée. En d'autres cas, après que la femme a eu les vaisseaux vidés et éprouvé de la fatigue par surcroît, la matrice, se déplaçant, se porte au col de la vessie, et cause de la strangurie; c'est tout le mal qui en résulte; et, traitée, la malade guérit promptement, parfois même spontanément. En d'autres cas, la fatigue ou l'abstinence font que la matrice se porte vers les lombes ou vers les hanches et cause des souffrances.

8. (Menstrues bilieuses. L'auteur en distingue deux cas: quand la femme est en mauvais état, et quand elle est en bon état. Accidents qui en résultent, entre autres un flux utérin bilieux qui amène des ulcérations. Voy., § 22, un autre signe auquel l'auteur reconnuît que les menstrues sont bilicuses.) Si la femme a le corps en mauvais état et les menstrues bilieuses. cela se connaît ainsi : les menstrues sont très-noires, parfois noires et brillantes, elles viennent très-peu à la fois, elles ne se coagulent pas promptement, la semence des deux individus, l'homme et la femme, perd sa vertu, et la femme ne devient pas grosse. Au début de la maladie, la purgation menstruelle dure le nombre habituel de jours, pas davantage; mais avec le temps elle se prolonge au delà de cet intervalle. et elle est moins abondante chaque jour ; il survient des sièvres aigues erratiques avec frisson, de l'anorexie par intervalles, de la cardialgie. Les souffrances augmentent à l'approche des règles. Les règles passées, il y a, pour un peu de temps, du mieux en comparaison de l'état antécédent; puis la situation redevient la même. Traitée, la malade guérit promptement. Mais si elle n'est pas traitée et que le mal se prolonge, toutes les souffrances susdites s'aggraveront; de la douleur surviendra tantôt dans le ventre à la région sous-ombilicale, tantôt

<sup>—</sup> μελεδαινωμένη C. - μελαιδαινομένη θ. - δὶ om. C. - ὑγισσθήσεται C. - μὲν pro μιν θ. - μαλλον CK9. - μάλα τυία. - προειρημένα pro πρ. εἰρ. DFG JK. -τότε (quater) L. — υτοτὶ δὲ τ. β. om. K. - τε om. J. - ποχόνην G. — υίεχ. om. C. - In marg. ἡ ἐξ ἀναχύσεως δηλονότι θ.

1 δίνος, οία τῆς καθάρσιος ἄνω στελλομένης καὶ ἀνιούσης. \*Ην γὰρ τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη, γυναικὶ τὰ καταμήνια ἐλάσσονα γίνεται, καὶ ἦσιν αν τὸ σῶικα ἔμπλεον ἦ, τὰ καταμήνια ταύτησι πλέονά ἐστιτῆ δὲ χολώδεα τὰ καταμήνια ἢν εξχηται, δλιγοψυχίη έμπίπτει, καὶ ἀποσιτίη άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ ἀλύκη, καὶ ἀγρυπνίη, καὶ ἐξυγγάνει 30αμινά, καὶ οὐκ ἐθέλει περιπατέειν, καὶ ἀθυμέει, καὶ ἐμδλέπειν οὐ δοκέει, καὶ δέδιεν. Καὶ ἢν μελεδαίνηται, ἐκ τουτέων ὑγιὴς ἔσται: ἡην δέ δ γρόνος προίη, έτι μαλλον πονήσει · ζυμδαίη δ' αν άριστα, 5 ήν έμετος χολώδης έπιγένηται, 6 ή ή κοιλίη ταραγθή μή Ισγυρώς καλ υπίη χολώδεα, <sup>7</sup> ή βόος επιγένηται αὐτέη μή Ισχυρός. <sup>8</sup> ήν γάρ τι τουτέων επιπέση Ισχυρόν επί σωμα τετρυχωμένον, κινουνεύσει ήν οὶ ἡρεμέως ἀποχαθαίρηται τοῦ χολώδεός τι ἢ πᾶν τὸ λυπέον, ὑγιὴς γίνεται. \*Ην δε θμήτε μελεδαίνηται μήτε μηδέν τουτέων γίνηται, αποθνήσκει ή γυνή ώς δε επί το πλείστον ξυμβαίνει ρόςν εμπίπτειν γολώδεα έχ τοιουτέου νοσήματος. 10 \*Πν βόος γένηται, τὰ μέν πρώτα ολίγα οι τὰ φαινόμενα έσται, " άνὰ πάσας δὶ τὰς ἡμέρας ὡς επίπαν πλέονα ξυμβαίνει· όχόταν δὲ ὁ χρόνος προίη, 12 ώς ἐπιτοπλέον καὶ ἡ νοῦσος ὀξέη γίνεται, 13 καὶ αί μῆτραι δάκνονται ὑπὸ τῆς καθάρσιος τῆς χολώδεος χωρεούσης καὶ έλκοῦνται. \*Ετι δὲ καὶ ἐν τούτω υγιαίνει μελεδαινομένη, ήν οί έρχθη δ ρόος την οξ φλεγμαίνωσιν αί μήτραι ύπὸ τῶν έλκέων, ἔτι όζυτέρη 16 οί ή νούσος ἔσται,

1 Δεινός DGHIJKO, Ald. - καθάρσηρς C. - άναστελλομένης pro άνω στ. IIII ΚQ', Lind. - ελάσσονα θ. - ελάσσω (έλ. om. C) vulg. - ελ.... καταμήνια om., restit. al. manu D. - ξμπλεων CGJ, Ald., Frob., Lind. - πλείονα vulg. -πλέονα C.- πλέα 0. - χολώδει vulg. - χολώδει DGHIJK.- χολώδεα C, Ald. - $\bar{\eta}$  pro  $\bar{\eta}$  y C. —  $\bar{\tau}$  Eunta: C0. – Egypta: vulg. – Oliyositín C0. – Euníath 0. – καὶ ἀποσ. om. Cθ. - άλυσμὸς vulg. - άλυσμὸς DIK, Lind. - In marg. ἀπορία, ριπτασμός Η. - άλύκη C (0, άλ.). - Erot. p. 48: άλύκη, άπορία μετά χασμής. - Gal. Gl. : καὶ ἡ ἀλυχή (slc) ἐἐ ταυτὸν τούτω (τῷ ἀλυσμῷ). — καὶ θαμ. να ούκ  $C_{*}$  – έθέλη  $C_{*}$  – In marg. ἀντί τοῦ οὐ δύναται  $0_{*}$  – περιπατεΐν  $0_{*}$  – ἀδυμέτιν  $J_{-}$  – μελαιδένηται 0. – τούτων C0. – γίνεται  $pro_{-}$  ξσται C0. —  ${}^4$  ξστι  $pro_{-}$  hν  $C_{-}$  έπὶ  $pro_{-}$  έτι C0. — avhση 0. – συμδ. C0. — avhεὶ b. – έπιγένοιτο αύτη μή ισχυρός και υπίη χολώδες και βούς (sic) 0. - "ην ή (η pro ην ή C) ν. vulg. - Lisez η ή. - ταραχθείη C. - 'xai vulg. - Cordæus lit ή, et il a raison. επιγένοιτο C.-αύτεη C.-αύτη vulg. - " ην μή (μή om. CO; μέν pro μή FGK, Frob., Cordæus, Lind.) γάρ vulg. - τουτέων (τούτων θ) τι Co. - ίτχ. ἐπιπέση 0.- log. .om. C. – τετρυχομένον θ. – ήρεμαίως Η. – ήρεμαίως C. – τι τοῦ χολ. θ. ημή θ. - μελαιδένηται θ. - Post μηδέν addit τι ΙΙ. - γίγνεται C. - γίγνηται 0. γένηται vulg. – ἀποθνήσκει 0.-θνήσκει vulg. – δ' <math>C.-τδ πλέον 0.-συμδ.

aux aines, tantôt aux lombes et aux hanches, tantôt au cou. Parsois une sufsocation violente saisit la malade; ténèbres devant les yeux, vertige, vu que la purgation remonte et se porte en haut. Chez la femme dont le corps est en mauvais état, les règles sont mauvaises; chez celle dont le corps est plein, elles sont plus abondantes; en ce cas, si les règles bilieuses (vo). \$ 9) sont supprimées, il survient des défaillances, de l'inappétence parsois, de la jactitation, de l'insomnie; la malade a de fréquentes éructations; elle ne veut pas marcher, elle est découragée, ne paraît pas voir, et est en proie à la crainte. Soignée, elle en guérira. Mais, si le temps se perd, les souffrances s'aggravent. Le meilleur événement serait qu'il survînt un vomissement bilieux ou un dérangement de ventre bilieux et non violent, ou un écoulement de sang non considérable; car, si une de ces évacuations était violente en un corps déjà épuisé, il en résulterait du danger; au lieu qu'avec une évacuation modérée qui emporte partie de l'humeur bilieuse ou toute l'humeur peccante, la femme guérit. Mais, quand elle n'est ni traitée ni soulagée par une de ces solutions, elle succombe. Toutesois, la plupart du temps, il arrive qu'une telle maladie amène un écoulement bilieux. Si l'écoulement s'établit, d'abord il est peu abondant, mais chaque jour il va croissant en général. Se prolongeant, la maladic devient aiguë la plupart du temps, la matrice est irritée par le flux bilieux et s'ulcère. A ce point encore, la malade guérit, si l'écoulement est arrêté. Mais, quand la matrice s'enflamme par le fait des ulcérations, la maladie devient encore plus

Cô. -ξυμδ. ἐπὶ τὸ πλ. DGHIJK. -ἐκ τοῦ τοι. C. - τοιούτου θ. - νουσ. Lind.

- ναἢν C. - In marg. ἐνταῦθα τὸ πάθος νοῶ θ. - καὶ ἢν ρόος ἐνγένηται θ. - κατὰ (τὰ pro κατὰ Cô) μὲν (addunt τὰ Q', Lind.) πρῶτα (πρῶτον J) vuig.

- "κατὰ J. - πλέονα; C. - συμδ. Cô. - ὅταν θ. -- 'ἐπὶ πλέονα sine ὡς Cô. - ὁξείη vuig. - ὁξέη θ. - ὁξεία C. - γίνητα: vuig. - γίνεται CJKθ, Cordæus, Lind. -- ἀκαὶ om. DFH (I, erasum al. manu) Κ. - καθάρσηο; C. - ἐλκοῦται J. - ὑγιαίνεται C. - ὑγιαίνη Lind. - μελαιδενομένη θ. - οἱ ομ., restit. al. manu D. - ἐρχθῆ vuig. - ἐρχθῆ D. - ὀρθὸ; pro ὁ ῥόος θ. -- "ιοἱ (οἱ om. vuig.) ἡ Cô. - ὁλμαδία (sic) C. - Ιχωρ θ, Vatic. Codd. ap. Foes, Lind. - ἴχωρ om. vuig.

καὶ πολλά τε καὶ δομαλέα καὶ πυώδεα ελεύσεται ἀπ' αὐτέων τῶν μητρέων, ἤοη ἀπιόντα καὶ ἐκάστοτε οἶον ἀπὸ κρεῶν ἔχωρ, καὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ¹άπαντά μιν μᾶλλον πονήσει, καὶ τὰ ελκεα ἐτε μᾶλλον ἀγριώτερα ἔσται μέχρι ²μιν ἀπενείκη · ἢν οὲ καὶ ἰηθῆ, ἀφορος ἔσται ἀπὸ τῶν οὐλέων.

9. \*Ην δὲ γυνὴ \*τὸ σῶμα φλαύρως ἔχῃ καὶ ἢν φλεγματώδης ἢ, τὰ ἐπιμήνια χωρήσει οἱ φλεγματώδεα · γνωστὸν δέ ἐστιν \*ἢν χωρέῃ ἐκ ἐπιμήνια χωρήσει οἱ φλεγματώδεα · γνωστὸν δέ ἐστιν \*ἢν χωρέῃ ἐνδιατείνεται , καὶ ὑπόλευκά ἐστι. Τοῦτο δὲ γίνεται, ὅἢν οἱ τὸ σῶμα ἐνδιατείνεται , καὶ ὑπόλευκά ἐστι. Τοῦτο δὲ γίνεται, ὅἢν οἱ τὸ σῶμα ἐαὶ ἡ κεφαλὴ φλέγματος πεπληρωμένα ἢ, καὶ στοῦτο μὴ ὑποκαθαίρηται μήτε κατὰ τὰς ρῖνας μήτε κατὰ τὴν ἔδρην μήτε κατ' οὐρήθρην, ἀλλ' ἐν τοῖσι καταμηνίοισι καὶ ἐν τῷ ταράχῳ τοῦ αἰματος σὐν τῷ καθάρσει ἔξω 'ἱŋ' καὶ ἢν ταῦτα ὧδε ἔχῃ, ἐπὶ μὲν δύο ἢ τρεῖς μῆνας οὐκ ἐσαίει, ἐπὴν εδὲ δ χρόνος πλέων γένηται καὶ μὴ μελεδαίνηται, μᾶλλον πονήσει, καὶ πυρετὸς ἐπιλήψεται πλάνος, καὶ ἀσιτήσει ἀλλοτε καὶ ἀλλοτε, καὶ καρδιώζει, καὶ πονήσει μάλιστα ἐπήν εοἱ πλησιάζῃ τὰ ἐπιμήνια · δκόταν δὲ ἀποκαθαρθῆ, ρηίζει ἐπ' δλίγον χρόνον πρὸς τὰ πρόσθεν, ἔπειτα ἐς τωὐτὸ καθίσταται, καὶ ἢν μὴ μελενον πρὸς τὰ πρόσθεν, ἔπειτα ἐς τωὐτὸ καθίσταται, καὶ ἢν μὴ μελενον πρὸς τὰ καταμήνια, ἄχρις οῦ δ ρόος οἱ είχετο. Επεται δὲ <sup>11</sup>ταύτη

¹ Πάντα Cθ. - μην (sic) C. - ἐπὶ pro ἔτι θ. - ² μὴν C. - ὑπερνικῆ vulg. άπενείμη, al. manu ὑπερνικετ D. - ὑπενείκη C, Ald. - ἀπενείκη FGHIJK. ἀπενίκη θ. - ήν Cθ. - εί vulg. - 3 τὸ σῶμα om. Vatic. Codd. ap. Foes in not. – καὶ ἡν (εἰ L, Cordæus, Lind.) φλεγματώδεα (φλεγματώδη GHIJK) τὰ ἐπιμήνια χωρήση, γνωστὸν δέ (ἄδέ pro δέ L, Cordæus, Lind.) ἐστιν vulg. -καὶ ἡ φλεγματώδης, οἱ τὰ ἐπιμήνια χωρέει φλεγματώδεα Vatic. Codd. ap. Foes in not. - καὶ ἢ φλεγματώδης (φλεγμ. ἢ θ), τὰ καταμήνια χωρήσει οἰ φλεγματώδεα, γνωστόν δέ έστιν (C, sine γν. δέ έστιν) θ. — 4 ην χ. φλ. om. C. - ην γαρ χωρέη L, Cordæus, Lind. - τε om. Co. - καὶ pro τε (D, restit. al. manu) HIIK. - γάρ om. Cordæus, Lind. - ot om. Co. - ενδιατείνεται C. - διατείνεται vulg. - ελδια αὐτῶ pro ήν οί τὸ σ. καὶ DFGI (J, αὐτὴ) K. - οι om. - δέὰν αὐτῶ pro ήν οί τὸ σ. καὶ DFGI (J, αὐτὴ) K. - οί om. H. – καὶ om. Ald. – πεπληρωμένη DFGIJK. – πλέη C. – πλέα  $\theta$ . —  $\theta$  τδ φλέγμα θ. - ὑποκαθαίρητε (sic) D. - ἀποκαθαίρηται C. - καθ' ἔδρην Cθ. - ἔδραν IJ. - 7 fixee vulg. - In Co. - ταύτη C. - οὐδὲν νοσέει vulg. - οὐκ ἔσω in O. ούκ έσατει C. —  $^{\circ}$ δ' θ. – πλείων ταιg. – πλέων θ. – γίνηται Η. – γίγνεται C. – μελαιδένηται θ. – πλανήτης καὶ άσιτα ἔει (slc)  $C_-$  καρδιώσσει DFGHIJK. —  $^{\bullet}$  el CFGHIJO, Ald. - οί om. vulg.- πλησιάζει J. - δταν θ. - φήτα (φήι' GIJ) ἀπὸ (ἀπ' GIJ; ἐπ' DK) δλίγων χρόνων vulg. - βηίζει (βαίζει θ) ἐπ' (ἀπ' C) δλίγον

καὶ ρόον φλεγματώδεα γίνεσθαι, ἢ αλλα ἄσσα ἐγὼ ἐρέω ὀλίγω ὑστερον καὶ ἢν προσεπιγένηται, αἰεὶ πορεύεται ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας, ὁτὶ μὲν ἀθρόα, ὁτὶ δὲ όλίγα, καὶ ἔστιν ὅτε οὖον ἀπὸ κριθέων ὑδωρ χωρέει, ὁτὶ ἐὲ οἶον ἰχὼρ, καὶ ἐν αὐτέω ὑρόμδοι πολλοὶ αἵματος ἐγγίνοιται, καὶ ξύει τὴν γῆν ὡς ὅξος, καὶ δάκνει τῆς γυναικὸς ϶ ἢ ἀν ἐπιψαύση, καὶ ἐλκοῖ τὰς μήτρας. Καὶ ἐλθοῦσα ἐς τοῦτο τὰ μὲν ἀλλα πάσχει \*τὰ αὐτὰ ὡς ἡ προτέρη 'ἤσσον δὲ τὴν κεφαλὴν ἐκείνης πονήσει, καὶ τὰ ἔλκεα σὕτε δυσειδέα οῦτε μεγάλα οῦτε πυώδεα σῦτε δὸμαλέα ὁμοίως \*κείνη γίνεται, ἀλλὰ ταύτη ἤσσον ἐπιμελεδαινομένη ὁριαίνει καὶ προεληλυθυίης τῆς νούσου, καὶ οὺ μάλα ἀποθνήσκει, φορὸς δὲ οὐ δύναται εἶναι δῶδε ἐψουσα.

10.  $^{6}$  Οχόσαι δὲ ξυνοιχεῦσαι οὺ δύνανται ἐν γαστρὶ ἔχειν, πυθέσθαι χρὴ εἴ σφιν ἐπιφαίνεται τὰ καταμήνια ἢ οὺ,  $^{7}$ καὶ εἶ αὐτίκα ἄπεισιν ἢ γονὴ  $^{8}$ ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ ἢ τῇ ἔκτῃ ἢ τῇ ἔδδόμῃ  $^{8}$ ἢν μὲν οὖν ϶ϳϳ αὐτίκα ἀπιέναι ὅταν εὐνασθῃ, τὸ στόμα οὐκ ὀρθόν ἔστι

'Aλλ' όσ' έγων C. - δλίγον CD. Κθ. - δλίγα J. - Post ξν addunt έδος CO. - ἐπιγένηται θ. - ἀεὶ πορεύσεται C. - τὰς om. ΗΙΚθ. - ² ἀπὸ κρεῶν vulg.ἀχοκρίων (sic), in marg. ἀντὶ τοῦ κοιθῶν πλύματος θ. - Lisez κριθέων.- αὐτῶ Cio.-πολλοί om. J.- ωσπερ Co.- 3oi vulg.- ol Ald. - ή CLO, Cordæus, Lind. - πάσχη J. - ταύτη vulg. - ταύτα θ. - αύτὰ Lind. - αύτἡ Cordwus. - τὰ αὐτά  $C_*$  – ώσπερ καὶ ή  $\theta_*$  – κείνης  $C_*$  – δυσίδεα  $\theta_*$  – δυσίκτα  $C_*$  – πυρώδεα  $C_*$ - δεκείνη DHK. - γίγν. C. - επιμελαινομένη G. - επιμελομένη CO. - προεληλυθείτις  $G_*$  - προεληλυθύτις  $I_*$  - προεληλυθείστις (sic)  $C_*$  - θνήσκει  $C_*$  -Post έχουσα addit ην δέ οι ρόος μη γένηται, συμθήσεται οι ώστε δυκέτιν έν γαστρί έχειν καὶ ταῦτα πείσεται ἄπερ τόκφ τὰ καταμήνια όδον οὐκ ἡδύνάτο εύρειν ή παχέα και γλίσχρα και κολλώδεα ίη C. - ήν δέ οι ρόος μή γένηται, συμβήσεται οί ώστε δοκέειν έν γαστρί έχειν μισγομένη τε ανδρί άλγέει ώσπερει ύπ' άχανθης κεντοίτο • και βρίθος έν τη γαστρί έπιγίνεται • καί ή γαστής πρόκειταί οί καὶ μετεωρίζεται όμοίως ώσπερει έν γαστρί έχουσα καὶ καςδιάζει • ἐπὴν ἡμέραι τριάκοντα μάλιστα ἐωσι • καὶ πόνον ίσχει άλλοτε καὶ άλλοτε τῆ; γαστρός τὸ (correctum cx τῶ) κάτω τοῦ ὁμεραλοῦ καὶ τὸν τράχηλον καὶ τοὺς βούδωνας καὶ τὴν ὀσςῦν καὶ ὅταν δύο μῆνες γένωνται ἢ τρείζ, έρράγη οι κατά τὸ αἰδρίον τὰ καταμήνια άθρόα και δοκέει οι ώσπερ συρχία είναι τὰ ὑπιόντα ώσπερ ἐκ διαφθορής καὶ μέλανα. ἔστι δ' ήσιν κογγώσι ος απηραίλει παιε ςοπέεια εξ ήψας εδεία ες λααιδι μ οριίλου εγκεα λίλειαι εκ ιμαι ήψιδυαι, και σεψαειαι την πεγειμα πδοαίδεια. έλάσσονα χρόνον· καὶ ή γαστήρ πρόκειται, καὶ τὰ αὐτὰ γίνεται ώσπερ έν γαστρί έχούση. Επειτα έστι μέν ήσι διάπυα έρράγη ύπερ του βόμδωνος (sic) άμα πέμπτω ή έκτω μηνί καὶ δοὸν ταύτη ποιέεται, καὶ λακα έν τήσι μήτρησιν ένγίνεται, καὶ περί βούδωνας, καὶ κινδυνεύσει מהנוס: יצונים על אמן שופונים אינות משפים במותו. בשנו על אינו אברה בש מוסטוסים

τῆς μήτρης, ¹ ἀλλ' ἰδνοῦται καὶ οὐ λάζυται τὴν γονήν ' ἢν δὲ φῆ δευτέρη ἢ τρίτη, ἡ ὑστέρη ἔζυγρασμένη ἔστὶ καὶ ἡ γονὴ ἐκπλύνεται ' ' ἢν δὲ ἔκτη καὶ ἑδὸόμη, ἡ γονὴ κατασήπεται, κατασαπεῖσα δὲ ἀπέρχεται. Τοῦ μὲν ' οὖν ἀρχὴν μὴ προσδέχεσθαι τὴν γονὴν, τῆς ὑστέρης τὸ στόμα θεραπευτέον πρῶτον, ὅκως ὀρθὸν ἔσται ' τοῦ ὸὲ καταπλύνεσαι δευτεραίη ' καὶ τριταίη, ἡ ὑστέρη ' καὶ ἡ κεφαλή ' τοῦ ὸὲ κατασήπεσθαί τε καὶ ἀπέρχεσθαι, καὶ ἡ ὑστέρη καὶ τὸ σῶμα ἄπαν ἔνυγρον ὄν. Τουτέων ἕκαστα ' γινώσκειν ὧὸε γρή.

11. 'Οχοίης δὲ χρήζει χαθάρσιος, <sup>7</sup>γνώση ὧδε · δταν τὰ ἐπιμνια γίνηται, βάχος πτύζας δσον σπιθαμῆς, <sup>8</sup> ἐπιτανύσαι ἐπὶ σποκην κάπειτα <sup>9</sup>ποιέειν ὡς ἐπὶ τοῦτο ἐπιβρυῆ τὰ ἀπιόντα · εἶναι δὲ ἐὐο τὰ τρυχία χωρὶς ἐκάτερα, <sup>10</sup> τὰ μεθ' ἡμέρην τε καὶ νύπτωρ, <sup>11</sup> καὶ τὰ μὲν ἡμερήσια πλύνειν χρὰ τῆ ὑστεραίη, τὰ δὲ νύχτωρ, δκόταν αὐτέοισιν ἡμέρη καὶ <sup>13</sup> νὺς γένηται, ἐπὶ τῆσι σποδιῆσι κειμένοισιν · ἐν δὲ τῆ πλύσει σκέπτεσθαι <sup>13</sup> δκοῖα ἄσσα γίνεται τὰ βάκεα πλυθέντα, ὅταν ἐν ἡλίοι τέρσηται · κράτιστον <sup>14</sup> δὲ ἐν σκοταίω χωρίω. <sup>24</sup> Τν μὲν οὖν φλέγμα ἢ τὸ κωλῦον, μυζώδεα τὰ βάκεα ἔσται · ἢν <sup>15</sup> δὲ ἄλμη τε καὶ χολή, πυβρά τε καὶ ὑποπέλιονα. Ταῦτ' οὖν ἐσιδὼν, καὶ ἄλμη τε καὶ χολή, πυβρά τε καὶ ὑποπέλιονα. Ταῦτ' οὖν ἐσιδὼν, καὶ σάρσιος δοκέη δεῖσθαι, ἤν τε μὴ, ἀποσκεψάμενος ἐς τὴν χροιὴν καὶ τὴν θάρσιος δοκέη δεῖσθαι, ἤν τε μὴ, ἀποσκεψάμενος ἐς τὴν χροιὴν καὶ τὴν τοῦ σώματος παντὸς <sup>17</sup> προνοεῖσθαι , καὶ τὰς ὑστέρας καὶ τὸ στόμα

' Άλλὰ C0. - λάζεται CD0. - δευτεραίη vulg. - δευτέρη CDH. - τριαίη vulg. - τρίτη C0. - ή τεταρταίη (ή τετ. om. CDFGHIJK0, Ald.), ή ύστέρη (ή ύστεραίη CDFGHIJK, θ ύστέρη, Ald.) έξυγρασμένη (έξυγρευσμένη sic C) έστὶ vulg. - ² ἐὰν δὲ ἔχτη είτε καὶ ἐδδόμη C.- ἢν δὲ (δὲ om., restit. al. manu post ἔχταίη D) ἔχταίη καὶ ἐδδομαίη vulg. - ³ οῦν om. J. - τὸ στόμα τῆς ὑστέρας J. - ὑστέρας CDGHIK. - τὸ σῶμα θεραπευταΐον θ. - ὅπως θ. - 'καὶ τρ. om. C. - 'καὶ om. GJ.- ἡ C.- ἡ om. vulg. - τοῦδε κατασήπεταί τε καὶ ἀπέρχεται C. - ἔνυγρον δν om. θ. - δν om. C. - "γίγν. C. - ὁποίης θ. - δὲ om. θ. - καθάρσηος C. - 'γνώσηται vulg. - γνώσεται DJ, Cordæus, Lind. - γνώση CHK. - Post γν. addit δὲ θ. - γίνεται vulg. - γίνηται DGHIJKθ. - γίγνηται C. - ῥαχους (sic) θ. - πτύξασθαι οῦ (sic) σπ. C. - σπιθαμήν θ. - \* καὶ ἐπ. C. - ἐπιταννύσαι G, Frob. - σποδίην GHIK, Ald., Frob. - κάπιτα θ. - \* ποιέειν ἐπὶ τοῦτο ἐπιροῆ νulg. - ποιέειν ὡς ἐπὶ τοῦτο ἐπιροῆ νulg. - ποιέειν ὡς ἐπὶ τοῦτο ἐπιροῆ νulg. - Λημε din. - ἐποντα C. - τριχία DJ. - Supra lin. πτυχία Κ. - ἐφ' (ἐφ' om. θ) ἔκ. vulg. - "τὸ vulg. - τὰ θ. - " καὶ om. θ. - ὁποταν αὐτοῖσιν θ. - ανύχτωρ vulg. - νὺξ θ. - τοῖσι D. - τῆ σποδίῆ θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὁποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίῆ θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίῆ θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίῆ θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίῆ θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίη θ. - σποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίη θ. - οποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - τῆ σποδίη θ. - οποδίησι GHIK, Frob. - " ὑποτα θ. - όποῖς C. - γένητας D. - Τὰ οποδίη θ. - οποδίη C. - γένητας D. - Τὰ οποδίη θ. - οποδίη C. - γένητας D. - οποδίη C. - γένητας D. - οποδίη C. - γένητας D. - οποδία θ. - όποῖς C. - γένητας D. - οποδία θ. - οποδία θ. - οποδία D. -

et ne prend pas le sperme. Dit-elle que c'est le second ou le troisième jour, la matrice est humide, et le sperme est balayé par le liquide. Dit-elle que c'est le sixième et le septième, le sperme se putréfie, et, putréfié, il sort. Pour le cas où tout d'abord le sperme n'est pas reçu, il faut en premier lieu s'occuper de l'orifice utérin, de manière à le redresser; dans le cas où le sperme est balayé le second ou le troisième jour, de la matrice et de la tête; dans le cas où il se putréfie et sort, de la matrice et du corps entier, lequel est humide. Tels sont les signes par lesquels ces trois cas se distingueront.

11. (Traitement du cas où le sperme n'est pas retenu parce que le corps entier est en cause.) Quant à la purgation qui convient, on la déterminera ainsi : au moment des règles, on plie un linge en plusieurs doubles, de manière qu'il soit de la grandeur d'un empan, et on l'étend sur de la cendre légère; puis on s'arrange pour que le flux tombe dessus. On aura deux de ces tampons, l'un pour le jour, l'autre pour la nuit; celui du jour, on le lavera le lendemain; celui de la nuit, quand un jour et une nuit auront passé dessus; bien entendu qu'ils seront restés sur la cendre. Après le lavage, on remarquera ce que deviennent ces linges, séchés au soleil, ou, mieux encore, dans un lieu obscur. Si c'est la pituite qui fait obstacle, le linge sera taché de pituite; si c'est la salure et la bile, il sera rouge et sub-livide. Cela étant vu et soumis à un examen attentif, on portera le regard sur tout le corps pour décider s'il réclame ou non une évacuation abondante, prenant en considération la couleur, l'âge, la force, la saison, le régime. Le traitement, qui s'occupe du corps entier, s'occupe aussi de

ναίς. - γίνετα: θ. - γίγνετα: C. - ἐν ἡλιχίη πέρσητα: (D, restit. al. manu) FGIK. — το δ΄ θ. - σχοταίω Cθ. - σχοτιαίω ναίς. - τὰ δ. μυξ. C. — το δὶ δι' Δλμην τα καὶ χολὴν ναίς. - δὲ άλμη τα καὶ χολὴ θ. - πυρὰ D. - τοῦτο γοῦν J. — σκερρη (sic) θ. - βασανίσας, (addit ἐς C) δλον τα (τα οπ. θ) τὸ ναίς. - καθάρσηος C. - δοχέει J. - ἤν τα καὶ (καὶ οπ. CDFGHIJKθ) μὴ ναίς. - ὑποσκεψάμενος θ. — τηρ. οπ. C (D, restit. al. manu) FGHIKθ, Ald. - καὶ τὰς ὑστ. οπ. θ. - σῶμα pro στόμα Vatic. Codd. ap. Foes in not.

4.4 DES MALADIES DES FEMMES. ξήσθαι · καὶ ἢν 1 μὲν μεμικός ἢ, ἀναστομῶσαι · ἢν ἐὲ λοζωθέωσιν. έξιθύνειν χρή : Αν δὲ ύγραὶ ἔωσιν, αὐαίνειν, καὶ τάλλα δρῆν έναντίον. Σχεδον οδε πάσησιν ή πολλή θεραπείη ή αὐτή έστι, πλήν τοῦ κατασπάσαι τὰ ἐμμήνια · δσησι γὰρ γίνεται , οὐδὲν δεῖ ³ ταύτησι κατασπάν, άλλ' δ τι χαχόν έν τοίσιν έπιμηνίοισιν ένι, τοῦτο άφχιρέειν χρή, δταν φλεγματώδεα καὶ ύμενώδεα τη καὶ γολώδεα καὶ ίγωροειδέα καὶ λεπτά ή λευκά καὶ θρομδοειδέα, καὶ δταν μέλανά τε καὶ άνθραχώδεα, ή ζοφοειδέα, ή δριμέα, άλμυρά, θολερά, πυώδεα. Αξται πασαι αι προφάσιες υπεξαιρετέαι κωλύουσι γάρ λαμβάνειν εν γαστρί. 5 Όχοσα μέν οὖν φλεγματώδεα χαὶ διμενοειδέα τῶν ἐπιμηνίων έστὶ, καὶ αὖται σαρκώδεές εἰσι, 6ταύτησι τὸ στόμα έζυγρον, καὶ πτύελον πουλύ καὶ γλίσχρον, καὶ ἢν όξεος γεύηται ἢ δριμέος, τὸ πτύελον εν τῷ στόματι πλαδωδέστερόν τε έσται καὶ άναλτον, καὶ πρός παν δ τι αν φάγωσιν ή πίωσιν δχλος προσίσταται αυτέχσι, καὶ ταείρεται ή χοιλίη, χαὶ ναυσίη, χαὶ άλυσμός πουλύς άπό τε χεφαλης ρευμα καταρρέει, και πάντ' έμπλάσσεται, και πολλήν ύγρασίην ἐπάγεται, καὶ τὰ ὑποφθάλμια πελιονά καὶ περυσημένα. Ταύτας γρή δλας <sup>8</sup>πυριῆν, καὶ πυκνὰ ἐμέειν καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ <sup>9</sup>ἀπὸ νηστείης • μαλάσσειν δὲ τὴν κάτω κοιλίην φαρμάκοισι πάμπαν κούφοισιν, δκόσα Καιστα χολήν άγει, καί μονοσιτέειν, καί γυμνάζισθαι συχνά, καί ως 10 ξηροτάτη τροφή διαιτάσθαι, και ποτῷ ἐλαχίστῳ ἀκρητεστέρω τοιλίη δε εύλυτος άμείνων διαφυλάσσεσθαι. Τάς 11 δε ύστέρας χρή, ην μη πρός ταύτην την διαίτην έναχούωσι, καθαίρειν φαρμάποισιν αξήπτοισι προσθέτοισιν προπυριήν δέ προ τών καθαρσίων 12 alei, πρότερον μέν τη πυρίη τη έκ των μαράθρων, έπειτα οὲ τη έκ ¹ Μέν C. - μέν om. vulg. - λοξωθώσιν θ. - λοξοθέωσιν DIIK. - λοξώς

Cordæus. - žvvi G. - žv cloi pro žvi C. - yph ante touto C. - yph xai otav μέν φλ. 0.-τε (τε om. 6) καί vulg.-καί ύμεν. om. (D, restit. al. manu) FGIJK. — In θ. - In om. vulg. - καὶ χολώδεα C0. - καὶ χολ. om. vulg. χωροειδέα (sic) τε C.-άλυκά pro λευκά C. - ζωροειδέα δριμεαλμυρά (sic) θ. προφάσηες  $\mathbf{G}$ . – ὑπεξεραιτέαι  $\mathbf{\theta}$ . – ὑπερεξαιρεταίαι (sic)  $\mathbf{G}$ . – ὑπερεξαιρετέαι vulg. —  $^{5}$ ó $\pi$ , 0. –  $\tau$ e xai 0. –  $^{6}$ μενώδεα  $^{6}$ C. – είσὶ  $^{7}$ J. —  $^{6}$  xai (xai om. 6) ταύτησι vulg. - σῶμα Vatic. Codd. ap. Foes. - Εξυδρον θ. - πτύαλον (bis) θ. - πλαδαδώτιρον (sic) C. - πρός πάντα δ τι δ' άν 0. - δχλος καλ προσίστηται (προσίσταται

θέωσιν J. - δοξοθέωσιν C. - εξιθύειν vulg. - εξιθύνειν DGIJK, Ald., Cordæus, Lind. – έξιουνειν (sic) 0. – έωσιν  $\mathbf{C}$ . – ωσιν  $\mathbf{\theta}$ . – δράν vulg. – δράν  $\mathbf{C}$ . -² δή GIJK.-πάσαι; θ.-αύτίη C.-κατασπάσαι CDGK, Lind.-ἐπιμήνια CQ'0.-δσοισι C.-δσαι; θ.-γίγν. C.-3 ταῦτα θ.-δτι vulg.-Lisez δ τι avec

la matrice et de son orifice. S'il est fermé, on l'ouvrira; si elle est déviée, on la redressera; si humide, on la desséchera, et ainsi du reste, par le contraire. Chez toutes, le gros du traitement est à peu près le même, sauf l'emploi des emménagogues; car, lorsque les règles viennent, il n'v a pas lieu de les provoquer, il faut seulement ôter ce qui y est mauvais, par exemple l'état pituiteux, membraneux, bilieux, ichoreux, ténu, blanc, grumeleux, noir, charbonneux, sombre, acre, salé, trouble, purulent. Toutes ces conditions morbides doivent être enlevées; car elles empêchent la grossesse. Quand les règles sont pituiteuses et membraneuses, et que la femme est charnue, la bouche est très-humide, une salive copicuse et gluante y abonde. Si la semme prend du vinaigre ou quelque chose d'acre, la salive devient plus liquide et plus insipide. Tout ce qu'elle mange ou boit provoque un nouveau malaise; le ventre se gonfle; nausées, beaucoup d'anxiété. De la tête descend de la pituite qui obstrue tout et amène beaucoup d'humidité. Le dessous des reux est livide et soussié. Dans ce cas, on prescrira des bains de vapeurs entiers et de fréquents vomissements tant avec nourriture qu'à jeun. On amollira le ventre insérieur à l'aide de purgatifs très-légers qui ne seront aucunement cholagogacs. La semme ne sera qu'un repas par jour; elle s'exercera fréquemment, usera du régime le plus sec, et prendra très-peu de Loisson, et cette boisson sera du vin pur. Il vaut mieux que le ventre reste libre. La matrice, si ce régime n'opère pas sur elle, sera purgée à l'aide de pessaires qui n'aient rien d'irritant. Il faut toujours donner des bains de vapeur avant

Ιθ, Lind.; προέσταται C) τυία. – Je supprime le καί. αὐτέσιστν τυία. – αἰπτίσι θ. — ἐἀειο. καὶ (καὶ οπ. θ) ἡ (ἡ οπ. θ) κ. τυία. – ναυτή DJ. – ἀλ. D. – πολύς θ. – καταροεί Cθ. – πάντα D. – ἐμπλάσσεται D. – ἐπιπλάσεται C. – ἐπιπλάσσεται τυία. – περιόσημένα J. – περυσαμένα C. — \* πυριάν θ. πυκίνα θ. – σίτων C. — \* ἀπὸ οπ. Cθ. – νηστείας θ. – ραρμ. δὲ (δὲ οπ. Cθ) πύνπαν τυία. – δαα θ. — \* ξηροτάτησι προφήσι C. – καὶ ἀπὸ τῶ ἐλαγίστω θ. — ''δ' θ. – δίαιταν θ. – προσθετοϊσιν C. – προπυριάν θ. — ''ἀεὶ Cθ. – τῆ ἐκ τῶν μ. ἔπ. δὲ οπ. 1 ind. – μαρίθων CHIJo, Ald. – ἔπειτα δὲ (δὲ οπ. τυία.) τῆ θ.

τῶν 1 θυμιημάτων. Τὰς δὲ πυρίας ποιέεσθαι καὶ τὰς 2προσθέσιας τεχμαιρόμενον δχως άπαντα πεποιήσεται καλ κατά τρόπον έσται, έν 🕉 γρόνω τὰ ἐπιμήνια εξη. 3 Ήν μέν οὖν καθαρά τε καὶ ἄκραιφνέα καὶ έναιμα γίνηται, ούτως ίτω παρά τον άνδρα έν άρχομένοισι τοϊσιν ξειμηνίοισιν. άριστον όξε έν απολείπουσι και έτι ζόντων μαλλόν ή αφανέων. Όταν δὲ μέλλη ἰέναι παρὰ τὸν ἄνδρα, ὑποθυμιήσθω τι τῶν θυμιημάτων τῶν στυπτικῶν. Εθυμιήσθω δὲ διὰ τοῦ κανείου καὶ τοῦ χαλάμου, ἐπὶ σποδιήν θερμήν ἐπιπάσσουσα τὸ φάρμαχον . ὅταν δὲ ἐπιπάσση, καὶ τὸ <sup>6</sup> κανεῖον περιθεῖναι καὶ τὸν κάλαμον, <sup>7</sup>καὶ καθεζομένην πυριήσθαι. Όχόταν δὲ δέη αὐτήν θυμιήσθαι, τῷ μολυβδίω χρήσθω, ώς άνεωγμένω τῷ στόματι 8 θυμιῆται • εἶτα ὅταν ἀνίστηται, πάλιν ἐν τῆ κλίνη προσθέσθω τὸ μολύδδιον εἶτα ἀφελομένη, αὐτίχα ξυνευναζέσθω τῷ ἀχορὶ, καὶ θην τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς μη δηλά οί ή, εκτείνασα τὰ σκέλεα καὶ επαλλάξασα ήρεμείτω. Νηστείη 🍄 δὲ ὄφελος ἐν ταύτη τῆ ἡμέρη, πλὴν χυχεῶνα, ἢν ἐθέλη, ἄναλτον ἐφ' δδατι· τοῦτο δὲ πιέειν τότε, δκόταν μελλη θυμιῆσθαι. 11 \*Ην δὲ ξυγγενομένη τῷ ἀνδρὶ κατάσχη τἢ ὑστεραίη τὴν γονὴν καὶ μηὸἐ ἐς τὴν ετέρην απίη ήμερην, σιτίων μέν είργεσθαι και λουτρών, πίνειν δε άλφιτον εν εδατι άναλτον και δίς και τρίς της ημέρης. Αθτη 13 δε ή δίαιτα έστω ήμέρας έξ, άμείνων 18 δε και έπτα, ην μη άπίη τα άπο τοῦ ἀνδρὸς ὅταν ξυγγένηται. ᾿Αλουτείτω ¾ δὲ πάντα τὸν χρόνον, καὶ αχινητέειν έπιτηδευέτω. Αν δε βούληται περιπατείν, περιπατείτω εν δμαλώ γωρίω και λείω, πρὸς ἄναντες δε μηδέν, μηδε κάταντες. καθέζεσθαι δὲ ἐπὶ μαλθακά, ἢν <sup>15</sup> ξυλλάδη · τὴν δ' άλλην δίαιταν τὴν

<sup>1</sup> θυμάτων θ. - θυμιημάτων C. - θυμιαμάτων vulg. — <sup>2</sup> προσθέσηας C. - τεχμαρόμενος τulg. - τεχμαιρόμενον θ. - δπως Cθ. - περιποιήσεται C. - ίη pro είη C. — <sup>3</sup> εἰ pro ἡν D. - χαθαρά τε καὶ om. θ. - ἀκραιφναια (sic) ἡ καὶ ἐν αἰμα θ. - γένηται vulg. - γίνηται HİJKθ. - γίγνηται C. - οδτος θ. — <sup>4</sup>δ' θ. - ἐπιόντων pro ἔτι ἰόντων θ. - ἀποφανέων Gal. in cit., XVII, p. 442. - μέλη C. - ὑποθυμιπράσθω θ. - θυωμάτων θ. - ὑποθυμιαμάτων vulg. - θυμιπμάτων C. — <sup>5</sup> θυμισσθω C. - θυμιάσθω θ. - κανίον CJθ. - καλαμίου C. - σποδίην GHIK, Ald., Frob. - ἐπιπάσουσα C. — <sup>4</sup> κανίον CJ. - κανουν (sic) θ. — <sup>2</sup> καὶ Cθ. - καὶ om. vulg. - πυριᾶσθαι θ. - δέη om. Κ. - δταν δὲ οίη τε ξὶ θυμιᾶσθαι θ. - καὺτὴν pro αὐτὴν Κ. - αὐτέην C. - θυμιεῖσθαι C. - μολιδδίω DGHIKθ, Ald. - μολίδδω J. - μολίδω C. - χρήσθω FIJKLθ. - χρῆσθαι vulg. - χρέεσθαι Q'. — δυμιᾶται θ. - είθ' Cθ. - μολίδδιον DGHIJKθ, Ald. - ἀφελοιμένη θ. - ὑφελομένη vulg. - τηνικαῦτα (H, αὐτίκα in marg.) vulg. - αὐτίκα Cθ. - συνευν. Cθ. — <sup>3</sup> ἢν ponitur ante μὴ C. - οί om. J. - εἰη C. - ἐκτίνασα θ. - ἀπαλλ. D. - ἡρεμ. I. - νηστίη C.

ces purgations, d'abord avec l'eau de fenouil (anethum fæniculum, L.), puis avec les substances balsamiques. Les bains de vapeur et les applications de pessaires seront conduits de manière, que tout sera terminé et en ordre au moment où les règles devront paraître. Si donc elles sont pures, sans altération et bien sanguines, la femme ira auprès de son mari au début, ou, mieux, quand elles finissent, et plutôt coulant encore que complétement disparues. Au moment d'aller auprès de son mari, elle sera quelqu'une des sumigations aromatiques et astringentes; la fumigation se fera par le couvercle et le roseau, le médicament ayant été jeté sur de la cendre chaude; quand le médicament est jeté, elle dispose le couvercle et le roseau, et, s'asseyant, reçoit la fumigation. Quand il faut faire la fumigation, elle se servira de la sonde de plomb, afin que la fumigation trouve ouvert l'orifice utérin. Puis, levée de dessus sa fumigation et s'étant mise au lit, elle appliquera de nouveau le plomb; enfin, le retirant, elle usera aussitôt du coīt; et, si la semence de l'homme ne vient pas en dehors, elle étendra 1es jambes, les croisera et se tiendra immobile. Ce jour-là, il faut faire abstinence, sauf, si elle veut, un cyceon sans sel à l'eau; elle le boira au moment de la fumigation. Si, après le coit, elle garde la semence le lendemain et le surlendemain, elle se privera d'aliments solides et de bains, elle boira de la farine d'orge à l'eau sans sel, deux ou trois sois le jour. Ce régime en durera six, et, mieux encore, sept, si, après le coît, la semence de l'homme ne sort pas. Pendant tout ce temps, elle restera sans bains et se gardera de se donner du mouvement. Si elle veut se promener, elle se promènera en un terrain plan et uni, évitant absolument les montées et les - 8' C.-εὶ ἐθελοι θ. - ἐν pro ἐφ' CJ. - ποιέειν CKθ, Cordæus, Lind. - μελη Ald. — "εί J. – συγ. Co. – μηδ' θ. – μή C, Cordæus. – μηδέν Lind. – ἀπίσε vulg. - ἀπίη CJ. - πινέτω θ. - εδε om. θ. - ἔστω om. θ. - εδε καί εί έπτα (DHK, †ν) FJ. - † pro δὲ καὶ Cθ. - ἀπὸ Cθ. - ἀπὸ om. vulg. - συγγ. θ. - " δὲ em. Cordæus, Lind. - ἀκεινητέειν θ. - ἀκινητεῖν vulg. - χοή pro ἐπιτ. Cθ. - περιπατείτω om. Cθ. - προσάναντες rulg. - πρός άναντες DHIK. - πρόσαντες CJ9. - μπδαμώς rulg. - μπδέν, Cθ. - μ συλ. θ. - δε θ. - μέχρι GHIJ9. - μέχρη (sic) ήμερών τρ: ακ. C. - ήμερών G.

αὐτὴν ποιέεσθαι μέχρις ήμερέων τριήχοντα. <sup>1</sup> Άλουτεέτω δὲ, ἢ καὶ, ὅτε δέοι, λουθῆναι δλίγω καὶ μὴ λίην θερμῷ τὴν δὲ κεφαλὴν μὴ βρέχειν. Σιτίοισι δὲ χρεέσθω καὶ ἄρτοισι καὶ μάζη, ἤν γε βούληται κρεῶν δὲ φάσση καὶ τοῖσι παραπλησίοισι, θαλασσίων <sup>2</sup> δὲ δκόσα κοιλίην ἴστησιν εἴργεσθαι δὲ λαγάνων δριμέων οἴνω <sup>3</sup> δὲ μέλανι χρείσθω, κρέατι <sup>4</sup> δὲ δπτοῖσι μᾶλλον ἢ ἔφθοῖσι, καὶ τῶν ἡμέρων καὶ τῶν <sup>5</sup> θηρείων.

12. Καὶ ταύτην, ἢν μὲν ζυλλάδη, οὕτω χρὴ κοιέειν ἢν εξ 
μὴ ξυλλάδη, ἀλλ' οἰχηται δευτεραῖα ἢ τριταῖα τὰ τοῦ ἀνὸρὸς ρεόπεύειν οὖν χρὴ κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον, μέχρις ὰν ξηραὶ
γίνωνται ὁκόταν δὶ δοκέωσι ξηραὶ εἶναι, ἰητρείη ἢδι ἀρίστη, φάρμακον μαλθακτήριον κατόπιν τε καὶ ἐς τοῦμπροσθεν, ε ἄχρις οῦ αῦμακον μαλθακτήριον κατόπιν τε καὶ εξ τοῦμπροσθεν, κάρις οῦ αῦκατιμήνια μηκέτι πολλὰ ἢ, ἀλλ' όλίγα καὶ εὕχροα, καὶ όργᾳ. Καὶ ἐν
τῆσιν αλλήσιν ἡμέρησιν ἱμεροῦσθαι χρὴ τοῦ ἀνδρὸς, ἢν ἄριστα
εἰρημένησιν, ἢν εὐτρεπισθῶσιν αὶ ὑστέραι, ἢν κατάσχη "τὴν γονὴν
ἡμερέων δέκα ἢ δυοκαίδεκα, μὴ ἱέναι ὡς τὸν ἄνορα. Ἦν δὲ <sup>12</sup>μὴ ζυλλάδη, ὑγιέες δὲ ἔωσιν αὶ μῆτραι, γίνεται χὰρ δὴ καὶ τοῦτο πολλῆσιν,
ἐπειδὰν ἀκιδναὶ αὶ <sup>13</sup> μῆτραι, εὐτροφοι ἐοῦσαι, ὑπὸ πάθεος γένωνται

<sup>1</sup> Άλουσίη δὲ καὶ ότε δέει (δέοι θ) ολίγω Co. - δέη Cordwus, Lind. χρήσθω θ. - καὶ ἄρτοισι om. θ. - καὶ ἡν βούληται μάζη C0. - καὶ τοῖσι παραπλησίοισι om. Co. — 2 cè om. C. - όσα 0. — 3 ce om. C. - χεήσθω θ. - τείσι κρέασι 0. — 'čè om. Co. - ή DFHIJKO, Ald., Cordæus, Lind. - ή om. vulg. - ήμερέων vulg. - ήμερων J0, Lind. — 50πρίων C0. - In marg. ἀντὶ τοῦ τῶν ἀγριμίων θ. - καὶ om. C0. - ταύτην C. - ταῦτα vulg. - μὲν ἢν vulg. - ἢν μὲν θ. – μὲν εἰ ξυλλάδοι DFG (ΗΚ, ξυλλάδη) IJ, (Ald., ἤν). – συλλ. C0. – cῦτω Co. - οῦτως vulg. - οῦ. χρη π. om. (DH, restit. al. manu) GHIJK. - οδέ γε (γε om. Cb) μή rulg. -ξυλλάβο: J. - οίχετα: rulg. - οίχητα: CI0. - δευτεραίη Α τριταίη C. - τὰ τοῦ ἀνδρὸς om. Cθ. - ἡρεόμενα (sic) C. - παμπόλλω vulg.  $παμπόλλη J.- παν (sic) πολλή <math>θ.-^1λόγον θ.-ού$  pro αν C (θ, εψ).-ξηραίνωνται 0. - όταν 0. - Ιητρεύεσθαι , Ιητρευέσθω DFIK) ούτως \* άριστον (Ιητρείη ήδε άριστον C; Ιητρείη οδν άρίστη θ) φάςμ. μαλθ. μιν (μήν C; μοι pro μιν FG; μιν om. θ) κατόπιν vulg. —  $^{8}$ άχρι C. -μέχρι θ. - οδν (sic) pro οδ J. - αδαι (sic) pro autai  $\theta$ . – auti; C. – είτω  $\theta$ . – πολλά om.  $\theta$ . –  $\tilde{\eta}$  C  $(\theta$ , in) –  $\tilde{\eta}$  cm. vulg. - àlià C. - xai om. C. - ευχροία  $\theta$ . - δργαί  $\theta$ . -  $^{3}$   $\hbar$  έπέρησιν  $^{3}$   $\epsilon$ . - Αμέρουσθαι Co. - του άνδρός om. Co. - Post έχωσιν addit al γυναίκε; ιέ ταὶ C. - " σ. C0. - τζσιν εἰρ. ήν om. C. - εὐτρεπεῖς ἐῶσιν C. - ' τε (τε om.

descentes. Elle se tiendra assise sur des sièges mous, si elle conçoit, et observera le même régime pendant trente jours; elle continuera de s'abstenir de bains, ou, s'il lui en faut prendre, elle se lavera avec peu d'eau qui ne sera pas trèschaude; elle ne se mouillera pas la tête. Pour aliments de céréales, elle aura le pain et la pâte d'orge; pour viandes, le pigeon et autres semblables; pour poisson de mer, tout ce qui resserre le ventre; elle s'abstiendra des herbages âcres; elle usera d'un vin noir; les viandes seront plutôt rôties que bouillies, aussi bien d'animaux domestiques que de gibier.

12. (Traitement du cas où le sperme n'est pas retenu parce que la matrice est trop humide. L'auteur y ajoute le cas où la matrice ne retient pas, parce qu'elle a été affaiblie par les pessaires ou les fumigations.) Voilà ce que sera la femme, si elle conçoit. Mais si elle ne conçoit pas, et que la semence de l'homme, s'écoulant avec beaucoup d'humidité, sorte le deuxième ou le troisième jour, évidemment la matrice est trop humide. Il saut traiter suivant le mode exposé précédemment, jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. Quand elle paraît ' être sèche, ce qu'il y a de mieux c'est d'appliquer un médicament émollient en arrière et en avant, jusqu'à ce qu'elle reprenne son état naturel; et, derechef, la femme ira auprès de son mari, lorsque les règles, cessant d'être abondantes, seront en petite quantité, de bonne couleur, et que les désirs se feront sentir. Dans les autres jours aussi, les désirs doivent se sqire sentir, si la matrice est en bon état. Quand la semme a usé du coît en ces jours, la matrice étant bien disposée et la semence ayant été retenue dix ou douze jours, la semme n'ira pas auprès de son mari. Si elle ne conçoit pas, tout en ayant néanmoins la matrice saine (cela se voit souvent aussi), c'est que l'utérus, quoique en état de bonne nutrition, a été affaibli

C0) την ταις. - δυωκαίδεκα θ. - είς pro ώς 10. — αμή οπ. ( Κ. - ξυλάδη (sic) Κ. - ξυλλαμβάνη θ. - έωσιν C. - ώσιν θ. - γίγν. ( . - Ξή οπ. θ. - δή καί οπ. C. — αμήτραι έσδσαι άτροτοι (εύτροφοι C, U al. manu άτροφοι, FGHIJK, Ald.) (εύτροτοι οδσαι θ) ύπό π. γίνονται (γίνωνται Κ; γίγνονται C; γενώνται sic θ) ταις. - μή pro ή θ. - Αnte οὐ addit καί θ.

4

πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων καὶ "άλμυρων εξργεσθαι εμέτρισι πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων καὶ ευνίκο, ο ο οὐνανται φέρειν τὴν πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων παλίξι, οὐ οὐνανται φέρειν τὴν πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων παλίξι, οὐ οὐνανται φέρειν τοῦ οὐν πονήν, πρὶν ' ἢ ἐθάδες γίνωνται καὶ ἐυνεστεῶτα οἶον βλένναι, ἢν μλ κακόν τι ἢ καὶ διὰ νοῦσον ἐτέρην ὑστερέων ἡ γονὴ ἀπαλλάσσηται. ἤν Θταν ²οῦν τοιαῦτα φανόἢ, θεραπηίης μὲν ἀπόχρη ὑστερέων τοῦ οὐν κακόν τι ἢ καὶ διὰ νοῦσον ἐτέρην ὑστερέων ἡ γονὴ ἀπαλλάσσηται. ἤν ἐντικόν τι ἢ καὶ διὰ νοῦσον ἐτέρην ὑστερέων ἡ γονὴ ἀπαλλάσσηται. ἤν ἐντικόν τοῦ ἢ, ὡς ξυνεστεώτα οἶος ἐντικόν τοῦ οὐνανται φέρειν τὴν πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων καὶ ἐννεστεῶτα οἰον βλένναι, ἢν πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων καὶ ἐννεστεῶτα οἰον βλένναι ἢν πόνοισι πρηέσι πλέοσι δριμέων καὶ ἐντικόν τοῦς ἐντικόν τὰ ἐν

χρησθαι πρό των ήμερέων ών μεμαθήκει τὰ ἐπιμάνια γίνεσθαι, καὶ αὖθις λιμοκτονέεσθαι, καὶ τάλλα ἐπιτελεῖν ἀσσα εἰρηται. Αὕτη μὲν θεραπηίη ἀμφὶ τῶνδε.

13. <sup>7</sup> Θσησι δὲ, ὅταν ξυγγένωνται, αὐτίκα διαβρέει τὰ ἀπὸ τοῦ

μάνορὸς, ταώτησι τὸ στόμα τῶν ὑστερέων πρόφασις. Θεραπαύειν δὲ δεῖ οὕτως • ἢν μὲν σφόὸρα μεμυχὸς ἢ, ἀναστομῶσαι τοῖσι δαιδίοισι καὶ τοῖσι μολιδοῖοισι· πυριῆν οὲ μαλθαχἢ πυρίη, τἢ ἐχ τοῦ μαράθρου, καὶ <sup>9</sup>χαθαίρειν προσθέτοισιν ὅσα λεπτύνει τὰς ὑστέρας καὶ ἐς ἐθὸ καθίστησι · μετὰ οὲ τὰς χαθάρσιάς τε καὶ <sup>10</sup> τὰς πυρίας κλύζειν τοισίδε ἄσσα ἐναντία τἢ προφάσει. <sup>11 σ</sup>Οσησι οὲ τὸ στόμα ἀπεστραμτοισίδε άσσα ἐναντία τἢ προφάσει. <sup>11 σ</sup>Οσησι οὲ τὸ στόμα ἀπεστραμτοισίδε άσσα ἐναντία τἢ προφάσει. <sup>11 σ</sup>Οσησι οὲ τὸ στόμα ἀπεστραμτοισίδε άσσα ἐναντία τἢν κοτέρην τὴν γονὴν προσδέχεσθαι, ὅταν οὖν τι τοι-

οπιολ ζοίτρι, ποδιέλ Χειμ εξαικ ες πρεαι το επολ ποδιώλ, Ιτεικ ος εμλ

1 "Hom. θ.- έωσι θ.- γίνονται τulg.- γένωνται CDJK, Cordæus.- γίνωνται ΗΙ, Frob. - ισχυρωθώσι C. - Post δε addit και θ. - τοισε θ. - τοισεν pro τοισιδ' (D, τησιν) HJK. -τοῖσιν δὲ C. -δταν θ. - η om. Cθ. -ἐπανωτέρη pro ἔτι άνωτέρω θ. -τε om. Cθ. -ξυνεστώτα θ. -ξυνεσταώτα (sic) C. -βρένναι, al. manu βλ D.-άπαλλάσσεται C. — 3 ούν om. C. - φανθή om. C. - θερυπείης vulg. - θεραπηίης C. - ἐπιμελίην vulg. - ἐπιμελείην DIIIKθ, Cordæus. — 'ώς καὶ (xal om.  $\theta$ ) rulg. -  $\varepsilon$   $\dot{v}$   $\varepsilon$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$  -  $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$  rulg. -  $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$  rulg. -  $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$  rulg. -  $\dot{v}$   . - άμα om. θ. - καί om. D. - εύογγον GK. - 5 λουτροίσιν δλίγοισιν, πλείοσι (πλέοσι J) 3ε δριμέων rulg. - λουτροίσιν ολίγοισιν, πλείοσι δε πόνοις δριμέων Cordæus. - λ. όλ., πλείοσι δε πόνοις και κουφοίς χρήσθαι · δριμέων Foes in not. -λουτροίσι [δή] ολίγοισι, πλείοσι δὲ πόνοισι καὶ κουφοίσι οριμέων [22] Lind. - λ. δλίγοισι, πόνοισι πλείοσι δριμέων θ. - λ. όλίγ., πόνοισι πρηέσι πλείοσι· δριμέων C. - λ. όλ., εμέτοισι χρησθαι πρό των ήμερέων ων μεμαθήκει τα έπιμήνια γινέσθαι, πλείοσι δε δριμέων και άλμυρων είργεσθαι DQ'. — 6 διαλμύρων C. - εμέτοισι [οὲ] Lind. -πρώτον pro πρό των C. - ων om. FG. - μεμάθτικε Cθ. - γίγν. C. - αὖτις C. - τὰ άλλα C. - θεραπείη

vulg. - θεραποιίη (sic) C. - ήσι θ. - ξυγγένηται C. - συγγένηται θ. - ἀπίσει

par une affection, ou par des purgations ou des sumigations excessives, et il ne peut porter la semence, tant qu'il ne s'est pas habitué et sortisé. Voici à quoi on reconnaîtra ce cas : quand la semence sort, elle sort le second ou le troisième jour, ou même plus tard; ce qui sort est épais et grumeleux comme du mucus, à moins qu'il n'y ait quelque mal et que la semence ne s'en aille par une autre maladie de la matrice. Quand donc la semence sort ainsi, il saut soigner l'utérus, sans négliger le corps entier. On mettra le corps en bon état, de manière qu'il ait à la sois sermeté et embonpoint. Peu de bains; beaucoup d'exercices légers; abstinence des substances àcres ou salces; vomissements avant les jours où viennent les règles, puis diète rigoureuse, et tout le reste comme il a été dit. Voilà le traitement de ces cas.

13. (Traitement du cas où, par la faute de l'orifice utérin, le sperme n'est pas retenu.) Quant à celui où, après le coît, la semence de l'homme sort incontinent, la cause en est dans l'orifice utérin. On traitera ainsi : si l'orifice est très-fermé, on l'ouvrira avec les bâtonnets de pin et avec les plombs; fumigation émolliente, avec le fenouil; purgation avec les pessaires qui atténuent la matrice et en favorisent le redressement. Après les purgations et les fumigations, on administrera en injections ce qui est contraire à la cause du mal. Chez quelques-unes l'orifice utérin est dévié et appliqué du côté de la hanche; car c'est assi un des empêchements pour

είς) pro διαρό. θ. - διαρό. τὰ οπι. C. - προφάσεις θ. - οῦτως οπι. Cθ. - εί 1. - δεδίοιστ θ. - δ΄ αἰδοίοιστο C. - μολυδδίοιστ GHθ. - μολιδδίνοιστο C. - μαρά- θου CFGHIκθ, Ald. - ' ακαθαίρεις J. - πρόσθεν οἶστο C. - όσα Cθ. - οἰα τυἰg. - ε΄ς οπι. Κ. - ε΄σι ου καταστήσει (sic) θ. - εὐθὺ τυἰg. - ἰθὺ D. - καθιστά DGHΚ. - καθάρσηας C. - ' ' τὰς CIΚθ. - τὰς οπι. τυἰg. - τοῖσδε τυἰg. - τοῖει δὲ D. - τοῖσδεστο H. - τοῖσδεστο HΚ. - τοῖς ἡδέστο C. - '' δσοιστ DGHI. - ἐπὶ pro πρὸς J. - γίγν. C. - συμά θ. - ταῖς θ. - '' τῶν πυριῶν Cθ. - πυρίπστ τυὶg. - παρασασαμένην τυἰg. - παραφαμένην ευίg. - παραφασαμένην ευίμα. - παραφασαμένην ευίμα. - τα ραφασασαμένην Lind. - παραφασασα τοῦ ἐσχίου διανο δ΄ ἀποστήσα ἡ ἐξορθοῦν θ. - ἀποστήσης D - δ' αἰδοίοιστ C. - μολυδδίω G. - ἐξορθομέναι (sic) DGII, Ald., Frob. - ἐξορθομέναι H. - ἀνωστομωμέναι (sic) Ald. - προσθετοῖς μαλακοῖς C. - μαλθακοῖσι θ. - τὰ άλλα C. - τρόπον Q', Lin'.

πυρίην παραφασσαμένη» τῷ δακτύλω ἀποσκάν τοῦ ἐσγίου · ὅταν δὲ αποστήση, έξορθοῦν τοῖσι δαιδίοισι καὶ τῷ μολιβδίῳ κατά τὸν ἔμποοσθεν λόγον. δταν δὲ έζωρθωμέναι τε καὶ ἀνεστομωμέναι γένωνται, προσθέτοισι μαλακοίσι καθαίρειν, καὶ τάλλα ποιέειν κατά τὸν ύρηγημένον λόγον. 1 Οταν ανεστομωμέναι μάλλον τοῦ δέοντος αἱ ὑστέραι έωσι, καθάρσιος δέρνται μετά δὲ τὰς καθάρσιας, \*κλυσμών καὶ θυμιημάτων. \*Hv 3 δε εγγύτερον έωσι τοῦ δέοντος, εμέτων δέονται αί ύστέραι και πυρίης δυσώδεος, μέχρις ότου ες χώρην έλθωσι τη διαίτη δὲ τῆ ὑφηγημένη χρῆσθαι. "Ην δὲ "τὸ στόμα πιμελῶδες ἦ καὶ πάγετον, καὶ διὰ τοῦτο μή κυίσκηται, νᾶπυ έφθον ἐσθίειν νῆστιν. καὶ ἄκρητον ἐπιπίνειν· πρόσθετον ἐξ νίτρον ἐρυθρὸν <sup>7</sup>καὶ κύμινον «καί βητίνην · άριστον δ' εν όθονίω. ή νίτρον ξύν σμύρνη καί βητίνη και κυμίνω και μύρω λευκώ ή ελάφου κέρας καθσαι και μίζαι θωμή-Αυσιν διπλασίην, εν οίνω επί ήμερας τέσσαρας πινέτω. Ήν δε μή ρηίζη, πράσα έψεῖν καὶ ἀμφικαθίζεσθαι. ἡ φηγόν τρίβουσα προστιθέσθω. σκόροδά 10 τε τρώγειν νεαρά, και μελίκρητον επιπίνουσα εμεέτω.

- 14. "Ο σησι δὲ ἐμμένει καὶ <sup>11</sup>ἐνσήπεται καὶ ὅχλον ποιέει, ἀνδραφάζιος ἀγρίης καρπὸν ἢ γυλὸν ξὺν μέλιτι ἢ <sup>12</sup>ξὺν κυμίνο ἐκλεικτὸν διδόναι.
- 45. "Όταν δὲ δύσοδμα <sup>13</sup>ἔη, καὶ οὐ κυίσκηται, ἀνδράχνην καὶ χηνὸς ἔλαιον μίσγειν καὶ προστιθέναι.

1 ο Ταν δε DKQ', Lind. - αναστομώνται C0. - εωσι Gl. - εωσι om. C6. καθάρσηος C. - καθάρσηας C. - 2 κλυσμών άξιουν (άξ. om. Cb) και θυμιαμάτων (θυμιημάτων C0) vulg. — οδ' θ. - έγγιον C. - έωσι CGIKθ. - πυριή; Gl. - Ante δυσ. addit καί 0.- μέχρι 0. — 4τη om. θ. - 5το στ. om. C.-πημ. C. - 6παχύ vulg. - πάχετον Co. - καί om. C. - διά τοῦτο om. o. - μυτσκηται pro μή κ. FGIJ. - xutoxera: DK. - xutoxeobai C. - προσθετόν C. - λίτρον 0. - 7 xal om. 6. — \* καί om. Co. - β:τ. Gl. - άριστον δε οίνφ νίτρον ξυμμίσγειν καί φητίνη άμα καὶ κυμίνω tulg. - άρ. δὲ οίνω νίτρον ξύν σμύρνη (D, al. manu ξυμμίσγειν) καὶ όητ. (όιτ. Gl, Ald.) άμα καὶ κυμ. GHIJK, Ald. - άρ. δ' ἐν οίνω ή νίτρω ξύν σμύρνη και όητ. άμα και κυμ. C. - άριστον δ' εν όθονίω. η λίτρον σύν σμύρνη καὶ έπτίνην καὶ κυμίνω θ. — "ώμην λύσιν Κ. - ώμίλυσιν Ald. - ώς μη λύσιν Hl. - ώμήλυσι θ. - διπλην vulg. - διπλήν IK. - διπλασίην θ. - ἐπί (ἐπὶ om. C, Lind.) ήμέρας τέσσαρας (τέσσερας θ) πινέτω Co, Lind. - έ. ή. τ. π. om. vulg. - βηίζη C. - βαίζη vulg. - έψει ή και C. - άμφικαθέζεσθαι vulg. - άμρικαθέζεσθαι K. - άμρικαθίζεσθαι  $\theta$ . -φυγόν. G. -φητόν (sic C. - "δέ pro τε C. - νεηρά C. - πίνουσα Co. - "σήπεται Jo. - άδραφάξιος, al. manu άνο D. - ανδραφάξησς C. - σύν DHIK. - έν pro ξύν C0. 0.- Ελικτον 0.- Ελικτον 0.- Ελλικτον 0.- Ελικτόν 0.- Εκλικτόν 0.- Ε

la matrice de recevoir la semence. En ce cas, on fera les fumigations aromatiques; après la fumigation, la femme, portant le doigt, écartera l'orifice de la hanche; l'ayant écarté, elle le redressera avec les bâtonnets de pin et le plomb, comme il a été dit plus haut. La matrice étant redressée et ouverte, on la purge avec des pessaires émollients, et tout le reste dans l'ordre susdit. Quand la matrice est plus béante qu'il ne convient, elle a besoin d'être purgée, et, après les purgations. d'injections et de fumigations aromatiques. Si elle est abaissée, on prescrit les vomissements, les sumigations sétides, jusqu'à ce qu'elle revienne à sa place; le régime est comme plus haut. Si l'orifice est gras et épais et que ce soit la cause qui empêche de concevoir, la semme mangera, à jeun, de la moutarde blanche cuite, et boira par-dessus du vin pur; en pessaire, elle aura du nitre rouge, du cumin et de la résine; le mieux est de mettre cela en un linge; ou bien mélanger du nitre avec de la myrrhe, de la résine, du cumin et du parfum blanc; ou bien brûler de la corne de cers, y mêler le double de sarine, dans du vin, et boire cela pendant quatre jours. S'il n'y a pas d'amélioration, faire cuire des poireaux; la femme prendra un bain de siège dans cette eau; ou bien piler du hêtre et l'appliquer. Manger de l'ail frais, boire de l'hydromel pardessus et vomir.

- 14. (Remède pour le cas où le sperme séjourne et se putréfie.)
  Pour les femmes chez qui la semence séjourne, se putréfie et cause du malaise, donner en éclegme le fruit ou le suc de l'arroche sauvage (atriplex hortensis, L.) avec du miel ou avec du cumin.
- 15. (Remède pour le cas où, les règles ayant mausaise odeur, la femme ne conçoit pas.) Quand les règles sont de mauvaise odeur et que la semme ne devient pas enceinte, mêler l'arroche et la graisse d'oie, et appliquer en pessaire.

Lind. — <sup>13</sup>είη (Ιη θ), addit καὶ C) οὐ κυτσκεται (οὐ ἀκυτσκεται sic Ald.) (κυτσκηται C) vulg. Je lis εη et je prends και. – ἀνδράχλην Fθ. –

16. 10 Οσησι δὲ έχταῖα καὶ ἐδδομαῖα τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς κατασηπόμενα χωρέει, ταύτησιν είκος γίνεσθαι ύπ' αμφοϊν επιβροή, χολής και άλμης · θεραπεύειν 26ε χρή ώδε ελλεδόρω 3 ή σκαμμωνίη και πεπλίφ · καθαίρουσε γάρ άνω τε καὶ κάτω · φλέγμα τε καὶ χολή», και φύσας άγει πρό δε των καθαρσίων τησι πυρίησι ε χρησθαι τησεν έχ των θυμιημάτων όταν δέ πυριήσης, χαθαίρειν προσθέτοισι τόν αὐτὸν τρόπον ὡς ἐν ετῆσι πρόσθεν, καὶ μετὰ τὰς πυρίας καὶ καθάρσιας τοϊσι μαλθακτηρίοισι χρέο, καλ τὸ ἐκ τῆς λινοζώστιος πρόσθετον, και άρτεμισίης ποίης και άνεμώνης και έλλεδόρου λευκού 1 μέλανος. Τὰ μέν τῶν φαρμακητων ταύτησεν δίδε γρή την δὶ δίαιταν αποσκεπτόμενον <sup>7</sup>της ανθρώπου ες το ούλον σωμα ποιέειν, ήν τε αύγμηροτέρη δοχέη είναι, ήν τε σαρχωδεστέρη εχήν μέν αύγμηροτέρη, λευτροίσι πλείοσι καὶ έφθοίσι πάσι <sup>9</sup>τοίσιν όψοισιν, <sup>10</sup> είτε θαλασσίοισιν 11 είτε κρέασιν, οίνω δε ύδαρεί, λαγάνοισιν έφθοίσι και λιπαροίσι πάσι καὶ γλυκέσι • ταῦτα γὰρ ὡς ἐπιτοπουλὸ ποιέει ὑγρηδόνα είναι και εν τῷ άλλφ σώματι και εν τῆσιν ύστερησιν. Ήν δε 19 δγροτέρη ή, δέονται αξ τοιαύται δοτέραι τούτων οὐδὲν, άλλά τάνανεία. ος χωή φαιρεσμαι οιος κγιζεσμαι Λεοχίτως οιος μοίπιμαμαι. κόρε γάρ τὸ 18 χινεύμενον φιλέει ξέναι. Καὶ ἢν εξυγρανθέωσι μαλλον της φύστος, χρή 14 δή ξηραίνειν καὶ θυμιξήν. ήν δε χολώδεα τη επί σφέας, δτι γολήν καθαίρει διδόναι. 15 ήν δὲ άλμυρώδεα, γάλα δνειον καὶ οίνον και τάλλα άλεξητήρια.

1 "Oσοισι G. - ήσιν 0. - δε om. C0. - ὑπ' ἀμφοῖν · ἢν (ἢν om. θ) (addit οὖν Lind.) ἐπιβροή (ἐπιρροήν θ; ἐπιρροή C) (addunt τ Cordæus, Lind.) χολής vulg. - δτι άλμην τὸ φλέγμα λέγει in marg. θ. - 2δὲ CO. - δὲ om. vulg. χρή om. C. - 3 ή και Co. - σκαμμονίη G. - σκαμωνίη θ. - σκαμμωνίω και πλείω (είc) C. - γάρ ταθτα (ταῦτα om. Cô.) vulg. — \* φλέγμα τε (τε om. vulg.) καὶ Cθ. — 5 χρησθαι om. Cθ. – τῆσιν Cθ. – τῆσιν om. vulg. – θυμιαμάτων DGH. - θυωμάτων θ. - δε om. Η. - προσθετοίσιν C. - τήσι CFGK0. - προσθέσιας (προθέσιας GI; προσθέσηας C; πυρίας θ) καὶ παθ. vulg. - χρέω θ. - λινοζώστεος Κ. - λινοζώστηος C. - προσθετόν C. - άρ. τεμησίης Ald. - έλεδόρου C. - έλλεδόρου θ. - φαρμακειών vulg. - φαρμακητων  $C_*$  – υποσκεπτόμενον  $\theta_*$  — τοῦ  $C_*$  – ούλον  $C\theta_*$  – όλον  $vulg_*$  – σωμετοποιέειν GI, Ald., Frob., Cordaus, Lind. - άχμηροτέρη (bis) FI. - αθχμηρεστέρη C. - \* την Co. - μεν γάρ θ. - Post αύχ. addit η C.- Ante πλ. addit πείσι C. - έφθ. I. - \* τοῖς vulg. - τοῖσιν DH. - τ. δψ. om. Cθ. - ωχαὶ pro etre C0.  $\rightarrow$  11 xal tolor pro eite C0. - údáper 0. - λαχάνοισί τε (τε om. C0) vulg. - ini to note 6. - marti pro athe GHIQ', Lind. - " bypotegat DH.

16. (Autre détail sur le cas où le sperme sort putréfié le sixième ou le septième jour.) Quand la semence de l'homme sort putréfiée le sixième jour ou le septième, cela sans doute vient de l'afflux des deux humeurs, bile et salure. On traitera par l'hel-· lébore, ou la scammonée et le peplion (euphorbia peplis, L.); car ils évacuent par le haut et par le bas la pituite et la bile, et expulsent les vents; avant les purgations on emploiera les fumigations aromatiques. Après les fumigations, on purgera avec des pessaires de la même façon que dans les cas précédents. A la suite des fumigations et des purgations, on emploiera les émollients, le pessaire avec la mercuriale, l'armoise, l'anémone et l'hellébore blanc ou noir. Tels sont les médicaments qu'il faut mettre en usage. Quant au régime, on examinera le corps de la semme en son ensemble, considérant si elle paraît sèche ou charnue. Si elle est sèche, beauceup de bains, pour mets toutes choses bouillies, soit poissons de mer, soit viandes; vin léger; herbages bouillis, tous gras et doux; car toutes ces substances en général produisent de l'humidité et dans le corps entier et dans la matrice. Si la femme est humide, la matrice n'a besoin d'aucune de ces choses; c'est tout le contraire qu'il faut : on ne touchera pas la matrice, on ne fera ni injections ni fumigations à nouveau; car le flux se porte facilement vers la partie excitée. Si la matrice s'humecte plus qu'il ne convient, il faut dessécher et faire des fumigations. Si un flux bilieux va sur la matrice, donner ce qui évacue la bile; si un flux salé, donner du lait d'anesse, du vin et les autres secours.

<sup>-</sup>ύγρότερα (sic) Ι. - τευτων (sic) θ. - τών τοιούτων pro τ. Ι. - ταντια (sic) θ. - In marg. άντὶ τοῦ ἐπ' ἀλήλλων Η (IK, ἐπ' ἀλλήλως). - Ante νε. addit των τοιούτων οὐδὲν Ι. - νεογδμῶς (sic) C. -θυμιεῖσθατ C. - θυμιεῖσθατ θ. - <sup>12</sup> κινεδυκεύν ντιίg. - κινδυνευόμενον DK. - κινεύμενον CH. - κεινεόμενον θ. κινεῖν est le mot propre à cette ancienne médecine. - φιλεῖ θ. - ἐξυγρανθῶσι ντιίg. - ἐξυγρανθέωσι C. - φύσηος C. - <sup>11</sup> δὲ CDGHIJK. - ξηρ. καὶ θυ. ἢν δὲ χολώ οπ. (δεα superest) C. - θυμία θ. - τῆ pro τη C. - σρᾶς θ. - διδόναι καθαίρει θ. - <sup>12</sup> εὶ DHI. - ἀλλόγιον (sic) pro γάλα δν. καὶ οἰ. C. - τὰ δλλα C. - ἀλεξιτήρια GHJK, Ald., Frob., Cordæus, Lind.

- 17. Χρή δε σχεψάμενον των νοσημάτων τάς δυνάμιας και ύρηγεύμενον τὰς προφάσιας ὡς χρη ἐξ ὧν αί νοῦσοι γίνονται, ¹ ἐπὶ τὰ ἄλλα λίναι ώδε και ετά άμφι τα γωρία ίπσθαι. εΚαι δσαι μέν διά την τών στομάτων αλτίην διακωλύονται μή ζογειν έν γαστρί, τούτων εύτρεπίζειν τὰ στόματα, ώς εὐχρινέα ἢ. "Οσων δὲ ἡ ὑγρηδών εἴργει, ταύτην έσορῆν ώς μη διαχωλύη, σχεπτόμενον ές δάλα τὰ πρήγματα των γυναιχών, ήν τε εξ άπαντος του σώματος δοχέη τι χινέεσθαι, ήν • τε ἀπ' αὐτέων τῶν ὑστερέων, ήν τε ἀπ' ἄμφω. Τὰς τοὲ ὑστέρας ὧοε μελεδαίνειν, όχως μήτε ύγραι έωσι μήτε λίην αυαι . άλλά τάς μέν ξηροτέρας εὐχύλως, δοσω αὐχμηρότεραί είσι, τοιαύτη ἰκμάδι, ὡς πιαλέαι μάλλον έσυνται ή Ισχναλέαι. τάς δὲ έξυγρασμένας καὶ διαδρόγους ξηραίνειν υπολειπόμενον ενίχμους είναι και μη <sup>9</sup>λίην απεξηράνθαι · αί γάρ ύπερδολαί τουτέων πάνυ φευκτέαι. 10 Λαμδάνει δέ έν γαστρί ούτε ή υγρηδόνα έχουσα, άταρ ούλε ή αὐαινομένη, ήν μή ή έν τη άρχαίη φύσει τουτέων τι. Ίέναι δέ χρη παρά τον άνδρα, όταν τὰ 11 ὑπὸ τῆς θεραπείης χαλῶς ἔχη, ληγόντων ἢ ἀρχομένων τῶν ἐπιμηνίων - άριστον δέ και έπην παύσηται - μάλιστα 12 δέ έν ταύτησι τήσιν ήμέρησι πειρηθήναι, ήν δύνηται χυίσχεσθαι αδται γάρ χυριώταται. "Ην δὲ μὴ αὐτίχα 13 ξυλλάθη, τάλλα δὲ χαλῶς ἔχη, οὐδὲν κωλύον έν τησιν άλλησι των ήμερέων ξυνιέναι τῷ ἀνδρί· προθυμίην γὰρ 14 σφίσι ποιέει ή μελέτη, και αναχαλάται τὰ φλέδια, καὶ ήν τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀπιόντα ὁμορροθή κατ' ίξιν τῷ ἀπὸ τῆς γυναικὸς, κυήσει:

" Ωδε έπὶ τὰ (έπειτα) ἄλλα ἰέναι C0. — ² τὰ οm. Κ. – Post τὰ addit μὲν C. – ἰᾶσθαι J0. — ³ καὶ 0. – καὶ οm. νulg. – διὰ τῶν στ. προφανέων τὴν αἰτίτην καιλύονται vulg. – διὰ τὴν τῶν στ. αἰτίην διακωλύονται θ. – διακωλύειν ἢ Ισχειν C. – ἐχειν θ. – σώματα pro στόματα J. — ⁴ ὁκόταν τιιιg. – δσων θ. – ἡ οm. Κ. – ἐργτι νιιιg. – εἰργτι θ. – ἐσορᾶν νulg. – ἐς ὁρᾶν Η. – ἐσθραν (sic) θ. – ἐσορῆν C. – διακωλύστη θ. – κωλύη C. — \* δλον C. – δοκέει Η. – κεινέεσθαι θ. — ἐτε οm. C. – αὐτῶν θ. — ² δ' θ. – μελαίνειν C. – μελαιδένειν θ. – ὡς C. – μὴ Κ. – ἐῶσι GIΚθ. – λίαν D. – λείην θ. – αδαι C0. – In marg. αὐαίν, cætera recisa sunt, erat sane αὐαίνωνται Η. – αὐαίνουσαι νulg. – εὐαχόλως, al. manu ε ὐχύλως D. – εὐχυλῶς (sic) Κ. — \* δσω καὶ (καὶ οm. Cθ) νulg. – ἀχμηρότεραι ΗΙ. – ἐῶσι pro εἰσι θ. – ὑπολειπόμινος ἐνίγμους (sic) θ. — \* λείην θ. – ἀνεξ. νulg. – ἀπεξ. θ. – τούτων Cθ. – πάντη Vatic. codd. ap. Foes in not. – ἐωνταίαι (sic) G, Ald. – ἐνωταίαι Κ. – φευκταί θ. — \* λαμβάνει (λαμβάνει Cordæus, Lind.) δὲ (δὲ οm. D) ἐν γ. οῦτε τὴν ὑγρήδονα ἔχουσαν, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲν τὴν οὐτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδὲ τὴν αὐαινομένην νulg. – λαμβάνει δὲ ἐν γ. ούτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδει τὴν οὐτε ἡ ὑγρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδει τὰν οὐτε ἡ ὑνρ. ἔχουνας, ἀτὰρουδει τὴν οὐτε ἡ ὑνρ. ἔχουσα, ἀτὰρουδει τὰν οὐτε ἡ ὑνρ. ἔχονος οὐτε ἡ ὑνρ. ἔχουδει τὰν οὐτε ἡ ὑνρ. ἔχουδει τὰν οὐτε ἡ ὑνρ. ἔ

17. (Réflexions générales sur les cas où la femme ne peut concevoir.) Il faut, considérant la force des maladies et déterminant convenablement les causes qui les engendrent, procécler au reste comme il a été dit et guérir les parties. Quand C'est l'orifice utérin qui empêche la femme de devenir enceinte, c'est l'orifice qu'il faut mettre en bonne disposition. Chez celles où l'humidité est l'obstacle, on prend les moyens pour l'écarter; examinant toute la condition de la femme, soit que quelque fluxion paraisse provenir de tout le corps, ou de l'utérus même, ou de l'un et de l'autre. On traitera la matrice de manière qu'elle ne soit ni humide ni trop sèche. Pour celle qui a trop de sécheresse, on prescrit, en proportion de la sécheresse, une abondance de suc, et un suc tel qu'elle soit plutôt grasse que maigre. Quand la matrice est abreuvée d'humidité, on la dessèche, lui laissant toutesois assez de suc pour qu'elle ne reste pas desséchée; car l'excès d'un côté ou de l'autre doit être soigneusement évité. On ne voit devenir enceintes ni celle qui a l'humidité, ni, non plus, celle qui a la sécheresse, à moins que ces conditions ne soient de leur constitution propre. La femme ira auprès de son mari, quand la cure a bien opéré, au début ou à la sin des règles; le mieux est quand elles ont cessé. C'est surtout dans ces jours qu'il faut essayer si elle peut concevoir; car ils sont les plus décisiss. Si la semme ne conçoit pas sur-le-champ, tout en étant bien du reste, rien n'empêche que dans les autres jours elle n'ait des rapports conjugaux; car le traitement excite des désirs, les veines sont béantes; et, si la semence de l'homme concourt directement avec celle de la semme, il y aura conception. Chez quelques semmes, en esset, la chose s'accom-

οὐδὶ (οὐτι 6) ή αὐαινομένη C0. – ἢν μή τι ἐν τῆ ἀρ. φ. τοῦτο ἐνῆ C. – τι pro ἢ θ. – ἀν οπ. J. – τούτων τι ἡ θ. — " ἀπὸ Cl0. – θεραπίης C. – αλῶς C, Lind. – αλῶς οπ. vulg. – τῶν ἐπιχαταμηνίων DQ'. — αμὲν pro δὶ θ. — " συλλαμ- δάνη θ. – τὰ ἀλλα C. – οὐδὶν τὸ ( τὸ οπ. C) π. vulg. – τοῖσιν C. – τῶ Jθ. – τῷ οπ. vulg. — " σριν θ. – ζλεδία CJ. – κατιξι (sic) θ. – ἰξιν C. – τὸ DGHIΚ. – τα- χύτερον (παχύτερον DFGI; ταχύτερον οπ. C) πνήσει vulg.

καὶ γὰρ <sup>1</sup>τόδε ἄρτιον ἔστιν ἦσιν, ἤν τε αὐτίκα ἤν τε εν ὑστέρφ χρόνφ. Ταῦτα μεν ἀμφὶ τούτων λελεκται.

- 18. Ήν εδὲ δγρότερον ἢ τὸ στόμα τῶν δστερέων, οὐ δύνανται εἰρύσαι τὸν γόνον τροσθέτοισι δὲ Χρέεσθαι δριμέσι δηχθεὶς γὰρ καὶ
  φλεγμήνας ὁ στόμαχος στεβρὸς ἔστιν ὅτε γίνεται τατὰ δέ τι εἠδέλφισται, ἢν σκιβρωθέωσιν ἄρειον γὰρ τὰ δριμέα προστιθέναι ἀδαξώντα
  ό σκίβρος, μαλθακοῖσιν ἔῆσθαι καὶ ὅ τι μὴ δήξεται.
- 19. \*Ην δὲ διὰ \*πολλοῦ μὴ χυίσκηται τῶν καταμηνίων ἐπιφαννομένων, ὅταν ἢ τριταίη ἢ τεταρταίη, στυπτηρίην λείην τριφας,
  διεὶς μύρφ, \*εἰρίφ ἀνασπογγίζων προστίθει, καὶ ἀχέτω ἡμέρας τρεῖς \*
  τῆ δὲ ¹ τετάρτη, χολὴν βοὸς αὕην ἐν ἐλαίφ ἀναζέσας, καὶ ἀχνην
  ἀναδεύσας πρόσθες, καὶ ἐχέτω ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς \* τῆ δὲ ὑστεραίη
  ἔξελέσθω, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω.
- 20. <sup>8</sup> Ήντην γονήν μη δέχηται ή γυνή των γυναικηίων κατά φύσιν έρχομένων, <sup>10</sup> μηνιγξ έπὶ πρόσθεν έσται γίνεται δὲ καὶ ἐξ άλλων γνώση δὲ τόδε τῷ δακτύλῳ εὶ ἄψη τοῦ προδλήματος. Πρόσθεμα δὲ <sup>11</sup> ποιησαι ρητίνην καὶ άνθος χαλκοῦ, ἐν μελιτι διεὶς, δθόνιον <sup>12</sup> ἀρδαλώσας,

 $^1$  Tóde altion (tò diaition  $\theta$ ) (aption C) Estin Foin  $\eta$ 0 to autima  $\eta$ 0 to (t'  $\theta$ ) εν δοτέρω (ήν θ' δοτέρω C) χρ. ἀπίη (ἀπίη om. θ) vulg. — εδε om. C. - δ6ναται CJ. - εἰρήσοι C. - την γονην πρόσθα· τοίσι δε δριμέσι χρήσθαι· δει-χθείς γαρ θ. - χρίσσθαι DFHJK. - γίγν. C. — τηδέλρισται. Καὶ (καὶ om. θ) ην σκυρωθώσιν (σκυρωθέωσιν θ; σκιρωθέωσιν C; πληρωθώσι, D al. manu σκυρωθώσιν, FGHIJKQ') άρειον (άρειον DGI; άριστον C) (addant γάρ C6) τὰ δριμέα τε (τε om. CDHIKO) προστιθέναι (addlt zai Lind.) & δήξονται (άδάξων pro & δ. Η) (δάξονται DFG, Ald.; δάξων sic IJK). Τὰ (ἀδαξώντα pro & δήξονται. τὰ Cô; ἀδάξοντα Vatic. Codd. ap. Foes in not.) λευκά (λεπτά C,H al. manu, θ, Lind.; γλυκέα Cordæus) και πυρώδεα (πυρρώδεα HIJK) vulg. -Il faut prendre les leçons de C et de 0, avec leur ponctuation. On remacquera que πληρωθώσι de plusieurs mss. est pour πωρωθώσι; Gal. Gl. : σκυρωθώσι, πωρωθώσι. - σχύρον vulg. - σχίρον CK. - σχίρρον DHJ. - σχύρον I, Ald., Frob.- Erot. p. 346 : καὶ ἢν σκυβρωθέωσιν, ἄρειον τὰ δριμέα προστιθέναι · οδάξοντα γάρ και λεπτά και πυρώδη έόντα τον σκύβρον διακή · ήν δε λαπαχθή, μαλαποίσιν Μσασθαι. - λαπαθή D. - παχθή (sic), emend. al. manu H. - σχύρος vulg. - σχίρρος DBJ. - σχίρος 1Κ. - Ιδισθαι θ. - δήξητας Vulg. - δάξηται F. - δάξεται DGHIJKO, Ald. - δήξεται C. - - παλαιού Ca. ού μή  $C_s$  – κατ. μή (μή οπε. θ) φαινομένων (ἐπιφαινομένων θ) v big. —  $^6$  εἰρvC. - 7 τρίτη 0. - αὐειν FG (H, emend. al. manu) IJ, Ald. - \*τῆ δὲ τετάρτη γολήν βοός αύειν εν έλαίφ pro τη... ξυνίτω J.- δ' Co.- συν. Co. - την δέ plit, soit sur-le-champ, soit plus tard. En voilà assez sur ce cas.

- 18. (Orifice utérin trop humide, empéchant que le sperme ne soit attiré.) Si l'orifice uterin est trop humide, la matrice ne peut attirer la semence. On emploiera les pessaires acres; en effet, l'orifice, irrité et s'enflammant, devient serme parfois; il y a là une sorte d'affinité avec l'état squirrheux; état où il est bon d'appliquer les substances acres. Les substances mordantes, étant atténuantes et chandes, dissipent le aquirrhe; et s'il se ramollit, on a recours aux émollients et à ce qui n'irrite pas (de la Nature de la Femme, § 25).
- 19. (Moyen pour saire concevoir une semme qui est restée longtemps sans devenir grosse.) Si la semme demeure long-temps sans concevoir, bien que les règles paraissent, prenez, le troisième ou le quatrième jour, de l'alan, broyez sin, détrempez dans un parsum, absorbez avec un lainage, et appliquez en pessaire; la semme le gardera trois jours; le quatrième, faites bouillir de la bile desséchée de bœus dans de l'huile, mouillez-en de la charpie, et appliquez ce pessaire; elle le gardera pendant trois jours; le lendemain, elle le retirera, et ira auprès de son mari.
- 20. (Membranes empéchant la conception.) Si la femme (ibid., \$67) ne reçoit pas la semence, bien que les menstrues aillent naturellement, une membrane est en avant; cet empéchement provient aussi d'autres causes; le doigt, touchant l'obstacle, le fera remaître. Faites un pessaire avec résine et fleur de cuivre, délafées dans du miel, et étendues sur un

<sup>0. -</sup> τήν (τήν οπ. ταίχ.) γ. 0. - ή γ. οπ. C. - γυναικείων ταίχ. - ή (ή οπ. C; ή Ι) μήνιγξ (μήνινξ Β΄) ταίχ. - ἐκικρόσθεν Κ. - γίγν. C. - γνώση (γνώσει θ) δε (addit ήν Lind.) (addit τόδε C; ταίδε θ) τῷ δεκτύλφ addit εἰ Ι) ἀψη, (άψ. L. Cordens) ταίχ. - " ποκήσας Cordens. - ρετίνην GΙ, Ald. - ρητίνης C. - μέλιτι εἰς (ἐς Cθ) ὁθόνιον ταίχ. - μελιτι ἐκείς, ἐθόνιον Foes in not., Lind. - La correction de Foes ex très-bonne. - "In marg. μολύνες, χρίσες ΗΙΚ. - πρὸς θεράμμα (εἰε) C. - ἐσώτατα θ. - μυρρίνην θ. - μυρσύνην Ι. - γλιερώ DGM JK, Ald. - χλιαρώ ταίχ. - δεντίζεσθει θ. - Απιε περιε. addit è C. - δι οπ. C.

πρόσθες ράμμα έχδήσας έχ τοῦ ἀχρου ὡς ἐσωτάτω · ὅταν δὲ ἐξελπεριελεῖν δὲ τὸν Χιτῶνα ἄμεινον.

21. ¹Εἰσὶ δὲ γυναῖχες αἴτινες λαμδάνουσι μὲν βηϊδίως ἐν γαστρὶ, ἐξενεγχεῖν δὲ οὐ δύνανται, ἀλλὰ σφέων τὰ παιδία διαμθείρονται ἄμα τῷ τρίτῳ μηνὶ ἢ ²τῷ τετάρτῳ, οὐδεμιῆς βίης ἐπιγενομένης, οὐδὲ βορῆς ἀνεπιτηδείου. ³Καὶ ταύτησιν αἴτιόν ἐστιν ἔν τῶν εἰρημένων: καὶ μάλιστα ἐπὴν παραμεθίωσι τῆς αὕξης τῷ ἐμδρύῳ αἰ μῆτραι. 'Κοιλίη σφιν ταράσσεται, ³ καὶ ἀσθενείη καὶ πυρετὸς σφορρὸς καὶ ἀσιτίη ἐμπίπτει τῷ χρόνῳ τούτω, ῷ ᾶν τὰ παιδία φθείρωσιν. 'Εστι δὲ καὶ τόδε αἴτιον, ἢν αὶ μῆτραι ° ἔωσι λεῖαι ἢ φύσει ἢ ἐλκέων αὐτέροιν ἐγγενομένων · ἢν γὰρ λεῖαι ἢ ἔωσιν, ἔστιν ὅτε οἱ ὑμένες ἀπ' αὐτέων ἀφίστανται, ἐπὴν τὸ παιδίον ἄρχηται κινέεσθαι, οἱ πεμισχόντες αὐτὸ, ἄτε ἡσσόνως ἐχόμενοι τῶν μητρέων ἢ ὡς ὸεῖ, οἶα λείων ἐουσέων. 'Εἰδείη δ' ἄν τις τουτέων ἕκαστα, εὶ ἐρωτήπ ἀτρεκως ταῦτα · ° περὶ δὲ τῆς λειότητος, εὶ ἐτέρη γυνὴ ψαύσειε τῶν μητρέων κενεῶν ἐουσέων, ¹0 οὐ γὰρ ἄλλως διάδηλον γίνεται. 'Ην δὲ ¹¹ίμ

<sup>&#</sup>x27; Είσὶ....' τόχου p. 62 l. 3, transponitur p. 64 l. 12 post ἐχουσίων Ch. - δὲ om. C. - σφῶν h. - φθείρονται C. - ἢ (ἢ om. 6) ἄμα τυίg. -- ² τῷ om. C  $\theta$ .  $-\beta$ ίης  $C\theta$ .  $-\alpha$ ίτης vulg.  $-\dot{\epsilon}$ πιγινομένης CDHK.  $-\dot{\epsilon}$ πιτηδείου (D, emend. al. manu) FGHJ, Ald.  $-\dot{\sigma}$  χαὶ τοῦτό (τούτω K) ἐστιν αίτιον τὸ εἰρημένον (τῶ εἰρημένω Κ; τοῦ εἰρημένου Cordæus) vulg. - καὶ (καὶ om. C) ταύτησιν αϊτιόν έστιν εν (εν om. θ) των είρημένων Cθ, Lind. -παραμινυθέωσι vulg. παραμυθέωσι GJ. - παραμηθέωσι DK. - παραμεθέωσι HI. - παραμεθίωσι CO. -Cette correction, justifiée par les mss., a été indiquée par Schneider dans son Dict. au mot παραμινύθω. - αὐξήσεως vulg. - αὖξής Cθ. - ' ἢ ἡ (ἢ ἡ om. Cθ) x. vulg. - σφῶν DHK. - σφῖν I. - ' x - - - x al om. vulg. - dσθένεια vulg. - ἀσθενείη θ. - ἀσθενέει C. - ἀσθένεια δε και Cordæus, Lind. - ατίη pro ἀσιτίη  $\theta$ . —  $^{c}$  λεῖαι ὧσιν C  $(\theta$ , ἐὧσιν). - ἐὧσι GIK. - )εῖα:.... ἔωσιν om. J. – ἐν (ἐν om. C) αὐτῆσιν (αὐτέησιν C) vulg. — † ἐῶσιν  $\theta$ . – ἔστιν δτε πεβ:έχοντες αὐτὸ ὑμένες ἦσσον ἢ ὡς ὸεῖ ἐχόμενοί εἰσιν ἢ τῶν μητρέων ἀλέων έουσέων vulg. - έστιν ότε περιέχοντες αυτό άτε ήσσον ώς έχόμενοι τών μητρέων ώς δεί οι άλίων ἐουσέων (D, restit. al. manu textu vulg., cum δή pro δετ et άλέων pro αλέων) FG(HI, Ald., cum άλίων) (J, cum άλλοίων) K .έστιν δτε οι ύμένες απ' αὐτέων ἀφίστανται, ἐπὴν τὸ παιδίον ἄρχηται (ἄρα ή τε θ) χινέεσθαι (χεινέεσθαι θ) οί περισχόντες (περιισχόντες θ; περιέχοντες Vatic.) αὐτὸ ἄτε ἡσσόνως (ἦσσον ὡς θ, Vatic.) ἐχόμενοι τῶν μητρέων ἡ ὡς Est απελέων (οία λείων θ) ἐουσών (ἐουσέων θ) Co, Vatic. Codd. ap. Foes in ποι. - έστιν ότε περιέχοντες έμβρυον ύμένες ήσσον ή ώς δεί έχόμενοι είσι,

linge, qu'on introduira aussi avant que possible, après avoir mis un fil à un des bouts; en le reirant, la femme se lavera avec du vin tiède où du myrte aura cuit. Il vaut encore mieux enlever la membrane.

21. (Indication des causes qui font que certaines femmes avortent spontanément le troisième ou le quatrième mois.) Il est des femmes qui, à la vérité, concoivent facilement, mais ne peuvent aller jusqu'au bout de leur grossesse; elles avortent le troisième mois ou le quatrième, sans aucune violence, sans aucun aliment nuisible. Chez ces femmes, la cause en est une de celles qui ont été indiquées, mais surtout quand la matrice laisse échapper une partie de ce qui est destiné à la croissance de l'embryon. Le ventre se dérange, il survient de la faiblesse, une forte fièvre et de l'anorexie au moment de l'avortement. Il faut aussi compter parmi les causes l'état lisse de la matrice, soit naturellement, soit à la suite d'ulcérations; en esset, quand la matrice est lisse, parsois les membranes enveloppantes s'en détachent, quand l'enfant commence à se mouvoir, attendu qu'elles tiennent moins à l'utérus qu'il ne faut, en raison de l'état lisse de cet organe. On reconnaîtra ces diverses conditions, en interrogeant exactement; mais, pour l'état lisse, il faut qu'une autre semme touche l'utérus quand il est vide, car autrement la chose ne scrait pas apparente. Quand les règles vont chez ces femmes, elles sont très-abon-

τῶν μεγάλων οὐλέων ἐσυσέων Cordæus. – ἔστιν ὅτε οἱ ὑμένες, οἱ περιέχρντες τὸ ἔμβρυον, ἤσσον ἢ ὡς δεῖ ἐχόμενοί εἰσι, τῶν μητρέων ἀλέων ἐσυσέων, καὶ ἀκ' αὐτέων ἀρίσταται, ὅταν τὸ παιδίον ἄρχηται κινέεσθαι Lind. — εἰ δ' εἰη δ' ἀν τις θ. – δ' οιπ. C. – τουτέων CG. – τουτών νulg. – ἐρωτών C. — 'περὶ δὲ ἢ ὡς δὲ ἀτελέως pro π. δὶ τῆς λ. Vatic. Codd. ap. Focs in not. – ἔρετέρη (sie) pro εἰ ἔτέρη θ. – ψπύσειο FG. – κενέων (sic) C. – κενών θ. – ἐσυσών θ. — "οὐ γὰρ ἀρμόδια (ἀρμόδια G, Ald.; ἀρμόδεια Η; ἀρμώδια sic θ', δἢλον γίνεται νulg. – οὐ γὰρ άλλω (ὰλλω; Lind.) διάδηλον γίγνεται C. – La correction de Lind., appuyée sur ἄλω de C, me paralt bonne. Cependant on pourrait conjecturer: ἀρμῷ διάδηλον; car, tant que l'orifice est fermé, la chose n'est pas apparente; prenant ἀρμῷ dans le sens qu'il a en ce pasage du livre du Cœur: κλείεται δὶ ἐς τὴν καρδήν οὐχ ἀρυῷ. — "Ιωστ νulg. – τη C. – ἰῶστ Gl, Ald. – ἀλέα νulg. – ἀλέα C. — ἔρχονται GHiK.

πόρς βόον γεγράψεται.

Φινος μείνας, ποτήματα δοα χόνδρος, κρέας ὑειον ἢ φάσσης, οἶνος μέλας, ποτήματα το στόμα των κρέας ὑειον ἢ φάσσης, οἶνος μέλας, καὶ τὰ στόμα τῶν κόνδρος, κρέας ὑειον ἢ φάσσης, τῷ ἀνδρὶ, οὐοὲ κυίσκεται, καὶ ἰξύες ἐπώδονοι, καὶ πὰ καθαλον, καὶ αἱ φλέδες πλέαι αξιατος ἐοῦσαι οὐν μητρέων μέμικε μᾶλλον, καὶ ἀ φλέδες πλέαι αξιατος ἐοῦσαι οὐν μητρέων εξηνες καὶ τὰ τὰς καθάρσιας, καὶ μὰ κριν ὅτε αὶ ὑστέραι ἐἐν τἢ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔὸρῃ. Ἦν μὲν τῶν ὑπὸ πλησιντής, καὶ μὰ κατιν ὅτε αὶ ὑστέραι ἐἐν τἢ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔὸρῃ. Ἦν μὲν καὶ ὑποτέραι ἐἐν τἢ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔὸρῃ. Ἦν μὲν καὶ ὑποτέραι ἐἐν τἢ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔὸρῃ. Ἦν μὲν καὶ ἀνοτέραι ἐἐν τἢ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔὸρῃ. Ἦν μὲν καὶ ἀνοτέραι ἐἐν τῷ αριστον ἢν ἔοὶ ἡ ὑποτέρη χαὶ ἀξιατον τῶν μὰ καὶ ἀνοτέραι καὶ ἐξιατον τῶν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἐἰσιν ἔὸρη. Ἡν μὲν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν καὶ ἀνοτέραν μὰ ἀνοτέραν καὶ ἀ

25. Νου δὶ τερέω ἀμφὶ νουσημάτων τῶν ἐν γαστρὶ ἔχουτέων. 
Φημὶ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούση δίμηνον ἢ τρίμηνον καὶ περαιτέρω, ἢν τὰ ἐπιμήνια ἔχωρέη αὐτῆ κατὰ μῆνα ἔκαστον, ἀνάγκη λεπτήν τέ μιν γενέσθαι καὶ ἀσθενέα ε ἔστι δ' ὅτε καὶ πῦρ ἐπιλαμ- ὅάνει τὰς ἡμέρας ἔως ἄν χωρέη τὰ ἐπιμήνια, καὶ ἐπὴν το χωρέη καὶ μετὰ τὴν χώρησιν χλωρὴ γίνεται, τι χωρέει δὲ ὀλίγα. Ταύτησι κεμετὰ τὴν χώρησιν μάλλον τοῦ καιροῦ, παραμεθίασί τε τῆς αύξης τοῦ ἐμδρύου · κατέρχεται γὰρ, ἐπὴν ἐν γαστρὶ ἔχη ἡ γυνὴ, ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος αἶμα ἐπὶ τὰς μήτρας κατ' ὀλίγον, καὶ περιιστάμενον

'Τέτανος vulg. - τετανής Η. - τετανόν CO, Cordæus, Lind. - καὶ (καὶ om. 0, Cordæus, Lind.) μετά vulg. - καθάρσηας C. - <sup>2</sup> τὴν.... φλέθες om. C. σιτώσιν (sic) bis 0. - εν τω δε πριν 1. - πέχηνε pro μέμυπε J. - μέμυπε, παὶ μάλλον vulg. - μέμυπε μάλλον, παὶ 0. - πλείπι vulg. - πλέαι 0. - ούσαι 0. -3 ην δε (addit o Lind.) γόνος ἀποβρέη διιπέτης, και ή γυνή τῷ ἀνδρὶ οὐ ξυμμίσγεσθαι φιλεί, και ξυνεούσα οὐ κυίσκεται, καὶ ην όσφὺς καὶ τὰ ἰσχία πόνους παρέχωσι (καὶ ή γυνή.... παρέχωσι om., D restit al. manu, FGHIJK, Ald.), καὶ μὴ (καί μιν Lind.) πῦρ ἔχη βληχρὸν, καὶ ἀδυναμίη καὶ ἀψυχίη ἐπιγένηται (ἐπιγένη FG, Ald.; ἐπιγίνεται Lind.), καὶ ἔστιν vulg. - ἡν δὲ γόνος (δ' ή γονή θ) απορρέη διιπετής (διειπέτης sic θ) και μή λήγει (λήθη θ), (hic addunt και ή γυνή Vatic. Codd.) οὐ μίσγεται (ξυμμίσγεται Vatic.) άσπασίως τῶ ἀνδρὶ, καὶ οὐ (οὐδὶ pro καὶ οὐ θ) κυίσκεται (καὶ οὐ κ. om. Vatic.), και ιξύες επώδυνοι, και πύρ έχει βλυσχρόν (βληχρόν θ), και άδυναμίη καὶ ἀψυχίη, καὶ ἔστιν CO, Vatic. Codd. ap. Foes in not. - Erot., p. 132: διηπέτη; ό γόνος, άντὶ τοῦ διαυγή; καὶ καθαρός. — 'έν τῆ om. θ. – τῷ pro τή C. - σφών αὐτών θ. - μή om. CDFGHIJKθ, Ald. - ἔὸρην εἰσὶν θ. -DHIJK, Ald. - ή θ. - ή om. vulg. - ὑστέρην DFGHIJK, Ald. - διαιτᾶν C. - οἰειον Η. - φάσης C. - <sup>6</sup> ἢ (ἢ om. Cθ) οἰνος vulg. - ποτ. δὲ (δ' DGHIJK; δὲ om. Ch) όσα τulg. — <sup>7</sup> έρρεω C. - νος. Co, Cordæus. — <sup>6</sup> φημί [δέ] Lind. -

s'il arrive qu'il y ait prédominance, c'est de ce côté que se fait la coalescence. A ce moment, surtout, après la purgation menstruelle, la matrice a l'orifice béant et tendu, et les veines attirent la semence; mais, dans le temps précédent, l'orifice est plus fermé, et les veines ne l'attirent pas aussi bien, étant pleines de sang. Si la semence s'échappe pure et sans intermission, la femme n'aime pas à avoir des rapports avec son mari, elle ne devient pas enceinte, les lombes sont douloureuses, il y a fièvre lente, adynamie, lipothymie; et parfois la matrice n'est pas à sa place. Si le flux vient de plénitude, le mieux est de le laisser aller; si, au contraire, la matrice est relâchée, on prescrira pour alimentation le gruau d'orge, la viande de porc ou de pigeon, le vin rouge, et les boissons qui seront indiquées contre les écoulements.

25. (Maladies des femmes enceintes, Diverses causes d'avortement: persistances des règles; diarrhée; saut; chute; frayeur; excès d'alimentation, etc.) Maintenant, je vais parler des maladies des femmes grosses. Je dis que, chez une femme grosse de deux mois, ou de trois, ou plus, si les règles viennent chaque mois, nécessairement elle sera maigre et faible. Parfois même, la fièvre la prend à l'approche des règles, jusqu'à ce qu'elles coulent et pendant qu'elles coulent; après qu'elles sont passées, elle devient pâle; à la vérité, elles sont peu abondantes. Dans ce cas, la matrice est plus ouverte qu'il ne convient, et laisse échapper une partie de ce qui est destiné à la croissance de l'embryon. En effet, dans l'état de grossesse, il va de tout le corps à la matrice du sang peu à peu; ce sang, se disposant circulairement autour du produit de la conception, en détermine la crois-

.

τή 'τή οπ. C) γ. vulg. - καίπερ έτέρω θ. — \*παραχωρέη (χωρέη θ) αὐτίκα 'αὐτή Cθ, Cordæus) κατὰ vulg. - ἐν αξς pro ἔως J. - ἐπειδὰν θ. — "\*χωρέει Ald. - Post χ. addunt τὰ καταμήνια Cθ. - γίγνεται C. - γίνηται GIJ, Ald. — "καὶ 'ήν pro καὶ Lind.; καὶ οπ. θ) χωρέη 'χωρέει C, Η al. manu, Κθ) δὲ (δὴ Lind.) όλ. vulg. - Ante παραμ. addit καὶ θ. - παραμεθιᾶσιν C. - τε οιυ. CFGHIJK9, Ald.

1 χύχλω περί τὸ ἐν τῆσι μήτρησιν ἐὸν αύζει χεῖνο ' ἢν δὲ χάνωσιν αί μήτραι μάλλον του καιρού, παραμεθίασι του αξματος κατά μήνα, ώσπερ είωθε χωρέειν, καὶ τὸ ἐν τῆσι μήτρησιν ἐὸν λεπτόν τε καὶ ἀσθενὲς γίνεται. <sup>2</sup>Μελεδαινομένης δὲ τῆς γυναικός, ἄμεινόν τε τὸ ἔμδρυον, καὶ αὐτή ή γυνή ύγιαίνει ' ην οὲ μή μελεδαίνηται, φθείρεται τὸ ἔμβρυον, κινδυνεύει δὲ καὶ δαὐτή τὸ νούσημα χρόνιον ἔχειν, ήν οί ή χάθαρσις πλείον του δέοντος χωρέη μετά την διαφθορήν, οδα των μητρέων μαλλον έστομωμένων. \* Καὶ χίνουνος έσται, ἢν γυναιχὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἡ κεφαλὴ φλεγματώδης ε ἢ, καὶ καταδαίνῃ τὸ φλέγμα δριμύ ές την κοιλίην, και εκαταρρήση από της κεφαλης την κοιλίην, και πυρ επιλαμβάνει αυτήν βληχρον, και παλμοί έστιν ήσιν ασθενέες, ὑπεκλυόμενοι, ἐπαναδιδόντες, όζέες • ἢν δὲ καὶ ἀσιτίη ἔχη καὶ ώδυναμίη, χίνουνος έν τάχει φθαρηναι το έμβρυον, 7 και αύτη έν χινδύνω έσται άπενεχθηναι, ήν μή μελεδαίνηται, έπην άποφύγη, άτε τῆς χοιλίης εὐρόου ἐούσης, ἀλλ' αὐτίχα δεῖ χαταλαμβάνειν. Πολλοί δέ και άλλοι είσι κίνδυνοι, ε έν είσι τα έμβρυα φθείρονται και γάρ ην ή γυνη εν γαστρί έχουσα νοσήση και ασθενής ή, "και άχθος βίη delpη, η πληγη, η πηδήση, η ασιτίησιν 10 η λειποθυμίησιν έχηται, ή πλέονα ή δλίγην τροφήν λαμδάνη, ή διδίσσηται καὶ πτύρηται, η κεκράγη η ακρατήση· 11 και τροφή δε αιτίη φθορής και το αίμα πουλύ. Καὶ 12 αὐταὶ δὲ αἱ μῆτραι ἔχουσι φύσιας ἦσιν ἔζαμδλέεται,

1 Κυκλόσε Cordæus. - παραμεθιάσι J. - καὶ παραμεθιάσι τῆς αὐξης τοῦ έμδρίου καὶ τοῦ αἴματος κατὰ C. —  $^2$  μελαιδενομένης  $\theta.$  — τε τὸ  $\theta.$  — τό τε vulg. -Post έμβρ. addit [έχει] Lind. -αΰτη ΗΚθ. - ὑγιαίνει Cθ, Lind. - ὑγιαίνει om. vulg. — 3 αύτη ΗΚθ. - νόσημα CKθ. - ίσχειν θ. - οίμαι pro οί ή C. - πλείων Co. – χωρέει C. – φθορήν J. — 4 καὶ κίν. ἔσται. "Ην δὲ γυναικὶ vulg. – Je supprime le dè et le point. La marche de la phrase indique cette correction.η pro ή J. — • ή (είη C), καταβαίνει (καὶ καταβαίνη CDFHIJ, Κ καταβαίνει, Ald.) το vulg. — « καταρήσσει DGHIK, Ald. - καταρρήσσει vulg. - καταρρήσση C. - καταρήσση θ. - ές την Cθ. - Post πύρ addit μιν θ. - αὐτην om. C. - In marg. ἀντὶ τοῦ σφυγμοὶ θ. - εἰσὶν pro ἔστιν C. - ἀσθενὲς θ. - ἐσαναδιδόντες C. - ὀξέεσι (sic) δὲ καὶ C. - ἢν δὲ om. θ. - καὶ om. Κ. - ἔχει θ. - Post xίνδ. addit έστιν θ. - 'xzl om. 6. - αυτη CHK. - έσται (addit ή C) άπενηνεγμένη (ἀπενεχθήναι Co, Vatic. Codd. ap. Foes in not., Cordæus, Lind.) vulg. - μη om. C. - μεὶ εδαίνηται. Ἐπην δὲ (δὲ om. C, D restit. al. manu, FGH1Ke, Ald.) àπ. vulg. - Il vaut mieux supprimer le point et δέ. - κοιλίας J. supposes ovens  $\theta$ . - all  $\theta$ . - all om. vulg. -  $\theta$  ev om.  $\theta$ . - ois  $\theta$ . ἀσθενήση vulg. - ἀσθενής ή θ, - \* καὶ ἄχθος (πάθος J) βιήσηται vulg. - ή (ħ sance. Mais si la matrice est trop ouverte, elle laisse échapper du sang chaque mois, comme c'est l'habitude; et le produit de la conception devient maigre et faible. Avec un traitement, l'enfant profite, et la femme elle-même se rétablit; sans traitement, la femme avorte, et elle court risque d'avoir une assection chronique, si, après l'avortement, la purgation est plus abondante qu'il ne faut; ce qui peut arriver, vu que la matrice est trop ouverte. Il y aura encore danger, si, chez une semme grosse, la tête est pituiteuse et qu'il en descende dans le ventre de la pituite âcre, qui provoque la diarrhée; il survient une sièvre sourde; en quelques cas, des battements faibles, s'en allant, puis reprenant et précipités. Si, en outre, il y a anorexie et adynamie, il est à craindre qu'elle n'avorte promptement, et elle-même, après l'avortement, sera en danger de succomber, si elle n'est traitée, vu que le ventre est dérangé, aussi faut-il le resserrer sur le champ. Il est encore bien d'autres périls qui compromettent le sœtus; en esset, la semme enceinte peut avorter si elle est malade et s'assaiblit, si elle soulève un fardeau avec essort, si elle reçoit un coup, si elle saute, si elle est affectée d'anorexie ou de lipothymies, si elle prend beaucoup ou peu de nourriture, si elle a une frayeur, un tressaillement, si elle pousse des cris, si elle se livre à ses passions. La nourriture et beaucoup de sang sont causes d'avortement. La matrice elle-même a des conditions qui font avorter, étant venteuse, dense, lâche, grande, petite, et autres états analogues. Si une femme enceinte

οπ. θ) καὶ (καὶ οπ. Vatic. Codd.) ἄχθος βίη ἀείρη Cθ, (Vatic. Codd. ap. Foes in mot., ἀείρει). – πληγή DHΚθ. – ἀσιτίησιν C. – ἀσιτήση vulg. — " ἡ οπ. C. – λιποθυμίης ἴσχηται θ. – λειποθυμίη vulg. – ἡ πλεον ἀπ' ολίγην θ. – πλείονα C. – λαμβάνει C. – δεδίσσηται CDΚ. – δειδίσσηται Jθ. – πύρηται D (H, al. manu πτ) IJΚ. – κεκρακτηση (sic) sine ἡ ἀκρατήση θ. — " καὶ γὰρ (καὶ γὰρ οπ. Cθ) καὶ vulg. – Απιε τρ. addunt ἡ L, Lind. – δὲ Cθ. – δὲ οπ. vulg – φθορᾶς D. – τὸ αἴμα θ. – πόμα pro τὸ αἴμα vulg. – Cette leçon de θ empêche une répétition. – πολὺ θ. — " αὖται vulg. – αὐταὶ Cordæus, Lind. – δὲ οπ. C. – αἰ CDHILθ, Ald., Cordæus, Lind. – αἰ οπ. vulg. – φύσηας C. – οὖσαι οπ. θ. – ἐοῦσαι L, Lind. – πυκναὶ Cθ. – μαναὶ θ. – μαναὶ οπ. vulg. – μικραὶ vulg. – σμικραὶ C. – όκόσα D.

οδοαι πνευματώδεες, πυχιναί, μαναί, μεγάλαι, σμιχραί, καί άλλλ δσαφέσικεν. Ήν γυνή εν γαστρί έχουσα τήν κοιλίην ή τήν όσφυν 1 πονέη, δόβωδέειν χρή το έμβρυον αμβλώσαι, βαγέντων των 2 ύμένων, οξ αὐτὸ περιέχουσιν. Εἰσὶ δὲ αξ φθείρουσι τὰ ἔμβρυα, ἢν δριμύ τι 🐧 πικρόν φάγωσι παρά τὸ ἔθος ἢ πίωσι, νηπίου τοῦ παιδίου εόντος. Αλν γάρ τῷ παιδίω παρά τὸ ἔθος τι γένηται, καὶ λι σμικρον έτι ή, θνήσκει, καὶ ην τοιαῦτα φάγη η πίη ή γυνή, ώστε οί ισχυρώς ταραχθηναι την κοιλίην, νηπίου εόντος τοῦ παιδίου· ἐπαίουσι γάρ αί μήτραι του ρεύματος χωρέοντος έχ τής χοιλίης. Καὶ ήν ταλαιπωρήση ή γυνή 5 πλέονα τοῦ καιροῦ και οί ή κοιλίη έργθη ή καὶ μεγάλη γένηται, 6 ἀπογίνεται καὶ οῦτω τὸ παιδίον οἶα θερμανθὲν ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίης καὶ πιεζεύμενον ὑπὸ τῆς κοιλίης · κάρτα γάρ τὰ πολλά, σμικρά ἐόντα, ἔστιν άγυια. Τὰ δὲ καὶ μεγάλα σθείρεται-παιδία . ώστε ου χρή θαυμάζειν τας γυναϊκας, ότι διαφθείρουσιν άκουσαι · φυλακής γάρ καὶ ἐπιστήμης πολλής δεῖ ἐς τὸ διενεγχεῖν χαὶ ἐχθρέψαι τὸ παιδίον ἐν τῆσι μήτρησι, καὶ ἀποφυγεῖν <sup>8</sup> αὐτὸ ἐν τῷ τόχῳ.

26. ε Εί δὲ γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα τὸ σῶμα φλαύρως ἔχοι, καὶ εἰη χολώδης καὶ ἐπίπονος, καὶ πυρεταίνοι ἄλλοτε καὶ ἀλλοτε, καὶ τὸ στόμα ἐκπικράζοιτο, <sup>10</sup> γλῶσσα χλωρὴ, ὅμματα ἰκτερώδεα, ὅνυχες χολώδεες, οὖρον δριμὸ, ἄλλως τε καὶ <sup>11</sup> εἰ πυρεταίνοι, <sup>12</sup> ταὐτη ξυμ-

'Hovέση L, Cordæus, Lind. - 2 ὑμενέων DGHIJ, Ald. - αὐτὸ om. 0.φθείρουσι DIO. - φθείρουσαι C. - διαφθείρουσι vulg. - κήν pro ήν CDHIO. -3 κην pro η θ. -πίωθι (sic) θ. - παιδ. είσω (είσω om. Cθ) ἐόντο; vulg. - 4 ἐπην C0. - γίνηται θ. - μικρὸν θ. - ἔτι ή om. Cθ. - θνίσκη θ. - φάγη ή πίη ώσπερ είπομεν (ώς προείπομεν Η), ώστε οι ανάγκη ταραχθήναι vulg. - πίη ή φάγη ή γυνή, ώστε οί Ισχυρώς (ἀνάγκη Ισχυρώς Vatic.) ταραχθήναι Cθ, Vatic. Codd. ap. Foes in not. - χωρεύντος C. - χωρέοντος θ. - χωρούντος vulg. -\* πλείονα C. – εἰ pro οἱ L. – ἐρχθη D. – ἐρχθη vulg. – γίγνηται C. — \* ἀπογίγν. C. - ούτως vulg. - ούτω DJ0. - οία om.0, Lind. - διαθερμανθέν CDHIJKLQ'0, Lind. - της om. GJ. - ταλαιπωρίας J. - πιεζόμενον θ. - μιπρά θ. - άγυῖα (Η, In marg. ήτοι άσαρκα) (Κ, άσωμα). — γρθείρονται θ. - άκουσαι C. - Gal. Gl.: άχουσα πεπληρωμένη. - Ii y a sans doute quelque faute dans le texte de Galien. - τη μήτρη θ. -– εαύτῷ vulg. – αύτοῦ Cordæus, Lind. – αὐτὸ CDJK Lo. - 3 ην δε ή γυνή θ. - έχει J. - πυρεταίνη J. - πυρετταίνοι Frob., Lind. - 10 καὶ (καὶ om. Cθ) χλωρή γλώσσα (γλώττα J) (γλ. χλ. DHIKθ) vulg. i'sì om. (D, restit al. manu) K. - πυρεταίνη (πυρεταίνοι CDFHJ6; πυρεταίνει K), άλλοτε καὶ άλλοτε (άλλ. κ. άλλ. om. θ) vulg. —  $^{12}$  ταύτη ξυμδήσεται ἐπὴν δὲ συμδή οἱ καὶ (καί τι pro δὲ σ. οἱ καὶ, D κέτι sic, FGHIJK, Ald.) - souffre du ventre ou des lombes, il est à craindre qu'elle n'avorte, les membranes qui enveloppent l'enfant s'étant rompues. Il en est qui avortent, si elles mangent ou boivent quelque chose d'âcre ou d'amer contre leur habitude, le fœtus étant encore petit. En effet, pour peu qu'il survienne quelque chose d'inhabitué au fœtus alors qu'il est jeune, il meurt ; ce qui arrive aussi, quand la femme mange ou boit des substances qui lui dérangent fortement le ventre à cette époque de la vie sœtale, vu que la matrice se ressent du flux intestinal. Un excès de satigue, ou le resserrement du ventre, ou le gonslement abdominal suffisent encore pour expulser le sœtus, qui est échaussé par la fatigue et pressé par le ventre; car, en général, les fœtus tout petits sont sans force. Il arrive aussi qu'on avorte d'enfants déjà grands. Aussi les femmes ne doiventelles pas s'étonner d'avorter involontairement; car il faux beaucoup de précaution et de connaissance pour mener à terme le sœtus, le nourrir dans la matrice, et le mettre au monde dans l'accouchement.

26. (Influence d'un état bilieux pendant la grossesse sur l'état des lochies. Lochies bilieuses. Accidents qui dérivent de la diminution ou de la suppression des lochies. Comparaison de ces accidents avec ceux que déterminent les règles bilieuses) Si la femme enceinte a le corps en mauvais état, est bilieuse et souffrante, a de la fièvre par intervalles, la bouche amère, la langue jaune, les yeux ictériques, les ongles bilieux,

τὴν κάθαρστι χολώδεα είναι, (addunt καὶ DFGHIJK) πᾶσα ἐλπὶς καὶ τὰ παιτίζε ἀσθενέα ἔσεσθαι (ἔσεσθαι οπ., D restit, al. manu, FGHIK, Ald.) · ἡν χολώδεα ἀποπατέη, κάρτα δὲ (addunt εἰ DFGHIJLQ') γίνεται τοῦτο, ἐπὶτερον διάξει · καὶ ἡν χολώδεα κυία, - ταύτη ξυμβήσεται (σ. θ), ἐπὴν τέκη, τὴν κάθαρσιν χολώδεα είναι καὶ τὸ αἰδοῖον (παιδίον θ) ἀσθενές · ἡν δὲ χολώδεα ἀποπατέη, κάρτα δὲ γίγνεται τοῦτο, ῥηίτερον διάξει (ἢν δὲ.... διάξει οπ. θ) · καὶ ἡν (εἰ θ) χολώδεα Cθ.—Les variations des mss. montrent que ce passage a souffert. Le texte le meilleur me paraît être celui de θ, νυ la comparaison avec les passages parallèles p. 72 l. 4, et p. 74 l. 6. La même considération m'a conduit à supprimer ἢν devant χολώδεα, ου, du moins, à Ēre ἢ pour εἰ de θ.

βήσεται, έπην τέχη, την χάθαρσιν χολώδεα είναι, και το παιδίον ἀσθενές · καὶ ἢ χολώδεα τὰ ¹ λοχεῖα ἢ μέλανά ἐστι κάρτα, καὶ ² ἐπιπολής λίπος επιγίνεται, καὶ έρχεται κατ' δλίγον, καὶ οὐ ταχὑ πήγνυται καί τὸν μέν πρώτον χρόνον βηϊτέρως οἴσει, ἔπειτα χαλεπώτερον, και έπικαθαίρεται έλάσσονα τοῦ δέοντος. 3 ήν γάρ το σώμα φλαύρως έγη, καὶ τὰ λογεῖά οἱ ἐλάσσονα χωρήσει καὶ πονηρότερα. Πείσεται δὲ \* ταὐτὰ πάντα καὶ ἢ τὰ καταμήνια χωρέει χολώδεα, ελάσσονα δε γρόνον νοσήσει, και εκινδύνους τους αυτούς έξει ή νοῦσος, καὶ σημήϊα, καὶ μεταλλαγάς. 6 ή γὰρ ἔμετος ταύτησι χολώδης ή κατά την κοιλίην κάθαρσις γίνεται, [καὶ έλκοῦνται αί μῆτραι. Φυλακής δε πολλής δέεται ή εγυνή, δταν τοιοῦτόν τι γένηται, όχως μή θανείται ή άφορος έσται. Ήν δὲ μηδὲν τουτέων γένηται καὶ μή θμελεδαίνηται, άλλά οί τὰ λοχεῖα κρυφθή, θνήσκει ἐν τριήκοντα καὶ μιἢ ἡμέρη ὡς ἐπιτοπολύ. 10 Ταύτην φάρμακον πῖσαι χοληγόν, καὶ άνησον ἀρήγει, καὶ δσα ἐς ούρησιν ἐμέειν δὲ, καὶ ίδρῶτας άγειν, καὶ τὴν κοιλίην κλύζειν χυλῷ πτισάνης 11 ἢ μέλιτι 12 καὶ ὧοῖσι χαὶ μαλάγης δόατι.

27. <sup>13 τ</sup>Ησιν έν γαστρὶ έχούσησι περὶ τὸν ἔδοομον ἢ ὅγοοον μῆνα ἐξαπίνης τὸ πλήρωμα τῶν μαζῶν καὶ τῆς γαστρὸς ξυμπίπτει, καὶ οἱ μαζοὶ ξυνισχναίνονται, καὶ τὸ γάλα οὐ φαίνεται, <sup>16</sup>φάναι τὸ παι-δίον ἢ τεθνηκὸς εἶναι ἢ ζώειν τε καὶ εἶναι ἢπεδανόν.

<sup>ໍ &#</sup>x27; Λόχια CDJ. - μέλαινα θ. - ή pro έστι CL, Cordæus, Lind. — ' έπιπολύ vulg. - έπὶ πολλής θ. - έπιπολλής Κ. - έπιπολής CDHJLQ', Cordæus, Lind. λίπος C. - ἐπιγίγνεται C. - γίνεται θ, Cordæus. - ἐπιγίνηται Lind. - οίσει om. C. — 3 ην γάρ om. C. -το γάρ pro ην γάρ το θ. - έχει Cθ. - ) όχια CDJ. of Ald. – χωρέει C. – χωρήση DJ. —  $^4$ ταῦτα vulg. – πάντα ταῦτα  $\theta$ . – Je lis ταύτά. - καὶ ἢν (ἢ θ, Cordæus, Lind.) τὰ vulg. - ἐς τὰ καταμήνια L. - χωρέηται vulg. - χωρέεται DHK. - χωρέη CL, Cordæus, Lind. - έχώρει θ. - τὰ χολώδη  $\theta$  (Cordæus, χολώδεα). – λολ. om. C. – νοσήση G. – νοσεί  $\theta$ . —  $\theta$ χινδυνεύσει C. - ές (ές om. Co) τους vulg. - ήξει vulg. - Εξει Co. - σημεία θ. εί (ή θ; η Cordæus, Lind.) γαρ vulg. - ταύτη Co. - Ante χολ. addit η C. -<sup>7</sup> η CDHIJK. - κοιλίαν vulg. - κοιλίην CDHJθ, Lind. - κάθαρσις έπὶ ταύτη (πρό; αὐτῆσι θ; ἐπὶ τ. om. Cordæus, Lind.) γίνεται (γίνονται θ; γίγνεται C; ἐπιγίνεται L, Cordæus, Lind.) vulg. - La suppression faite par Cordæus me paratt fort bonne. - δε om. L. - πουλής D. - πουλλής HK. - δείται 6. - " γυνή. "Οταν (δκόταν DK) οδν (οδν οπ. θ) τοιουτόν τι (τι τοιουτον Jb) γίνηται (γένηται C0) (addunt αὐτη CHIKQ'; αὐτη L, Cordæus, Lind.; αὕτη 6) ὅχως (δπως θ) μη θανήται (θανεῖται Cθ) (addit ή θ) άφορος έσται vulg. — \* μελαι-

l'urine acre, si surtout elle a de la sièvre, il lui arrivera, après l'accouchement, d'avoir des lochies bilieuses et un enfant faible. En ce cas, les lochies sont bilieuses on trèsnoires, de la graisse y surnage; elles ne vont que peu à peu, et ne se coagulent pas promptement. D'abord la femme n'en souffrira pas beaucoup, puis elle en souffrira davantage; et la purgation lochiale ne coulera pas autant qu'il faut. En effet, si le corps n'est pas en bon état, les lochies seront moindres et de plus mauvaise nature. La femme éprouvera tout ce qu'éprouve celle dont les menstrues sont bilieuses, mais elle sera moins longtemps malade; mêmes dangers, mêmes signes, mêmes métastases. En effet, il lui survient ou un vomissement bilieux, ou un flux de ventre; et la matrice s'ulcère. La semme a besoin d'être suivie de près, quand quelque chose de semblable survient, pour qu'elle ne succombe pas ou ne reste pas stérile. Si aucun de ces phénomènes ne survient, qu'il n'y ait pas de traitement, et que les lochies se suppriment, elle succombe en trente et un jours généralement. Dans cette maladie, on donne un cholagogue; l'anis aussi est utile ici, et tout ce qui pousse aux urines; saire vomir, provoquer des sueurs, et laver le ventre avec la décoction d'orge, ou avec du miel, des œuss et l'eau

27. (Signes de mort ou de maladie du fœtus dans l'utérus.) Quand, chez une semme enceinte de sept ou huit mois, la plénitude des mamelles et du ventre s'assaisse subitement, que les mamelles deviennent petites et que le lait ne paraît pas, on dira que l'ensant est mort, ou, s'il vit, débile.

δένηται θ. - λόχια CDJ. - έν οπ. θ. - έπὶ τὸ πουλύ CDHUK. - έπὶ τὸ πολύ θ.

- Ταύτη DH. - άνησσον θ. - άνισον CHJ. - ἐμεῖν θ. - κλύσαι θ. - πτισσ.

DHK. - " ἢ θ. - καὶ pro ἢ ταἰg. - "ἢ pro καὶ θ. - καὶ ὼ. οπ. G. - ὼοῖς θ.

- "δσησιν Cθ. - δὲ pro ἐν DFGI. - δ' ἐν H. - δὲ ἐν JKL, Lind. - τε pro τὸ

C. - συμπ. θ. - ἐξισχνούνται ταὶg. - ἐνισχνούνται D. - ξυνισχνούνται C. - συνωχναίνονται θ. - μοὰναι θ. - ζώσι θ. - τε καὶ είναι οπ. J.

28.  $^{1}$  Οσησιν έχούσησιν εν γαστρὶ επιφαίνεται τὰ επιμήνια,  $^{2}$  τρωσμοί γίνονται,  $^{3}$ ν πλέονα  $^{2}$  $^{3}$  $^{3}$  καὶ κάκοδμα,  $^{3}$ νοσώδεα τὰ έμ- δρυα γίνεται.

29. Ἡν γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεγματώδης ἢ, καὶ τὴν κεφαλήν \*ἀλγέη, καὶ πυρεταίνη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, εἐν τῆ κεφαλῆ εἰλέετας τὸ φλέγμα, καὶ βάρος ἔχει καὶ ψύζις, εκαὶ ἐς τὸ σῶμα διαγωρέει και ές τὰς φλέδας όταν ή κεφαλή ή πλήρης. γίνεται οὲ 7 και μολίδω την χροιήν ξχελος, και έμέει φλέγμα, γλώσσα λευκή και ούρησις, κοιλίης έκλευκος ψυχρή τάραξις, δυσκινησίη. Έπην δὲ 8 τέκη, χωρήσει οί ή κάθαρσις φλεγματώδης, καὶ φανείται υμενώδης, καὶ ώσπερ αράχνια διατεταμένα εν 9 ταύτη έσται · καλ πείσεται μέν τὰ αὐτὰ πάντα καὶ ἢ τὰ καταμήνια ἐχώρεε φλεγματώδεα, ἐλάσσονα δἐ χρόνον νοσήσει, καὶ κινούνους τοὺς αὐτοὺς ἡ νοῦσος ἔξει, καὶ σημήτα, καί μεταλλαγάς · ξυμδήσεται 10 γάρ αὐτῆ, ἔμετον γενέσθαι φλεγματώδεα καὶ παθήματα δμοια έκείνη χρονίσαντα. Ἐξήρτηται γὰρ τῷ αὐτέφ τρόπφ τὰ λοχεῖα καὶ 11 τὰ καταμήνια τὰ φλεγματώδεα, ελάσσονα δε χρόνον μένει των χαταμηνίων. Καὶ ἢν μὴ ραγῆ 12 αὐτῆ ή χάθαρσις χρονισθείσα, θνήσκει έν πέντε καὶ τεσσαράκοντα ημέρησι . καὶ ήν οι φλεγματώδης ή λοχίη κάθαρσις 18 χωρέη, ἐλάσσονα τῶν ύγιηρών γωρήσει, μελεδαινομένη δὲ ή γυνή ύγιης ἔσται, καὶ φυση-

 $<sup>^{1}</sup>$  Hν γὰρ ἔχωσιν τulg. – εὶ γὰρ ἔχουσιν C. – ὅσησιν ἔχουσιν θ. – Lisez ἐχού– σησιν et prenez la leçon de θ. - γαστρί και (και om. θ) vulg. - φαίνεται GHIKQ'. - ἐπιφαίνηται Cordæus, Lind. - φαίνηται DJ. - 2 καὶ (ή pro καὶ L, Cordæus, Lind.; και om. θ) τιτροσμοί (τιτρωσμοί DGHIJ, Ald., Cordæus, Lind.; τρωσμοί C0) γίνονται (γίνωνται C)  $vulg.-\pi \lambda s$ ίονα  $vulg.-\pi \lambda s$ ίονα θ. - sein C. - γίγνεται C. — άλιγέει και πυρεταίνει vulg. - άλιγέη και πυρεταίνη Co. - καὶ (καὶ om. Co) ἐν τ. κ. είλ. (είλ. DJ) vulg. -ψύξιν vulg. φῦξις (sic) θ. - ψύξις C. - \* καὶ ές om. C. - ὁκόταν DH. - 1 καὶ om. (.θ. μολίδδω Κ.-μολύδδω ή χροιή ικέλη θ.-την om. C.-είκελος CH.-ίκελλος I. - έμέσει G. - έμετ θ. - ούρησις κοινή (χοινή Q', Cordæus, Lind.; χο:λίη;  $\theta$ ) ξχλ. vulg. – δυσχεινεσίη  $\theta$ . – δυσχίνησις  $C_{*}$  – χοινή de vulg. ne me paralt pas intelligible, non plus que la correction xown. Je pense qu'il faut recevoir la leçon de θ. —  $^{6}$  τάμη, al. manu τέχη D. — φαίνεται C. — ὑμενώδης Cθ. — ὑμενῶδες vulg. —  $^{9}$  αὐτῆ  $\theta$ . — αὐτὴ (sic) C. — μὲν om.  $\theta$ . — ταῦτα πάντα vulg. - τὰ αὐτὰ πάντα θ. <math>- ή θ. - κατὰ μῆνα ρτο τὰ κατ. <math>C. - ἐχώρει θ. - τὰ(τὰ om. 6) φλεγμ. vulg. - σημήτα C. - σημετα vulg. - \* δ' pro γὰρ L, Lind. γίγνεσθαι C. - καλ παθήματα.... φλεγματώδεα om. J. - έκείνη χρονίσαντα Cθ.- xείνη χωρήσαντα vulg.- αὐτῷ vulg.- αὐτέω CDHIKLQ', Cordæus, Lind.

28. (Écoulement de sang, chez une femme grosse, indiquant l'avortement ou la maladie du fætus.) Quand, chez une femme enceinte, les règles se montrent, elle avorte si elles sont abondantes et de mauvaise odeur, ou l'enfant est maladif.

29. (Influence d'un état pituiteux pendant la grossesse sur l'état des lochies, Lochies pituiteuses, Comparaison de ces accidents avec ceux que déterminent les règles pituiteuses.) Une semme enceinte est pituiteuse, elle a mal à la tête, et de la sièvre par intervalles; la pituite lui roule dans la tête, cau de la pesanteur et du froid, et s'épanche dans le corps et les veines, quand la tête est pleine. La malade prend une teinte plombée et vomit de la pituite; langue blanche; urine blanche; selles blanchâtres, froides; difficulté à se mouvoir. Après l'accouchement, le flux lochial sera pituiteux, il paraîtra membraneux, et contiendra comme des toiles d'araignée étendues. La femme éprouvera tous les mêmes accidents que celle chez qui les règles étaient pituiteuses, mais elle sera moins longtemps malade. La maladie aura les mêmes dangers, signes et métastases. Car il lui arrivera un vomissement pituiteux et toutes les souffrances semblables au cas susdit, s'il y a prolongation. Les lochies et les règles pituiteuses ont une dépendance de même sorte, mais le mal dure moins pour les lochies que pour les règles. Si la purgation lochiale arriérée . ne fait pas éruption, la mort survient en quarante-cinq jours; et si cette purgation coule pituiteuse, elle coulera moins abondamment que dans le cas de santé; mais, traitée, la femme guérira, et elle aura du météorisme dès le début jusqu'à guérison. Cette affection est, en effet, dissicile. On donnera

<sup>-</sup>λόχια CD. — <sup>α</sup>τὰ om. CD. - χρόνον μὲν (μὲν om. K) τῶν vulg. - χρόνον μὲν νοσήσει τῶν L, Lind. - χρόνον βαίνει τῶν C. - χρόνον μένει τῶν θ, Vatic. Cod. ap. Foes in not. — <sup>α</sup> αὐτῆ om. CDHIJK. - αὐτῆ Ald. - ἡ om. C. - Ante χρον. addunt αὐτῆ DH; αὐτῆ I; αὐτῆ CK9. - λοχίη om. θ. - λοχείη GHIJK. — <sup>α</sup>χωρέη, ἐλάσσονα τῶν ὑγιεινῶν C [θ, ὑγιηρῶν]. - χ. έλ. τῶν ὑγ. om. vulg. - μελαιδενομένη θ. - Post φυσ. addit δὲ θ.

θήσεται εξ αρχής μέχρις αν ύγιανθή χαλεπόν γάρ. Ταύτη αχρη διδόναι φάρμακον, δ τι φλέγμα άγει, και επιπίνειν γάλα εφθόν αξγειον ξύν μέλιτι ην δε μη εσακούη, κάρδαμον η κνήκον η κνέωρον η πουλυπόδιον η δρρόν, η τὸ ἀπὸ άλων ξυντιθέμενον διδόναι, και σσα φλέγμα χαλά και άγει.

30. Ήν δὲ γυνή ἐν γαστρὶ ἔγουσα σπληνώδης ἢ ὑπὸ παθημάτων

ὧν εξοηται ε εν τῆ νούσω τῆ τὰ καταμήνια τὰ ὑδρωποειδέα καὶ φλεγματοειδέα ἀφιείση, τὰ λοχεῖα χωρήσει ὑδρωποειδέα, καὶ ελεύσεται ε ότὲ μὲν πολλὰ, ότὲ δὲ ὀλίγα, καὶ γίνεται τότὲ μὲν ὥσπερ ἀπὸ κεῶν ὕδωρ, ὡς εἴ τις κρέα αἰματώδεα ἀποπλύνοι, ότὲ δὲ ὀλίγω πατχύτερα, καὶ οὐ πήγνυται. Καὶ επείσεται ταὐτὰ πάντα καὶ ἢ τὰ καταμήνια τὰ ὑδατοειδέα ἐγώρεε, καὶ κινδύνους τοὺς αὐτοὺς εἡ νοῦσος εξει καὶ μεταλλαγάς τομιδήσεται γάρ οἱ ρόον γενέσθαι ὑδατώδεα, ἢ κρυφθῆναι τὴν κάθαρσιν καὶ τραπέσθαι επερὶ τὴν κοιλίην καὶ τὰ σκέλεα εἰ ἢ ἐς τὸ στέρνον ἢ τι τούτων, εκαὶ κίνδυνοι ἔσονται οἱ αὐτοὶ, οῖ καὶ πρόσθεν εἴρηνται.

31. \*Ην χύουσα <sup>18</sup> οἰδέη, χνίδης χαρπὸν ὡς πλεῖστον καὶ μέλι καὶ οἶνον κεκρημένον εὐώδεα διδόναι ποτὸν δὶς τῆς ἡμέρης. \*Ην χύουσαν χολὴ <sup>16</sup> λυπέη, πτισάνης χυλὸν δίδου, ρόον ἐπιπάσσων τὸν ἐρυθρὸν ἢ τὸν ἐχ τῆς συχαμίνου, ψυχρὸν δὲ ροφεέτω, καὶ καταστήσεται.

1 Άρχης ην υγιανθή vulg. - άρχης μέχρι υγιανθή θ. - άρχης μέχρις αν ύγιασθη C (Lind., ύγιανθη). - χαλεπόν γάρ τοῦτο έσται (addit τό C) νόσημα (νούσ. Lind.) vulg. - χαλεπόν γάρ τουτέστι τὸ νόσημα θ. - La leçon de 6 met sur la voie du véritable texte. Τουτέστι τὸ νόσημα est une glose qui a passé de la marge dans le contexte et qui a sini par s'altérer en touto Εσται νόσημα. Il faut supprimer la glose et ce qui en est résulté. — 2χρη om. Co. - καὶ μίσγειν (ἐπιπίνειν θ) γάλα vulg. - ξυμμέλιτι Κ. - έν pro ξύν 6. - 3 δε πολλάκις (πολλ. om. Cθ) μη vulg. - κνήκος Gθ, Ald. - κνίκον D. χνίχος CJ. - πουλιπόδιον θ. - πολυπόδιον vulg. - δρόν Cθ. - ὑπὸ (ἀπὸ Vatic.) πολλών pro άπὸ άλών C, Vatic. Codd. ap. Foes in not. – συντιθ. θ. — \*πνεύματα C.-χαλά τε καὶ άγει  $\theta.-$ άγάγη C.-άνάγει vulg. - εν τη (τη om. Ald.) νούσφ (addunt τη Cθ) των καταμηνίων (τὰ καταμήνια Cθ) τὰ ύδρωποειδέα (ύδρωπος είδέα sic C) καὶ φλεγματοειδέα (φλεγματώδεα C) ἀφίησε (ἀφιήση D; ἀφιείση CHIK) καὶ (καὶ om. CDFGHIK, Ald.) τὰ λοχεῖα (λοχία CDJ) χωρήσει (χωρέει C) vulg. —  $^6$ μὲν ότὲ μὲν G. – γίγν. C. —  $^7$  ότὲ  $C\theta$ . – ότὲ om. vulg. –  $\omega$ ς pro ωσπερ C. – παχύτερα  $CJ\theta$ . – παχύτερον vulg. —  $^8$  είσεται FGHIJK, Ald. - ταῦτα πάντα (πάντα ταῦτα θ) καὶ εἰ (ἢ C, Cordæus, Lind.; un médicament phlegmagogue, et, par-dessus, avec du miel, le lait de chèvre cuit; s'il n'y a pas d'effet, le cardame (erucaria aleppica d'après Franz) ou le cnecos (carthamus tinetorius) ou le cnecon (daphne tartonraira L.), ou le polypode (polypodium vulgare L.), ou le petit-lait, ou la préparation avec le sel, bref tout ce qui relâche et expulse la pituite.

30. (Femme enceinte dont la rate est malade.) Si la femme enceinte a la rate affectée par suite de souffrances exposées dans le cas de la femme dont les règles sont aqueuses et pituiteuses (§ 9), les lochies seront aqueuses, et il en coulera, tantôt beaucoup tantôt peu; c'est comme de l'eau qui aurait servi à laver de la viande sanguinolente, parsois elles sont un peu plus épaisses; elles ne se coagulent pas. Elle éprouvera tout ce qu'éprouve la femme dont les règles sont aqueuses; la maladie aura les mêmes périls et les mêmes métastases, car il arrivera à la patiente d'avoir un écoulement aqueux, ou de voir se supprimer la purgation, qui se portera sur le ventre, sur les jambes, sur la poitrine, ou quelque autre part; et les dangers seront les mêmes qu'il a été dit précédemment.

31. (Remèdes pour l'enflure, pour la bile, dans l'état de grossesse.) Si une femme enceinte enfle, donnez la graine d'ortic le plus possible, du miel, et du vin coupé ayant du bouquet, le tout à prendre en boisson deux sois par jour. Si une semme enceinte est tourmentée par la bile, donnez la décoction d'orge, la saupoudrant avec le fruit du sumac rouge ou avec celui du mûrier; cela sera pris froid, et le mal s'apaisera.

<sup>†</sup> θ) τὰ (τὰ οπ. C) vulg. – Je lis ταὐτά. – ὑδατώδεα C. – ὑδαρέα θ. – χωρέει vulg. – ἐχώρεε Cθ. – χωρέοι D. — ° ἢ νούσους G, Ald. – ἢ νόσους DHiK. – συμβ. θ. – ὑδατωειδέα DLQ'. – ὑδατοειδέα Lind. – ὑδαρέα θ. — " Ante περὶ addunt παὶ DHiK; τὰ θ. — " ἢ οπ. C. – ἢ τι οπ. θ. — α καὶ οπ. θ. – πρόσθεν οπ. Cθ. — " οἰδαίνη J. – κνήδης G, Ald., Frob., Cordæus. – κνίδεως C. – πεκραμένον θ. – τρίτης pro δὶς τῆς θ. — "λυπέει H. – λυπῆ θ. – πτιοσ. ΒΕ. – πτισάνην θ. – χυλὸν οπ. θ. – ἐκιπάσων Ald. – βυφίτω θ

32. \*Ην δέ πνίξ προσπέση εξαπίνης έχούση έν γαστρί, γίνεται δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὴν ἡ γυνὴ ταλαιπωρήση καὶ ἀσιτήση, θερμανθεισέων τῶν μητρέων ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίης καὶ ἐλάσσονος τῆς ἰκμάδος εγενομένης τῷ ἐμβρύῳ, ἄτε τῆς μητρὸς κενεωτέρης τὴν κοιλίην τοῦ χαιροῦ ἐούσης, ἰθύει τὸ ἔμιθρυον πρὸς τὸ ἦπαρ χαὶ τὰ ὑπογόνδρια, άτε λεμαλέα εόντα, και πνίγα ποιήσει λοχυρήν εξαπίνης. <sup>3</sup> Ἐπιλαμδάνει γὰρ τὸν διάπνοον τὸν ἀμφὶ τὴν χοιλίην, καὶ ἀναυδίη ίσχει την γυναϊκα, και τὰ λευκά ἀναδάλλει τοῖν ὀφθαλμοῖν, και τάλλα πάσχει πάντα όσα περ είρηται, ήν τινα έφησα τὰς μήτρας πνίγειν. Καὶ άμα άρχεταί τε ή πνίξ γίνεσθαι τῆ ἐν γαστρὶ ἐχούση γυναικί, και ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταρόει φλέγμα ἐς τὰ ὑποχόνορια, οξα τοῦ σώματος μή δυναμένου την άναπνοην έλχειν. Καὶ ην μέν άμα τοῦ δρλέγματος τῆ κατελεύσει ἔη τὸ ἔμδουον ἐς χώρην τὴν έωυτοῦ, οἶα τὴν ἰχμάδα έλχύσαν <sup>7</sup> χαὶ χατενεγθὲν ὑπὸ τοῦ φλέγματος, δγιής γίνεται ή γυνή· 8 τρυσμός όὲ γίνεται, ἀπιόντος τοῦ ἐμδρύου ες χώρην την εωυτοῦ, καὶ ή γαστηρ ύγρη γίνεται ώς ἐπὶ τὸ πλεῖον τῆς γυναικός. 9 Hv οὲ μὴ ἔŋ τὸ ἔμιβρυον ἐν τάχει ἐς χώρην την έωυτου, ούο γίνεται ήδη τὰ πονέοντα τὸ ἔμβρυον, τὸ ελέγμα τὸ καθελθον από της κεφαλής, βαρύνει 10 τε γαρ καὶ ψύχει ἐπιμένον, καὶ ἡ ἀηθείη τοῦ χωρίου· καὶ κινουνεύσει, 11 ήν γε μή τις ἐν τάχει έπιτηδειοτέρως διαιτώη, αποπνιγείη γαρ αν ή γυνή. Καὶ τὰ μέν άμφὶ τούτων ὧδε έγει.

 $^{\rm t}$  Γυναικὶ pro έξ. θ. – ἐν γ. ἐχούση θ. – ταλαιπωρέη vulg. – ταλαιπωρίη D. – ταλαιπωριήση (sic) C. - ταλαιπωρήση θ. - ἀσιτιήση (sic) C. - θερμανθησέων (sic) CK. – θερμανθεισών θ. —  $^{2}$ γιν. vulg. – γεν. CKθ, Cordæus. – έμδρύω, και άτε (άτε om. L) της μήτρης κενεωτέρης την κοιλίην (και της κοιλίης Foes in not. ex Cornario) του καιρού ἐούσης (ἐχούσης J) vulg. - D'abord, en considérant la phrase, il est clair que le xai de vulg. est de trop; il faut donc le supprimer. Puis, la correction de Cornarius, approuvée par Foes, est sans doute ingénieuse; mais on peut se tenir plus près du texte en lisant μητρός pour μήτρης, deux mots que les copistes confondent quelquefois. - ὶθύη  $\mathbf{K}$ . - εἰθύει  $\mathbf{C}$ . - ἰχμ.  $\mathbf{C}$ . - ποιέει  $\mathbf{C}$ θ. -  $^3$  ἐπιλαμβάνεσθαι vulg. - ἐπιλαμβάνεται J. – ἐπιλαμβάνει C0. – διάπλοον DGlJK. – ἀναβδίη G. – ἀναιδίη C. - άναβάλλει των ο εθαλμών (τοῖν ἀφθαλμοῖν θ; των ο εθαλμών άναβ. C) vulg. -τὰ άλλα C. - όσα περ είρηται C (περιείρηται L). Ήν τινα (addit δε L) έφεῖσα (ἔφησα Cθ) τὰς μήτρας πνιγείη (πνηγείη G, Ald.; πνίγειν Cθ) vulg.δσα περ είρηται, ήν τις ου αύουσα τὰς μήτρας πνιγείη Cordæus. - δσα προείρηται. "Ην τινι δὲ ή φύσα τὰς μήτρας πνιγείη Lind, - La vraie leçon

32. (Suffocation subite chez une femme enceinte. Comp. arec le § 7.) Une semme enceinte est saisie de suffocation subite; cet accident survient surtout quand elle a éprouvé de la fatigue ou fait abstinence; la matrice ayant été échauffée par la fatigue, et le fluide étant devenu moins abondant pour l'enfant, attendu que la mère a le ventre plus vide qu'il ne faudrait, l'enfant se dirige vers le foie et les hypocondres, attendu qu'ils sont pleins de fluide, et cause soudainement une violente suffocation. La voie de respiration à travers le ventre se trouve interceptée, la femme perd la parole, le blanc des yeux se renverse, et elle souffre tout ce que j'ai dit qu'éprouve une femme suffoquée par la matrice. En même temps que la suffocation commence chez une femme enceinte, de la pituite commence aussi à couler de la tête aux hypocondres, vu que le corps ne peut tirer la respiration. Et si, simultanément avec la descente de la pituite, l'enfant retourne à sa place, attirant le fluide et resoulé par la pituite, le mal cesse; un gargouillement se fait entendre, l'enfant revenant au lieu qu'il a quitté; et le ventre devient humide la plupart du temps. Mais, si l'enfant ne reprend pas promptement sa place, deux conditions le font souffrir, à savoir la pituite qui, descendant de la tête, le presse par son poids, et le refroidit par sa permanence, et un lieu inhabitué. Il y aura danger, si un meilleur régime n'est pas vite institué, et la semme sera suffoquée. Voilà ce qui en est sur ce suiet.

est de prendre έγησα et πνίγειν de C et θ, supprimant le point après είρηται et lisant ήν τινα. — <sup>5</sup> καὶ ἄμα τε (τε οπ. θ) ἄρχεται (addit τε θ) ἡ γulg. - γίγνεσθαι C. - εἰς τulg. - ἐς Cθ. — <sup>6</sup> φὶ ἐματος (sic) C. - ἐωυτοῦ δλην (δσα, D al. manu δὶ ην, FGHIJ, Ald.; ὡς ὰν Κ; οἶα Cθ) τὴν γulg. - ἐλκῦσαν CI. — <sup>1</sup> καὶ οπ. J. - κατενεχθή L. — <sup>8</sup> τρυλλισμὸς C. - τρυλισμὸς θ. - λιπόντος (ἀπιόντος Cθ) τ. ἐμ. τὴν 'ἐς pro τὴν Cθ) χώρην τὴν γulg. - γίγνεται C. - πλεῖστον CDK. — <sup>9</sup> εὶ D. - δύο ἤδη γίν. (C, γίγν.) Dθ. - πονεῦντα C. — <sup>18</sup> ται pro τε θ. - γὰρ οπ. Cθ. - ἐπιμένων θ. - ἐπιγενόμενον L, Lind. - ἡ οπ. Cθ. - ἀηδίη, Cθ. - κινδυνεύει C. — <sup>11</sup> καὶ ἦν J. - καὶ ἦν μή τις θ. - κῆν μέν τις pro ἦν γε μή τις C. - διαιτῶν ἤ C. - ἀποπνιγίη θ. - γὰρ οπ. C (D, restit. al. manu) HIJΚθ. - ἀμφὶ μὲν sine καὶ τὰ C. - ὧνδε pro ὧδε θ.

- 33. 1\*Ην εξ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχούση ὁ χρόνος ἤδη τοῦ τόχου παρῆ, καὶ ἀδὶς ἔχη, καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον ἀποτυγεῖν ἡ γυνὴ τοῦ παιδίου μὴ ²οἴη τε ἦ, ὡς ἐπὶπαν ἔρχεται πλάγιον ἢ ἐπὶ πόδας, χρειὰ δ' ἐπὶ κεφαλὴν χωρέειν. ³²Ωὸε ὸὲ γίνεται τὸ πάθημα "ἄσπερ εἴ τις ἐς λήκυθον 'σμικρόστομον πυρῆνα ἐμδάλοι, οὐκ εὐφυὲς ἐξελεῖν πλαγιεύμενον, δοῦτω όὴ καὶ τῆ γυναικὶ χαλεπὸν πάθημα το ἔμδρυον, ἔπειδὰν λοξωθῆ, 'οὐκ ἔξεισι γάρ. ἸΧαλεπὸν δὲ καὶ ἢν ἐπὶ πόδας χωρήση, καὶ πολλάκις ἢ αἱ μητέρες ἀπώλοντο, ἢ τὰ παιδία, ἢ καὶ ψεκρὸν ἢ ἀποπληκτον ἢ διπλόον ἦ.
- 34. Ἐπὴν ἐν γαστρὶ <sup>9</sup> ἡ γυνὴ ἔχη, χλωρὴ γίνεται πᾶσα, ὅτι αὐτέης τοῦ αἰματος αἰεὶ τὸ ἀχραιφνὲς καθ' ἡμέρην ὑπολείδεται ἐκ τοῦ σώματος, καὶ κατέρχεται ἐπὶ τὸ ἔμβρυον, καὶ αὐζη <sup>10</sup> οἱ γίνεται, καὶ ἐλάσσονος τοῦ αἴματος ἐόντος ἐν τῷ σώματι ἀνάγκη εἶναι χλωρὴν, καὶ ἱμείρεσθαι ἀλλοκότων αἰεὶ βρωμάτων, <sup>11</sup> καὶ ἐπ' ὁλίγοιστν ἐμετώδεα ἀσᾶται, καὶ <sup>12</sup> ἀσθενεστέρη γίνεται, ὅτι τὸ αἶμα μινύθει. Φημὶ <sup>13</sup> δὲ γυναῖκα, ἡν ἐπίτες ἦ, πνεῦμα πυκνὸν ἀριέναι, καὶ ἡν <sup>16</sup> ἡ καθαρσις ἄρχηται, ἡ κοιλίη πλήρης ἐστὶ καὶ θερμὴ πιεζομένη.
- ¹ Hv δè om. θ. δè om. C. ωδεις (sic) θ. In marg. οὐ πᾶς πόνος ώδὶν λέγεται, άλλα κατά τον τοκετον έπι της γυναικός μόνον λεγόμενος G. -<sup>2</sup> τη pro οτη G. - οτα (sic) J. - ή pro ή θ. - χρειώ δ' ἐπὶ C. - χριωδε (sic) έπὶ θ.-χρειῶδες δ' ἐπὶ vulg. — 3 καὶ ἢν πλάγιον τη (είη L, Lind.), χαλεπὸν γίνεται τὸ πάθημα vulg. - ὡδε (addit δὲ θ) γίνεται τὸ πάθημα Cθ. - ὡ; γὰρ εί vulg. - ώσπερ εί Cθ. - λύκηθον C. - 'σμ. CHIJ. - μι. vulg. - πυρίνα CI. -πυρδα (sic)  $\theta$ .  $-ἐμβάλλοι vulg. <math>-ἐμβάλοι IJθ. -πλαγιούμενον <math>\theta$ . - 5 οῦτως C.-δὲ pro δὴ C.-λοξευθη DFGHiJK. —  $^6$ χαὶ γαρ χαὶεπὸν ἐξελθεῖν vulg. - οὐχ ἔξεισι (ἔξισι θ) γαρ Cθ. —  $^7$ χαλεπώτερα C.-αὐται pro αὶ μητέρες C (θ, αὐταί). - απώλι οντο vulg. - ἀπώλοντο DHIJCθ, Cordaus, Lind. - άμφότερα CO. — \* και τόδε δε μετά (sic) αίτιον pro έστι.... αίτιον C. ραδίως DGHU - διάπλοον in C (Vatic. Codd. ap. Foes in not., ή). - εχη ή γ. DJK. - ἔχοι γυνή, χρωρῆ (sic) γίνεται θ. - ἀεὶ JK. - ἀκρεφνὲς Κθ. ύπολίβεται θ. - ύπολείπεται C. - Gal. Gl. : ύπολείβεται, ύποστάζει, ύποβ-βεί - " ot om. θ. - ειμίρεσθαι θ. - ἀτόπων Cθ. - αιεί K, Lind. - ἀεί vulg. - <sup>11</sup> καὶ ἐπὶ κοιλίην αἰματώδεα ἰέναι (ἡσσᾶται pro ἰέναι C) vulg. - **Tous** les traducteurs mettent : Atque ad ventrem sanguinea subire. Ceci, manifestement, ne signifie rien dans le cas actuel. Maintenant remarquons que C a ήσσάται, lequel est pour ἀσάται; remarquons que, chez une femme enceinte, un tel mot est attendu; remarquons que Gal. dans son GL a : άσᾶται, τό τε πυρούται les mss. ont πληρούται, et c'est, je pense, la bonne leçon) ώς εν τῷ πρώτῳ γυναιχείων· καὶ τὸ προσκόρως (καὶ ἐπα-

33. (Difficultés d'accouchement: présentation par les pieds, par le côté; enfant mort ou double.) Une semme est enceinte, l'époque de l'accouchement est arrivée, le travail dure longtemps, et elle ne peut se délivrer; en général, c'est que l'ensant vient de côté ou par les pieds; or, il saut qu'il vienne par la tête. Ce cas peut se comparer à un noyau d'olive qui, mis dans un vase à goulot étroit, n'en peut être retiré de côté. De même, chez la semme, l'obliquité de l'ensant est sacheuse; car il ne sort pas. Venir par les pieds est encore une mauvaise position; et souvent il en résulte la mort de la mère, ou de l'ensant, ou de tous deux. En troisième lieu, l'accouchement est grandement entravé, quand l'ensant est mort, ou apoplectique, ou double.

34. (Remarques sur la grossesse et l'accouchement. Quelque accidents qui surviennent et leurs remèdes.) Quand une semme est grosse, elle devient toute pâle, parce que la partie pure de son sang distille journellement du corps et se porte à l'embryon, qui en reçoit accroissement. Or, le sang étant moindre dans le corps, nécessairement elle est pâle, elle a des envies d'aliments étranges; même peu de nourriture cause des dégoûts et des nausées; et elle s'assaibilit, parce que le sang diminue. Je remarque que la semme, quand elle accouche, a la respiration sréquente; et, au moment où la purgation commence, le ventre est plein et chaud au toucher. La res-

χθῶς διατίθεται ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι; remarquons enfin que ce mot, qu'on ne lit plus dans le premier livre des Maladies des femmes, s'y trouve restitué par la leçon du bon ms. C. Toutes ces circonstances prouvent qu'il faut lire en effet ici ἀσᾶται au lieu de ἰέναι. Mais que faire du reste? D'abord, pour αἰματώδεα, une correction facile se présente, c'est ἐμετώδεα. Puis vient ἐπὶ κοιλίην; ici la conjecture, qui jusqu'à présent n'avait eu rien à faire puisque ἀσᾶται est donné par C et qu'on peut toujours lire un ε pour un αι, est requise; et je change ἐπὶ κοιλίην en ἐπ' ὀλίγοισιν. De cette façon, on retrouve, pour ἀσᾶται, le sens que Gallen lui attribue: πληροῦται, suivant, du moins, la leçon des mss.

πασθενεστέρα γίγν. C. – μινυθεῖ θ. – μινύθη D. — 13 δὲ L. – ἐπιτεύξη νulg.
- ἐπιτεξη ΗJθ. – ἐπίτεξ ἢ CL, Cordæus, Lind. — μή om. θ. – θέρμη νulg.
- θερμή D.

Μάλιστα 1 δε άναπνέει πυχινόν, επήν τόχου πελάζη, χαὶ τὴν δοφύν τότε μάλιστα πονέεται. \* φλάται γάρ καὶ ἡ όσφὺς ὑπὸ τοῦ ἐμδρύου. χαρδιώσσει δὲ ἐν τῷ εμεταζὸ ξύμπαντι χρόνω άλλοτε καὶ άλλοτε, άτε της χοιλίης περιστελλομένης άμφι το έμβρυον, μάλιστα δε της δστέρης. \*Καὶ ην τεκούση ή ύστέρη ἐζανεμωθή, ήπαρ ότος ή αίγὸς ές τέφρην κρύψαι, καὶ μετέπειτα έψεῖν, καὶ λαμδάνειν, καὶ οἶνον. ην μή τι χωλύη, πίνειν ζωρότερον παλαιον επί τέσσαρας ημέρας, ην ποβρωτέρω ή ἀπὸ τῆς τέξιος. Ἡν οὲ τὰς ἔξύας δάλγέη, ἄννησον καὶ χύμινον αἰθιοπικόν πινέτω, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. Ήν δ' ἄσθμα λάζηται, θείου όσον χύαμον χαὶ χαρδαμώμου ίσον χαὶ πηγάνου καὶ χυμίνου αἰθιοπιχοῦ, ταῦτα τρίψας καὶ διεὶς οἴνω, δίδου πιεῖν νήστει πυχινά · χαὶ σιτίων ἀπεχέσθω. 7 \*Ην εν τόχω χάθαρσις ίη πολλή, \*ή ύστέρη ξυνέλχεται χαλ ή χύστις χαλ <sup>9</sup> τὸ ἔντερον, χαλ ούτε τὸ χόπριον χατέχουσιν 10 ούτε τὸ οὖρον, προίενται δέ· ωὰ οὖν ροφεῖν δίδου, χαὶ άρτον έγχρυφίην τρώγειν καὶ άσσα λοιπά γέγραπται. 11 \*Hv δὲ ἢ ἐν τόχω ξηρή καὶ δύσικμος, έλαιον πίνειν, καὶ καταιονᾶν τὰ χωρία 12 ἐλαίῳ θερμῷ, μαλάχης δοατι, κηρωτῆ 13 τε δγρῆ διαχρίειν, καὶ έγχυτον χηνὸς άλειφα ξὸν έλαίφ. Ήν δὲ μὴ δύναιτο τίκτειν, 16 ύποθυμία βητίνην ή χύμινον ή πίτυος φλοιόν· 15 χαὶ τούτω δποθυμία. "Ασσα 16 εὲ οιδήματα γίνεται υστερικά ἐν τόκοι ἢ ἐκ τόκου, οὐ χρὴ στύφειν, οία οι ίητροι ποιέουσιν · 17 φάρμακα δε τάδε άριστα προσφέρειν, χύμινον αίθιοπιχόν, δσον τοῖσι τρισί δακτύλοισι, καί 16 τοῦ αννήσου, 19 καὶ τοῦ σεσέλιος πέντε ἢ ἐξ, γλυκυσίδης 30 χηραμύδος ήμισυ

'Δ' CDHIJK. - ἀναπνεῖ θ. - πυχνὸν θ. - ὀσφὺν D. -  $^2$  σπᾶται θ. - θλᾶται FGIJ. -  $^3$  μετ. οπ. Cθ. - συμπ. (ξ. C; σ. οπ. FGJ) vulg. - ἄτε οπ. θ. - Post ἔμβρυον addit ἢν τίχτη θ. - μάλιστα δ. τ. ὑ. οπ. C. -  $^4$  καὶ οπ. C. - τεχούση C. - τεχούσης (τεχ. οπ. θ) vulg. - ἡ C. - ἡ οπ. vulg. - ἐξανημωθἢ vulg. - ἔξανεμωθἢ CDFGHIJK. - ἔξινεμωθἢ (sic), in marg. ἀντὶ τοῦ ἐχδυναμωθἢ θ. - ἔψειν C. - πορωτέρω C. - τέξηςς C. -  $^5$  πονέη J. - ἄνισον CDHJ. - ἀνησον Κ. - ἄννησον Θ. - λούσθω θ. -  $^6$  τρίψαι DGHIJK. - ἃίδου (διδόναι ὥστε J) πιεῖν δίδου C) νήστει (νῆστι C), καὶ στιῖων ἀπεχέσθω άω C) πυχινά νulg. - πιεῖν δίδου νήστι πυχνά· χαὶ σιτίων ἀπεχέσθω θ. -  $^7$  εΙ J - δ' ἐν θ. - τόπω I. - εἰη Lθ. -  $^8$  ἢ θ. -  $^9$  τὸ θ, Lind. - τὸ οπ. vulg. -  $^{19}$  καὶ (οῦτε pro καὶ θ, Lind.) τὸ νulg. - δὲν οι - τόπω Γ. - ἔι J) δε ἢ (ἡ DGK, Ald.; ἢ οπ. C, Cordæus, Lind.) ὲν τόχω οῦσα (ἐοῦσα Lind.; οῦσα οπ. Cθ) ξηρὴ (addunt ἢ Cordæus, Lind.) εὰ νulg. - χαταιονεῖν CDQ'. - χατεοναν (sic) θ. -  $^{12}$  ἔλοιον (addit χαὶ Lind.)

piration est surtout fréquente quand elle approche de la délivrance, et les lombes sont surtout douloureuses alors ; car les lombes sont contuses par l'enfant; dans tout l'intervalle, elle a de la cardialgie de temps en temps, yu que le ventre et surtout l'utérus se contractent autour du fœtus. Si, chez une femme qui accouche, l'utérus se remplit d'air, couvrir de cendre un foie de brebis ou de chèvre, puis le faire cuire, le prendre, et boire, si rien n'empêche, du vin vieux pur pendant quatre jours, si elle est à quelque distance de l'accouchement, S'il y a douleur aux lombes, la semme boira de l'anis et du cumin d'Éthiopie, et se lavera à l'eau chaude. S'il y a dyspnée, prenez soufre gros comme une sève, autant de cardamome, de rue et de cumin d'Éthiopie, pilez, délayez dans du vin, et donnez à boire à jeun fréquemment; s'abstenir d'aliments. Si, dans l'accouchcment, la purgation est abondante, l'utérus, la vessie et l'intestin se contractent simultanément; les excréments et l'urine. qui ne sont plus retenus, s'écoulent. Prendre des œuss en potage, manger du pain cuit sous la cendre et le reste qui est écrit. Si la semme est sèche et sans eau dans l'accouchement, saire boire de l'huile, et étuver les parties avec de l'huile chaude, de l'eau de mauve, les oindre avec du cérat liquide, et faire une injection avec de la graisse d'oie associée à l'huile. Si l'accouchement ne peut se faire, employez en fumigation la résine ou le cumin ou l'écorce de pin. Quand des gonflements surviennent à la matrice ou dans l'accouchement ou après l'accouchement, il ne faut pas, comme font les médecins, employer les astringents. Les meilleurs remèdes sont le cumin d'Éthiopie, à la dose d'une pincée, cinq ou

θερμόν μαλαχής ύδωρ rulg. - έλαίω θερμώ μαλαχής ύδατι θ. - "τε θ (Lind., δέ). - τε om. rulg. - άλειραρ D. - άλιρα C. - σύν CDθ. - " θυμία C. - πίτυον φλοιός D. — 3 και τ. ύ. om. Cordæus. - τοῦτο Κ. - ύποθυμιᾶν θ. — \* δὲ om. C. - γίγν. C. - οὐ om. G. - οἱ om. θ. - ποιούσιν οἱ ὶ. C. - π τὰ δὲ φάρμακα άριστα προσφέρειν vulg.-φάρμακα 🗮 τάδε άριστα sine προσφέρειν θ.τοίσι DGHIJK0. - τοίσι om. vulg. - "τοῦ om. 0. - ἀνήσου Κ. - ἀνίσου CDHJ. - "καὶ τοῦ om. C. - "χηραμίδος Κ. - ήδιόδμω JK, Ald., Frob. -\$ δυότιω (sie), 0. - νηστι C. - νήστι θ.

τῆς ρίζης, ἢ καὶ τοῦ σπέρματος, ταῦτα ἐν οἴνῳ λευκῷ ἢδυόρμῳ μά-λιστα νήστει διδόναι ἢ δαύχου ἱρίζην αἰθιοπικοῦ, σέσελι, γλυκυσίδης βρίζην τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ ἱπποσελίνου ਬκαὶ δαύχου αἰθιοπικοῦ καρπὸν ὡσαύτως ἡ ἢ κρήθμου ρίζαν, ἢ κυμίνου αἰθιοπικοῦ ἀττεκὸν τετρώδολον, ἢ πέπερι, ἀννησον, δαῦχος, ἀχτέα, γλυκυσιδης ρίζα ταῦτα ἐν οἴνῳ τρίδειν καὶ διδόναι ἔπίνειν ἢ μυρτιδάνου κλωνία δύο ἢ τρία, καὶ κύμινον αἰθιοπικὸν, γλυκυσίδης ρίζην, ἡ λίνου σπέρματ ὁμοίως, δ καὶ τὰ παιδία βήσσοντα ψωμίζουσι ἐὺν ὡῷ ὀπτῷ λεκίθω, ξὺν σησάμιφ πεφρυγμάνφ. Τ Ἡν παιδοῦσα ἀφθὰ τὰ αἰδοῖα, ἀμύγδαλα τρίψας καὶ βοὸς μυελὸν ἐν ὕδατι ἐψεῖν, καὶ ἄλητον ἐμδαλών στεμύρτων.

35. Νῶν ο δὲ ἐρόω ἀμφὶ λοχείων καὶ τῶν μετὰ τὸν τάκον ἰόντον. "Όταν γυνὰ ἢ τὰ λοχεῖα μὰ καθαρθῷ, ἢ τὰ ἐπιμήνια μὰ ἴη, το ἢ καὶ ἡ ὑστέρη σκληρὰ ἢ, τὶ δδύνη ἔχει τὰν ὁσφὸν, καὶ τοὺς μὲν κενεῶνας καὶ βουδῶνας καὶ μηροὺς καὶ πόῦας τὰ ἀλγέει πικροῶς, καὶ ἡ γαστὰρ ἐπαίρεται, καὶ φρῖκαι διὰ τοῦ σώματος διαίσσουσιν, ἐκ δὲ τῶν τοιουτέων πυρετοὶ γίνανται δξέες. Ταύτην τὰ τὰν οὕτως ἔχουσαν, ἢν μὲν ἀπυρος ἢ, διαιτῷν λουτροῖσι, λιπαίνειν δὲ καὶ τὰν κεραλὰν ἐλαίω ἀνθινῷ τὰ ὑκεῖν δὲ μελάχην, ἢ ἔλαιον κύπρινον ἐς ὕρωρ ἀγχέειν καὶ ἐγκαθίζεσοια παρηγορικῶς τὰν πάσησι τὸ δὲ τῆσι νούσοισιν, ἐρ' ὧν πυρίη

<sup>&#</sup>x27; 'Ρίζην D, Lind. - ρίζαν vulg. - αθιόπιχον (sic) θ. - ² ρίζα θ. - ρίζαν vulg. - ρίζην D, Lind. - ³ η (χαλ pro η θ) vulg. - χαρπὸν αιθιοπικοῦ ( DGHJK (θ, Ald., αιθιοπικοῦ) - ὡσαύτως οπ. C. - ⁴ η χ. ρ. οπ. C. - χρηθμοῦ vulg. - χρίθμος D. - Post ρίζαν addunt αἰθιοπικοῦ σπ. CDGHJKθ, Ald. - ἀνονισου θ. - ἀνησον Κ. - ἀνισον CDHJ. - δαῦχον (D, al. manu ος) ΗΚ. - ἀχταίης vulg. - ἀχταίης (sic) θ. - ἀχταίην Κ. - ἀχταΐα C. - ρίζην D. - ρίζαν (JK. - αχίνειν οπι θ. - ρυχυσίδης (sic) ρίζα θ. - ρίζαν vulg. - ρίζην D. - ρίζαν (JK. - αχι (χαλ οπ. Cθ) vulg. - λινούσπερμα θ. - ὁ υρο δ J. - ὁοῦ L. Cordæus, Lind. - ἐπῶ (sic) G, Ald. - λεπτοῦ pro ὁπτῷ L. - οὐν θ. - ΄ ην ( addunt δὶ θ. Lind.; addit διὰ Cordæus) παιδίου (παιδίον Κ; παιδιούση Foes in not.; παιδενύση Lind.) ἀφθῷ (ἀρθὰ J; ἀρθαι sic θ) vulg. - Je lis παιδούσα; voy. les variantes, t. VII, de la Nat. de la femme, § 100. - ἔψειν Cθ. - ἐμε δαλεῖν μιχρὸν θ. - \* τὸ Η. - \* δ' D. - λαχίων C. - τόχετον FGL. - τοχετὸν I, Lind. - τοχηγον (sic) θ. - λοχίχ CDJ. - \* ἡ (καὶ pro ἡ C; addunt καὶ θ, Ald.) (addit ἡ θ), θστέρη vulg. - ἤ οπ. C (D, restit. al. manu) FGHJK. - \* Ἡ η΄ η΄ οπ. Cθ) δδύνη vulg. - ἔχη ΗΙJΚ, Cordæus. - μὲν οπ. Κθ. - \* ἐλρές

demi-cheramys de la racine de pivoine ou même de la graine (chéramys=0 litre,018); donnez cela dans du vin blanc de bonne odeur, à jeun surtout. Ou bien la racine de daucus d'Éthiopie, de seseli, de pivoine, de la même facon. Ou hien la graine d'hipposelinon (smyrnium olusatrum, L.) et de daucus d'Éthiopie, de la même facon. Ou bien la racine de crithmon (crithmum maritimum, L.), ou quatre oboles attiques de cumin d'Éthiopie (obole attique = 0 4,75), ou poivre, anis, daucus, (lophotænia aurea Griesbach, d'après Frans),

boire. Ou bien deux ou trois rameaux de myrtidanum (plante indéterminéc), cumin d'Éthiopie, racine de pivoine, ou semblablement la graine de lin, que les enfants qui toussent prennent avec un jaune d'œuf cuit et du sésame grillé. Si une accouchée (de la Nature de la Femme, § 100) a des aphthes aux parties génitales, broyez des amandes et de la moelle de bœuf, faites cuire dans de l'eau, ajoutez un peu de farine,

oignez les parties, et lavez avec de l'eau de baies de myrte.

sureau, racine de pivoine, pilez dans du vin, et donnes à

35. (Des lochies. Accidents causés par l'absence de lochies.) Maintenant je vais parler des lochies et de ce qui coule après l'accouchement. Quand une femme n'a pas ses lochies ou ses règles, ou que la matrice est dure, il y a douleur aux lombes; elle souffre cruellement dans les flancs, les aines, les cuisses et les pieds ; le ventre se gonfle ; des frissons traversent le corps, et il en résulte des sièvres aiguës. En cet état, s'il n'y a pas de fièvre, on prescrira les bains, on graissera la tête avec de l'huile de lis; faire cuire de la mauve, ou verser de l'huile de cypre (lawsonia inermis) dans de l'eau, et prendre là-dedans un bain de siège émollient. Dans toutes les maladies où les so-

rulg. - dayée: HKO, Lind. - mungai; om. C. - emniperus CKO, Lind. - emnion ται vulg. - διαίσσωσιν vulg. - γίνωνται I - διαίσσουσιν Κλ. Lind. - τοιούτων CH. — " the o. ly. om. Co. - anipero; Ko. - lotie pro & C. - zai the om. C.- duberia GHIL. - Ether C. - μαλάχη J, Frob. - έγκαθέζεσθαι C. that one. C. - vousnouv HJ. - apparet pro appret C. - and (nat one. Ch) that (Auto Cordens) vulg.

Χογον. καθαίτισλολτα μ της αλιμιον εξον μηλανώ ξάρον μ μειασκίς καθαίτισλολτα μ της αλιμιίς είν είν είν μα κασεούιου, πετη οξ φαφρα φευανείτεν, οιθοναι ος μινείν είν φαν μ τος κασεούιου, πετη ος φαφραίτις μοδιάν ος και Νγιασίπασι την Λειαίουν λασεξυα και την φρήλει, απείλον ρατεύον Νδίεσμαι γιμα, μν ος μώο ξίμ γουτός.

36. Ήν δε γυναικί μετά τοῦ παιδίου εν τῷ τόκῳ μή ἔη τὸ ύγρὸν ώς χρη, <sup>3</sup> άλλά μεῖον, ἢν μέν ἐν τῆ κεφαλῆ ἔχη τὸ ὑγρὸν ὑπὸ θέρμης εξρυσθέν έν τόχω καὶ πρὶν όλίγον, κεφαλαλγήσει • ἢν • δὲ ἐς τὴν κοιλίην έλθη άλες, ἐπειὸὰν τουθή, διαταράξειεν αὐτήν καὶ οὐχὶ πόβρω. Τιμωρέειν δε ώς μη έχ τούτου διάβροια έπιγενομένη σώματι φλαύρως έχοντι \* πονήσει μιν. \*Ην δὲ ἀπὸ κεφαλῆς έλθὸν τὸ βεῦμα ἐς τὴν λοχείην κάθαρσιν τραπή καὶ πολλά συθή, βηίζει ήν δὲ πλέον τοῦ μετρίου, μελεδαίνειν - ήν οὲ ἐς τὴν χοιλίην, ἡηϊτέρη ἀν ἡ ἔζοδος τῷ παιδίω γένοιτο. Εἰ δὶ <sup>7</sup>ή κάθαρσις τῆ γυναικὶ δλίγη χωρέοι, πόνος λάζυται Ισχυρός ίξύας τε καί τὸν ἀμφί τὰ αἰδοῖα πάντα γῶρον, καί ολδέει, και οί μηροι πίμπρανται, και έκ τοῦ στόματος και έκ τῶν δινέων βέει θ φλέγμα ύδαρες, και άλγέει κεφαλήν, και πύρ έγει, και φρίκη, καὶ ιδίει, καὶ οι οδόντες βρύχουσι, καὶ ἀψυχέει, καὶ ή γαστήρ 10 οξ στεγνή έσται καλ ή κύστις, καλ τώμματα αναδινέει, καλ ζοφοειδές δρη. Γυναικί 11 δε έκ τόκου ἐούση ή κάθαρσις ἐπὴν ἦ, οὐκ εύμαρέως χωρέει, οία των μητρέων έν φλογμώ γενομένων, καί τοῦ στόματος σφέων μύσαντος περιιδνοῦται 12 γάρ δ στόμαγος τοῦ

"Πυρίησι Vulg. - πυριάν θ. - καὶ οπ. θ. - νιεράν Glθ, Frob. - νειαίρην DHJ. - νειέρην Κ. - νειαιρήν Lind. - νείαιραν vulg. - σιπείη; Gl. - κάστορος vulg. - καστορίου C. - τοῦτο οπ. θ. - ρυφεῖν θ. - σὸν θ. - σὸν πτισάνης χυλώ pro ἡ πτ. χ. J. - πτισσ. DH. - κάλλὰ μὴν (μεῖον pro μὴν C), ἢν (εἰ Cθ) vulg. - ἔχει Cθ. - ὑπὲρ (ὑπὸ θ) θερμήσει ρυσθὲν (sic) Cθ. - ὁλίγω Cθ. - ' ὁ ' θ. - ἔλθοι θ. - άλις J. - άλες οπ. C. - ΄ συνθῆ GHIJK. - ἔλθη pro συθξ C. - συοιη (sic) θ. - διαταράξειεν θ. - ταράξειεν vulg. - ΄ πονήση vulg. - πονήσει Cθ. - λοχίην J. - τράπηται θ. - πολλὸν L, Lind. - συνθῆ J. - σηθῆ Κ. - ράξει θ. - πλείον vulg. - πλείον θ. - μελεδαίνει vulg. - μελεδαίνειν μέχ. - λάζοιται vulg. - λάζοιται (sic) Gl, Ald. - λάζυται, al. manu λάζηται D. - λάζοιτο H. - λάκται CKθ, Lind. - ἰσχυρῶς τὰς ἰξύας γε καὶ τὸν C. - ρίνῶν ρεῖ θ. - ΄ φλ. ἰσχυρῶς (ίσχ. οπ. Cθ) ὑδ. νυἰς - κεφαλὴ J. - φρίκην Lind. - φρίττει Cordsous. - καὶ οἰδειι (ἰδίει CDHIJKL, Cordsous, Lind.) (καὶ οἰδείει), (Lind. ἀψυκει), (Lind. ἀψυχέει), (Lind. ἀψυκει), (Lind. ἀψυχέει), (Lind. ἀψυκει), (Lind. ἀψυκ

mentations sont bonnes, il vaut mieux s'oindre ensuite avec de la graisse. S'il y a fièvre, s'abstenir de bains; faire des fomentations sur le bas-ventre, et traiter les lombes; donner à boire les médicaments utérins, mêlant ou des œuss de séche ou du castoréum; après donnez en potage on la sarine cuite avec de la rue ou la décoction d'orge.

36. (Lochies coulant mal. Cinq cas: 1º rien ne vient avec

l'enfant; 2º les lochies sont exiguës; 3º le flux lochial ne marche pas facilement; 4º la purgation lochiale retenue fait éruption soudaine, il peut survenir des ulcérations; 5º la purgation lochiale, marchant bien les premiers jours, se supprime.) Chez une femme, dans l'accouchement, le liquide ne va pas comme il faut avec l'enfant, il est moindre; et, si le liquide attiré par la chaleur dans l'accouchement et peu auparavant est dans la tête, il y aura de la céphalalgie; s'il arrive en abondance dans le ventre, il le dérangera par son irruption, et cela n'ira pas plus loin. Il faut venir en aide, de peur que la diarrhée, survenant à la suite dans un corps en mauvais état, ne la fasse souffrir. Si le flux venant de la tête se tourne sur la purgation lochiale et est abondant, il y a amélioration; s'il dépasse la mesure, il faut traiter; s'il se porte sur le ventre, l'issue devient plus facile pour l'enfant. La purgation est-elle exiguë, une douleur intense est ressentie aux lombes et à toute la région des parties génitales, il v a gonslement, les cuisses se remplissent; de la bouche et des narines s'écoule une pituite aqueuse; céphalalgie, fièvre, frisson, sueurs, grincement de dents; lipothymie; le ventre et la vessie se resserrent; les yeux roulent et la vue devient ténébreuse. Une accouchée a le flux, mais ce flux ne marche pas sacilement, vu que la matrice est échaussée et que l'orifice en est sermé; en esset, l'orisice se recourbe après que l'ensant

γεϊ. — " ο! om. Κ. – ή om. J. – τὰ διμιατα vulg. – τῶμματα C0. – ἀναδινεῖ C. – ἀναδινεῖ θ. – οραι (sic) θ. — " δὲ om. C0. – ἐούση (addunt ή C0) κάθ. ἐπὴν (ἐπὴν κάθ. J) vulg. – ἡ C. – ἴη vulg. – τὸμαρῶς θ. – γεν. Dθ. – γεν. vulg. — "δὲ vulg. – γὰρ θ. – Αnte τοῦ addit ὁ θ. – παιδίον om. (D, restit., al. manu) ϜGΠΙΚ. – ποιήσσοθαι post ἐκχ. C9.

αίδοίου μετά τὸ παιδίον ποιήσασθαι την έχγωρησιν · 1 ην γάρ τούτων τι ή, ου χωρήσει οί ή κάθαρσις ήν.δέ μη εχωρέη οί ή κάθαρσις. ξυμβήσεται ώστε μιν πυρεταίνειν, καὶ φρίκην έχειν, καὶ τὴν γαστέρα μεγάλην είναι. 3 ήν δὲ ψαύση αὐτῆς, άλγέειν πῶν τὸ τοῦμα, μάλιστα ήν τις τῆς γαστρός ψαύση, καὶ καρδιώσσει άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ όσφου πονέει, και ασιτίη και αγρυπνίη και νυγμός. Έπειτα ημέρη πόμπτη ή έδδομη έστιν ότε ή χοιλίη ταράσσεται, καὶ υποχωρέει μέλανα καὶ εκάκοδμα κάρτα, άλλοτε καὶ άλλοτε καὶ ώς ὄνειον οὖρον, και ην υπέλθη, δοκέει οι βηίτερον είναι, και μελεδαινομένη έν τάχει ύγιλς γίνεται · 6 λην δέ μλη, κινδυνεύσει διαββοίης αὐτῆ Ισχυρῆς ἐπιπεσούσης, καὶ τὰ λοχεῖά οἱ κεκρύψεται. Ην δὲ ἡ κοιλίη τοὶ μὴ ταράσσηται, μηδέ ή κάθαρσις χωρέη αὐτομάτη, μηδέ οί. προσφέρηται έν τάγει τὰ ἐπιτήδεια, δ δὲ χρόνος προίη, πονήσει τὰ προειρημένα μεθλλον, και έπι τουτέσισι κινδυνεύσει πελιδνή γενέσθαι δις μόλιδδος. και ύδερωθήναι, και δ διεφαλός έκστήσεται αύτη, αειρόμενος υπό τών μητρέων, και έσται μελάντερος των πέριξ. Και έπην ταυτα γένηται, ούχ οξη τέ "έστι περιγενέσθαι ή γυνή · θνήσχουσι δέ άλλαι άλλφ χρόνω, δκως αν καί τα τοῦ σώματος έχωσε καί τα τῆς πάθης. μιῆς δὲ καὶ εἴκοσιν ήμερεων οὐγ ὑπερδάλλουσιν, ὡς ἐπὶ τὸ πλέον **εύτω ξυμδαίνει. Ήν δέ οἱ ραγη 10 ἡ κάθαρσις είτε καὶ ὑπὸ φαρμάκων** είτε και αυτομάτη, γίνεται γαρ και τουτο, ην χαλάσωσι το στόμα αί μήτραι βιασθείσαι όπό του αίματος αλέως έξαπίνης χατελθόντος, καὶ ἡν ραγῆ, ἀποκαθαίρεται 11 δύσοδμα καὶ πυώδεα, ἔστι δ' ὅτε καὶ μέλανα, καὶ φηίτερον έσται, καὶ μελεδανθείσα δγιαίνεται. 12 Γίνεται και εγκεα εν τῷσι μήτρησιν οἶα τῶν λοχείων σαπέντων· καὶ ἦν

a sait sa sortie. S'il en est ainsi, la purgation ne marchera pas; et, ne marchant pas, il arrivera que la femme aura de la sièvre, le frisson et le ventre tumésié. Si on la touche, tout le corps est douloureux, le ventre surtout; cardialgie de temps en temps; douleur aux lombes; inappétence, insomnie, sensation de piqure. Puis, au cinquième ou septième jour, parfois le ventre se dérange, les déjections sont noires et trèsfétides, et parfois aussi l'urine est comme l'urine d'ane. Si ces évacuations arrivent, la semme se sent mieux, et, traitée. elle guérit promptement. Dans le cas contraire, il y a risque que, une diarrhée violente survenant, les lochies se suppriment. Alors, si le ventre ne se dérange pas, si les lochies n'apparaissent pas spontanément, si on n'administre pas promptement ce qui convient, et que l'état se prolonge, les accidents susdits s'aggraveront, et, en surcroît, elle sera en danger de devenir plombée et hydropique; l'ombilic sera saillie, soulevé par la matrice, et il sera plus noir que les parties environnantes. A ce point, il n'y a plus moyen de guérir; les malades succombent les unes à une époque, les autres à une autre, suivant les conditions de leur corps et de leur mal; elles ne passent pas vingt et un jours; c'est du moins ainsi qu'il arrive la plupart du temps. Si la purgation sait éruption soit par médicaments soit, ce qui arrive aussi, spontanément, quand la matrice laisse l'orifice se relâcher violemment par le sang assluant tout à coup en abondance, l'écoulement est fétide, purulent, parsois même noir; l'état s'améliore, et, traitée, la malade guérit. Il survient aussi des

έπως (όπως θ) τε (ἀν pro τε Cθ) καὶ τulg. - νοσήματος (D, al. manu σώματος) 
ΒΚ. - έχουσι ΗΚ. - τὰ οm. J. - πλέον [δὲ] Lind. - ούτως συμβ. θ. - ""ή Cordus. - ή οm. τυlg. - ήν τε καὶ ὑπὸ θ. - αὐτομάτης C. - γίγν. C. - μῆτραι ἡ (κὴ pro ἢ C., Lind.; ἢ om. θ) βιασθ. τulg. - ἀλεος (sic) θ. - άλεος (D, al. manu ἀλέως) GHIJK, Akd. - άλ. om. C. - "δύσοσμα θ. - μελαιδανθεῖσα θ. - μελαιδοίης θ. - γενήσεται θ. - δεήσηται θ. - γενήσεται θ. - δεήσηται θ. - γενήσεται θ. - δεήσηται θ. - γενήσεται θ. - δεήθησεται C.

γένηται, πλέονος μελεδώνης δεήσεται, δχως μή οί τὰ έλχεα μεγάλα καὶ σηπεδονώδεα έσται 1 κίνδυνο; δὲ ἢ θανεῖν ἢ ἄφορον γενέσθαι. Σημήϊα δὲ ταῦτα εγίνεται ἢν έλκεα ἐνῆ · ἐπὴν χωρέῃ ἡ κάθαρσις, δοκέει ώς ακάνθια διά των μητρέων λέναι, καλ πύρ λάζεται την . κοιλίην. Φιλέει δὲ ταῦτα ἐπιλαμδάνειν · ἀλγέει ἐπαφωμένη τὸ κάτω τοῦ όμφαλοῦ, ὡς ἔλχεος χαθαροῦ νευρώδεος εἰ θίγοις • ἔπειτα δδύναι εσχυραί άλλοτε και άλλοτε εμπίπτουσιν ες τας μήτρας, και πυρετὸς, ἔστι δ' ὅτε πρὸς χεῖρα βληχρὸς, καὶ ἄλλοτε ὁ καὶ ἄλλοτε ὑποκαχοήθεα χωρέει τὰ λοχεῖα, πυώδεα, δύσοδμα. Ταῦτα σημήτά έστιν, ην έλχεα εν τησι μήτρησιν ή, χαι δέεται πολλής μελεδώνης. Ταύτης μέν 7 οὖν ἀμφὶ τῆς νούσου τόσαι τελευταί εἰσιν. ε Ήν δὲ ἡ κάθαρσις \*ή λοχείη τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας χωρήση, ἔπειτα άποληται έξαπθης, αθτη πάσχει παθήματα τη προτέρη άδελφέα, βοσον δέ· και 10 βν μεταπίπτη ή νούσος, ές τωυτό μεταπείσεται. γρονίη δε και βληγροτέρη έσται της προτέρης. Διαιτεομένη 11 δε ή γυνή περιγίνεται, ήν άρμοι μελεδαίνηται. Άμφὶ 12 ὸἐ τῆς νούσου ταύ-THE SOE EYEL.

37. \*Ην δὲ ἐκ <sup>18</sup> τόκου μὴ καθαρθῆ, οἰδέει ἡ γαστὴρ καὶ ὁ σπλὴν καὶ τὰ σκέλεα, <sup>16</sup> καὶ πῦρ ἔχει, καὶ ρῖγος λαμδάνει, καὶ δδύναι ἀἰσσουσι πρὸς τὰς ἔξύας, ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς τὰ σπλάγχνα, καὶ ἀποψύχεται, <sup>18</sup> καὶ πῦρ ἔχει, σφυγμοὶ βληχροὶ, ἔστι δ' ὅτε <sup>16</sup> καὶ δξέες, ἄλλοτ' ἀειρόμενοι, <sup>17</sup> ἄλλοτε ἔλλείποντες. Ταῦτα πάσχει ἀρχομένης τῆς νούσου, καὶ ὧδε ἔχει ' ἢν δὲ προίη τοῦ χρόνου, τὰ <sup>18</sup> κῦλα τοῦ

<sup>1</sup>Κ. γὰρ ἀποθανεῖν θ. - σημεῖα θ. -² γίγν. C. - ἀχάνθια C, Lind. - ἄχανθα τυἰg. — ³ χαὶ πῦρ μιν (μιν om. D) λάζεται (addunt καὶ Cordæus, Lind.) μάλιστα τὴν κοιλίην ἐπιλαμβάνειν (ἐπιλαμβάνει DK, Cordæus, Lind.) νυἰg. - καὶ πῦρ μιν (μιν om. θ) λάζεται (λάζηται C) μάλιστα (μάλ. om. θ) τὴν κοιλίην, φιλέει (φιλεῖ θ) δὲ ταῦτα (ταῦτ' θ) ἐπιλαμβάνειν Cθ (Vatic. Codd. ap. Foes in not., μάλιστα δὲ τὴν κοιλίην φιλέει ταῦτα ἐπιλαμβάνειν). — ⁴ἀλγ. δὲ 'δὲ om. θ) ἐπ. (ἔπαφομένη 🐿 νυἰg. - θήγοι; G, Ald., Frob. - οιγοι (sic) θ. - θίγει; J. — ³ εἰ; J. - βλῆχρος C — ° καὶ άλ. om. Cθ. - ὑπὸ κακοήθεα νυἰg. - ῦποκακοήθεα HIJ, Cordæus, Lind. - ὑπακοήθεα (sic) L. - ὑποκακειθεα (sic) θ. - λόχια CD (J, λοχία). — Ante πυ. addunt καὶ DK. - δύσοσμα θ. - σημεῖε νυἰg. - σημεῖε C. - ϟ om. (D, restit. al. manu) FIJK, Ald. - ἢ ponitur ante ἐν Cθ. - μελεδωνῆς C. - μελαιδόνης θ. — ¹ νῦν τυἰg. - οῦν CJ. - τοσαίδε τελευταῖαι C. - α εἰ C. — ° ἢ C. - λοχίη CD. - τρὶς θ. - χωρήσει C. - ἀπόλωλεν (ἀπολεῖται θ) ἐξ. ταύτη (αὐτη Cθ) πάσχει νυἰg. - Lisez ἀπόληται. - ἀδελφὰ Cλ. — <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰ; νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰς νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰς νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰς νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - εἰς νυἰg. - ἐς C, Lind. - χρονίει θ. - βληχροτέρα Σ. - <sup>10</sup>εὶ μεταπίπτει C. - <sup>10</sup>εὶ

ulcérations à la matrice, par la corruption des lochies; si cela arrive, il faudra plus de soin, afin que les ulcérations ne deviennent pas grandes et putrides; il y a danger que la fenime succombe ou devienne stérile. Voici les signes quand des ulcérations existent: la purgation venant, il semble que des épines passent par la matrice; de la chaleur tient le ventre. Voici encore ce qui survient souvent : palpée, la région sous-ombilicale est douloureuse comme si on touchait une plaie pure sur une partie nerveuse; pais des douleurs intenses saisissent par intervalles la matrice; il y a de la sièvre, qui est parsois douce à la main; de temps à autre, les lochies coulent avec un assez mauvais caractère, purulentes, sétides: voilà les signes quand il y a des ulcérations à la matrice, et beaucoup de soin est nécessaire. Telles sont toutes les terminaisons de cette maladie. Si la purgation lochiale marche les trois ou quatre premiers jours, puis se tarit tout à coup, la semme éprouve des accidents analogues aux précédents, mais à un degré moindre; semblablement, la maladie, venant à se déplacer, a la même métastase; elle est de durée et moins intense que dans l'autre cas. La femme, mise au régime, guérit, si elle est soignée de près. Voilà ce qu'il en est touchant cette maladie.

37. (Traitement du cas où manque la purgation lochiale.) Si après l'accouchement il n'y a pas de purgation, le ventre, la rate et les membres inférieurs se gonflent, la sièvre vient, le frisson saisit, des douleurs se font sentir aux lombes, parsois aussi aux viscères; resroidissement, sièvre, battements faibles, parsois fréquents, tantôt élevés, tantôt se dérobant. Tels sont les accidents et l'état au début de la maladie; avec le temps, le dessous des yeux devient rouge.

προτέρας J. — "τε pro δὲ Cô. - άρμοὶ HKO. - άρμοὶ (sic) G. - άρμοὶ I. - άρμο C. — "δὲ om. θ. - ταύτης τῆς ν. C. — "τοῦ (τοῦ om. Cô) τόπου vulg. - καθαρέη (sic) C. - Ελκεα pro σκέλεα θ. — "παλ.... ἀποψύχεται om., restit. al. manu D. - λαμδάνει om. D. - παὶ όδ. ἀίσσ. om. θ. - ἀίσσουσαι C. - ότι pro ότε C. - λεποψυχέει pro ἀποψύχεται L. — "παὶ τὸ πῦρ θ. — "παὶ om. Cô. - ἀίλοτε Cô. — "δλλετε C. - Ελλίποντες (sic) GHJK, Aki., Frob. - προείη τὰ τοῦ θ. — "ποῦλε vulg. - κυλὰ θ. - γίνοντας θ.

προσώπου έρυθρά γίνεται. Όταν ώδε έγη, διδόναι χοῦφα σιτία: τ κήν ορλά, φαθιτακον μια εί κατω. ην ίτεν Χογφομέ ή, ε τι Χογήν καθαίρει, ήν δέ φλεγματώδης, δ τι φλέγμα ι μετά δέ ε τουτο πυριήσθαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι, καὶ προσθεῖναι μαλθακτήριον τὴν ἡμέρην. "Ην δε <sup>3</sup>στερεον ή το στόμα, πυριήν άπασαν ήμέρην, και τα μαλθαχτήρια προστιθέναι · Επειτα λούσαι θερμώ δοατι, χαὶ \* ἐντιθέναι τούς μολίβους · μετέπειτα δὲ άλὸς χόνορους καὶ σιμύρναν ἐς τρυχίον ἀποδήσας και την πίσσην την έφθην εν ειρίω, ήδύσματα ξυμμίξας. είσον έχαστου, ποιέειν είσον χιχίδι σμιχρή προσχείσθω δε ήμέρην χαλ εύφρόνην : μετά δε τοῦτο διαλείπειν ήμέρας τρεῖς, καὶ πυριῆσθαι τοισιν αὐτέοισιν \* προστιθέναι δὲ καὶ κόκκους ἐκλέψας ὅσον δύο πόσιας καί πεπέρεος, τρίψας λεία, παραμίξας έλαιον αλγύπτιον λευκόν καὶ μέλι ώς κάλλιστον, <sup>8</sup> έμπλάσας εν εἰρίω, περιελίξας περὶ πτερον, προστιθέναι ήμέρην καὶ εὐφρόνην, καὶ ήν σοι δοκέη κεκαθάρθαι, άμεινον εάν· ήν δε δοκέη ετι δέεσθαι καθάρσιος, δύο ήμερας διαλείπειν, και αὖθις τὸ ξὸν τῆ σικύη ἡμέρην και εὐφρόνην προστιθέναι . κάπειτα νέτωπον 10 και δόδινον έλαιον ώς εὐωδέστατον και έλάφου στέαρ τήξας, εν εξρίφ προστιθέναι μίην ήμερην, καὶ λούειν πολλώ τῷ θερμῷ, ὡς 11 οἶόν τε ἢ εὐμενές καθαρτηρίοισι δὲ αὐτίκα καὶ θερμῷ καθηραμένη τὰ πονεύμενα γωρία, ἐναλειφέσθω τὸ στόμα τῶν μητρέων γηνείο στέατι και σμύρνη και βητίνη χλιαρή, και θάλπειν · κλυζέτω οδ τάς ύστέρας τῷ οἶνω καὶ τῷ ναρκισσίνω ελαίω τῆ

<sup>&#</sup>x27; Καὶ ἡν θ. - ' τοῦτο om. θ. - πυριᾶσθαι θ. - πυριῆσαι DHKL. - προσθήναι θ. - μαλθακώτερον F. - μαλθακότερον G. - μαλθακτήρια DHJKLQ', Lind. -3 στερρή (στερεον (sic) θ; στερρή D; στερή KL; στερρόν Lind.) ή τό στόμα πυριήν (ήν τὸ στόμα, πυριάν θ; ή τὸ στόμα, πυριήν Lind.) vulg.- άπαν θ. - 4 τιθέναι vulg. - έντιθέναι θ. - προστιθέναι J. - μολίδους CFGHI, Ald. έπειτα J. - τριχίον DJ. - τρύχιον C. - πίσσαν θ. - ήδύσμα (sic) Κ. - συμμ. Co. - Ισων FG. - ποιέων vulg. - ποιέειν J. - Ισσον G. - ή pro Ισον C. κηκίδι μικρή  $\theta$ . – κικίδης (sic) μικρής  $\mathbf{D}$ . – προσκεϊσθαι  $\mathbf{C}\theta$ . – τοῦτο om.  $\theta$ . – καταλιπείν vulg. - διατιπείν (sic) θ. - δια)ιπείν Vatic. Codd. ap. Foes in **not.** – διαλείπειν  $C_n$  – πυριάσαι  $\theta_n$  – τησιν  $K_n$  – αὐτοῖς  $\theta_n$  —  $\theta_n$  αλ πρ. δὲ καὶ C. - δύο κόκκους έκλέψες δύο πόσηας C. - κόκκους δύο έκλέψες όσον δύο πόσιας Vatic. Codd. ap. Foes in not. - έψήσας pro έπλέψας DFGIKL, Lind. - πεπέρεως CHJK. - παραμίξαι G. - παραμείξας C. - χάλιστον K. - \* τουτο (τ. om. C) έμπλ. vulg. - ἐσίριον (sic) θ. - καὶ (καὶ om. Cθ) πιριελίξας (περιειλίξας D) περί πτερον (περί πτερον ελλίξας C, θ ελίξας) vulg. - προσθείν (προστιθέναι θ) ήμέρην άπασαν (άπ. οπ. Ch) καλ εύφρόνην (εδ φρονείν θ)

Les choses étant ainsi, donner des aliments légers; les humeurs sont-elles en mouvement, prescrire un purgatif: si la malade est bilieuse, un cholagogue; si pituiteuse, un phlegmagogue; puis fumigation aromatique de la matrice, et, pendant le jour, un pessaire émollient. Si l'orifice est dur, fumigation chaque jour, et application de pessaires émollients; puis laver à l'eau chaude, et appliquer les plombs; ensuite, liant des grains de sel et de la myrrhe dans un chiffon, la résine cuite dans de la laine, mélant des aromates, de chaque autant, faire un pessaire gros comme une petite noix de galle, et le laisser en place un jour et une nuit; puis, interruption de trois jours, et sumigation avec les mêmes ingrédients. Autre pessaire : écorcez des baies du daphné Cnidium, prenez de ces baies et du poivre la dose de deux potions, pilez fin, mêlez de l'huile blanche d'Égypte et du très-beau miel, emplatrez dans de la laine, roulez autour d'une plume, et appliquez pendant un jour et une nuit; si la purgation paraît complète, il vaut mieux s'en tenir là; si non, interrompre pendant deux jours, et, de rechef, appliquer le pessaire avec le concombre sauvage pendant un jour et une nuit; puis, prendre du nétopon, de l'huile de rose très-odorante, faire sondre de la graisse de cerf, et appliquer dans de la laine pendant un jour; on lavera avec beaucoup d'eau chaude, de la façon la plus douce pour la femme. Aussitôt après avoir purgé les parties sousfrantes avec les mondificatifs et l'eau chaude, elle oindral'orifice utérin avec de la graisse d'oie, de la myrrhe et de la résine tiède, et somentera. Le lendemain, elle sera des injections pour l'uterus avec le vin et l'huile de

vulg. — \* έτι θ. – έτι om. vulg. – δεῖσθαι θ. – καθάρσησς C. – διαλεικείν (sic) θ. – διαλεικείν vulg. – αὐτις Cθ. – σύν θ. – νύκτα Cθ. – κάπιτα θ. – τό (τό om. C) νέτωκον vulg. — "Post και addient τὸ CDFGHJK. – ροδιον D. – έλεον K. – ἀς om. θ. – ήλω τήκειν pro τήξας C. – ἐν Cθ. – ἐν om. vulg. – προστ. om. C. – μιᾶν (sic) θ. – τῷ om. JL. — " στηι (sic) θ. – τὸ pro τε ἢ C. – τὰ ἢ om. θ. – τὰ ἀμφιπονεύμενα (ὰμφικνεύμονα sic J; ὰμφὶ πονεύμενα L; πονεύμενα θ) χωρία (χόρια C) vulg. – ἐναλεφέσθω θ. – ἐναλείφεσθαι Κ. – χηνίω θ. – ρετίνη GI. – κλυζέσθω θ. – ναραισίνω C. – ἐλέω D.

¹ ύστεραίη ' ἢν δὲ μὴ ἢ ναρχίσσινον, οἴνω μόνω ' ταῦ τα ὅχωις σο: προ τῶν ἐπιμηνίων ἡμέρη μιἢ πρόσθεν πεποιήσεται. 'Επὴν δὲ τὰ ἐπιμνία γενήται, ² τὰς μὲν ἐν ἀρχἢ ἡμέρας τρεῖς, τρίδουσα μελαν το χύπριον, καὶ ἀλὸς χόνδρον ἐπιχέασα, εἰρίω ἀναφορύξαι ' τοῦτο ἐν τῷ σώματι ἔχέτω ἐπ' ὀλίγον, καὶ νῆστις οἶνον ἄχρητον εὐωὸεα ἐπιρροφεέτω. 'Επὴν δὲ παύσηται τὰ ἐπιμήνια, τὴν ἡμέρην τὸ ³ ξὺν τῷ γλήχωνι προστιθείσα, πρὸς τὸν ἄνδρα ἴτω ' κὴν ἐν γαστρὶ σχῷ, ὑγιὴς γίνεται. Σιτίοισι δὲ χρήσθω ἐν τῷ καθάρσει. 'Πρὸς τούτοις ἀρήγει ἔψεῖν τὴν λινόζωστιν, καὶ ξυμμίσγειν πράσα 5 καὶ σχόροδα καὶ κράμδην κόκκωνά τε, καὶ τὸν χυλὸν ροφεέτω ' <sup>6</sup>τοῖσι δ' ἄλλοισι, θαλασιόισι μᾶλλον ἢ κρέασι χρήσθω ' τῶν δὲ γλυκέων εἰργέσθω καὶ ἐλαιηρῶν ' πίνειν <sup>8</sup>δὲ αἰεὶ νῆστιν τὸ ἀπὸ τῆς δαίδος, ἔστ' ἀν καθαίρηται ' ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηνίοισι μάλα πινέτω.

38. \*Ην δὲ δλίγω ἐλάσσονα τοῦ δέοντος \*χωρήση γυναικὶ τὰ λογεῖα, οἶα τῶν μητρέων στενοστόμων ἐουσέων καὶ παρεστραμμένων, ἢ τοῦ <sup>10</sup> αἰδοίου ἐπιμεμυκότος κάρτα ὑπὸ φλεγμασίης, ἡ γυνὴ πυρεταίνει ὀξέως, καὶ καρδιώσσει, καὶ ἀλγέει τὸ σῶμα πᾶν, καὶ σφαλαζει, καὶ <sup>11</sup> ἐς τὰ ἄρθρα τῶν γειρέων καὶ τῶν σκελέων καὶ τῆς ὀσφύος ἡ ὀδύνη φοιτὰ, καὶ τὸν ἀμφὶ τὴν ὸειρὴν <sup>12</sup> χῶρον καὶ ῥάχιν καὶ βουὑῶνας ἀλγήσει, καὶ ἀκρατέα τινὰ τῶν <sup>13</sup> μελέων τοῦ σώματος γενή-

' Υστέρη C. - ήν pro ή Κ. - ναρχισσίνω C. - μόνω om. Co. - όπω; o. - ποιήσηται vulg. - πεποιήσεται Co. - τρεῖς pro τὰς Vatic. Codd. ap. Foes in not. - τρείς Co. - τρείς om. vulg. - τρίδουσαν vulg. - τρίδουσα CDHIKI., Cordwus, Lind. - μέλαν θ. - μελάνθιον vulg - καὶ κύπειρον pro τὸ κύποιον Lind. – Gal. Gl. : μέλαν τὸ κύπριον, τὴν κυπρίαν σποδὸν, ἢ πρὸς του: ρφθαλμούς χρώμεθα. – χόνδριον C. – ἐπιχέας C. – ἐπιχέας  $\theta.$  – ἀναφορίζας D. - ἐπόμενον pro ἐπ' ολίγον C. - Ante olvov addunt καὶ Co. - ἐπιροφίτω t. - <sup>3</sup> σύν θ. - γλείχωνι G, Ald. - γλίχωνι GHIJ. - προστιθείς (προστιθή θ καὶ (ὡς pro καὶ GHIJK) πρὸς (ὡς pro πρὸς LQ', Lind.) τὸν vulg. - Je lis προστιθείσα πρὸ; τόν. – είτω · καὶ ήν θ. – ίσχη C. – έχη θ. – χρήσθω  $\theta$ . – χρέο vulg. — 4 πρός τε (τε om. θ) τὰ βίγη pro πρὸς τ. άρ. C0. - ἀρήγει om. (D, restit. al. manu) FGHIJKL. - λινόζωστιν CHIK, Ald. - λινοζώστιν vulg. ξυμμ. Co. - συμμ. vulg. - πράσσα C. - καὶ o. - καὶ om. vulg. - κυκεόνα δὲ καί Lind. - Gal. Gl.: κόκκωνα, κόκκον τὸν κοινῶ; ονομαζόμενον, ου τθν ανίδιον, δν και αὐτὸν ἔστιν δτε κόκκον ἄνευ προσθήκης ονομάζει. - ρυζείτοι θ. - ροφεέτω C, Lind. - ροφείτω vulg. - τοῖσι (τισί pro τοῖσι Cordæus) δακτύλοισι, καὶ όψοισι θαλασσίοισι vulg. - τοῖσι δε σιτίοισι καὶ όψοισι θαλασcioισι Lind. - τοίσι δὲ (δ' θ) άλλοισι θαλασσίοισι CO. - χρήσθω ή χρέασι CO. - ' σίτων pro των C. - ' δ' έάσει νηστις ή το C. - δαιδός vulg. - δαδός C.

marcisse; s'il n'y a pas d'huile de narcisse, avec le vin seul. Il faut s'arranger pour que tout cela soit fait un jour avant les règles. Les règles venues, pendant les trois premiers jours, piler de la spode noire de Chypre, répandre des grains de ⊶l, et prendre le tout dans de la laine; la femme gardera cela quelque temps dans son corps, et boira à jeun du vin pur de bonne odeur. Les règles avant cessé, elle appliquera pendant le jour le pessaire avec le pouliot, et ira auprès de son mari; si elle devient grosse, elle guérit. Elle mangera pendant la purgation menstruelle. En outre, il faut faire cuire la mercuriale, mêler des poireaux, de l'ail, du chou, des grains de grenade, et boire ce bouillon; du reste, user plutôt de poissons de mer que de viande; éviter les choses douces et huileuses. Il faut boire continuellement à jeun la préparation avec les branches de pin, jusqu'à ce que la purgation vienne; et la boire surtout pendant les règles.

38. (Cas où les lochies coulent moins, parce que la matrice a l'orifice étroit et décié, ou parce que les parties génitales sont resserrées par l'inflammation.) Si les lochies coulent moins qu'il ne faut, parce que la matrice a l'orifice étroit et et déviée, ou parce que les parties génitales sont fortement resserrées par la phlegmasie, la femme a une fièvre aiguë, de la cardialgie, tout le corps douloureux, de la jactitation; la douleur s'empare des articulations des membres supérieurs et inférieurs et des lombes; elle souffre au cou, au rachis et aux aines, et quelques parties du corps seront frappées d'impuissance; puis une fièvre tranquille, un frisson tout à fait manifeste; elle vomit aussi des matières pituiteuses, amères,

<sup>-</sup> ἐπίζος Η. - ἐπίζος (sic) Κ. - γάλα pro μάλα θ. - - \* χωρέη θ. - χωρήσει C. - ἐπίχια CD. - λοχία J. — " αἰζοίου ἢ τι μεμυκὸς (ἐπιμεμυκότος pro ἢ τι μ. C) valg. - πᾶν τὸ σῶμα D. - σφαλάζει C. - σφαλάζει θ. - La leçon de θ est bonne aussi, pourva qu'on la lise σφαδαίζει. — " ἐς οπ. J. - ἄκρα pro ἄρ- ὑεα DHIJKLQ', Lind. - χειρῶν θ. - τῶν ὀσφύων C. — " χῶρον θ. - τόπον valg. - χόνδρον Κ. - χρόνον (D, al. mana τόπον) HIJ. — " σκελέων C. - καὶ ὑκειτα C9. - περ pro πῦρ C. - ἡρεμ. I. - Post ἡρ. addunt γενήσεται C9. - καὶ τῷ τις C0. - φανερῆ G. - ἐμεέσσει (sic) C.

σεται · έπειτα πύρ ήρεμαϊον, φρίκη πάνυ φανερή · έμέουσι δέ 1 καὶ φλεγματώδεα, πικρά, δριμέα. Καὶ ἀμφὶ τῆσδε ὧδε ἔχει καί οἱ ξυμδήσεται, ην μελεδανθη, ύγιέα γενέσθαι · <sup>2</sup>ην δε μή, χωλην και άκρατέα τῶν μελέων γενέσθαι τοῦ σώματος. Άφορος δὲ ή νοῦσος οἰ πάνυ. \*Ην \* μέν αξ μῆτραι ελχωθέωσι καὶ τὰ λοχεῖα μή παρῆ, ώς γρή, πάντα πονήσει, και ήν μή μεγάλα ή τά έλκεα, μελεδκινομένη έν τάγει \* ύγιαίνει. Χρή δὲ τὴν μελέτην ἀτρεκέως ποιέεσθαι Ελκέων των έν τήσι μήτρησιν . άτε γάρ έν άπαλή έόντα και εὐεπαισθήτο καὶ νευρώδει κοιλίη, 5 πολλά δὲ τὰ κοινωνέοντα, βρέγμα, στόμαχος, γνώμη, αύξεται, και κακοτροπέει, και οὐ βηϊδίως έθέλει ξυνιέναι. \*Ην δέ οι αι μητραι στενόστομοι γενοίατο, και μή παραχαλάσωσι την λοχείην κάθαρσιν, καὶ φλεγμήνωσιν, την μελεδαίνηται έν τάχει, πάντα μιν μαλλον πονήσει, και όδμη πονηρή, και οιδίσκεται ή έξοδος · και ήν μή φλεγμήνωσιν αι μήτραι, αὐτόματον έξεισι κακόν δζόμενον και πελιδνόν εόν ή μέλαν εόν θρομδοειδές, και ή γυνή καθαίν ρεται τὰ λοχεῖα · ἔστι δ' ὅτε οὐχ • ἔζεισιν, ἀλλά τῆ γυναικὶ θάνατον σημαίνει, εί μή τις έν τάχει φλέδα τάμοι ή την κοιλίην μαλθάξειεν • άμεινον δέ και κλύσμα ποιησαι • ήν δέ • εὐήμετος ή, καὶ 💰 ELETON AZEIN. MOERRON OF PIONDEEIN MAI TOETON. LONTERN OF MAIDOC. ότε δέοι, άριστος.

39. Ήν δὲ ἐχ τόχου γυνὴ χαθαρθῆ όλίγω πλέονα ὧν χρὴ, γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο,  $^{10}$  ἢν αἴ τε μῆτραι εὐρύστομοι γενοίατο καὶ τῶν φλεδῶν τινες  $^{11}$  χαταββαγέωσιν, αῖ τείνουσιν ὁπὸ τὰς μήτρας, ὑπὸ

'Καὶ οπ. Cθ. - συμβ. θ. - μελεδανθή Cθ. - μελεδαίνηται vulg. - ύγιᾶ Cθ. - ² εἰ Cθ. - χολήν θ. - ἀχρατφνέα C. - μελέων Cθ. - γίνεσθαι vulg. - τοῦ σ. γίνεσθαι C (θ, γενέσθαι). -- ³ δὲ pro μὲν θ. - μὴ pro μὲν CFGHIK. - μὲν εἰ οπ. J. - αὶ οπ. θ. - ἐλχωθέωσι C. - ἐλχωθῶσι vulg. - λόχια CD. - λοχία J. - κάντα μην (sic) (μιν θ) πον. Cθ. -- ὑγιαίνεται θ. - τὴν μὲν (μὲν οπ. Cθ. Cordens) μ. (μελεδαίνην sic C) vulg. - ἀπαλῷ vulg. - ἀπαλῆ θ. - εὐεπεσθήτω θ. - ν. τῷ (τῷ οπ. Cθ) χοιλίη vulg. -- ὁ πολλὰ.... είδον p. 96, l. 8, οπ. Ce - αίσσεται vulg. - αὐξεται DFHIJKθ. - Il faut prendre la leçon αὐξεται. Les traducteurs ont fait de γνώμη le sujet de αίσσεται, et ont entendu ţυνιένει au sens de intelligere, traduisant : Mens concutitur, depravatur, nec ſacile intelligere solet. Ce n'est pas le sens : πολλά.... γνώμη forme une parenthèse ; et ξυνιέναι signifie se réunir. Si l'on en doute, que l'on consulte ce passage-cì du traité des Ulcères, § 8 : Ελεεα οὐ κεκαθαρμένα οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι ξυναγόμενα, οὐδ' αὐτόματα ξυνέρχεται. -- εγε pro οἱ D. - λοχίην DJ. - κάθαρσιν, (addit καὶ H) φλεγμαίνουσιν (φλεγμήνουσιν DFGHIK, Ald., Cor-

âcres. Tel est ce cas. Traitée, elle guérira; si elle n'est pas traitée, elle restera boiteuse ou paralysée de quelque partie du corps. Cette maladie ne rend pas absolument la semme stérile. Si la matrice s'ulcère et que les lochies ne viennent pas comme il faut, la femme aura tous les accidents; traitée promptement, elle guérit dans le cas où les ulcérations ne sont pas étendues. Il faut traiter avec beaucoup de soin les ulcérations utérines; car, étant dans une cavité molle, d'une sensibilité exquise et nerveuse, avec beaucoup de sympathies, le bregma, le cardia, l'intelligence, elles s'accroissent, deviennent malignes, et ne sont pas disposées à se fermer. La matrice devenant étroite à l'orifice, ne laissant pas couler la purgation lochiale et s'enflammant, si le traitement n'est pas appliqué promptement, tout s'aggrave, odeur mauvaise, gonflement du conduit; dans le cas où la matrice n'est pas enflammée, il sort spontanément des matières sentant mauvais, livides ou noirâtres, contenant des caillots, et la femme a la purgation lochiale; mais parfois il ne sort rien, ce qui est indice de mort, à moins que promptement on n'ouvre la veine ou lâche le ventre; en ce cas, il vaut mieux employer un lavement; si la femme vomit facilement, on peut encore provoquer le vomissement; il est excellent d'uriner et de suer. Pour ces moyens le meilleur moment est celui où besoin en est.

39. (Cas où les lochies sont plus abondantes qu'il ne faut.) Après l'accouchement, la femme a un flux un peu plus abondant qu'il ne faut; cela arrive en esset aussi quand la matrice devient large de l'orisice et que quelques veines qui s'étendent sous la matrice se rompent par l'essort de la sortie

deus; ρλεγμήνωστν θ) vulg. — ' κἢν J. – ἐν τῷ (τῷ om. Jθ) τ. vulg. – Ante πάντα addit ἐκτατηι ἢ ἐδδοματηι (sic) ἐοῦσαν θ. – ἔξισι θ. – ὑπὸ μελάνεον pro μελαν ἐὸν θ. – λόχια D. – λοχία J. — ° ἔξισιν θ. – ἢν vulg. – Je lis el pour ἢν. – τάμοι θ. – τέμη vulg. – τὴν om. θ. – κλυσματεσσιν (sic) pro κλ. ποιῆσαι θ. — ° εὐέμετος vulg. – εὐαίμετος G. – εὐήμετος θ. – πρεῖσσον J. – τούτων vulg. – τουτέων θ. – ὅτε δὲ οἱ ἔριστος Ald., Frob. — εἰ vulg. – ἢν θ. — <sup>11</sup> καταραγεσιν (sic) αξ τίνουσιν θ.

βίης τῆς ἐξόδου τοῦ ἐμδρύου, ¹ πυρετὸς ἔξει αὐτὴν λεπτὸς, θέρμη τε ἀνὰ πᾶν τὸ σῶμα, ἔστι δ' ὅτε καὶ φρίκη καὶ ἀσιτίη, καὶ βὰελύζεται πάμπαν, ³καὶ λεπτὴ ἔσται καὶ ἀσθενὴς καὶ χλωρὴ καὶ οἰδαλέος, καὶ ἀσιτιεῖ · ἢν ³δέ τι φάγη ἢ πίη, οὐ πέσσεται · ἐνίησι δὲ καὶ κοιλίη καὶ κύστις καταβρήγυυται, καὶ φρίκη ἔχει μᾶλλον. ᾿Αμφὶ δὲ ⁴ ταύτης ὧδε ἔχει.

40. "Ην " δὶ ἐχ τόχου ἐσύση συμφραχθῆ τι τοῦ αἰδοίου, ἤδη δὲ καὶ τοῦτο είδον, ἢν ἑλκωθῆ τὸ στόμα τοῦ αἰδοίου, ἐγένετο ἔχεκθῆ ἐν τῷ τόχω βιησθὲν ὑπὸ τῆς ἐξόδου τοῦ παιδίου, ἐγένετο ἔχεκθθη ἐν τῷ τόχω βιησθὲν ὑπὸ τῆς ἐξόδου τοῦ παιδίου, ἐγένετο ἔχεκλόν τι ἀφθη, χαὶ ἐφλέγμηνε χάρτα, καὶ τὰ χείλεα ὑπὸ τὴς ¹φλεγμάνσιος ξυνέπεσε πρὸς ἄλληλα χαὶ ἐλάβετο ἀλλήλων, ἄτε ἡλχωμένα ἐόντα. "Καὶ θίζις γίνεται καὶ μύχης, δς ἄμφω τὰ χείλεα ἔχει ξυνδήσας, ἄτε τῆς χαθάρσιος ἀπολελαμμένης εἰ δὶ ἐχώρεεν ἡ καθαρσις, οὐκ ὰν ἐμυχώθη τὰ είλκεα 'νῦν δὲ ἐπιβρεί, καὶ παχύνεται ἀλθαρσις, οὐκ ὰν ἐμυχώθη τὰ είλκεα 'νῦν δὲ ἐπιβρεί, καὶ παχύνεται ἀλφχείν 'τὸ δὶ Ἰῆσθαι οὖν ὡς τὶ ἐν τῷ ἄλλω σώματι, καὶ ἐς ὧτειλὰς ἄγειν 'τὸ δὶ Ἰησθαι οὖν ὡς τὶ ἐν τῷ ἄλλοςοον. Ἡ Φροντὶς ἔπασχε ταῦτα ἄ πάσχουσιν <sup>11</sup> αἱ μὰ ἀποχαθαιρόμεναι τὰ λοχεῖα, καὶ ἐπὶ τού-

' Πυρετός (addit δὲ D) καὶ ρίγος έξει (έχει θ) vulg. - καὶ ρίγος de vulg. ne me parait pas pouvoir être gardé, non-sculement à cause de λεπτὸς qui ne peut se rapporter à ρίγος, mais encore à cause du sens, θέρμη et φρίκη excluant ρίγος. — 'xal om. DFGHIJK. — ' γάρ pro δὲ D. — ' τησδε θ. — 5δ' θ. - ἐούσης vulg. - ἐούση θ. - ἐμεραχθη J. - ἐλκεωθώσι C. - - Ελκεωθη C. - τώ Cô. - τῷ om. rulg. - Ικελλον DFGHIK. - είκελον C. - τῆ pro τι C. άφθη D. - φλέγμηνε (sic) C. - ' φλεγμάντυος FGHIθ, Ald. - φλεγμάντιος (sic) Κ. – φλεγμαντύος C. – ξυν. C. – συν. valg. – έλχωμένα (sic) IK. – ήλη ήμμένα (sic) G. - είλαωμένα θ. - \* καὶ ψύξις (θίξις pro ψ. C) δὲ (δὲ om. C) γίνεται (γίγν. C) (καὶ ψ. δὲ γ. οπ. θ) καὶ μεμύκει (μυκηι sic θ; μυκησσός sic C) αμφω τὰ χείλεα (addunt έχει Cθ) ξυνδήσασα (ξυνδ. om. Κ; ξυνδήσαντα Foes in not., Lind.; συνδήσας θ) τὸ (τῶ pro τὸ Η; τε pro τὸ C; άτε pro τὸ θ) τῆς καθάρσιος (καθάρσηος C) ἀπολελειμμένης (ἀπολελαμμένης CDFGHike, Cordæus) vulg. - Tous les éléments de la correction sont sour nis par les mss. C et θ: θίξις au lieu de ψύξις; μυκησσός, c'est-à-dire μώ κης δς, au lieu de μεμύκει; ξυνδήσας de θ, ce masculin étant expliqué par μύχης, enfin le τε de C se joignant avec l'a final de ξυνδήσασα et receastituant aτε fourni par θ. Il y a dans Gal. Gl. la glose μήκη, μύσις. Faudrait-il rapporter cette glose à la leçon de θ, μύκη? - \*χείλεα L.-Gal. Gl.: ἐμυχώθη, Διοσχουρίδης μέν φησι, τὸ συνέμυσεν, οι πλεϊστοι δὲ τὸ έπιφύσεις έσχε πλαδαράς, ώσπερ και οι μύκητες. - και (και om. θ) i. οδν (γούν J; ούν om. C) rulg. — 10 τφ om. C. - ώτιλάς θ. - δὲ om. D. - χωρείον D. - όμόχροον (όμόχρονον DJQ'), εἰ (ἡ C) φροντίζο "Επασχε δὲ (δὲ οπ. C) de l'enfant; il y a une sièvre légère, de la chaleur sur tout le corps, parsois du frissonnement et de l'anorexie; la semme a du dégoût pour tout, elle maigrit, s'assaiblit, pâlit, s'œdématie, et perd l'appétit; mange-t-elle ou boit-elle quelque chose, la digestion ne s'en sait pas; chez quelques-unes même le ventre et la vessie sont éruption, et le frissonnement augmente. Tel est l'état dans ce cas.

40. (Adhérence des parties génitales, suite d'ulcérations, C'est l'absence des lochies qui permet à ces adhérences de se former. L'auteur rapporte le cas d'une de ses malades.) Après l'accouchement, les parties génitales se ferment par quelque adhérence; j'ai, en esset, vu cela aussi survenir lorsque l'orifice des parties s'ulcère. L'ulcération ayant été produite dans l'accouchement par l'effort de la sortie de l'enfant, il survint quelque chose de semblable à un aphthe; l'inflammation fut sorte, et les lèvres, par l'inflammation, vinrent au contact et contractèrent adhérence l'une avec l'autre, vu qu'elles étaient ulcérées. Il y a contact, et il se forme un champignon qui tient réunies les deux lèvres, parce que la purgation lochiale est supprimée. Si la purgation allait, les plaies ne deviendraient pas fongueuses; au lieu qu'une fluxion survient qui s'épaissit en une chair contre nature. Il faut traiter ces ulcérations comme dans toute autre partie du corps et les mener à cicatrisation, de sorte que la place soit lisse et de coloration uniforme. Phrontis éprouva ce qu'éprouvent les semmes chez qui la purgation lochiale ne se fait pas; de plus elle eut de la douleur dans les

ταῦτα (ἡ γυνὴ πάντα pro ταῦτα θ; post ταῦτα addit ἡ γυνὴ πάντα C) & rulg. – Sans parier de εἰ φροντὶς, qui va mal avec l'impératif ἐστω, on reconnait aisément qu'il s'agit d'une observation particulière que raçonte l'auteur. Mais le verbe ἐπασχε est sans sujet; et il est très-difficile de satoir quel était le véritable texte. Je suppose que dans εἰ φροντὶς il y a un mom propre caché; alors je supprime le δὲ avec C. — " αἰ μῆτραι (μὴ pro μἢτραι θ) (post μῆτραι addunt οὐχ Cordæus, Lind.) ἀποπ. vulg. - λόχια CD. - λοχία J. - τούτοισιν θ. - ψηλαρωθείσα D. - ψηλαρωείσα (sic) Q'. - ψελαρώσα Ald. - οἱ Cθ, Lind. - οἱ om. vulg. - ξυμπέρρακτο C. - συνεκέρρακτο θ. - ἔτρασσε vulg. - ἔτρασσε vulg. - ἔτρασσε vulg.

σέοισιν ήλγει τὸ αἰδοίον, καὶ ψηλαφῶσα ἔγνω ὅτι οἱ ξυνεπέφρακτο καὶ ἔφρασε, καὶ μελεδαινομένη ἀπεκαθήρατό τε καὶ ὑγιὴς ¹ ἐφένετο καὶ φορός ° εἰ δὲ μὴ ἐμελεδάνθη, μηδέ οἱ ἡ κάθαρσις ἐβράγη αὐτομάτη, τὸ ἔλκος μέζον ἐποίησεν ² ἀν, καὶ ἐκινδύνευσεν, εἰ μὴ ἐμελεδάνθη, καρκινωθῆναι τὰ ἔλκεα.

41. Εί δ' \* δρμηθείη γυναικί λοχείη κάθαρσις ώς ες κεφαλή», θώρηκά τε και πλεύμονα, γίνεται γάρ και τουτο, θνήσκουσι πολλάκις αὐτίκα, ήν ἴσχηται εἰ δὲ \*χωρέοι κατὰ στόμα ή ρῖνας καλώς, Κάντης γίνεται - εὶ δὲ δλίγον ή νοῦσος χρονιωτέρη γένοιτο, πάσχοι Αν ή γυνή δχοία είρηται άμφι της παρθένου, ή τὰ ἐπιφαινόμενα πρώτα ώρουσεν άνω ή δε γυνή πλέονα χρόνον περιέσται της παρθένου, και βληχρότερα τὰ παθήματα έσται οἱ, μέχρις οὖ ὁ πλεύμων διάπυος γάνηται. <sup>7 \*</sup>Ην δὲ μή χωρέη οἱ ή λοχείη κάθαρσις κατὰ τὸ στόμα, εάλλ' άνω δριμηθείσα τράπηται, πεπρύψεται τὰ λοχεία καὶ οὸ γωρήσει, κατά γε δίκην, καὶ βήξ υπολήψεται καὶ ἄσθματα, καὶ πληρευμένου τοῦ πλεύμονος ὁπὸ τοῦ αξματος πονήσει τὸ πλευρόν πάρτα καὶ <sup>9</sup>τὸ μετάφρενον, καὶ όταν βήξη, ξηρὸν ἀποδήξεται, άλλοτε δὲ ἀφρῶδες πτύσεται τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος, πτύαλον 40 ἐπρο φαίνεται ύπόμελαν εὸν καὶ θολερὸν, καὶ τὰ στήθεα πῦρ έγει τοῦ Ελλου σώματος 11 πλέον, οἶα τοῦ αἴματος θερμήναντος αὐτά · καὶ πυρεταίνει ή γυνή, και ή γαστήρ οί στεγνή έσται, και άσιτήσει και άγρυπνήσει, και βδελύζεται, και ου περιγίνεται, άλλα θανείται έν

 parties, et, touchant, elle reconnut qu'il y avait obturation; elle le dit, et, traitée, elle eut ses lochies, guérit et resta féconde. Si elle n'avait pas été traitée et que les lochies n'eussent pas fait éruption spontanément, l'ulcération se fût agrandie, et il y aurait eu danger, le traitement faisant défaut, que les ulcérations devinssent carcinomateuses.

41. (Déplacement des lochies, et transport sur la tête, la poitrine, les poumons.) La purgation lochiale se porte à la tête, à la poitrine et au poumon; cela arrive en esset, et souvent les femmes succombent sans retard, s'il y a suppression; mais si un flux se fait bien par la bouche ou par les narines, la malade réchappe. Si la maladie se prolongeait un peu davantage, la femme éprouverait tout ce qui a été dit au sujet de la jeune Atle chez qui la première éruption menstruelle s'est portée en haut; toutesois la semme résistera plus longtemps que la jeune fille, et les accidents seront moins intenses jusqu'à ce que le poumon devienne purulent. Mais si la purgation lochiale ne se fait pas par la bouche et qu'elle se tourne en haut où elle s'est portée, les lochies demeureront supprimées, comme cela doit être en esset; de la toux et de la dyspnée se feront sentir; le poumon étant rempli par le sang, le côté et le dos deviendront très-douloureux; quand elle tousse, la toux est sèche; parfois, elle a une exspuition écumeuse; avec le temps, l'exspuition dévient foncée et bourbeuse; la poitrine est plus chaude que le reste du corps, attendu que le sang l'échausse. La semme a la sièvre, le ventre resserré, de l'anorexie, de l'insomnie, du dégoût; elle ne guérit pas, mais succombe en vingt et un jours d'ordinaire.

C3. - πληρουμένου vulg. - πληρευμένου C. - πνεύμ. CDHE. - Ante πον. addit και C. - \* το οπ. C3. - ἀποδήσεται vulg. - ἀποδήτεται J. - ἀποδήξεται CD-δὲ οπ. θ. - πτύεται vulg. - πτύσσεται CDJ, Ald. - πτύσεται FGHEL. - Φραίνεται CDJ - ὑπομέλαν J. - ὑπομέλανον sine ἐδν C. - μελάνεον sine ἐδν θ. - \* πολλόν vulg. - πλέον Cordæus, Lind. - Cette correction me paratt fort bonne. - αία (sic) θ. - τοῦ C (H, al. manu) θ. - τοῦ οπ. vu g. - ἔρεύματες pro αίμ. θ. - αὐτὸ vulg. - αὐτὰ L, Cordæus, Lind. - Co don commandée par la précédente. - βδελλ. C. - μιᾶ C.

καὶ εξιοσιν ἡμερησιν ὡς τὰ πολλά. "Ην δέ οἱ ¹ ἡ κάθαρσις ἄνω δρηθεῖσα κατὰ τὸ στόμα μὴ ἔλθη, μηδὶ ἐς τὸν πλεύμονα τράπηται, τρέψεται οἱ ² ἐς τὸ πρόσωπον τὰ λοχεῖα, καὶ ἔσται ἐρυθρὸν κάρτα, τρέψεται οἱ ² ἐς τὸ πρόσωπον τὰ λοχεῖα, καὶ ἔσται ἐρυθρὸν κάρτα, καὶ ἡ κεφαλὴ βαρέη, οὐδὶ κινῆσαι αὐτὴν ἔσται πόνων ἄτερ, ³ καὶ οἱ ἀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κάρτα ἔσονται, καὶ ἐκ σφέων αἶμα ρεύσεται λεπτόν καὶ ἐκ τῶν ρινῶν ⁴ἔστιν ἦσιν αἶμα ρέει, καὶ ἢν τοῦτο ἰŋ, ὧὸε χρονιωτέρη ἡ νοῦσος γίνεται τοῖσί ὅ τε οὐασιν οὐκ ὀξέως ἔστι τὸ ἀκούειν ἐκ τῆς νούσου · καὶ ⁴ καρδιώζει, καὶ ἐρεύξεται, καὶ ἀλλοφάσσει, καὶ απαράνοιαι γίνονται μανιώδεες · ἔστι δὶ ἢσι θράσος ὀμμάτων ἰλλωσέων · καὶ ¹ τάλλα πάντα πονήσει, ὅκως καὶ ἐς τὸν πλεύμονα, ὡς εἰρηται, ἢν ἡ κοθαρσις τράπηται, πλὴν οὐ βήξει οὐδὶ πτύσεται τοιαῦτα, οὐδὶ τὸ μετάρρενον ἀλγήσει ὁμοίως. Μελεδαινομένη μὶν ἤδε ὑγιαίνει · οὐ πολλαὶ ὁ δὶ ἐλπίδες εἰσὶ περιγενέσθαι · ἢν ὁ δὶ ἄρα ἡ ἐρείς τὸς κούσου ὧὸε τελευτῆ.

- 42. <sup>\*</sup>Ην <sup>10</sup> ἐχ τόχου ρόος λαμδάνη καὶ τὰ σιτία ἐν τῆ γαστρὶ μὴ ἐμμείνη, ἀσταφίδα μελαιναν καὶ ροιῆς γλυκείης τὰ ἔνδον τρίψας, οἴνῳ διεἰς μελανιχρόῳ, τυρὸν ἐπιξύσας αἴγειον, καὶ ἄλφιτα πύρινα πεφρυγμένα ἐπιπάσας, εὕκρητον δίδου.
- 43. \*Ην " δὶ αἶμα ἐκ τόκου ἐμέση, τοῦ ἤπατος θρὶξ τέτρωται, καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ σπλάχνα φοιτᾶ, καὶ τὴν καρδίην σπᾶται. Ταύτην χρὴ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ τῶν χλιασμάτων ἃ μάλιστα προσδέ-
- ¹ "Η DHIJK.- ή om. τulg.- ἀνορμήσασα (ἄνω όρμήσασα C; άνω όρμιθεῖσα θ) vulg. - τὸ om. Cô. - μηδ' Cô. - ἡ δὲ pro μηδὲ L. - εἰς vulg. - ἐς Cô. - πλ. CIJ0, Lind. - πν. vulg. - 2 εἰς DK. - λόχια CDJ. - καί οἱ ἐρ. κάρτα ἔσται C9. - βαρείη vulg. - βαρέη θ. - Ante οὐδὲ addit καὶ J. - οὐδὲ κινῆσκι ἄτερ πόνου οίη τε Co. -αὐτά pro αὐτήν Ald. - 3 Ante καὶ addunt ήν δὲ DFGHUK, Ald. - of om. C. - ή pro of Ald. - έρυθροί om. (D, restit. al. manu post έσονται) FGHJ, Ald. – ξσοιντο (sic) J. – σρών vulg. – σφέων  $\theta$ . – ξρεύσεται (sic) - δεστιν (έστι δ' DGHIK) οίσιν (ήσιν DFGHIJKO) (έ; την ίησιν C) αξ. βεξ (βέει C) vulg. - καί τ' ην τουτ' είη C. - 'δὲ pro τε Cθ. - οὐκ ώκέως είσαχούει θ. - όξέος Ald. - ἀχοῦσαι sine τὸ C. - ἐν τῆ νούσφ (νόσω HIJK) vulg. -έκ τῆς νούσου θ. — \* καρδιώσσει θ. - άλλοφρονήσει vulg. - άλλοφάσσει θ.παράννοιαι G.-παράνοια C.-γίγν. C.-δε C.-οίσι FHI, Ald., Frob. θάρσος θ. — ' τὰ ἄλλα C. – πον. πάντα J. – δπω; θ. – πν. DFGHJK. – πτύσε ται DJ .- μελεδ. δε υγιαίνει vulg. - και μελεδ. υγικίνει θ. - μελεδ. μεν 48ε Gyraíves C. - ° δ' θ. - ° δ' DFGHIJK, Ald., Cordæus. - αρα θ. -περιγίγνητας C. - έσται οἱ ἢ τύφλωσις (ὀφθαλμῶν ἢ ἀχοῆς pro οἱ ἢ τ. Co) vulg. - τουπί J. - trade om. C. - the om. 0. - vosou rulg. - vosou FHIJKO, Lind. - ed de

Si la purgation lochiale, s'étant portée en haut, ne s'échappe pas par la bouche et ne se tourne pas non plus sur le poumon, elle se tournera sur le visage, qui deviendra très-rouge, la tête sera pesante, et la semme ne pourra la mouvoir sans douleur; les yeux seront très-rouges, et il s'en écoulera du sang ténu. En quelques cas, du sang s'échappe par les narines, et, quand il en est ainsi, la maladie a unc durée plus longue. Dans cette affection, l'ouïe devient dure; il y a de la cardialgie, des éructations, du délire, des transports maniaques; en quelques cas, les yeux sont égarés et convulsés. La femme éprouve toutes les soussrances qui surviennent, comme il a été dit, quand la purgation se tourne sur le poumon, si ce n'est qu'elle ne tousse pas et ne crache pas de même; elle ne soussre pas, non plus, dans le dos. Traitée, elle guérit; toutesois les chances de guérison ne sont pas nombreuses; et si elle réchappe, il restera, en général, cécité ou surdité. C'est ainsi que se termine cette maladic.

42. (Diarrhée après l'accouchement et remèdes.) Si après l'accouchement (de la Nature de la Femme, \$51) il survient de la diarrhée et que les aliments ne demeurent pas dans le ventre, prenez du raisin sec noir et le dedans d'une grenade douce, pilez, délayez dans du vin noir, ratissez du fromage de chèvre, saupoudrez avec de la farine de blé grillée, et donnez à boire bien mélangé.

43. (Hématémèse après l'accouchement, attribuée à une lésion du foie; traitement.) Si la femme vomit du sang après l'accouchement (de la Nature de la Femme, § 52), le lobe du foie est blessé; de la douleur gagne les viscères, et

(sic) pro ώδε J. - τελευτά CFL, Lind. - τελευτή Cordeus. - τελευταί DHIKO.

— 8 εκ θ. - λαμδάνει CH. - γαστρί μείνη τυίς. - γαστρί μή ενμένη θ. - χρή (χρή οπ. θ) μέλαιναν τυίς. - τάνδον CO. - τρίψαι τυίς. - τρίψας θ. - οίνω διείς (σίνωδίης είς C) εν μέλανι χρώ (μελιχρόω pro εν μ. χρώ C, θ μελανιχρώ) τυίς. - ή τυρόν D. - αίγιον C. - πύρρινα FGIK. - πεφριγμένα FI. - έπίπασαι (έπιπώσσαι FG; έπίπασσε CIL; έπιπάσας θ) καί (καί οπ. θ) εύκρ. (άκρητον C) τυίς. — " δὲ οπ. C. - ἐμέη CDHEO. - τοῦ ήπ. οπ. L. - ή σύρεγξ (θρίξ pro ή σ. θ) τυίς. - καρδίκν τυίς. - καρδίκν 30.

χεται προστιθέναι, καὶ πιπίσκειν όνου γάλα έπτὰ ἡμέρας ἢ πέντε ·
μετὰ δὲ ¹ ταῦτα ² πιπίσκειν βοὸς μελαίνης γάλα ἀσιτον ἐοῦσαν, εὲ
οἶη τε εἴη, ἡμέρας τεσσαράκοντα · ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σήσαμον τρεπτὸν πιπίσκειν. Ἡ δὲ νοῦσος κινδυνώδης.

44. Τὸ δὲ γάλα \*ὅ:τως γίνεται, εἴρηταί μοι ἐν τῆ γενέσει τοῦ παιδίου τῆ ἐν τόχω καὶ τάλλα παραπλησίως. Ἡν ὅδὲ γάλα σδεσθῆ, πράσα τρίψας, διεὶς ὕδατι, δίδου πιεῖν· \*καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω; καὶ πράσα καὶ κράμδην ἐσθιέτω· συνεψεῖν δὲ \*καὶ κυτίσου φύλλα, καὶ τοῦ χυλοῦ ροφέειν· πιπίσκειν δὲ τοῦ μαράθρου τὸν καρπὸν καὶ τὸς ρίζας, καὶ κριθὰς ἐπτισμένας καὶ βούτυρον ἐψήσας διροῦ καὶ τὸς ρίζας, καὶ κριθὰς ἐπτισμένας καὶ βούτυρον ἐψήσας διροῦ καὶ νύζας, δίδου πίνειν. ᾿Αγαθὸν δὲ καὶ τὸ ἱππομάραθρον καὶ τὸ ἱπποσέλινον καὶ κύτισος · ὁμοῦ ταῦτα πάντα γάλα πουλὺ ποιέει καὶ <sup>10</sup> αῦξει · σκυρίαι αἶγες, τυροὶ δὲ μάλιστα · ἀγαθὸν καὶ τὸν ἐλελίσφακον ἐψεῖν, <sup>11</sup> ἀρκευθίδων ἢ κεδρίδων ἀποχέουσα τὸν χυλὸν ¾ καὶ οἶνον ἐπιχέουσα πινέτω, καὶ ἐς τὰ λοιπὰ ἐλαιον <sup>13</sup> ἐπιχέουσα ἐσθιέτω· καὶ τῶν ὁριμέων καὶ ¾ τῶν ἀλμυρῶν καὶ δξέων καὶ ἀμῶν λαχάνων πάντων εἰργέσθω. Τὸ δὶ κάρδαμον ἐν οἴνῳ πινόμενον ἀγαθόν· καὶ γὰρ τὸ γάλα καθαίρει · καὶ τῷ θερμῷ ¾ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. Καὶ ἄγνου καρπὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν · ¾ καὶ γάλα πουλὸ ποιέει τεύτλου χυλὸς καὶ πὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν · ¾ καὶ γάλα πουλὸ ποιέει τεύτλου χυλὸς καὶ κὸν εἰν οἴνοὶ διοδόναι πίνειν · ¾ καὶ γάλα πουλὸ ποιέει τεύτλου χυλὸς καὶ κὸν εἰν οἴνοὶ διοδόναι πίνειν · ¾ καὶ γάλα πουλὸ ποιέει τεύτλου χυλὸς καὶ

¹ Ταύτα om. θ. — ²π. om. DFG (H, restit. al. manu) IJL. – ἀσιτεύσασα vulg. – àsithsasa Lind. – àsitev èoùsav  $\theta$ . —  $^3$  oly F. – olytai (sic)  $\theta$ . –  $\mu$  vulg. –  $\tau$ essaspàxovia CDHIJK $\theta$ . —  $^4$  öπως  $\theta$ . –  $\gamma$ ingtai vulg. –  $\gamma$ inetai J $\theta$ . γίγνεται C. - φύσει pro γεν. L, Lind. - τὰ άλλα C. - παραπλ. om. Co. -5 δὲ θ. - δὲ om. vulg. - πράσσα I - πράσω C. - διείς τε (τε om. Cθ) vulg. πίνειν θ. - \* καὶ ἐν (τῶ pro ἐν Cô) θ. vulg. - 'καὶ εἰς βρῶσιν (εἰς βρ. om. C) πράσα (πράσσα C) vulg. – συνέψειν C. — \* καὶ οπ. C0. – κυτισού F. – κυτίσσου D. - χυτισσού CJK. - τὸν χυλὸν CG. - ροφείν θ. - πιπίσχειν δὲ καὶ τοῦ χυλού του μαράθρου (μαράθου FGHIJKL), καὶ του άπό των μαραθεείων (μαραθείων FGIJ, Ald.; μαραθρίων D; μαραθίων HKL) ρίζων, καὶ κριθές vulg.-πιπίσκειν δε τοῦ μαράθρου (μαράθου θ) τὸν καρπόν καὶ τὰς ρίζας, καὶ κριθά; C0.- ἐπτισμένας F0. - ἐπισμένα; (sic) C. — <sup>9</sup> καὶ om. C9. - δὸς πιείν C. - πιείν θ. - Ιππομάραθον CFGHIKL, Ald. - χυτισός DJ. - χύτισσ D. - χυτισσός CK. - πάντα ταῦτα C. - πολύ θ. - " άξει FGIJL, Vatic. Codd. ap. Foes in not., Ald. - άγει Lind. - άζει σχύρται άγέστεροι δε (sic) C. έξισκυριαι αιγε:, τύροι δὲ (sic) θ. - σκύριαι J. - σκυαίγες (sic) pro σκ. αίγες L. - Phrase probablement altérée, mais où je n'ai rien pu trouver qui me satisfit. - μάλιστα άγαθόν · άλλά καὶ vulg. - μάλιστα · άγαθον καὶ Co. - δψειν C. — 11 ή ἀπό (ἀπό om. 0) τῶν (ἡ ἀπό τῶν om. C) ἀρκ. (ἀρκευθιδίων C) vulg. – ἡ κιδ. om. 0. – Voy. le passage parallèle, de la Nat. de la Femme,

des spasmes saisissent le cardia. En ce cas, laver avec beaucoup d'eau chaude, appliquer les somentations qui sont le mieux reçues, et donner à boire du lait d'Anesse pendant sept jours ou cinq; ensuite prescrire du lait de vache noire, à prendre à jeun, si elle peut, pendant quarante jours. Le soir, elle boira u sésame broyé. Cette maladie est dangereuse.

44. (Moyens pour rappeler le lait supprimé.) La formation du lait a été expliquée par moi dans la production de l'enfant, lors de l'accouchement, et le reste semblablement (de la Nature de l'Enfant, § 21). Si le lait (de la Nature de la Femme, § 93) se supprime, pilez des poireaux, trempes avec de l'eau, et donnez à boire. La semme se lavera aussi à l'eau chaude; elle mangera des poireaux et du chou; on y fera cuire dedans des seuilles de cytise, et elle boira cette eau. On donne en boisson la graine et la racine du senouil, l'orge mondé, le beurre, qu'on fait cuire ensemble et qu'on laisse refroidir. Il est bon encore d'administrer l'hippomarathron (anethum segetum), et l'hipposelinon (smyrnium olusatrum), et le cytise. Tout cela ensemble rend le lait abondant, les chèvres de Scyros, et les fromages surtout. Il est bon encore de faire cuire de la sauge, d'ajouter des baies d'arkeuthos (juniperus phænicea) ou de cedros (juniperus oxycedrus), transvaser, ajouter du vin et boire; pour ce qui reste, elle y versera de l'huile et mangera. Elle s'abstiendra de ce qui est âcre, salé, acide et de tous les légumes crus. Le cardame (erucaria aleppica), pris dans du vin, est bon; car il provoque le lait; elle se lavera à l'eau chaude et boira l'apothermon (sorte de boisson). Donnez à boire le fruit du vitex dans du vin. Abondance de lait est produite aussi par la décoction de

<sup>\$ 93. -</sup> Ante πε. addit τῶν D. - πεδρίνων DFHIIK, Ald. - πεδρίων C. - παιλ οπ. θ. - παιχίασα θ. - πτῶν οπ. J. - Αnte ἀξών addit [τῶν] Lind. - ἐδ οπ. J. - γὰρ οπ. C. - πλούσθω FIJK. - ἀπὸ θερμῶν θ. - αινου (sic) pro ἀγνου θ. - π γάλα πολὺ ποιεῖ (ποιέει θ) (addit καὶ θ) τεύτλου χυλὸς καὶ σ. ἀπ' αὐτοῦ C (θ, ἀπλύτου). - καὶ ὁ χυλὸς τοῦ τεύτλου γαλὰ πουλὺ ποιεῖ πινόμενος (πινόμενον HI) καὶ σ. ἀπ' αὐτοῦ vulg. - τριμηνιέων CFGIJ, Ald., Frob. - εἰς C. - θυίαν CDFGHIJKθ, Ald., Frob., Cordmus, Lind.

σησάμου ἀπλύτου καὶ κριθέων τριμηνιαίων, ἐμδαλῶν ἐς θυείαν, τρίψας πάντα, δι<sup>ο 1</sup>όθονίου ἐκχυλίσας, παραμίξας μέλι ἢ ἀμαμηλίδας, εἶτα ἐπ' οἴνω μέλανι διδόναι πίνειν.

45. 2 Όταν γυνή τέκη καὶ τοῦ ὑστέρου ἀπαλλαγῆ, διδόναι ἄμει-

- τησιν ἐναντίον καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν ἐπαλείφειν ἄμεινον μὴ πολλῷ Θερμῷ χρῆσθαι.
- 46. "Όταν τὸ ὕστερον μὴ αὐτίχα \*ἀπίη μετὰ τὸν τόχον, τῆς νειαίρης γαστρὸς γίνονται πόνοι \* καὶ ἐν κενεῶσι, καὶ ῥίγεα καὶ πυρετοί · κὴν ἀπαλλάσσηται τὸ ὕστερον, ὑγιαίνει καὶ ἡ γυνή · σήπεται δὲ ἐπὶ τὸ πουλύ · 10 ἀπαλλάσσεται δὲ ἐκταίη ἢ ἔδδομαίη 11 ἢ καὶ ἀνωτέρω ἔτι.
  Τῆ τοιαύτη χρὴ διδόναι φάρμακα, ὧν ἀν ἐγὼ γράψω, καὶ πνεῦμα κατ-

1 'Οθονίου τὸν χυλὸν ἐπιχέας (ἐπιχέουσα FGHIJ, Κ ἐπιχέων, Ald.) καὶ

(καὶ om. FGHIJK) (τὸν χ. ἐπ. καὶ om. Cô) ἐκχυλίσας (ἐκχυλήσας C) παραμίξας (παραμάξας C) δε και (δε και om. Co) μέλι vulg. -. είτ' εν C. - πιείν C. -Gal. Gl. : ἀμαμηλίδας, εἰδός τι μεσπίλου πλεῖστον ἐν Ἰταλία γενόμενον, ώς και Διοσκουρίδης λέγει \* τινές δὲ τὰς ἐπιμαλίδας φασίν είναι μήλα σμικρά άγρια. — <sup>3</sup> δταν γάρ γυνή DLQ'. - Post δταν addit τοίνυν Κ. - γάρ pro γυνή FG (H, γυνή al. manu) J. - μή (μή om. θ) ἀπαλλ. vulg. - Ante καθ. addit καὶ J. - λόχια CD. - λοχία J. - όπτὰ ἡ έφθὰ C. - πολυποδίων C. - σ:π:δίων FI. - σηπίων θ. - σιπυδίων J. - ἐπ' ἀνθρ. (ἀπανθράχων Cθ) δὲ (δὲ om. Cb) δ τι αν (ην pro αν C) β. τ. (τ. δὶ δ τι αν β. Lind.) vulg. - \* η κάστορα sine δὲ Cθ. - πινέτω om. θ. - πίνειν om. C. - ή pro δὲ καὶ θ. - καὶ om. C. - νῆστιν θ. - γλυκύς δ οίνος ή vulg. - γλυκύς ή C (θ, ή γλυκύς). - 4 καί θ. - καί om. vulg. – λινοζωστι (sic) θ. – λίνω ζωστή (sic) C. – σπερμάτων C. – τι om. CK. — θρομβοθή θ. - νιαίρη θ. - νειέρη FGIK, Ald., Frob. - τη νειαιρή γ. Lind. - τη om. C. - πράσσα C. - ε καὶ om. Cθ. - εὐδία Κ. - εὐδείη C. -' ψύχος (ψυχος θ) γάρ sine τὸ Cô. - ταύτισιν om. (D, restit. al. manu) FG HJL. - υπαλείρειν vulg. - ἐπαλείφειν C. - ἐπαλίφειν θ. - Post άμ. addunt δὲ Lind.; καὶ J. - χρησθαι om. Cθ. - \* ἀνίη C. - τῆς om. (D, restit. al. manu)
Η. - νιαίρης θ. - νειαιρῆς Lind. - νειέρης FK, Ald., Frob., Cordæus. - νειεbette, de sésame non lavé et d'orge de trois mois; on jette dans un mortier, on pile le tout, on extrait le jus à travers un linge, on mêle du miel ou des amamélides (sorte de sorbe ou de poire, voy. note 1); puis on donne à boire dans du vin noir.

- 45. (Moyens pour faire bien couler les lochies.) Quand une semme ayant accouché est délivrée des secondines, il vaut mieux donner ce qui évacue surtout les lochies : de l'ail bouilli ou grillé, dans du vin et de l'huile, avec de petits poulpes et de petites sèches sur des charbons, celui des deux aliments qu'elle voudra; elle boira du castoréum ou du nard; elle boira aussi de la rue dans du vin noir doux, à jeun ou sans vin; s'il n'y a pas de vin doux, il vaut mieux y mêler du miel. Prendre aussi du chou cuit avec de la rue et de la mercuriale, et boire quelques-unes des graines qui sont bonnes pour l'utérus. Si les lochies se coagulent et causent de la douleur dans le bas-ventre, donner des poireaux bouillis, et ce qui est sauvage et cultivé; il faut tout préparer au gras; la femme se lavera tous les trois jours par un temps chaud; car le froid est nuisible en ce cas; après le bain, elle s'oindra; il vaut mieux ne pas user de beaucoup d'eau chaude.
- 46. (Moren pour faire sortir l'arrière-faix. L'auteur explique comment il est quelquejois retenu.) Quand l'arrière-faix ne s'en va pas aussitôt après l'accouchement, il survient des douleurs au bas-ventre et aux flancs; frissons, fièvres; quand l'arrière-faix s'en va, la femme guérit; il se corrompt le plus souvent; il s'en va le sixième jour, ou le septième ou même plus tard. Dans ce cas, il faut donner les remèdes que j'écrirai, et retenir la respiration. Ce qu'il y a de mieux, c'est l'armoise, le dictame, la fleur de violette blanche (chei-

ρής GI. - γίγν. C. — \* καὶ θ. - καὶ vulg. - κενεώνι θ. - καὶ C. - καὶ pro κὴν θ. - Απιε ύγ. addunt καὶ Cθ. - ὑγιαίνη C. - δὲ πουλὸ (πολὸ C; ἐπὶ τὸ πολὸ θ) vulg. — \* ἀπαλάσσεται Κ. - ἀπαλλάσσηται C. — " ἡ om. Cθ - καὶ om. (D, restit. al. manu) FGHiJK. - ἀνωτέρω ἐπὶ (ἔτι C) τῆ vulg. - χεὴ om. Cθ.

47. "Όταν ο δὲ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φθείρη τὸ ἔμδρυον μηνιαῖον ἢ διμηνιαῖον ἐὸν, καὶ ἐξιέναι μὴ δύνηται, ἢ δὲ λεπτὴ, ταύτης χρὴ τηνικαῦτα καθῆραι τὸ σῶμα καὶ πιᾶναι οὐ χὰρ πρότερον ἔζεισι τὰ ἔμδρυα σαπέντα, ἢν μὴ ἰσχυραὶ αὶ μῆτραι ἔωσι καὶ εὐπηγέες.

48. 11 <sup>4</sup>Ην γυναικὶ τὸ χορίον ἐλλειφθῆ, ἢν μὴ εἰρύστομοξαί μῆτρακ ἔωσιν, χωρέει ἡ κάθαρσις ἔλασσον τοῦ καιροῦ, καὶ ἡ γαστὴρ σκληρὰ γίνεται καὶ μεγάλη, καὶ <sup>12</sup> περίψυξις γίνεται, καὶ πυρετὸς ὀξὸς, καὶ πόνος καθ' ἄπαν τὸ σῶμα, γαστρὸς δὲ τὸ κατώτερον τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ βρῦθος γίνεται ἐν τῆσι μήτρησι, καὶ στροφὴ <sup>13</sup> ὡς ἐμδρύου

<sup>&#</sup>x27;Δ' έγω J. - πάντων οίδα (οίδα οπ. Cθ) ἀρτεμισίην (ἀρτεμισίην FG, Ald.; ἀρτεμισίης C; ἀρτεμισίη θ) βοτάνην (βοτάνη θ) καὶ δίκταμνον (δίκταμον Η) (addit καὶ θ) λευκοίου ἄνθος, κεὶ (καὶ οπ. C) ὁπὸν (ὁπὸς θ) σ. κρ. ἐν ઉδ, πινόμενον (κινόμενος θ) vulg. — ² καὶ (καὶ οπ. Cθ) ἢν vulg. – ἀποςεύγειν Cθ. – ἀσιτεῖν κάπιτα θ. – τρίψαι θ. – ἐπιχείειν C. – ἐπιχεῖν καὶ χλιήραντα (sἰc) διδόναι θ. – δὸς πιεῖν C. — ³ καὶ οπι. C. – ἔξισιν θ. — ⁴ δὲ οπι. θ. – τι pro τὸ ΙΚ. – χορίον τι pro τὸ χ. G. – τι χόριον DJ. – χόριον C. – χωρίον Η. – ἐλειφθη (sic) FGl. – ληρθείη C. – ἐνλιφθη θ. – τῆ μήτρη θ. — ⁵ δὲ ώδε ( ώδε οπ. G) γίν. (γίν. ώδε DFIJK) vulg. – βίη οπι. θ. — ⁴ ἢ FJ. – ἡ οπι. C. – ὀμφαλιτόμος FGHIK, Ald., Frob. – ὀμφαλοτόμος J. – ὁμφαντόμος (sic) C. – ὀμφαλιτόμος σεὸ) ὁμφαλὸν θ. – πρόσθεν ταμοῦσα πρὶν (τα. πρὶν οπι. Cθ) ἢ (ἡ οπι. C) vulg. – χόριον CD. – χωρίον ΗΚ. — ' μῆτραί τε (τε οπι. θ) vulg. – τὸ CDΗ ΙΚθ, Cordæus, Lind. – τὸ em. vulg. – κατισχνοῦσιν vulg. – κατίσχουσιν, CHI, Cordæus, Lind. – κατισχοῦσιν JLθ – ἐν οπι. θ. – χέρον CDJ. – χωρίον Η. – ἔξίσιν θ. — \* ἔξίσι vulg. – ἐξέη DJ. – δι' οπι. C. – διέλθη D. –

ranthus); bu dans l'eau, gros comme une fève grecque, le suc de silphion est très-puissant. Si l'arrière-faix ne peut pas sortir, garder l'abstinence; puis piler les feuilles du vitex dans du vin et du miel, verser de l'huile, faire tiédir, et donner à boire à la dose d'une cotyle (0<sup>hure</sup>,27); l'arrière-faix sort (de la Nature de la Femme, \$ 56). Le chorion demeure dans la matrice; cela arrive quand le cordon ombilical se rompt par une violence ou quand la femme qui le coupe le coupe, par ignorance, avant que le chorion soit sorti de la matrice; l'utérus attire en haut l'arrière-faix, qui est glissant et humide, et le retient en elle-même, car le chorion prend son origine au cordon ombilical de l'enfant; le cordon sort le dernier de la matrice; s'il sortait d'abord, ce ne serait pas lui qui conduirait la nourriture à l'enfant, parce qu'il y est suspendu.

47. (Moyen pour faire sortir un fœtus mort à un ou deux mois.) Quand chez une femme enceinte l'ensant meurt à un mois ou deux et ne peut sortir, si elle est maigre, il faut lui purger le corps et lui donner de l'embonpoint; car les embryons putréfiés ne sortent pas avant que la matrice soit sorte et épaisse (Comp. de la Nat. de la F., § 19).

48. (Chorion retenu, empéchant les lochies de couler.) Quand le chorion est retenu, si la matrice n'a pas un orifice large, la purgation lochiale va moins qu'il ne faut, le ventre devient dur et gros; grand refroidissement, fièvre aiguë, douleur dans tout le corps et surtout à la région sous-ombilicale; un poids se fait sentir à la matrice, et des tranchées comme si un en-

δείθοι ο m. θ. - ή τρ. τῶ π. Cθ. - καὶ ὅτι Cθ. - αὐτοῦ θ. - ο δὲ ο m. Cθ. - διαφθείρη θ. - ή διμ. ο m. DK. - ἐδν C. - ἐδν ο m. vulg. - καὶ τὰ ὕστερα (τὰ ὅ. ο m. Cθ) ἐξ. vulg. - ἡ pro ἢ Cθ. - μα ἀντίκα Cθ. - καθήραι (sic) l. - πιάναι CGHiK. - ἐξείοισι (sic) C. - ἔμβρια C (ὕστερα, θ). - ἐῶσι θ. - εὐπατέες (sic) θ. - μὴν δὲ Κθ. - γυν. ο m. θ. - χόριον CDJ. - χωρίον H. - ἐλλεφθῆ (sic) C. - μὰν pro μὴ CDFHIJΚθ, Ald. - αὶ μ. εὐρ. CDHiΚθ. - ἐῶσι θ. - εἰσχωρέει FGIJK. - ἐσχωρέει D. - χωρέειν C. - ἐλάσσων C. - ἰσχυρὴ prο σκληρὴ θ. - γίγν. C. - μ ψτρεισι G. - υ ἔως vulg. - ἀς CLθ, Cordæus, Lind. - μελωνθείσα DFGIJK, Ald. - χόριον CDJ. - χωρίον HK.

δόντος, καὶ μελεδανθεῖσα ἐκδάλλει τὸ χορίον ἐν τάχει σεσηπὸς, καὶ δγιαίνεται.

- 49. \*Ην ¹ ἐκ τόχου ἡ μήτρη ἐλχωθῆ, ρόδων ἄνθη ἰῆσθαι · διακλυζέσθω δὲ καὶ στρυφνοϊσιν. \*Ην ² δὲ ἐλχωθῆ τὸ στόμα καὶ φλεγμήνη, σμύρναν καὶ στέαρ χήνειον καὶ κηρὸν λευκὸν καὶ λιδανωτὸν λαγωῆσι θριξὶ τῆσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα μίσγειν, καὶ προστιθέναι ἐν εἰρίω λεῖα ποιεῦντα.
- 50. \*Ην \* ἐκ τόκου φλεγμήνωσιν αἱ ὑστέραι, πυρετὸς ἴσχει τὸ σῶμα βληχρὸς, καὶ ἀχλύς · ἐκ δὲ τῆς κοιλίης οὐδέκοτε ἐκλείπει \* τὸ πῦρ · καὶ διψῆ, καὶ τὰ ἰσχία ἀλγέει, καὶ οἰδέει τὴν γαστέρα τὴν νειαίρην ἰσχυρῶς, καὶ ἡ κοιλίη ταράσσεται · ὑποχώρημα δὲ κακὸν \* καὶ δζόμενον, καὶ λάζεται τὸ πῦρ σφοῦρὸν, καὶ ἀσιτίη ἔχει, καὶ κατὰ τὸ βρέγμα δούνη, καὶ οὐ δύναται εἰρύσαι τῆς κοιλίης ὁ στόμα-χος ποτὰ καὶ σιτία, καὶ ἀδυνατέει πέσσειν · καὶ ἢν μὴ θεραπεύωνται εὐθέως, \*αὶ πλεῖσται θνήσκουσιν, ἡ κοιλίη δὲ αἰτίη. Τῆς ἀκτῆς οῦν τὰ φύλλα ὡς ἀπαλώτατα ἐν πυρῶν κριμνοῖσιν ἐψήσας σιτανίοισιν, ἀκροχλίερον ροφέειν, \* καὶ διδόναι μελίκρητον καὶ οἶνον ὑδαρέα, καὶ τὸ ἦτρον καταπλάσσειν τοῖσι ψυκτικοῖσι, σιτίον δὲ ὡς ἐλάχιστον προσφέρειν, καὶ τὴν γαστέρα ἴστασθαι, καὶ τὴν κεφαλὴν \* ἔῆσθαι, ὑποχόνδριον δὲ καταπλάσσειν.
- 51. Μητρίων ποτόν  $^{\circ}$  ἢν ἀλγέη ἐκ τόκου, ὁκόταν ἀλγέη τὴν ἔδρην ἢ άλλο τι , ἀρκεύθου καρπὸν ἢ λίνου σπέρμα καὶ κνίδης τρίδειν, καὶ διδόναι πίνειν.  $^{10}$  Ἦν ἐκ τόκου ἀλγέη , ῥητίνην τερεδινθίνην καὶ μέλι
- ' Δ' ἐχ θ. ἀνθει DLθ, Cordæus, Lind. ὑήσασθαι θ. χαὶ om. Cθ. ' δ' θ. ἑλχεωθή CGHJK. χοίρινον pro χ. C. χοίριον Vatic. Codd. ap. Focs in not. χηνὸς θ. θρηξὶ G. τριζιν (sic) C. τὴν θ. τὴν om. vulg. λια (sic) θ. ποιοῦντα vulg. ποιέοντα θ. ποιεῦντα C (H, al. manu). ' δ' ἐχ θ. ἔχει βλ. τὸ σ. Cθ. οὐδέποτε vulg. οὐδέποτε C. ' τὸ om. D. νειαραν (sic) θ. νειχιρὴν Lind. νειέρην FK, Ald, Frob., Cordæus. νειερὴν Gl. - ὁ καὶ ο ω. Cθ. ἀστιία Ald. ἀποσιτίη θ. ἀστιεῖ pro ἀ. ἔχει C. ἀ pro οὐ C. εἰρῦσαι θ. εἰρῆσαι Κ. σιτα (sic) θ. ἀδυναταίει θ. θεραπεύονται θ. - ἀπλεισται (sic) pro αἰ πλ. θ. αὶ πλ. ο ω. J. οὖν θ. οὖν ο ω. vulg. ω (sic) pro ως C. ἀπαλώτερα GHIJ. ἀπαλότατα C. ἐμπύρρων (sic) pro ἐν π. DFGHl. ἐμπύρων CJK. σηταν. Dθ. ἀχροχλίαρον vulg. ἀπροχλιερὸν Cθ. ῥορῆν θ. ' διδόναι τε καὶ vulg. καὶ διδόναι Cθ. μελίπρητα θ. καταπλάσαι θ. σίτον Cθ. δὶ οπι. C. ἐσθίειν vulg. {F, in marg. eadem manu εἰσφέρειν). προσφέρειν Cθ. εἰσφέρειν D (H, al. manu προσφέρειν) IJKL, Lind. -- ' ἱἄτι φ. καταπλάσσειν καὶ (καὶ οω. CDFGHIJKθ)

fant était dedans. Traitée, la femme expulse promptement le chorion putréfié, et elle guérit.

49. (Ulcérations de l'utérus après l'accouchement; remèdes.) Si, à la suite de l'accouchement, la matrice s'ulcère, on traitera avec la fleur de rosier; la femme fera aussi des injections astringentes (De la Nat. de la F., § 84). Si l'orifice s'ulcère et s'enflamme, prendre de la myrrhe, de la graisse d'oie, de la cire blanche, de l'encens, du poil de lièvre de dessous le ventre, mèler le tout, broyer et appliquer en pessaire dans de la laine (De la Nat. de la F., § 55).

50. (Phlegmasie utérine après l'accouchement. Traitement.) Si la matrice s'enflamme à la suite de l'accouchement, il y a fièvre légère et obscurité de la vue; au ventre jamais la chaleur ne cesse; la femme a soif; douleur aux hanches; la région hypogastrique est fortement gonflée, et le ventre se dérange. Les selles sont mauvaises et fétides; la fièvre est intense; anorexie; douleur au bregma; l'orifice de l'estomac ne peut attirer les boissons et les aliments; et la digestion ne se fait pas. Si le traitement n'intervient pas aussitôt, la plupart succombent, et c'est par le ventre. Prendre des feuilles très-tendres de sureau et de la grosse farine de blé de trois mois, faire cuire et donner à boire tiède (De la Nat. de la F., § 57). Donner aussi de l'hydromel et du vin aqueux, appliquer des cataplasmes refroidissants sur le basventre, manger aussi peu que possible, arrêter le flux de ventre, traiter la tête, mettre des cataplasmes sur l'hypocondre.

51. (Différents moyens pour les souffrances de l'utérus après l'accouchement.) Boisson pour la matrice : quand il y a dou-leur après l'accouchement, si la douleur se fait sentir au siège ou autre part, broyer la baie de l'arkeuthos (juniperus phoenicea), ou la graine de lin et d'ortie, et donner à boire. S'il y a

τῶν (τῶν om. CHIKθ) μ. τόπον (ποτον sic θ) (xaì τ. μ. τ. om. Ald.) τυλς.  $- {}^{9}$  πὰ ἀλγέη (ἀλυγέη sic C) ἐχ τόχου CFGIJKθ.  $- {}^{3}$ ν.... τόχου om. τυλς. - ὅταν  ${}^{9}$ . - ἀλλ' ὅτι  ${}^{9}$ . - λινουσπέρμου (sic) C. - λινούσπερμα  ${}^{9}$ . - χνιδέης C. - πιέτω pro διδ. π. Cθ. - \* ἐχ τόχου  ${}^{9}$ ν θ. - τερμινθίνην  ${}^{9}$ . - χλιαρόν τυλς. - χλιερόν Cθ. - χλ.... άλγέη om.  ${}^{3}$ . - ρύφειν (sic)  ${}^{9}$ .

περικαθίσας, καὶ περιστείλας ἱματίοισι, θυμιῆν ἐς τὰς μήτρας τοῦτο δδύνας παύσει.

52. \*Ην \* δὲ ἐχ τόχου αἱ ὑστέραι πονήσωσι, βληχρὸν ἔχει τὸ πῦρ, ἔνδοθεν δὲ ἡ κοιλίη ἡ νειαίρη πυριφλεγέθης ἐστὶ, καὶ ἔς τὸ ἰσχίεν ἐνίστε ἀποιδέει, καὶ δὸύνη ἴσχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ τὰ ὑποχωρεῦντα χολώδεα καὶ κάκοδμα· καὶ ἢν εμὰ σταθῆ ἡ κοιλίη, ἐξαίφνης θνήσκει. "Όταν οὖν ὧὸὲ ἔχῃ, χρὴ ψύχειν τὴν κοιλίην, φυλασσόμενον ὅκως μὴ φρίξη· πινέτω \*δὲ, ἢν μὰ ἴστηται, τὸ ἀπὸ τοῦ κρίμνου ἢ ἄρτου, ἢ ἄλητον· ροφέειν δὲ, σίδης οἰνώδεος τὸν χυλὸν κεράσας ὕδατι, ἐπίπασσε λέκιθον φακῶν καὶ τοῦτο ἔψει, ¹μίσγων φακὸν καὶ κύμινον καὶ ἔλας καὶ ἔλαιον καὶ ὅξος, τοῦτο διδόναι ῥόφημα ψυχρὸν, καὶ φακῆν ὀξέην, καὶ ἐπιπίνειν

¹ Δὲμή (μηδὲ pro δὲ μή L) (μή δὲ pro μή CHK; μή om. θ) άλ. τι (τι om. C) τών μ., ποτόν (τόπον Cordæus; τόπων Foes in not., Lind.) vulg. - άμυγδάλας valg. - άμυγδαλής D. - άμυγδαλάς Η. - άμυγδαλάς Κ. - άμυγδάλης J. - άμυγδαλα  $C_{o}$  – πικράς vulg. – πικρής  $D_{o}$  – πικράς CHIJO. – καὶ έλαίης τὰ  $O_{o}$  – έλαίης τε (τε om. C) τὰ vulg. - ἀπαλλὰ F. - 2 καὶ κύμινον καὶ δάφνης καρπὸν ἢ τὰ φύλλα Cl. -καί.... φύλλα om. vulg. - άνισον CDHJ. - άνησον Κ. - λίτρον μίξας ταῦτα πάντα  $\lambda(\alpha 0.-x_0)\lambda \psi_{pik}$  C0.  $-x_0\lambda$ .  $\pi$ .  $\mu$ . om. L.  $-x_0\lambda\lambda$ ...  $\lambda \epsilon i\alpha$  om. (D, result. al. manu) FGHIJK.—3 ην δε Lind - και κονν. θ. - κινν. CD. - κυνάμ. Ald. - και (και om. C) κασσ. (κασίην C) vulg. - λία θ. - ἐπιχεῖ vulg. - ἐπιχεῖν FGHILθ, Lind. έπιχέειν C. - νέτωπον, in marg. αντί τοῦ αμυγδάλινον θ. - φθοϊκούς C. - τροχίσκους DQ'. – χυθρίδιον θ. – χυτρίδιον Vulg. – κενὸν C. – περικαθίζειν  $C\theta$ . – Vulg. ριστίλας θ. - Ιματίοις CB. - θυμιείσθαι C. - θυμιάσαι θ. - είς C. - παύει θ. --0. - νιαιρα (sic) 0. - νειαιρή Lind. - νειέρη FK, Ald., Frob., Cordæus. - νειερή GI. - είς D. - ἀπιδέει C. - και ή όδ. D. - ἔχει ΗΚ. - νιαραν (sic) θ. - νειαρήν Lind .- verepay FGIK, Ald., Frob., Cordaus .- xai èc (èc om. 6.) toù; vulg. - ὑποχωροῦντα vulg. - ὑποχωρεῦντα C. - ὑποχωρέοντα θ. -— • µп) om. Cd. θνησκέτω τάνω δὲ έχει ψύχειν την C. - ούν οπι. θ. - έχει Η. - χρη οπι. θ. δπως θ. - φρύξη D. - 6 δε om. C. - πρίμνου (πριμνού θ; πριθμού CD; πρηθμνοῦ FGHIJK, Ald.; χρηθμοῦ L, Vatic, Codd. ap. Foes in not.) (addunt #

douleur après l'accouchement, donner à prendre de la térébenthine, du miel, et du vin tiède; et, si la matrice s'enflamme, cela l'empéchera. Si la région de la matrice est donfloureuse, piler les feuilles tendres de l'amandier amer et de l'olivier, le cumin, les baies ou les feuilles de laurier, l'anis, l'erysimon (sisymbrium polyceratium, L.), l'origan, le nitre, anèler, piler fin, et en faire une injection pour la matrice. S'il y a inflammation et douleur de matrice, prendre feuilles de sone, cinnamome, cassia, piler fin ensemble, verser du nétopon, et faire des pastilles du poids d'une drachme, puis, ayant chaussé jusqu'au rouge un vase neus en terre, saire asseoir la semme par dessus, la recouvrir de vétements, et faire une sumigation vers la matrice; cela calmera les douleurs.

52. (Souffrances de l'utérus après l'accouchement, avec sièvre. Traitement.) Si la matrice soussire après l'accouchement, il y a une sièvre saible, mais à l'intérieur le bas-ventre est brûlant, et parsois du gonssement se maniseste à la hanche; de la douleur se sait sentir au bas-ventre et aux slanes; les déjections sont bilieuses et sétides; et, si le slux de ventre n'est pas arrêté, la semme meurt soudainement. Quand il en est ainsi, il saut resroidir le ventre tout en évitant de causer du srisson. Si la diarrhée ne s'arrête pas, elle boira la préparation au gruau, ou la préparation au pain, ou la farine; pour potage, elle prendra le jus d'une grenade vineuse, le coupera d'eau, le saupoudrera de farine de lentilles, et sera cuire, mélant des lentilles, du cumin, du sel, de l'huile et du vinaigre; ce potage sera douné froid ainsi que la bouillie acide de len-

παὶ ἀπὸ τοῦ πρηκνοῦ FGHi, J ἢ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πρίμνου, Κ πριθμοῦ, LQ time mai) τρωγέτω (ἢ pro τρ. Cð; addit δὶ post τρ. Lind.) άρτον (ἄρτου Hiso, Aid.; ἀρτον om. L, Lind.) (addit ἢ θ) & ητον τυίχ. - ρομεῖν θ. - ἀπίπωσε δὲ (δὲ στι. C) λεπίθω (λεπίθους Lind.; λεπίθου J; λέπιθον CHθ; λεπίθω sic FGiK) φακὸν (ώῶν Lind.; φακῶ C; φακῶν θ, Cornar.) καὶ (καὶ οπι. Cð) τωῦτω (τοῦτο CFHiKLo, Lind.) ἔψει (ἔψειν C; ἐψεῖν θ) τυίχ. - παὶ μείγειν C (θ, μέσγων). - ἄλα Cô. - ἔλλιον (sic) θ. - φακὴν τυίχ. - φακῆν Κ. - ἔξείην τυίχ. - δξέτην θ. - δἔτίαν C. - ἐπιπίνων τυίχ. - ἐπιπίνειν CFG, Cordæus, Lind. - ἐπὶ πίνειν Dθ. - εὐώδεα Cô. - Αnte πρ. addit μέλανα θ. - δ' C. - ἢ δ πυρετὸς pro 6 π. λυθἢ Cô.

οἶνον οἰνώδεα πράμνιον τῶν δὲ ἀλλων σιτίων ἀπέχεσθαι χρὴ ἔστ' 
αν ὁ πυρετὸς λυθῆ. ἢν ¹οὲ δοχέῃ, καὶ λούεσθω ' ἢν δὲ ἀσθενἢς ϶϶϶, 
πίνειν πάλην ἀλφίτων ' ἢν ² δὲ ἀχιδνοτέρη ἢ, ἐν ὕδατι ψυχρῷ σιτίον 
βὲ προσφέρεσθαι κοῦφον, ὅ τι μὴ ἐνήσεται, ὅταν τὸ πῦρ μεθῆ. Ἡ 
δὲ νοῦσος ὀξέη τε καὶ θανατώδης.

33. \*Ην \* δὲ φλεγμήνωσιν αἱ ὑστέραι λεχοῖ, πίμπραται ἡ χοιλίη καὶ μεγάλη γίνεται, καὶ πρὸς τὰ ὑποχόνδρια πνὶξ ἔχει. "Οταν ὅδε ἔχη, καταπλάσσειν βρύφ τῷ θαλασσίφ, δ ἐπὶ τοὺς ἰχθύας ἐπιδάλλουσι, κόψαι δὲ ἐν ε ὅλμφ. καὶ ξυμμίσγειν ὑμήλυσιν καὶ σποδιὴν κληματίνην καὶ λίνον φώζαντα, εἀλεῖν δὲ ταῦτα καὶ ἀναφορύξαι ὅξει αὰὶ ἐλαίφ, ποιέειν δὲ οἶον κυκεῶνα παχύν ταῦτα έψεῖν τεως οἴον χρήζη, ἐγκαθιννύσθω.

54. \*Ην \* δὲ λεχοῖ φλεγμήνωσιν αί ὑστέραι, οἰδέουσι, καὶ δκόταν τὰ λοχεῖα ἐμμείνη, κρύδδην τείνονται, \* γίνεται δὲ ἐπὴν πυκνω-θέωσιν ὑπὸ ψύχεος. Ταὐτησιν ἢν μὲν 10 ἐπιψύχωνται, ἀλεαίνειν · ἢν δὲ πυριφλεγέες ἔωσιν καὶ τὸ ψῦχος ἀρῆ, προσθετὸν ποιέειν ὅ τι φλεγμασίη ἐναντιοῦται, καὶ λούειν, καὶ πυριῆν, καὶ φάρμακα προσάγειν, ὧν ἀν ἐγὼ γράψω, ἔλκειν τε ἀτμίδα ἐς τὸ στόμα καὶ ἰς τὰς ῥῖνας.

 $^{1}$   $\Delta \hat{c}$  om.  $C_{*}$  –  $\pi \hat{c}$  ). om.  $C_{*}$  –  $\lambda \hat{o} \hat{u} \sigma \theta \omega \theta$ ,  $- \hat{\eta} \hat{v}$   $\hat{c} \hat{c}$   $\hat{d} \sigma \theta \epsilon v \hat{\omega} \hat{c}$   $\hat{c} \chi \hat{\eta}$ ,  $\pi \hat{v} \epsilon i \hat{v}$   $\hat{c} \hat{c} \hat{d} \hat{c} \hat{o} \hat{u}$ τὰ ἄλφιτα (πάλην ἀλφίτων Vatic. Codd. ap. Foes in not.) vulg. - ῆδε ἀσθενής η (ην δ' ἀσθενήση θ) πίνειν πάλιν ἀλρίτων Cθ. — 2δ' θ. - ἀχυδν. vulg.άκιδν. CDFHKe, Cordæus, Lind. - σιτῖον F. - σίτα C. - 3 δὲ om. C. - προσςερέσθω Cordæus, Lind. - χοῦφα C. - εἰνήσεται yulg. - εἰρήσεται JL. - σινήσεται C. - εἰρύσεται Codd. Regg. ap. Foes in not. - ἡνήσεται θ. - ἰνήσεται Cordwus, Lind. - otein vulg. - oten 0. - te om. C. - toe om. Co. - lexou CFGHIJK, Ald. - λέχους D. - πίμπλαται vulg. - πίμπραται Dθ, Cordæus, 1.ind. — 5 δλ. CF1. – συμ.  $\theta$ . – ξυμμίγειν C. – ωμήλυσι  $\theta$ . – ωμιλίσι J. – ωμολίσι Η. - ωμιλίσιν FIK. - σποδίην GHIK, Ald., Frob. - λίνον CK. - φόξαντα FGH. - φώσαντα θ. - \* βαλείν vulg. - άλειν (sic) θ. - • • νω pro όξ. καὶ έλ. J. - ποιέειν θ. - πιείν G, Ald. - ποιείν vulg. - οίνον pro olov DK. - εψειν C. ιώς vulg. - Εως θ. - γενέσθαι vulg. - γένηται Cθ. - καί om. Cθ. - θερμότατον DIK. - χρίζη θ. - χρήζει F. - χρήζοι D. - Post χρ. addit καὶ C. - έγκαθιγνῦσθαι vulg. - έγκαθίζεσθαι Lind. - έγκαθινύσθαι (D, al. manu έγκαθιγνύσθαι) FIIIJ. - έγχαθινύσθαι Κ. - έγχαθίννυσθαι C. - έγχαθιννύσθω θ. — 4 δέ om. C0. - λέχη Κ. - δέχοι (sic) θ. - λέχοι CDFGHIJ, Ald. - σταν Cθ. - λόχια CD. λοχία J. - έμμενη C. - γίνονται pro τείνονται 0. - "γίνονται (γίγν. C) vulg. - γίνεται Cordmus, Lind. - Bonne correction. - ήν C. - πυχνωθέωσιν Co. -

tilles; elle boira par-dessus du vin fort de Pramne; quant aux autres aliments, elle s'en abstiendra jusqu'à ce que la fievre ait cessé, Si on le juge convenable, elle pourra se baigner. Est-elle faible, qu'elle boive de la fine fleur de la farine d'orge; sa faiblesse est-elle encore plus grande, elle la boira dans l'eau froide. Elle prendra, quand la fièvre sera tombée, des aliments légers qui ne dérangent pas le ventre. Cette maladie est aigue et très-grave.

33. (Phlegmasie utérine chez une nouvelle accouchée. Traitement.) Si la matrice s'enflamme chez une nouvelle accouchée, le ventre s'échauffe et devient gros; de l'oppression se fait sentir aux hypocondres. Quand il en est ainsi, appliquez des cataplasmes avec la mousse marine qu'on jette sur les poissons; cette mousse aura été pilée dans un mortier; on y mélera de la grosse farine de grain non grillé, de la cendre de sarment et de la graine de lin grillée; on moudra tout cela, on pétrira avec du vinaigre et de l'huile, et on fera comme un cycéon épais; on cuira jusqu'à ce que la préparation prenne la consistance de la graisse, et on l'appliquera en cataplasme aussi chaude que possible. S'il le faut, on prescrira des bains de siège.

54. (Autre cus de phlegmasie utérine chez une nouvelle accouchée. Traitement.) Si l'utérus s'enflamme chez une femme en couche, il se tuméfie; et, les lochies séjournant, il se distend secrètement. Cela arrive quand il a été condensé par le froid. Dans ce cas, s'il est refroidi, il faut le réchausser; s'il est brûlant et que le froid cesse, faire un pessaire qui s'oppose à l'inflammation, laver, sumiger et administrer les médicaments que j'écrirai; aspirer de la vapeur dans la bouche et dans les narines.

πυκνωθώστιν vulg. - ἀποψύχεσθαι pro ύπὸ ψύχεος θ. - \* ἀποψύχωνται θ. - περιφλιγέες vulg. - πυριφλεγέες Cθ. - ἐιδοιν FGIKθ, Ald., Frob. - ἄπτη pro ἀφή θ. - προσθετὰ DGHJK. - πρόσθετὰ C. - & pro δ τι θ. - ἐναντιεῦται C. - λούειν τιμα (ἀμα om. CDHKθ; πυκνὸν erasum al. manu pro άμα l) vulg. - πειῖν pro πυριῆν DK (FJ, πίνειν). - πυρίην C. - πυριᾶν θ.

8

55. Το δε πνίγωσι, φακούς  $^1$  έψειν εν δξει και άλι και όριγάνω πολλώ, και δλκήν ποιέεσθαι, και την λινόζωστιν έσθιέτω, και εν τώρ χυλώ λεπτον άλητον βοφεέτω.

56. \*\*Οταν δὲ τάχιστα τέκη, πρὶν τὴν δδύνην ἔχειν, πρότερον διοδόναι τῶν φαρμάκων, δσα τὰς ὕστέρας παύει τῆς δδύνης, καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω. \*\*Ην δὲ ἡ γαστήρ θερμαίνηται, ὑποκλύ-ζειν ὅτι τάχος.

57. \*Ην \* αί μῆτραι φλέγματος έμπλησθέωσι, φῦσαι έγγένονται έν

ι "Εψειν C.- άλικά pro άλι και C. - άλικά pro άλι θ. - όλκην Ald. - λινοζώστιν (sic) F. - λινόζωστιν DH. - λινοζώστιν vuig. - ἐσθιέσθω (sic) I, Frob. ροφέειν C. – ρύφειν (sic) θ. —  $^2$  δτ' αν (δτι DQ', Lind.) (addit  $\hat{c}$ ε θ) τάχιστά τε (τε om. D; δè pro τε Lind.) καὶ (τέκη pro τε καὶ θ) πρὶν vulg. - ἔχη C. παύσει C. - προσφέρεσθαι DJ. - 2 καὶ (καὶ om. Cθ) ήν (addit δὲ θ) ή (ή om. C) γ. φλεγμαίνηται (φλεγμήνηται DH; θερμαίνηται θ, Vatic. Codd. ap. Foes in not.) vulg. — 4 δ' al Jô. – έμπλησθώσι vulg. – έμπλησθέωσι C. – φύσα ένγίνεται θ. - ελάσσω J. -- ε φλέγμα C. - και άκρ. D. - άκρεφνές F. - άνάπλεων CDFGI JK. - ἀναχυρχανᾶται θ. - κιρνᾶτχι DHK. - Ετοί., p. 230 : κυρχανᾶται, τα-ράττεται. - τρεῖς D. -  $^{\circ}$  καὶ pro οὐδ' θ. - όδυνᾶται  $J\theta$ . - νιαιραν (sic) θ. - νειαιρὴν Lind. - νειέρην FGIK, Ald. Frob. -  $^{\circ}$  καὶ  $C\theta$ , Lind. - καὶ Om. vulg. - of pro et J. - δάχνοιτο ρέον ΗΙΚ (θ, ραίον sic). - δάχνει C. - Ελποι vulg. - Ελχοιτο pro έ. τὰ Η. - έλχοτ Lind. - τὸ pro τὰ CDG0. - ἀμφιδηιον (sic) θ. - ἀμφιλήϊμα (D, al. manu ἀμφίδεα) FG (H, al. manu ἀμφιλήϊμον) IJKL, Vatic. Cod. ap: Foes, Ald. - dupititor C. - Erot., p. 100 : dupition, to πέριξ τοῦ τῆς μήτρας τραχήλου. Gal. Gl. : ἐμφίδεον, τοῦ στόματος τῆς μήτρας τό εν χύχλο άκρον, όπερ και σιχύας χείλεστι έσικε, κατά μεταφοράν ἀπό πων γυναικείων ψελλίων ώνομασμένον, ά και αύτά άμφιδεα καλούνται άπο του περιλαμβάνειν εν κύκλφ και σίον άμφιδείν. Rufus, de Part. Hum.

- 53. (Remède pour la suffocation causée par l'utérus.) Si la matrice cause de la suffocation, cuire des lentilles dans du vimigre, du sel et beaucoup d'origan, et en aspirer la vapeur; manger de la mercuriale; faire un potage avec l'eau où elle a bouilli et un peu de farine.
- 56. (Conseils quand l'accouchement se fait trop promptement.) Quand l'accouchement se fait très-promptement, donner, avant que la douleur survienne, les médicaments qui calment les douleurs utérines, et administrer des aliments qui lachent le ventre. Si le ventre s'échausse, administrer des lavenents le plus tôt possible.
- 57. (Matrice remplie de phlegme; régles pituiteuses; divers accidents. Traitement.) Si la matrice se remplit de phlegme, des vents s'y développent et les règles coulent moindres, blanches, pituiteuses; parfois c'est un sang tenu, pur, plein de membranes. Parfois encore il y a dérangement, elles paraissent trois fois par mois; à cause de l'humidité la femme ne veut pas avoîr de rapports avec son mari, et elle n'a aucun désir; elle maigrit. Elle soullre au bas-ventre, aux lombes et aux aines. Si le flux irrite et ulcère les lèvres de l'orifice utérin, dites qu'il sera de longue durée. Est-il abondant, faire vomir avec la bouillie de lentilles et l'ellébore; puis saire une infusion dans le nez, et administrer un purgatif. Elle s'abstiendra des aliments acres. Si elle sent des pesanteurs, du froid et de l'engourdissement, donner du lait et du vin de bonne odeur; boire à jeun de l'hypéricon, de la graine de lin, de la sauge dans du vin aqueux de bonne odeur ; l'aîte des injections utérines avec la préparation à la lie; et, si la matrice n'est pas ulcérée, suspendre deux jours ou trôis, puis administrer l'injec-

Coth. apénat., I, 31: ἀμφίδιον. — τρ. φ. τό ρ. om. DFG (R, restit. al. manu) Κ. - φάναι θ. - ην μή (μή om. θ) π. είη (ίη θ) vulg. - γάμιον, al. manu μ Β. - σῦν θ. - Ελεδ. C. - πεῖσαι C. — "ψήγηται C. - ναρχά (sic) C. - ναρχα (sic) δ. - " σελίνου Lind. - λινούσπερμα θ. - Ante όδ. addit καὶ J. - ὕδαρι (sic) C. - σῦν θ. - τρύγει (sic) Cθ. — η μή θ, Lind. - μή om. vulg. - Ελκωμέναι vat vulg. - Ελκομέναι (sic) Κ. - †λκωμέναι C, Cordæus, Lind. - είλκωμέναι θ. - Εδιδιείπόντα θ. - τρὶς Gθ, Ald.

μετά δὲ τοῦτο, στρυφνοῖσιν ἡν δὲ ἡλχωμέναι ἔωσι, νίπτεσθαι τῶ άπὸ τῆς μυρσίνης καὶ δάρνης ἀφεψόματι, καὶ ἐγχριέσθω τῷ ²ξὺν τῷ

άργυρέω άνθει. ή δε νούσος χαλεπή, και όλίγαι έκφεύγουσιν. 58. \*Ην \* οὲ αἱ κοτυληδόνες φλέγματος περίπλεαι ἔωσι, τὰ ἐπιμήνια γίνονται ελάσσονα, καὶ \* ἢν εν γαστρὶ ἴσχη, διαφθείρει, έπειδάν ισχυρότερον τὸ ἔμβρυον γένηται οὐ γάρ βώννυται, άλλ' απορδεί. Γνοίης δ' αν \* τῷδε · ύγρη γίνεται, καὶ τὸ ἀπορρέον μυξῶδες και γλίσχρον οία από κοιλίης φέρεται, και οὐ δάκνει, και εν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν, ἐπὴν παύσηται τοῦ αῖματος χαθαιρομένη, καὶ δύο 6 ήμερας καὶ τρεῖς βλένναι ἴασιν ἐκ τῶν ὑστερέων, καὶ φρίκη έγει, καὶ θέρμη οὐκ δξέη, πλην οὐκ ἐκλείπει. Ταύτην κλύσαι <sup>7</sup>τῶ

δὲ \* καθαρθή, στρυφνοῖσι τὸ λοιπὸν χρήσθω \* προστιθέναι δὲ τὰ μα)θακά, ύφ' ὧν καθαίρεται φλέγμα, καλ πυριῆν τὰς ὑστέρας "τῷ ξὺν τῆ δάφνη, καὶ κλύζειν τῷ 10 ξύν τῷ όξει, καὶ θυμιῆν, ἐπὴν παύσηται τὰ ἐπιμήνια, τοῖσιν ἀρώμασι κάπειτ ἀσιτέειν χρή, καὶ ἀλουτέειν, ξυνίτω δὲ τῷ ἀνδρὶ, καὶ σιτία καὶ οἶνον δλίγα λαμβάνειν, καὶ ἀλεαίνειν, 11 χαι δήνιχας άμφι τὰ σχέλεα έλίσσσειν, χαι έλαίω άλείφειν.

από τῶν ὀλύνθων καὶ ὑφ' ὧν ὕδωρ καθαίρεται, καὶ δὶς καὶ τρίς · ἐπλν

59. \*Ην 12 ολ δοερος εν τησι μήτρησιν έγγενηται, τα επιμήνια ελάσσονα και πονηρά 12 γίνεται και προαπολείπει, και ή νειαίρη φαστήρ οίδέει, καὶ οί μαζοὶ στερβοί, οὐ μαλθακοί, 14 καὶ τὸ γάλα

 $^{1}$  Κλύσαι τρὶς (τρεῖς D) (κλυσαίτω pro κλ. τρὶς  $\theta$ ; κλ. τρὶς om. C) ξὰν (σὰν

θ) vulg. - Lisez dans θ κλύσαι τῷ. - τόκω pro κόκκφ D. - είλκωμέναι θ. - έλκωμέναι vulg. - ήλκωμέναι FHIJK, Cordæus, Lind. - έλκεωμέναι (sic) C. έωσιν Ιπτεσθαι  $\theta$ . – νύπτεσθαι C. —  $^2$ σὺν  $\theta$ . —  $^3$ δὲ sine al vulg. –  $\delta$ ' al  $\theta$ . – δὲ al Gal. in cit. comm. Aph. V, 45. – περίπλεες Gal. ib. – ἐωσι  $\theta$ . – ωσι C. - 4 Av om. θ. - ίσχει θ. - Post διαφθ. addit δέ θ. - έπην Cθ. - γίνηται J. - άλλά C. - υπορρεί θ. - \* τόδε DH. - καθαιρομένης θ. - \* ἡμέραι FK, Ald. - τρίς 0. - βλέναι Κ. - υστέρων 0. - δξεία vulg. - δξείη DH. - δξέη 0. - καὶ pro πλήν Ho. - έχλίπει (sic) C. - κλυζέτω DJ. - κλότω FGHIK, Ald. - ' τῶ θ, Vatic.

Codd. ap. Foes in not., Lind. -τῷ om. vulg. - ἀπὸ τῶν ὁλ. om. (D, restit.

al. manu) FGHIJK. - δλόνθων Co. - καὶ Co. - καὶ om. vulg. - ἀφ' vulg. - ὑφ' C0. - δδωρ άπαν (άπαν om. C0) vulg. — \* καθήρης θ. - χρ. om. C0. - πυρέη C. - πυριάν θ. — \* τῷ om. G. - σὺν θ. — "σὺν θ. - θυμιᾶν θ. - τοῖς θ. - τῷ σιν J. - ἀρωστήμασι (sic) G. - κάπιτα θ. - ἀλουτείτω C0. - Post ἀλ. addit δὲ 0. - καὶ συνευδέτω τῶ 0. - όλίγον C. -- " καὶ om. C. - βηνεικας (sic) 0. - εἰρηνικάς vulg. - εἰρινικάς Cordæus. - ἀρνακίδας Lind. - Gal. Gl. : ρήνικας.

tion avec la baie du daphné gnidium, puis avec les astringents. S'il y a ulcération, laver avec la décoction de myrte et de laurier, et oindre avec la préparation à la fleur d'argent (oxyde de plomb). La maladie est fâcheuse, et peu réchappent.

58. (Autre cas d'affection utérine attribuée à la pituite.) Si les cotyledons sont remplis de pituite, les règles sont moins abondantes; la femme devient-elle grosse, elle avorte, quand le fœtus a pris quelque force; car il ne se développe pas, mais s'écoule. Vous vous en apercevrez ainsi : la femme devient humide; ce qui s'écoule est muqueux et gluant comme la matière du flux de ventre, et n'a rien d'irritant; lors des règles, quand le sang cesse d'être évacué, des mucosités s'échappent de la matrice pendant un jour ou deux; il y a frisson, chaleur non aiguë, mais qui n'a point de rémission. En ce cas, administrer le lavement avec l'eau de figues non mûres et avec ce qui évacue l'eau, et l'administrer et deux et trois sois; après cette purgation, user, pour le reste, d'astringents; appliquer en pessaire les émollients qui évacuent la pituite; fumiger l'utérus avec la préparation de laurier; injecter la préparation au vinaigre; quand les règles ont cessé, faire une fumigation avec les aromates. Puis la femme s'abstiendra d'aliments et de bains et s'unira avec son mari. Prendre en petite quantité les aliments et le vin, se tenir chaude, s'envelopper les membres inférieurs avec la peau de mouton, et faire des onctions huileuses.

59. (Hydropisie de matrice. Traitement.) Si une hydropisie (De la Nat. de la F., § 2) se forme dans la matrice, les règles deviennent moindres, mauvaises et s'arrêtent avant le temps.

ἀρνακίδας. - ἐλίσσ. Κ. — 12 δὲ οm. C. - γένηται θ. — 13 γίνονται θ. - πρόσα (sic) ἀπολείπει pro προαπ. θ. - νιαιρα θ. - νειαιρὰ Lind. - νειέρη FGIK, Ald. - ἐπανοιδέει Cθ. - καὶ οἱ μαζοὶ (μ. οm. θ) στ. (στεροὶ C) καὶ (καὶ οm. C,D restit. al. manu, FHIJ; γίνονται pro καὶ Lind.) μαλθακοὶ (καὶ μ. οm. θ) vulg. - De la Nature de la feinme, \$ 2: καὶ οἱ μαζοὶ ξηροὶ γίνονται, sans μαλθακοί. Je pense donc qu'il faut lire ici: στερροὶ, οὺ μαλθακοί. — "καὶ τάλλα πονηρῶς έχει pro κ. τ. γ. π. Cordæus. - C'est la leçon du livre de la Nat. de la femme.

πονηρόν, και δοκέει εν γαστρί έχειν, και 1 έν τούποισε γνώση έπε βδερός έστι σημαίνει δέ καὶ έν τῷ στόματι \* τῆσιν ὑατέρησι, ψαυούση γάρ ισχνόν και ύγρον φαίνεται και ρίγος και πύρ λαμβάνει. Οσου δ' αν δ χρόνος πλείων γίνηται, όδυνη έχει πην νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ <sup>8</sup> τοὺς κενερωνας καὶ τοὺς βουδωνας. Αυτή ή νορισος έχ τρωσμοῦ γίνεται, και έξ άλλων δε προφασίων, και όταν τα έπιμήνια χρυφθή. Λομειν χρή πολλώ και θερμώ, και χλιάσματα προστιθέναι, ήν ή δούνη έχη έπην οὲ παύσηται, φάρμακον χρή πίσαι κάτω, καὶ πυριῆσαι τῷ \* ζὸν τῷ βολίτῳ τὰς ὑστέρας \* ἔπειτα προσθεῖναι το ξύν τῆ κανθαρίδι, καὶ διαλείπειν δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς καὶ ἢν ρώμη τσχη, νετώπω κλύσαι· καὶ ην ή γαστηρ λαπαρή γένηται. .xai οί πυρετοί παύωνται xai τὰ <sup>7</sup> xαταμήνια προχωρέη xaτὰ λόγον, τῷ ἀνδρὶ ξυγχριμάσθω, καὶ ἐν τοῖσι προσθέτοισι μενέτω, καὶ μεσηγὸς ήμέρης πινέτω κρήθμου φλοιόν, γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κόκκους πέντε, άκτης καρπόν έν οίνω νηστις και την λινόζωστιν έσθιέτω ώς πλείστην, καὶ σκόροδα ώμα καὶ έφθα, καὶ τοῖσι μαλθακοῖσι <sup>8</sup> πρὸς υπνον χρήσθω, καὶ πουλύποσι, καὶ τοισιν άλλοισι <sup>9</sup>μαλθακοζοι. θαλασσίοισι μαλλον ή χρέασι καὶ ήν τέχη, ὑγιαίνει.

60. \*Ην 10 δδρωψ γένηται ἐν τῆσι μήτρησι, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω καὶ διὰ πλέονος χρόνου · 11 καὶ κύει δίμηνον ἢ μι- κρῷ πλέον · καὶ οἰδέει 18 ἡ κοιλίη, καὶ τὸ ἐπικτένιον, καὶ αἱ κνῆμαι,

\*Έν οπ. θ. -τούτοις δ. -- \* τοἴσιν θ. - ψαύουσι C. - καὶ δγρὸν οπ. θ. - πλείων νη μ. - πλείων 1θ, Condeus, Lind. - γένηται L, Lind. - έχη C. - νιαφορίν θ. - νειαιρήν Lind. - νειέρην FGIK, Ald., Cordæus. -- \* τοὺς οπ. θ. - νόσος νη μ. νοῦσος CJKθ, Cordæus, Lind. - προφάσεων C. - λούεν [δὲ] χρη Lind. - χρη οπ. θ. - ή οπ. D. - πείσαι C. - πυριάσαι θ. -- ⁴ σὸν θ. - βολδίτω Η. - βολδύτω C. - τῷ... ξὸν ωπ. (DH, restit. al. manu) FGIIK. -- \* τῷ DH. - καθαρίδι (sic) FGI. - τρὶς θ. - ἐώμην ἰσχειν νέτωπον C. - ἔχη θ, -- ° ή οπ. θ. - λαπαρά D. - γίνεται C. - γίνηται θ. - παύονται νιμς. - παώνται Clθ, Cordœus, Lind. -- \* ἔπιμήνια ην θ. - ἰη prο πρ. Cθ. - προχωρέει νείς. - προχωρέει νείς. - προχωρί η, Cordœus, Lind. - καὶ (καὶ οπ. CHθ) τῷ νιμς. - συνκ. θ. - μενέτω, καὶ οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJKθ, Ald. - μεσίγυ DFG. - μεσηγύ CHIΚθ, Ald. - μεσηγύ J. - κρηθμοῦ νιμς. - κριθμοῦ C. - καὶ (καὶ οπ. Cθ) ἀκτῆς νιμς. - λινόζωστιν CDHΚθ. - λινοζῷστιν νιμς. - ποθικοδώμ Lind. - πομλυποστι θ. - " μαλθακοῖσι (addit χρήσθω καὶ πουλύποσι θ) καὶ δψοισι (έψοιφσι sic F; τοῖσι ρτο δψ. θ) (καὶ δψ. οπ. C) θαλ. νιμς. - ην δὲ τέκη (sine καὶ), αριής γίνεται Cθ. -- " ΰδροψ FGK. - ῦδερος L. - τδρωψ C. - δ' ῦ. β, -- ἔλάσσω... πλείονα οπ. C. - κακείω θ. - πλείονος νιμς. - πλέονος θ. -- " καὶ

le bas-ventre enfle; les mamelles, loin d'être molles, sont dures; le lait est mauvais; la semme semble être enceinte. Voilà à quoi vous reconnaîtrez que c'est une hydropisie. Mais il y a aussi des signes à l'orifice de l'utérus; car la femme, en le touchant, le trouve mince et humide. Le frisson et la sièvre surviennent. A mesure que le temps se prolonge, la douleur occupe le bas-ventre, les lombes, les flancs et les aines. Cette maladie vient à la suite d'un avortement; elle vient aussi par d'autres causes, et, entre autres, par la suppression des menstrues. Il faut laver avec beaucoup d'eau chaude et appliquer des fomentations quand la douleur existe; a-t-elle cessé, administrer un purgatif et faire à la matrice la sumigation avec la bouse de vache; puis mettre le pessaire à la cantharide, et suspendre pendant deux jours ou trois. Si les forces sont bonnes, injection avec le nétopon; le ventre devient-il vide, les fièvres cessent-elles, les règles marchent-elles convenablement, la femme s'unira avec son mari, se tiendra encore à l'usage des pessaires, et, après l'intervalle d'un jour, boira dans du vin, à jeun, l'écorce de crithmos, cinq graines noires de pivoine, graines de sureau; elle mangera de la mercuriale autant qu'elle pourra, de l'ail cru et cuit; elle usera, pour le sommeil, des aliments mous, poulpes et autres chairs molles, chairs marines plutôt que viandes. Si elle devient grosse, elle guérit.

60. (Hydropisie de matrice, avec grossesse. Traitement.) Si une hydropiaie (De la Nat. de la F., § 35) se forme dans la matrice, les règles sont moindres, plus mauvaises et à de plus longs intervalles. La femme reste grosse pendant deux mois

απρῷ (καίειν pro καιρῷ, D al. manu καιρὸν, FGHIK, Ald.; καιρῷ om. θ) ελάσσονα (ἐλάσσονος θ) ἢ (ἢν pro ἢ DFGHIM, Ald.; ἢ om. θ) μικρῷ κλείονα ἱη (εἰη CL) (ἱη om. θ), καὶ vulg.—Si l'on fait attention que la leçon de vulg. et des mss. est inintelligible, si l'on compare le passage parallèle de la Nat. de la Femme qui est καὶ κυίσκεται ἐκάστοτε διμήνου μικρῷ κλείον, si l'on prend en considération le καίειν de beaucoup de mas, on verra qu'il faut lire καὶ κόει δίμηνον ἢ μικρῷ κλέον.—οἰδέη C.— μ ἡ ora. C.—τὸ om. C.—κνίμαι θ.

καὶ 1 ή δσφύς · ἐπειδὰν δὲ συχνὸς χρόνος γένηται, καὶ ἐν γαστρὶ έχη, διαφθείρει και έκδάλλει, και δόωρ ξύν αὐτῷ έκχέεται, και ή γυνή θνήσκει ώς έπὶ τὸ πουλύ· τὸ δὲ αξμα φθείρεται, καὶ ὑδεροῦνται. Ταύτην \* γαλακτοποτέριν, καὶ τῶν μηκώνων πίνειν, ἔστ' ἀν τὸ ἔμδρυον χινέεσθαι δύνηται · έτι δὲ \* πρὸ τούτου ὡς ἐπιτοπουλὸ διαφθείρεται καὶ ἐξαμδλίσκεται, καὶ αξματος καὶ δόατος ρέουσιν αξ μῆτραι· ταῦτα δὲ πάσχει οὐδέν τι μᾶλλον ἐχ πόνου ἢ ἄλλως. \*Τούτω δ' αν γνοίης ότι δόρωψ έστιν, εί αφάσσων τῷ δακτύλῳ όψει τὸ στόμα αὐτέων ἐσγνὸν καὶ περίπλεον ὑγρασίης. \*Ην δ δὲ αὕτη τὸ ἔμβρυον μλ κατ' άρχὰς, άλλ' ήδη δίμηνον, διαφθείρηταί τε καὶ ἀποπνίγηται, ¶ τε γαστήρ 6ή νειαίρη έπανοιδέει, και άπτομένη άλγέει ως έλκος, καὶ πυρετός μέγας αὐτὴν καὶ βρυγμός λαμδάνει, καὶ δουνη ἰσχυρὴ τοῦ αἰδοίου, καὶ τὴν <sup>7</sup>νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, καὶ τοὺς κενεώνας και την δοφύν δξέη τε και σπερχνή. Όταν ούτως έχη, λούειν αὐτὴν θερμῷ, ἢν ἡ ὀδύνη ἔχη, καὶ χλιάσματα προσάγειν, \* πειρεόμενον δ΄ τι αν μαλιστα προσδέχηται, καὶ φάρμακον καθαρθήριον κάτω · διαλιπείν δε χρόνον, δσον αὐτῆ δοκέει ίκανὸς εἶναι, καὶ κλύσαι, καὶ <sup>9</sup> πυριῆσαι, καὶ τὴν κυκλάμινον ἐν βάκει μέλιτι δεύων προσθείναι πρός τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ τῆς χυπαρίσσου 10 χαταξύσας καὶ τέγξας ἐν βδατι, προσθεῖναι ώσαύτως, ἐλάσσονι δὲ

' 'H om. C0. - δσφῦς FGH. - χρόνον J. - ἔχη ἐν γ. C. - ἔχη ἐν τῆ γ. θ. διαφθείρη Ι. – ἐκδάλλη FGl. – σύν θ. – ἐκχεῖται θ. – χέεται vulg. – αύτη pro ή γ. Cθ. - έπιτοπολύ vulg. - έπὶ τὸ πουλύ CDFHIJK. - ύδεροῦται vulg. - ύστερούται, al. manu υδερούται D. - υδερούνται θ. - γαλακτοπωτέειν θ. - καί τ. μ. om. (D, al. manu καὶ μηκ.) FG(H, al. manu καὶ τῶν μηκ.) IJK. - τῶν C0.  $-\tau \tilde{\omega} v \cdot om$ . vulg.  $-\mu \eta x \acute{o} v \omega v C0$ .  $-x i v \eta \sigma \theta \alpha i \tau \acute{o} \xi \mu \delta \rho v ov \theta$ .  $-3 \pi \rho \acute{o}_{i}$  vulg. -πρό θ, Cornar., Foes in not., Lind. - ἐπὶ τὸ πολύ Κθ. - ὡς τὸ πολύ C. έξαμβλήνεται Κ. - έξαμβλίσκεται θ. - έξαμβλύνεται vulg. - καὶ αίμ. om. C. - καί ύδ. om. θ. - ραίουσιν θ. - δὲ om. Κ. - τοι pro τι C. - \* τοῦτο vulg. τούτω C0. - ϋδροψ FGIK. - εί om. θ. - ἐσαφάσσων θ. - όψη θ. - αὐτῶν vulg. αὐτοῦ JK. - αὐτέων θ. - περίπλεων DFGIJK. - ύγρασίη θ. - 5 δε (addit xal L) ev (xai pro ev DFGHIJK, Ald.; ev om. Co) auti (auti) C; autin DHo) τὸ Vulg. - διαφθείρεται τε και αποπνίγεται vulg. - διαφθείρηται τε και αποπνίγηται CJ0, Cordæus, Lind. — 5 ή om. DFJK. - νιαιρα θ. - νειαιρή Lind. νειέρη FGIK, Ald., Frob., Cordæus. - ἐπανοιδέη J. - καὶ. om. C. - ἀλγέη J.- καὶ pro ώς Κ. - Ελκεος θ. - αὐτῆ DFIK. - λαμβάνη J. - τὸ αιδοΐον L, Cordæus, Lind. — ' νιαιρανέ θ. - νειαιρήν Lind. - νειέρην FGIK, Ald., Frob., Cordæus. - όξετα vulg. - όξετα Ι. - όξεη θ. - ύπερχνή (sic) pro σπ. C. - λούειν

jambes et les lombes. Quand beaucoup de temps s'est écoulé

et qu'elle est grosse, le fœtus meurt et est expulsé, et de l'eau s'écoule en même temps. Les femmes succombent la plupart du temps; le sang se corrompt, et elles deviennent hydropiques. En ce cas, il faut mettre à l'usage du lait et faire boire des pavots jusqu'à ce que le fœtus puisse se mouvoir. Toutefois, la mort du sœtus et son expulsion surviennent communément avant ce temps, et la matrice laisse écouler du sang et de l'eau. Ces accidents ne surviennent pas plus après de la fatigue qu'autrement. Vous reconnaîtrez qu'il y a de l'eau, à ceci : en touchant avec le doigt, vous trouverez l'orifice mince et plein d'humidité. Si l'avortement survient non pas dès le début, mais le fœtus ayant déjà deux mois, et que la femme éprouve de la sussocation, le bas-ventre se tumésie, il est douloureux au toucher comme s'il y avait une plaie; grande sièvre; grincement de dents; douleur aiguë et intense aux parties génitales, au bas-ventre, aux hanches, aux flancs et aux lombes. Les choses étant ainsi, on lavera la malade `avec de l'eau chaude s'il y a douleur, et on fera des applications chaudes, essayant celles qui sont le mieux supportées; on fera boire un médicament qui évacue par le bas; après un intervalle tel que vous le jugerez suffisant pour la femme, injection, fumigation; pessaire avec du cyclamen, mouillé avec du miel, mis dans un linge et appliqué à l'orifice de la matrice; ou raclez du cyprès, mouillez avec de l'eau et appliquez semblablement; mais vous laisserez ce pessaire moins longtemps et vous l'appliquerez à des intervalles plus éloignés, attendu

(λούην F) τε (τε om. θ) vulg. - ή CIKθ. - ή om. vulg. - \* πειραόμενον Cordzus. - περιελόμενον C. - πειρόμενος θ. - πειρεώμενον Lind. - διαλειπείν (sic) θ. - δσος Ι - αὐτή Η. - άν σοι pro αὐτῆ Cornar., Lind. - δοκέη vulg. δοχέει CFHIΙθ. – ix. om. θ. —  $^{9}$ πυριᾶν θ. – πυρίην C. – xαὶ om. θ. – τῆς χυκλαμίνου Cθ. – ξς (εἰς J; ἐν θ) ράχος (ράχει θ) vulg. – δὲ υων (sic) θ. – προσθήναι (bis) FG, Ald., Frob., Lind. — " καταψύξας θ. - τάξας pro τέγξ. C - έλάσσω δε χρόνον θ. - πλείονος vulg. - πλέωνος θ. - τούτω (G, eadem manu, erat prius τοῦτο), Ald. - δσον DH.

χρόνω καὶ διὰ πλέρνος τρῦτο, ὅσω μᾶλλον δάκνει καὶ ¹ ξαίνει, καὶ μήλην ποιησάμενος καρσιτερίνην ἐγκαθιέκαι, καὶ τῷ δακτύλω ὡσαύτως, καὶ τὰ ποτήματα ὅ τι ἀν μάλιστα προσύηται πιπίσκειν, καὶ ² ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρὶ ὡς μάλιστα τῶν καιρῶν παρώτων ' ἢν γὰρ ² ξυλλάδη τὴν γονὴν καὶ κυήση, ὑπεκκαθαίρεται καὶ τὰ πρόσθεν ὑπόντα ξὺν αὐτοῖσι, καὶ οὕτως ἀν μάλιστα ὑγιὴς γένοιτο.

61. Ήν δε γυνή δοδρωπιήση, οξα τοῦ σπληνός δοδατώδεος και μεγάλου ἐόντος, γίνεται όὲ ὁ σπλήν διδατιώδης ἀπὸ τοῦδε τοῦ παθήματος, ἐπὴν πῦρ ἔχη καὶ εμὴ ἀφίη τὴν ἄνθρωπον, καὶ δίψα μιν λαμδάνη καρτερή, και πίνη, και μή ἀπεμέη το μέν γάρ ες την κύστιν διελθόν διουρέεται, τὸ λοιπόν δὲ ο σπλήν Ελχει ες ξωυτόν ἀπό τῆς κοιλίης άτε άραιος εων καί σπογγοειδής κείμενος τε κατά την κοιλίην καὶ ην τούτων οῦτως ἐχόντων μὴ ίδρώση. Τμηδέ οί ἡ κύστις διηθή, εμηδέ ή κοιλίη γαλά, διαίρεται ό σπλην ύπο του ποτού, και μάλλον ην δόωρ ή το ποτόν, και μιν ήν τις ἐπαφήσαιτο, μαλθακός ώς μνοῦς θέστιν, έστι δ' ότε άντιτυπεύμενος · άερθείς δέ και ύπερπιμπλάμενος εκδιδοί κατά τὰς φλέδας τῷ σώματι, καὶ μάλιστα ἐς τὸ 10 ἐπίπλοον καὶ τοῖσιν ἀμφὶ τὴν κοιλίην ἐοῦσι χωρίοισι καὶ τοῖσι σκέλεσιν έτερον γαρ έτέρφ διεκδιδοί έν τῷ σώματι, ἐπὴν πλέον έκαστω τοῦ καιρού ή και μὴ δύνηται κατέχειν. Ἐπιγίνεται 11 δὲ ἀπὸ τούτου βόρωψ αἰεὶ, επήν μάθη δ σπλήν Ελχειν ες ξωμτον 12 φύσει άραιὸς ὢν καὶ μανός. Γίνεται δὲ ἔστιν ἦσιν άρχη αὕτη τῆς νούσου

"Ξηραίνει (D, al. manu ξαίνει) HQ'. - ἐξινιει (sic) θ. - Οn pourrait fort bien lire ἐξινέει. - κασιτ. C. - ἐνκαθισεα (sic) pro καθ. θ. - ἐγκαθίσαι C. — ² σ. θ. - τῷ οm. Cθ. — ³ σ. νulg. - ξ. C, Lind. - Post κυ. addunt καὶ τέκη Cornar., Foes in not., Lind. - κυπεκκαθαίρεται (sic) C. - ὑπιόντα νulg. - ὑπόντα θ. - σὺν αὐτέοις θ. - ὑγιὴς οm. (D, restit., al. manu post γέν.) HIJK, Ald. — ⁴ ὑδροποιήση DFGIK. - ὑδροποτήσει J. - ὑδροπιήση C, Ald. - οἱ αὐτεῦ (αὐτῆ J) (οἰα τοῦ Cθ, Lind.) σπλ. νulg. - Post μεγ. addent δὲ C, ol θ. - δὲ pro τοῦδε Κ. — ⁴ μὴ οm. θ. - τὸν (τὴν HCθ, Cordæus) ἄνθρ. νulg. - ἀπεμᾶ θ. - ἀπεμέση νulg. - γὰρ οm. θ. - διουρεῖται θ. — ὁ σπλὴν λαμδάνει διασπῶν ἀπὸ τῆς κοιλίης πρὸς ἐωυτὸν, ἄτε νulg. - ὁ σπλὴν ἔλκει ἐς ἐωυτὸν ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἀτε Cθ. - ὧν νulg. - ἐων Cθ. - οὕτως (οὕτω θ) γινομένων Cθ. - ἱδρώη θ. — ∶ μηδέ οἱ ἡ κύστις δεηθὴ θ. - μ. οἱ ἡ κ. δ. οm. νulg. — \* μηδ² θ. - καλᾶτι νulg. - χαλᾶ θ. - ατρεται νulg. - διαίρεται θ. - ὑπὸ τούτου (τοῦ πότου θ; τοῦ ποτοῦ L, Lind.) νulg. - ὑδάρεος (sic) θ. - ἐπαφήσετο FGHI, Ald. - μαλθακώς FJC, Ald. - χνοῦς νulg. - μνοῦς C (D, al. manu χνοῦς) FGHIJKη, Ald. - » ἐστιν οm. Cθ. - δὲ δτε ἀντιτυπεόμενος C. - ἀρθεὶς Dθ. - πιμπλάμε-

qu'il mord et irrite davantage. Vous aurez une sonde d'étain que vous introduirez, et le doigt de même. Vous essayerez quels sont les breuvages qui passent le mieux à la malade. Elle dormira avec son mari surtout aux époques opportunes; car, si elle reçoit la semence et devient enceinte, elle se purge en accouchant, et avec cette purgation s'en vont les matières qui séjournaient auparavant : c'est surtout de cette façon qu'elle recouvrera la santé.

61. (Hydropisie générale causée par une affection de la rate. Cette hydropisie gagne la matrice.) Une femme est prise d'hydropisie par le fait de la rate, qui devient aqueuse et grosse. La rate devient aqueuse de cette façon : la femme a une sièvre qui ne la quitte pas, elle est très-altérée, elle boit et ne revomit pas; car une partie de la boisson, allant à la vessie, est chassée par les urines; le reste est attiré par la rate qui le pompe hors du ventre, attendu qu'elle est lâche, spongieuse et située près du ventre. Si, la chose étant ainsi, il n'y a ni sueur, ni filtration par la vessie, ni flux de ventre (Quatrième livre des Mal., § 57), la rate est distendue par la boisson, surtout si la boisson est de l'eau. En palpant la rate, on la sent molle comme du duvet; parsois elle est rénitente. Distendue et remplie outre mesure, elle répartit le liquide par les veines du corps, et surtout à l'épiploon, aux régions ventrales et aux membres inférieurs; car, dans le corps, une partie fournit à l'autre, quand, ayant plus qu'il ne faut, elle ne peut retenir cette surabondance. Ceci cause constamment une hydropisie, quand la rate, qui est lache et poreuse, a pris l'habitude d'absorber. En quelques ças, le début de la maladie est même sans fièvre,

νος vulg. – ὑπερπιμπλ. θ. – τας om. CDHθ. — " ἐπίπλοιον C. – ἐπίπλοϊον θ. – σκελέειν (sic) θ. – ἐκδιδοῖ D. – διεκδίδοιεν τῶ C. – Απιε ἐπὴν addit καὶ μάλιστα θ. — " δὲ om. D. – ἀκδι τοῦ (τούτου θ) (ἀκὸ ποτοῦ Cordæus; ἀκὸ τοῦ κετοῦ L, Lind.) ΰδ. (ΰδροψ FJK) vulg. – αἰεὶ om. θ. — " καὶ φ. ἀρ. ἢ Cθ (Ald., ἀν). – μακρὸ; pτο μανὸ; D. – δὲ (δ' θ) αῖς (ἔστιν ἦσιν pτο αἰς CH) ἀρχὴ vulg. – αὐτῆς L. – τῆς νούσου αῦτη Cθ. – νόσου vulg. – νούσου Bɨ, Lind. – καῦμά τι (καύματι C) (ἐν pτο τι θ) τῆ vulg. – ἐνσταίη vulg. – ἐνστῆ θ. – οἰα om. θ. – ΰξατος pτο φλ. L. – κατελθόντος Cδ.

καὶ ἄτερ πυρετοῦ, ἢν καῦμα ἐν τῆ κοιλίη ἐνστῆ οἶα φλέγματος ἐς αὐτην κατιόντος, και ην ή άνθρωπος την δίψαν μη κατέχη, μηδ ή χύστις μηδ' ή χοιλίη διηθέωσιν οὖρόν τε καὶ χόπρον χατά γε δίχην, \*μηδὲ ἐπιτηδείη διαίτη χρέηται ή ἄνθρωπος. \*Ην \*δὲ ὑδρωποειδης ἦ, έρχεται τὰ καταμήνια πολλά έξαπίνης, ότε δε όλίγα, καὶ γίνεται ότε μέν ώς ἀπὸ κρεῶν ύδωρ, εἴ τις αίματώδεα ἀποπλύνειεν, ότὲ δὲ δλίγω ε ζοχυρότερα, και ου πήγνυται, και ασθμά μιν λαμδάνει, πρίν ή τὰ καταμήνια χωρέειν, καὶ ὀῦύνη <sup>6</sup>ἐν τῷ σπληνὶ, καὶ μᾶλλον ἐπήν τι γλυκύ φάγη, και ή γαστήρ έξαείρεται και μεγάλη έστί και έπην πλέονα τοῦ μάθεος φάγη, πονέεται τὴν γαστέρα, καὶ τὴν ὀσφὺν ἀλγέει άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ πῦρ μιν ἐπιλαμδάνει δι' ὀλίγου. Ἐπήν δε άποχαθαρθή, τράϊον δοχέει έχειν πρός τὰ πρόσθεν, έπειτα ές τωὐτὸ καθίσταται, καὶ ἢν μελεδαίνηται ὡς χρὴ, ὑγιὴς ἔσται·8 ἦν δὲ μὴ, δ ρόος επιφανείται, καὶ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου αἰεὶ ρεύσεται κατ' δλίγον οδον λχώρ, ἐπιμελείης οδὲ πλείονος δέεται. Ήν δὲ μή δ βόος ἐπιγένηται, ἀλλ' αί μῆτραι ὑπὸ τῶν πρόσθεν 10 παθημάτων ἀερθείσαι μή χαλάσωσι τὰ ἐπιμήνια, ή τε γαστήρ οί μεγάλη ἔσται, καὶ βρίθος ενέσται ώς τῆ εν γαστρί εχούση, καὶ δοκέει ώσεὶ παιδίον εν τῆ . γαστρὶ αὐτῆς χινέεσθαι, ἄτε τῶν μητρέων δοατος πλέων ἐουσέων καὶ τοῦ βόατος 11 κινεομένου, άλλοτε γάρ καὶ άλλοτε κλυδάζεται αὐτησι τὸ δόωρ ώς ἐν ἀσχῷ · καὶ ἀλγεῖ ψαυομένη τὸ κάτω τοῦ όμφαλοῦ, καὶ αι κληιόες καὶ ὁ θώρης καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὰ ὅμματα καταλεπτύνεται, καὶ αἱ θηλαὶ ἀείρονται. 12 "Εστι δὲ ἦσι μεν ἢ τε κοιλίη καὶ τὰ σκέλεα πλήθει βδατος, 13 ήσι δὲ ἐς θάτερον τουτέων.

' 'O Ald. - διὰ θέωσιν (sic) F. - διαθέωσιν Ald. - χόπριον CFGIJθ, Ald. - χατά τε (γε θ, Cordæus, Lind.) vulg. - ' μηδ' C. - χρέεται C. - χρήται θ. - 'δ θ. - ὑδρωπιώδης θ. - ὑδροποειδής FIJK. - ὑδροπιοειδής C. - τὰ οm. C. - Ante πολ addit [ότὲ μὲν] Lind. - ἐξαπ. πολλὰ C. - ὀλίγιστα θ. -- ⁴ γίνονται vulg. - γίνεται C. - ὕδωρ ὡς (ὡς οm. θ) εῖ τις vulg. - ἀποπλύνειν D. -- ἡ παχύτερα θ. -- ἐ ἐν οm. C. - ἐξαίρεται vulg. - ἐξαείρεται θ. - ἔσται vulg. - ἐσται vulg. -- ἐσται vulg. -- ἐσται vulg. -- ἐσται vulg. -- ἐ τὸ ολές (δοπέει CDFHJK, Cordæus, Lind.) (addit ἔχειν θ) πρὸς vulg. -- ἐς τὸ αὐτὸ (τωυτὸ θ) vulg. -- ἀπο κιμαίνηται J, Lind.; ἐπιφανεῖται θ) vulg. -- ἀεὶ θ. - ρεύσηται Lind. - ἐπιμελίης Cθ. -- ἀὲ θ. -- δὲ οm. vulg. -- πλ. οm. Cθ. - δεῖται θ. -- ὁ Cθ. -- ὁ οm. vulg. -- □ παθημάτων ἀείρειται (sic) θ. -- π. ἀ. οm. vulg. - Je lis ἀερθεῖσαι - χαλῶσι θ. -- βρῦθονος (sic) C. - ἐνείη (ἔσται C; ἐνέσται θ, Lind.) ὡς vulg. -- τῷ οm. Cθ. -- δοχέη vulg. -- δοκέει Cθ, Lind. --

quand, de la chaleur se développant dans le ventre par le sait du phlegme qui y descend, et la femme ne retenant pas sa soif, la vessie et le ventre n'émettent pas l'urine et les selles comme il convient, et que le régime n'est pas convenable. L'hydropisie étant formée, les règles viennent soudainement en abondance, parfois en petite quantité; tantôt elles sont comme de l'eau de chairs sanguinolentes qu'on aurait lavées, tantôt plus consistantes, et elles ne se coagulent pas. Il y a de l'oppression avant qu'elles viennent. La rate est douloureuse, surtout quand la malade a mangé quelque chose de doux. Le ventre se gonfle et devient gros; quand elle a mangé plus que d'habitude, elle y souffre. Les lombes sont douloureuses de temps en temps. La fièvre survient à de courts intervalles. Après la purgation menstruelle, elle paraît être mieux comparativement aux jours précédents; puis l'état redevient le même; et, si on la traite comme il convient, elle guérit. Sinon, l'écoulement apparaîtra, et tout le temps il s'échappera continuellement, peu à peu, un liquide ichoreux ; cela exige beaucoup de soins. Si l'écoulement ne survient pas et que la matrice, distendue par les affections susdites, ne laisse pas aller les menstrues, le ventre deviendra gros, un poids se fera sentir comme chez une femme enceinte; il semblera qu'un enfant se remue dans son ventre; en effet la matrice est pleine d'eau, l'eau s'y meut, et par intervalle elle y fait un flot comme dans me outre. La femme souffre à la région sous-ombilicale quand on y touche. Les clavicules, la poitrine, le visage, les yeux maigrissent, et les mamelons se redressent. En quelques cas, le ventre et les membres inférieurs s'emplissent d'eau; en d'autres, c'est ou le ventre ou les membres inférieurs. Si le

αὐτῆς οπ. Cθ. – κεινεσθαι (sic) θ. – ύδατος οπ. θ. – οὐσέων (έχουσέων D) πεπληρωμένων vulg. – πλεῖον (πλέων θ) ἐουσέων Cθ. — " κινουμένου vulg. – κεινεσμένου θ. – κινεομένου C. – ταυ (sic) pro γὰρ θ. – κλυδάσσεται θ. – αὐτῆσι οπ. Cθ. – ἀλγήσει Cθ. – καταλεπτύνονται θ. – θῆλαι Flθ, Ald., Frob., Cordæus. – αἰρονται vulg. – ἀείρονται θ. —  $^{12}$  εἰσὶ L., Lind. –  $^{32}$  θ. – πλησθῆ θ. – τοῦ ὕδατος Cθ. —  $^{13}$  εἰσὶ pro  $^{13}$ σι DFGHJθ, Ald. – ἔτι pro  $^{13}$ σι C. – [εἰσὶ] δὲ  $^{13}$ σνν Lind. – δαι (sic) pro δ' ἐς θ. – τούτων θ.

χαι των ανδοώων.

\*xai ην μέν ἄμφω πλησθή, οδθεμία έλπις περιγενέσθαι την άνθρωπόν έστιν - ην δέ θέτερον τούτων, έλπίδες δλίγαι, ην μελεδαίνηται και μη λίην τετροχωμένη η. Χρονίη δέ αθτη ή νοθόος. 62. Γίνεται δέ \*πάντα μελλον μέν τήσιν ἀτόκοισιν, γίνεται δέ

πολλάκις καὶ τῆσι τετοκυίησιν· ἐπικίνδυνα οδέ ἐστιν, ως εξρηται,

καὶ τοπουλύ δξέα καὶ μεγάλα καὶ χαλεπά ξονιέναι, διὰ τοῦθ' ὅτι αἰ γυναῖχες μετέχουσι τῶν νούσων, καὶ ἔσθ' ὅτε οὐδ' αὐτάὶ ἔσασιν τί νοσέσυσιν, πρὶν ἢ ἔμπειροι νούσων γένωνται ἀπὸ χαταμήνίων καὶ ἔωσι γεραίτεραι τότε δὲ σφέας ἢ τε ἀνάγκη καὶ δ χρύνος διδάσκει τὸ νοσέϋσι φθάνει τὰ νοσήματα ἀνίητα γινόμενα, πρὶν ὰν διδαχθῆναι τὸν ἔητρὸν δρθῶς ὑπὸ τῆς νοσεούσης ὑφ' ὅτου νοσέει καὶ γὰρ αἰδύονται φράζειν, κὴν εἰδῶσι, καὶ σφιν δοκέουσιν αἰσχρὸν εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης παὶ ἀνεπιστημοσύνης. Αμα δὲ καὶ οἱ ἡητροὶ ἀμαρτάνουσις; οὐκ ἀτρεκέως πυθανόμενοι τὴν πρόφασιν τῆς νούσου, ἀλλ' ὡς τὰ ἀνδρικὰ νοσήματα τώμενοι καὶ πολλὰς εἶδον διεφθάρμενας ἡὸη ὁπὸ τοιούτων παθημάτων. 'Αλλὰ χρὴ ἀνερωτῷν αὐτίκα ἀτρεκέως τὸ αἴτιον διαφέρει γὰρ <sup>7</sup> ἢ ἵησις πολλὸς τῶν γιναικήτων νοσημάτων

68. \*Ην \* δὲ αὶ μῆτράι ελχωθέωστο, αξαία κάὶ πθα καθαίρεται, καθ δσιμή βαρέη γίνεται, καθ δδύνη δξέη λαμδάνει ες τὰς ὶξύας καὶ ἐς τοὸς βουδώνας καὶ ἐς τὸν νειαίρην γαστέρα, \* καὶ ἄνω φοιτῷ ἡ δδύνη ἐς τοὸς κενεώνας καὶ ¹ο ἐς τὰς πλευρὰς 11 καὶ ἐς τὰς ώμυπλάτας, Καὶ... τούτὸν οπ. θ. - τὴν ἀνθρ. οπ. C. - ἄνθρωπον · ἔστι (εἰσὶ pro ἔστι

Lind.) δὲ ἢν θάτερον vulg. – Je lis ἄνθρωπόν ἐστιν ἢν δέ. – ἡ pro ἢ θ. – ἡ ν.

αὕτη 0: —  $^2π.$  om. DFGHIKL. – μεν om. DFGHIJ. – τοτσιν (bis) C. – πολλ. om. C0. — τε τολληότν <math>0. —  $^3δε$  ( $δ^*$  0) είστν [Εστιν 0: είστν DC) νυίχ. -τδ πελύ C0. — συν. J0. —  $^4δτι$  (τi 0) νυίχ. -νοσεῦστ <math>C. — δωτι 0. —  $^5τοίστ <math>C.$  — γινώσχουσιν D. —  $^5τοίστ <math>C.$  —  $^3τοίστ$  C. — σινώμενα C. — δυποίων <math>C. — δωποίων <math>C

ventre et les membres inférieurs s'emplissent, il n'y a auoune chance de salut pour la malade; si le ventre ou les membres, il y a quelques chances, supposé que le traitement intervienne et que la femme ne soit pas trop épuisée. Cette maladie est de longue durée.

62. (Réflexions générales sur les maladies des femmes. Les

femmes, par ignorance ou par pudeur, hésitent à en parler; les médecins les méconnaissent souvent. Les maladies des femmes diffèrent beaucoup de celles des hommes.) Tous les accidents arrivent de préférence aux semmes qui n'ont pas eu d'enfant; pourtant ils surviennent souvent aussi chez celles qui en ont eu. Ils sont graves, comme il a été dit, et généralement aigus, intenses, et, parce que les femmes partagent les maladies [communes], disticiles à comprendre. Parsois elles ne savent pas elles-mêmes quel est leur mal, avant d'avoir l'expérience des maladies provenant des menstrues et d'être plus avancées en âge. Alors, la nécessité et le temps leur enseignent la cause de leurs maux. Souvent, chez les femmes qui ne connaissent pas la source de leurs souffrances, les maladies sont devenues incurables, avant que le médecin ait été instruit par la malade de l'origine du mal. En effet, par pudeur, elles ne parlent pas, même quand elles savent; et l'inexpérience et l'ignorance leur font regarder cela comme honteux pour elles. En outre, les médecins commettent la faute de ne pas s'informer exactement de la cause de la maladie, et de traiter comme s'il s'agissait d'une maladie masculine; et j'ai vu déjà plus d'une femme succomber ainsi à cette sorte d'affections. Il faut, dès le début, interroger soigneusement sur la cause; car les maladies des femmes et celles des hommes dissèrent beaucoup pour le traitement.

63. (Ulcération aigue de l'utérus.) Si la matrice s'uloère, du sang et du pus s'écoule; odeur forte; douleur aigue aux lombes, aux aines, au bas-ventre. Cette douleur monte, par les flancs, aux côtés, aux omoplates; parfois elle gagne les

<sup>&</sup>quot; παὶ ἐς τοὺς (sic) ἀμοπλάτας ἀνω φοιτᾶ ἡ ὀδύνη pro καὶ.... ὀδύνη C. — " ἐς
Φ. θ. — " χ. ἐς τ. ἀ. ΦΦ. C. – ἐς τὰς οπι. θ. – ἀφίχνεται (sid) C. – ἀφικνεταί θ.

ένίστε δέ και ές τὰς κληϊδας ἀρικνέεται, και δάκνεται, και κεφάλλην αλγέει σφοδρώς, και παρανοεί· 1 τῷ δὲ χρόνῳ ανοιδίσκεται πασα. καὶ ἀσθενείη μιν λαμδάνει, καὶ ἀψυχίη, καὶ πυρετὸς λεπτός, καὶ περίψυζις οιδίσκεται δε μάλιστα τὰ σκέλεα. Ἡ δε νοῦσος λαμβάνει έχ τρωσμοῦ, ήτις αν 2 διαφθείρασα το παιδίον έγχατασαπέν μή έχχαθαρθή, χαὶ τὸ στόμα πῦρ ἔχει λαμδάνει δὲ χαὶ ἐχ τῶν βόων, \* καὶ ἢγ ἐπὶ σφέας δριμέα ἢ καὶ γολώδεα, δάκνει. \* \*Ην οῦτω; ἐγούσκ έπιτυγχάνης, έπην μέν αί δδύναι έχωσι, λούειν τε πολλώ καί θερμώ, καὶ γλιάσματα προστιθέναι, δκου αν ή δούνη έχη καὶ γν μέν άνω ε αι δούναι έωσιν, ε ήν μεν ισχυρή ή γυνή ή, πυριήσασθαι όλην καί φάρμακον δουναι κάτω πιείν και έπην ώρη ή του έτεος, 7 δρέδον αφεψών, διδόναι έπιπίνειν ήμερας πέντε, ην δυνατή ή ήν δε μή 🥞 δόρος, όνου γάλα έψειν, και διδόναι πίνειν ημέρας τρεις ή τέσσαρας. μετά οὲ την γαλακτοποσίην, δοατι άνακομίσαι αὐτην καὶ σιτίοισιν έπιτηδείοισι, χρέασι μηλείοισιν, άπαλοῖσι, νέοισι, καὶ όρνιθείοισι, καὶ τευτλίω, καὶ κολοκύντη · ἀπεχέσθω δὲ θ τῶν άλμυρῶν καὶ δριμέων καὶ τῶν θαλασσίων πάντων καὶ κρεῶν χοιρείων καὶ βοείων καὶ αίγείων· άρτους δὲ ἐσθιέτω· ἢν δὲ ἀψυχίαι 10 ἔχωσι καὶ μὴ ἰσχύη καὶ περιψύγηται, ρόφημα λαμβάνειν. Εἰσὶ οἐ 11 τινες, οἱ ταύτησι κεφαλήν άλγεούσησι πιπίσχουσι γάλα, δτι 12 χεφαλήν άλγέουσιν, ο! δέ ύδωρ, ότι λειποθυμέουσι · τάναντία δε οξομαι · 18 εξ χεφαλήν άλγέοιεν καὶ φρενῶν εξη άψις, ἀρικόσσον δόωρ, ότε δὲ δάκνεται καὶ δριμέα έστὶ, γάλα ταύτησιν εὐμενές. Ἐπην δέ σοι δοχέη ἰσχύειν, κλύζειν τὰς ὑστέρας, πρῶτα μέν 14τῷ ἀπὸ τῆς τρυγὸς, μετὰ δὲ ταῦτα διαλι-

Τῶ χρ. δὲ C. — ἀσθενίη θ. – Ante λεπτὸς addunt καὶ FGI. – τὰ οπ. C. — ²διαφθείρασα Cθ. – διαφθαρείσα vulg. – ἐκκαθαρθῆ JLθ, Lind. – ἐγκαθαρθῆ vulg. – καὶ τὸ σῶμα (στόμα θ) πᾶν (πᾶν οπ. Cθ) ἔχει vulg. — ³ κἢν ἔ. σρᾶς θ. – δρ. ἀν (ὰν οπ. Cθ) ἢ (εἰη θ; ἱη Corαœus, Lind.) vulg. – δάκνη D. — ⁴ ἢν δὲ θ. – Pro ἐχούση habent ἔχωσιν FG; ἔχουσιν DK; ἐχούσα (sic) Ald. – δπου θ. — ⁴ αὶ CLθ, Lind. – αὶ οπ. vulg. – ἐωσι θ. — ⁴ καὶ ἰσχυρή ἐστιν ἡ γυνὴ vulg. – ἡν μὲν ἰσχυρή ἡ γυνὴ C (θ, addit ῆ) – πυριάσας δλ. φ. δοῦναι θ. – διδόναι vulg. – πίνειν L. — ' ὁρὸν C. – δρον θ. — ⁴ όρρὸς ἢ J. – ουρος (sle) θ. – όρὸς C. – ἔψειν C. – ἀφεψεῖν θ. – τρὶς ἡ τάσσερας θ. – τέτταρας Κ. – ὕδατιν (L, sed forte ἡδύσμασιν) θ. – ὕδασιν vulg. – μηλίοισιν C. – μὴ λίοισιν θ. – Ιπ marg. μῆλον καλέεται τὸ πρόδατον ἀπὸ τοῦ μέλλειν τὴν φρόντιδα ἔχειν · οξ γὰρ παλαιοὶ περὶ τὴν τῶν βοσκημάτων κτῆσιν ἐσπούδαζον μάλιστα G. – ὁρνιθίοισι C. – ὀρνηθίοισι θ. – τευτλευτίω (sic) κ. κολοκύνθη C. — \* καὶ pro τῶν C. – χοιρίων Cθ. – βοἰων θ. – αἰγίων C. – οειων (sic) pro αἰγ. θ. .. — \* ἐδιστν

Avec le temps, la femme enfle tout entière, et elle est faible:

défaillance, fièvre légère, refroidissement. Les jambes surtent sont enflées. Cette maladie survient après l'accouchement, quand la femme, avortant et se debarrassant d'un fertas putréfié, n'a pas de purgation lochiale et que l'orifice uterin est très-chaud; elle survient aussi à la suite d'ecoulements qui, devenant acres et bilieux, corrodent. Si une telle maladie vous échoit, quand les douleurs sont actuelles, lavez avec beaucoup d'eau chaude, appliquez des somentations chaudes sur les parties douloureuses. Les douleurs sont-elles en haut et la femme est-elle forte, fumigation générale et purgatif. La saison de l'année le permet-elle, saire bouillir du petit-lait que la femme boira pendant cinq jours, si elle peut. Nv a-t-il point de petit-lait, faire bouillir du lait d'anesse, et le boire pendant trois ou quatre jours. Après la cure par le lait, on restaurera la femme par l'eau, par des aliments convenables. viandes de mouton tendres, jeunes, oiseaux, bette, concombre; abstinence des choses salées, acres, de toutes les productions marines, du porc, du bœuf, de la chèvre; manger du pain. S'il y a des désaillances, si la semme n'est pas sorte, si elle se refroidit, prendre des potages d'orge. Il est des gens qui, à ces femmes souffrant de la tête, prescrivent le lait à cause de la céphalalgie; et d'autres qui prescrivent l'eau à cause des lipothymies. C'est le contraire, je pense (Aph. V, 64): si la tête est douloureuse et l'intelligence prise, l'eau convient; s'il y a mordication et acreté, le lait est favorable. Dans le cas où la femme paraît avoir de la force, faire l'injection uterine d'abord avec la préparation à la lie; puis, après une interrup-

λιποθυμέουσι θ. - λειποθυμέουσι Lind. - λειποθυμεύσι C. - ταντια (sic) θ. οίμαι vulg. - οίομαι Co. - <sup>13</sup> εί om. θ. - άλγέουσι vulg. - άλγέο:εν Co. - άρμόσον vulg. - άρμόσει θ. - άρμόζον Cordæus, Lind. - άρμοζον L. - άρμοσον C. - άρμόττον D. - άρμόσουν FJ. - άρμόσιον (sic) Κ. - δάχνειται θ. - δοιμεία **IK.** - Spineta C. - euments C. — "tò C. - Sialeixòn (sic)  $\theta$ . -  $\tau$ pì;  $\theta$  ressent  $\theta$ . TOM. VIII.

πων ήμέρας τρείς ή τέσσαρας κλύζειν \*τῷ ζὸν τῷ κραμδίω χλιερῷ, καὶ αὖθις διαλιπών ἡμέρας τρεῖς κλύσαι τῷ εξύν τῷ πικερίῳ. καὶ 👣 ταῦτα ποιήσαντι <sup>3</sup> δγιάζωνται αξ δστέραι, κλύσαι τῷ ξὸν τῷ σιδίφ • έπι δε τα έλκεα έπιχρίειν αργύρεον άνθος, και κικίδα, και σμύρναν, και λιδανωτόν, και τοῦ αίγυπτίου ἀκάνθου τὸν καρπόν, και οἰνάνθην τήν άγρίην, καὶ χρυσοκόλλην, καὶ λεπίδα, καὶ λωτοῦ πρίσματα, καὶ κρόκου, \*καὶ στυπτηρίην αἰγυπτίην κατακεκαυμένην \* τούτων ἐν έστω ίσον έκάστου, την δέ στυπτηρίην και την κικίδα και τον κρόχον ποιήσαι μίαν μοϊραν ε πάντων τρίψας δε και ξυμμίξας πάντα λεία, διείναι εν οίνφι λευκώ γλυκεί · έπειτα έψειν, έστ' αν παχύ γένηται οδόν περ μέλι \* τούτω 6 δε επαλείφειν όλς της ημέρης διδόναι, νιψαμένην βρατι Χγιεδώ. εφείν 2 ος εν το βρατι κας κιαθον κας εγε λίσφακον. Καὶ ἐπήν σοι δοκέη ταῦτα ποιέοντι βάων εἶναι, προπιεῖν γάλα έφθον αίγειον μίην ήμέρην, έπειτα διδόναι γάλα βόειον, τον αυτον τρόπον οξον επι τήσι προτέρησι. Γιετα ος την λαγοκτοποσίην παχυναι σιτίοισιν ώς μαλιστα, και πομέειν δκως έν \* τῆ γαστρί έχη. ύγιλς γάρ γενήσεται. "Ως δε τά πολλά έχ της νούσου ταύτης έχφεύγουσι, καὶ ἀτοκοι γίνονται · ° αἱ δὲ γεραίτεραι οὐ πάνυ τι. Πίνειν δὲ μετά τὰ φάρμακα λίνου σπέρμα ἀποπεφωσμένον, καὶ σήσαμον, καὶ  $^{10}$ χνίδης καρπόν, και γλυκυσίδης ρίζαν την πικρην τρίδων έν οΐν $^{10}$ εὐώδει μέλανι χεχρημένφ.

64. 11 \*Ην αι μῆτραι ελχωθέωσι, και αξμα και πῦον ρέει και ὶχώρ· σηπομένων γὰρ τῶν μητρέων, νόσημα ἀπ' αὐτέων γίνεται, καὶ ξ γαστήρ ή 12 νοιαέρη ἐπαείρεται, καὶ λοπτή γίνεται, καὶ ἀλγέει ψαυο-

<sup>&#</sup>x27;Τὸ C. - ξὺν C, Lind. - σὺν vulg. - χλιηρῷ vulg. - χλιερῷ θ. - αὅτις θ. - διαλειπῶν (sic) θ. - τρὶς θ. - Post τρεῖς addit ἡ τεσσαρας D. - ² σὺν vulg. - ξὺν C, Lind. - πικαιρίω C. - ³ ὑγιάζονται Cθ. - σὺν DHθ. - ἀργύριον D. - κηκίδα (bis) Cθ. - κάνθου (D, al. manu ἀκάνθου) IK, Ald. - κανθοῦ C. - χρυσοκολλαν (sic) θ. - πρίσμα θ. - ⁴ καὶ... κρόκον οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - ἐν οπ. θ. - μοίραν FHIJ. - μοίρην D. - ΄ πάντα (D, emend. al. manu) FGHIJK. - συμμ. Jθ. - λία θ. - λίαν ἰέναι C. - γλ. οπ. L. - ἔψειν C. - παχὺν C. - ⁴ δὲ οπ. CD (F, restit. al. manu) HIJΚθ. - ἐπάλιρε δὶς τῆς ἡ. διανιψαμένην θ. - νιψωμένην G. - χλιαρῷ vulg. - χλιηρῷ DH. - χλιερῷ Κ. - ἔψειν C. - † δ'ἐν θ. - κισσὸν DFGI, Lind. - κιστὸν C. - ποιεῦντι C. - ἡθον vulg. - ράιων C. - ράων θ. - πρ. χρὴ γάλα θ. - αἰγιον C. - διδόναι δὲ καὶ ρευ ἰπ. διδόναι θ. - βόἰον θ. - οἰόνπερ θ. - γαλαπτοπωτίην θ. - αιτοῖοπν (sic) θ. - δπως θ. - ἔχει C. - γάνηται vulg. - γενήσεται Lθ, Cordman, Lind.

tion de trois ou quatre jours, avec la préparation à l'eau de chou, tiède; de rechef, après une interruption de trois jours, avec la préparation au beurre; et si, durant ces opérations, la matrice guérit, avec la préparation à l'écorce de grenade. Sur les pleérations on fera des onctions avec fleur d'argent (oxyde de plomb), noix de galle, myrrhe, encens, fruit de l'épine d'Égypte (mimosa nilotica, L.), fleur de vigne sauvage, chrysocolle, écaille de cuivre, sciure de lotus, safran, alun d'Égypte calciné; de chaque partie égale, sauf l'alun, la noix de galle et le safran, qui formeront la moitié du tout; pilez fin, mêlez, monillez avec du vin blanc doux; faites cuire jusqu'à consistance de miel. Donnez, de cette préparation, de quoi s'oindre deux fois par jour ; la semme se sera lavée avec de l'eau tiède où du lierre et de la sauge auront bouilli. Quand, par ces moyens, la femme paraît être mieux, lui faire boire préalablement, pendant un joar, du lait bouilli de chèvre; puis donner du lait de vache, de la même façon que dans les cas précédents. Après la cure par le lait, donner autant d'embonpoint que possible par l'alimentation, et saire en sorte que la semme devienne enceinte; car elle guérira. En général, les malades réchappent, mais deviennent stériles. Les femmes qui sont d'un certain âge ont moins de chances de réchapper. Après les évacuants, prenez graine de lin grillée, sésame, graine d'ortie, racine amère de pivoine, pilez dans du vin noir, de bonne odeur, coupé d'eau, et faites boire.

64. (Autre cas de l'ulcération aiguë de l'utérus.) Si la matrice est ulcérée, du sang, du pus et de l'ichor s'en écoulent; car, la matrice se corrompant, il en provient une maladie; le bas-ventre se tuméfie, devient mince, et, au toucher, est dou-

<sup>- &</sup>quot;τήσι δε γεραιτέρησιν vulg. - αι δε γερέτεραι (sic) θ. - τοι pro τι L, Lind.
- δε μετ' αὐτὰ (μετὰ τὰ θ) φ. vulg. - λινούσπερμα πεφωγμένον θ. - " πνήδης ΙΚ. - πνιδέης (sic) C. - οἰνώδει θ. - " ην δ' αὶ θ. - ἐλαωθῶσι θ. - πῦος θ.
- ρέοι vulg. - ραίη θ. - ρέη D. - Je lis ρέει. - νούσ. Lind. - ἐπ' αὐτῶν G. " ναιρα θ. - νειαιρη Lind. - νειαίρα D. - νειέρη FGIK, Ald., Frob., Cordenis.
- ἐπαίρεται vulg. - ἐπαείρεται θ. - ὁξείη vulg. - ὀξέη θ. - περχνή (sic) θ. 
δεται pro ες τε θ. - ἐπίστον DGJθ, Ald. - ἐπισίον FHIK. - ἐπίσχιον C.

μένη, ώς έλχος, και πυρ έχει και βρυγμός αύτην, και δδύνη όξέη και σπερχνή ές τε τὰ αίδοῖα και ές τὸ ἐπίσειον και ές τὴν γαστέρα 1 την νειαίρην και ές τον κενεώνα και ές τας ίξύας. ή δε νούσος λαμδάνει μάλιστα μέν έχ τόχου, <sup>2</sup> ήν αὐτῆσί τι διαχναισθέν ένσαπῆ, καὶ 🏗 τρωσμοῦ, καὶ άλλως ἀπὸ ταυτομάτου. Ταύτησιν ἢν ἐπιτυγγάνης. λούειν εν ύδατι πολλώ και θερμώ, και δκου αν ή όδύνη εχη, τά χλιάσματα προστιθέναι καὶ σπόγγον ἐξ ὕδατος θερμοῦ, \*καὶ κλύζειν, τὰ δριμέα καὶ τὰ στρυφνὰ ἀπεχομένην ' τῶν δὲ μαλακωτέρων διάμισγε δχως αν δοχέη σοι χαιρός είναι τοῦ τε λίνου τὸν χαρπὸν χόψας καὶ τῆς ἀκτῆς, ξυμμίζας δὲ ἐν μέλιτι καὶ ποιήσας φάρμακον. τούτω χρω τλούσον δε βδατι θερμώ, και λαθών σπόγγον ή εξριον μαλθαχόν βάπτων ες θερμόν δόωρ διαχάθαιρε τά τε αίδοῖα χαὶ τὰ έλχεα· εξτα ες οξνον άχρητον εμβάπτων πάλιν τον σπόγγον ή το είριον τὸν αὐτὸν τρόπον χρῶ · ἔπειτα τῷ φαρμάχῳ τούτῳ ἐνάλειῷε , δσάκις αν δοκέη σοι καιρός είναι \* έπειτα 7 ρητίνην καὶ στέαρ θειον μίξας διιοῦ τῷ φαριιάχω, διαλείφειν τῷ δακτύλω πολλάκις μεθ\* ημέρην καὶ τῆς νυκτός · μετά δὲ ταῦτα λίνου σπέρμα φώξας \* καὶ χόψας καὶ σήσας, μήκωνα λευκήν \* κόψαι εν αλφίτοισι καὶ σῆσαι, καί τυρόν αίγειον όπτων περιξύσας το ρυπος και την άλμην, και το 10 πιχέριον ζυμμίξαι καὶ πάλην άλφίτου, εἶτα εν τοῦ φαρμάκου μέτρον καὶ τοῦ τυροῦ καὶ  $^{11}$  τοῦ ἀλφίτου ποιῆσαι, καὶ τοῦτο διδόναι πίνειν εξ ψους Λύατει εν οινώ αρατεύου κεκδείπενώ, ες ος την εακεδεία μίσγων καὶ παγύν κυκεώνα διδόναι, καὶ 12 τών γυναικείων δ τι 🕭 μάλιστα προσδέχηται πιπίσχειν. Καὶ μέχρι μέν αν τὸ αξμα πουλο

loureux comme une plaie. Fièvre, grincement de dents; douleur aiguë et continuelle aux parties génitales, au pubis, au bas-ventre, aux flancs, aux lombes. La maladie survient surtout à la suite de l'accouchement, quand quelque chose de déchiré se pourrit dans la matrice; elle survient encore à la suite de l'avortement et même spontanément. Si une telle malade vous échoit, laver avec beaucoup d'eau chaude, et, là où siège la douleur, appliquer les fomentations, une éponge trempée dans l'eau chaude et exprimée; faire des injections, où il n'y aura rien d'âcre et d'astringent, mais où l'on melera, entre les substances émollientes, celles qui paraîtront convenir. Prenez de la graine de lin et de sureau, broyez, melez dans du miel, et faites-en un médicament dont vous vous servirez de la sorte : Lavez à l'eau chaude, et, prenant une éponge ou de la laine molle que vous tremperez dans l'eau chaude, nettoyez les parties génitales et les ulcérations, puis, trempant l'éponge ou la laine dans du vin pur, servez-vous-en de même; alors faites des onctions avec le médicament susdit, autant de fois que vous le jugerez utile. Après cela, incorporer, dans ce médicament, de la résine et de la graisse de porc, et, avec le doigt, en faire des onctions plusieurs fois le jour et la nuit. Puis, grillez de la graine de lin, pilez et tamisez, pilez du pavot blanc dans de la farine d'orge et tamisez, faites grillèr du fromage de chèvre dont vous aurez ôté l'ordure et la saumure, mélez du beurre et de la fine farine d'orge, prenez partie égale du médicament, du fromage et de la farine, et donnez à boire de grand matin, à jeun, dans du vin astringent coupé; le soir, mêlant un cycéon épais, le donner; et, parmi les potions destinées aux femmes, administrer celles qui vont

δατάν τυρόν D. – ρυποεν (sic) θ. — υπαρόν vulg. – πιηρόν Coray, Mus. Oxon. Consp. p. 19. – πικέριον θ. – συμμίξας (ξ. CDFHIK) vulg. – συμμίξαι θ. – πάλιν DFGIJKθ, Ald., Frob., Cordæus. – άλριτον Κ. – είτα.... άλρίτου οm. (DH. restit. al. manu) FGIJ. — " άλρίτων sine τοῦ θ. – ποιῆσαι καὶ θ. – ποιῆσαι καὶ οm. vulg. – ἡοῦς Κ. – νήστι ἐπ' θ. — " τὸ γυναικεῖον vulg. – τῶν γυναικείων Cθ, Lind. – πολὸ vulg. – πουλὸ CDH. – ραίη θ. – ὁξεαι θ. – ὁξεῖαι vulg. – ἔχωσι.... ὁδόναι οm. C. – διαλίπωσι vulg. – διαλείπωσι θ. – τοιαῦτα θ.

ρέη, καὶ ἐδύναι ὀξέαι έχωσι καὶ δλίγον χρόνον διαλείποσει, ταῦτα ποιέεω· ἐπὴν δὲ τὸ ἔλκος ¹ ἐλασσον ἢ, καὶ δδύναι βληχραὶ προσλαμεκάνωσι ²καὶ διὰ πλέονος χρόνου, φάριιακα πιπίσκει», ὑφ' ὧν μελλλαι καθαίρεσθαι κάτω μάλλον ἢ άνω, διαλείπων χρόνον δκόσον ἐν δοκέη καιρὸς εἶναι · καὶ πυριῆν ² βληχρῆσι πυρίησιν, ἀνακαθίζοντα ὑψόθι, ἢν δοκέη ἐκάστστε καιρὸς εἶναι. Ταῦτα ποιέουσα ὑγιὴς γίνεται· ἡ δὲ ἢν δοκέη ἐκάστστε καιρὸς εἶναι. Ταῦτα ποιέουσα ὑγιὸς γίνεται· ἡ δὲ ποῦσοι βληχροτέρη καὶ θανατώδης, \* καὶ διαφεύγουσαν αὐτὰν παῦραι.

65. Ήν εδέ έλαωθέωσι σφοδρώς, αξια καὶ πῦσν καθαίρεται, καὶ δόμη γίνεται βαρέη, καὶ διόται ἡ δόύνη προσλάδη, ὡς ὑπὸ ἀδῖνας τὸ πλῆθος τὰ περὶ τὸν ρόσν γίνεται οἱ ἐητροὶ ὡς βόρωπα· τὸ ἐἐ σκέλεα καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἰῶνται οἱ ἐητροὶ ὡς βόρωπα· τὸ ἐἐ οῦ τοῖον. Ταύτην ἢν λάδης, 'λούειν πρῶτα θερμῷ, καὶ χλιαίνειν, καὶ κλύζειν δριμέσι καὶ μαλθακοίσι καὶ στρυφνοῖσιν, βόατί τε καὶ οἴνῳ καὶ πουλύκαρπον καὶ πουλύκνημον καὶ μέλι ἐψῶν ὁμοῦ, πἔτα εἰριον ἐς τοῦτο βάπτων, διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ ερητίνην καὶ μάλι καὶ συὸς ἔλειον ἐγχρίειν καὶ πιπίσκου λίνου καρπὸν, καὶ σήσαμον φώξας καὶ βούτυρον καὶ τυρὸν αίγετον καὶ ἄλφιτον ἐφ' ἄπασι πτπίσκειν ἐν οἴνῳ νῆστιν, 'ἐς ἐσπέρην δὲ μελὶ ἐπιχέων πουλύ καὶ ἔως μὲν ἐν τὸ αἶμα καθαίρηται, καὶ δδύναι δξέαι ἔχωσι, καὶ δλίγον διαλείπωσι, τοῦτο ποιέειν δταν δέ <sup>10</sup>οἱ ἔλασσον ἵη καὶ δδύναι βληφοραραι ἴσχωσι διὰ πλέονος χρόνου, φάρμακον πιπίσκειν κάτω, καὶ διαλείπεων. Ταῦτα ποιέουσα, ὑγιὰς γίνεται 'γενσὴ δὲ οἐκ ἔτι.

<sup>1</sup> Έλάσσων θ. - Post ή addit άνω θ. - λαμδάνωσι Cθ. - 2 Ante καὶ addit κάτω θ. - πλείονος CJ. - διαλείπειν νυὶχ. - διαλείπων C. - διαλείπων θ. - όπόσου θ. - ἐπίκαιρος (καιρὸς, D al. manu ἐπίκ., FGIJKθ) νυὶχ. - 2 βληχρείπε FGHl. - πυριήσι G. - ἐνακαθίζοντι ὑψωθείην δοκέη θ. - ὑψῶθι G. - ἐκάστοις νυὶχ. - ἐκάστοις Θ. - ἐκάστοις Θ. - ἐκάστοις νυὶχ. - ἐκάστοις Θ. - ἐκάστοις Ν. - ἐκάστοις Θ. - ἐκαστικοίς Θ. - ἐκάστοις Θ. -

le mieux. Voilà ce qu'il faut faire, tant que le sang coule abondamment et qu'il y a des douleurs aigues avec de courtes intermissions. Mais, quand l'ulcération diminue, que les douleurs s'adoucissent et ont de plus longues intermissions, administrer les médicaments qui évacuent par le has plutôt que par le haut, mettant des intervalles aussi longs que le cas paraîtra l'exiger. Administrer aussi des funigations douces, faisant asseoir haut la malade, si à chaque fois cela paraît opportun. On guérit par ces moyens. Cette maladie est plus lante, dangereuse, et peu en réchappent.

65 (Autre cas de l'ulcération aigné de l'utérus.) Si la matrice est fortement ulcérée, du sang et du pas g'écoulent, une odour désagréable s'exhale, et, quand la douleur saisit, l'écoulement cause d'ordinaire une souffrance de même caractère que celle de l'accouchement. Avec le temps, les jambes et les pieds enflent; et les médecins croient traiter une hydropisie; mais oe n'en est pas une. Si vous prenez une telle malade, laver d'abord avec l'eau chaude, fomenter, faire des injections acres, émellientes, astringentes, avec l'eau et le vin. Prenez polycarpon (polygonum persicaria, L.), polyenémon (ziziphora capitate, L.) et miel, faites cuire ensemble; puis, y trempant de la laine, oindre les parties génitales; oindre aussi avec la résine, le miel et l'assonge. Breuvage : prenez graine de lin et sésame, grillez, ajoutez beurre, fromage de chèvre et farine d'orge, et donnez à jeun dans du vin; le soir, on y versera beaucoup de miel. Voilà ce qu'il faut faire tant que du sang est rendu, que les douleurs sont aigues et n'ont que de courtes intermissions. Mais, quand l'écoulement est moindre et que les douleurs, moins intenses, ont de plus longues intermissions, administrer un purganif, et mettre un intervalle. Par ces moyens, la femme guérit; mais elle n'engendre plus.

rug. -- palect rulg. - de dis pale. - wodù θ. - - δξείαι rulg. -- δξάαι θ. - όλίγον χρόνον (χρ. om. θ) rulg. -- dealeinson D1K9. -- διαλέπωσε rulg. -- » σοι CDFGHIK8. -- η θ. -- βληχρώτεροπ Κ. -- πλείονος rulg. -- πλέονος θ. -- διαλέπεξη rulg. -- δεαλώτετο θ. -- ποιέδου Σ. -- γόγνεται C. -- ένεξ (310) C.

66. "Οσα δε ελχώματα γίνεται εν τησιν υστέρησιν από τρωσμού η ύπ' άλλου τινός, ταῦτα χρη ἀποσκεπτόμενον εἰς τὸ οὖλον σῶμα θεραπεύειν πάντα, <sup>2</sup>δκοίης αν δοκέη δέεσθαι θεραπείης, ήν τέ σοι δοχέη εξ απαντος του σώματος ή άνθρωπος θεραπευτέη είναι, ήν τε απ' αὐτέων. Γνώση δὲ εὶ ἀπ' αὐτέων τῶν ὑστερέων ἐστὶν ³ὧδε· τὰ μέν ἀπ' αὐτέων τῶν έλχωμάτων τὴν χάθαρσιν παρέγει πυοειδέα τε καὶ ξυνεστηχυίην, τὰ δὲ μὴ ἀπ' \* αὐτέων λεπτήν τε καὶ ἰχωροειδέα. Οσα μέν οὖν ἐστι λεπτὰ τῶν ρευμάτων, ταύτας μέν χρὴ δεραπεύειν εν φαρμάχω, και διδόναι και άνω και κάτω, πρώτον δε άνω. καί ήν μεν 6 μετά την φαρμακείην τὰ βεύματα ἐλάσσω γίνηται καὶ εὐπετέστερα 7 ή, διαλείποντα αὖθις φερμακεύειν τὸν αὐτὸν τρόπον• μετά οὲ τὴν φαρμακείην διαιτῆν διαίτη τοιαύτη, ἐν δποίη ἄν εἶη μάλιστα ξηροτάτη άνθρωπος · έσται εδέ, ην αυτήν πυριής δι' ήμερης τρίτης ή τετάρτης όλον το σώμα, και εμέτους ποιέης έκ τών "πυριέων εὐθύς" μετά δε τοὺς ἐμέτους καὶ τὰς πυρίας διαιτῆν άλουσίησί τε καὶ όλιγοποσίησι 10 καὶ άρτοσιτίησιν · ποτῷ δὲ μηδενὶ, αλλ' ή οίνω ακρήτω μέλανι, λαχάνω δέ μηδενί· διαν 11 δέ τον έμετον παρασκευάζης, τότε χρή λαχάνων πολλών και δριμέων έμπιπλάναι καὶ σιτίων πολλῶν καὶ ὄψου δκοίου 12 αν βούλωνται, καὶ οίνου πολλοῦ ἐμπιπλάναι ὑδαρέος, καὶ λούειν ἐκ τῶν πυριῶν πολλῷ θερμῷ. Αυτη μέν 13 ή θεραπείη των τοιουτοτρόπων ρευμάτων . άμεινον δέ άμφω φαρμακεύειν, και έμεειν και άνω έλκειν · δίαιτα δε ξηραντική κρέσσων 14 καὶ ἀλουσίη. Τὰς οὰ ὑστέρας χρή θεραπεύειν ὧδε · πρῶτα

<sup>&#</sup>x27;Δ' θ. - έλκύσματα LQ', Vatic. Codd. ap. Foes, Ald. - γίνονται C. - 6π'. om. C. - άλλωτοῦ (sic) C. - άλλου του θ. - Ante χρη addunt δὲ Cθ. - δλον vulg. - οὐλον C. - ² ὁποίης DFGHIKθ. - όκόσ' ἄν C. - δεῖσθαι θ. - θεραπευταίη Cθ. - ήν τε ἀπ' αὐτέων είη τῶν ὑστερέων θ. - ³ ὧδε θ. - ὧδε ομ. vulg. - αὐτῶν vulg. - αὐτῶν θ. - έλκεωμάτων (sic) C. - πυωειδέα J. - ποιοείδεα (sic) θ. - ξυνεστηκύην C. - ξυνεστηκυῖαν θ. - ΄ αὐτῶν C. - Ιχωρώδεα C. - ΄ \* φαρμακεύειν πρῶτον pro θεραπεύειν... διδόναι Cθ. - Post διδόναι addunt πρῶτον DFGHIK. - ΄ κατὰ C. - γίνεται vulg. - γίγνεται C. - γίνηται DFHKθ. - ΄ ἡ vulg. - διαιτῆν C. - δοιοι Κ. - διαιτῆν C. - δοιοί C. - είη ομ. ξη ροτέτη θ. - ξηρότητις, al. manu ξηροτάτη D. - ξηρότητι Κ. - ή ομ. θ. - ΄ δ΄ C. - πυριαίς (sic) θ. - ΄ πυριῶν vulg. - διτροποσίης C. - διαιταν (sic) θ. - ἀλουσίη C. - ὑδροποσίησι vulg. - δλιγοποσίης C. - όλιγοποσίησι Hθ. - ΄ καὶ ομ. C. - ὁψῷ δὲ vulg. - Je lis ποτῷ. - δὲ ομ. θ. - ΄ δὲ θ. - δὲ ομ. νulg. - Ροεί τότε addit δὲ θ. - χρείην (χρείαν DFGHJK) ἔχης (ἔχεις DFHIJK, Cordæus) vulg. - χρη Cθ. - ἐμπιπλᾶναι L -

66. (Distinction entre les ulcérations utérines qui proviennent de l'utérus même, et celles qui proviennent de l'état général du corps.) Toutes les ulcérations qui se forment dans la matrice à la suite de l'avortement ou par toute autre cause, doivent être traitées en ayant l'œil sur le corps entier, suivant la cure qui est nécessaire, soit que vous jugiez nécessaire de vous occuper de tout le corps, soit de l'utéras seulement. Voici comment vous connaîtrez que le mal provient du seul utérus : les ulcérations naissant de l'utérus fournissent un écoulement purulent et consistant; celles qui n'en naissent pas, un écoulement ténu et ichoreux. Ceux donc des écoulements qui sont ténus doivent être traités à l'aide des évacuants et par haut et par bas, et d'abord par haut. Si, après l'évacuation, l'écoulement devient moindre et plus doux, mettre un intervalle et évacuer de nouveau de la même façon. Après l'évacuation, prescrire le régime par lequel la malade sera le plus sèche; or, elle le sera, si vous prescrivez une fumigation générale tous les trois ou quatre jours, et le vomissement immédiatement après la fumigation. Après les vomissements et les fumigations, mettre dans le régime l'abstinence des bains, peu boire, et l'usage du pain; point d'autre boisson que du vin noir pur ; aucun herbage. Quand vous préparez le vomissement, alors il faut gorger d'herbages acres, d'aliments de céréales copieux et de tous les plats qui seront au gré de la malade; la remplir de beaucoup de vin aqueux, et laver, après les fumigations, avec beaucoup d'eau chaude. Tel est le traitement d'écoulements de ce genre. Ce qui importe, c'est d'évacuer par les deux voies, et de faire vomir et d'attirer par le haut; ce qui importe encore, c'est un régime desséchant et l'abstinence de bains. Quant à la matrice, il faut traiter ainsi : d'abord su-

ἐμπιπλάναι (bis) θ. – όποίου θ. — το ἢν C. – ἐμπιπλάναι Gl. – ὑδαρέως C, – πυρίων (sic) Ald. — το ἢ om. vulg. – J'ai ajouté ἢ sans mss. – τούτων pro τῶν C. – ἄμεινον.... ἀλουσή om. θ. – πρείσσων FHJK. — το καὶ om. CFHI JK, Ald. – δ' Cô. – πρώτον DIJô. – πυριῷν τυlg. – πυριῷν CH. – πυριὴν l. – ἀρέψοντα Hô. – εἰλύος θ. – σμίγματι θ, Ald. – σμήματι (bis) C.

men undige noute greek goefineen eg dougen, questa mete the unρίην κλύζειν έκ τῆς ἐλύος τῷ σμήγρακι. 1 ἡμ μέν σηπεδών έν τοῖς ελκεσιν ή και τὰ ἀπιόντα δυσώδου, ἀπρητεστέρφ σῷ σμήγματι . Αν δὲ μηδέν 3 ή τοιούτον, ύδαρεστέρου : μετά δέ την ίλου, ύδατι : έν δέ 🖚 ερατι 3 ξιαφείτει πποαίλλι και ρεφικί και εγεγισώσκοι. Ιπετα 95 τοῦτο οίνω κλύζειν ακρήτω λευκώ χλιαρώ. Όκοταν δε δάκνηται ήδη ύπὸ τῶν κλυσμάτων, τότε δόη καθαρά ἐστι τὰ ἔλκεα κλύζειν σὰν Χομ ροαδεστεδώ ε. μ. γγης και οιλώ τιεγακε, επε εφ σε τολ οικολ πιτιεγήλ δὸς τήξαντα νεηρήν, έλαιον παραμίξαντα, " ήν μέν ή, χηνός, " ήν δέ μή, άλλου του, μάλιστα δρνιθος, 7 εί δὲ μή, τὸ ἐκ τῶν ἐλαιῶν παλαιόν, τούτω χλιαρφ κλύζειν, μετά δε τώ είνω ες έτερον κλυστήρα έγχέαντα · ές δὲ τὸ στόμα, κὴν ἢ είλκωμένον, κὴν μλ, μοτοὺς <sup>8</sup> ποιεύντα τῶν μαλθακτηρίων προστιθένας, καὶ την καῦμα παρέγωσι προσκείμενοι, άφελομένην την γυναϊκα κελεύειν υίψασθαι δόατι χλακρο τοιούτω οξω περ εκλύζετο. <sup>4</sup>Ην οὲ πρὸς 10 την δίκιταν τηνδε τὰ ρεύματα μή ἀπαλλάσσηται, ἐλάσσω 11 δὲ γίνηται καὶ δάκνηται σφοδρῶς, καὶ τὰ ἀπορρέοντα χολή τε εἴη καὶ άλμη, καὶ μή μόνου τὰ ἔνδου, άλλα και τὰ έξω 12 έλκοι, μεταβαλλειν χρή την δίαιταν, και έξυγραίνευν πάσαν, δχως τὰ βεύματα ώς ύδαρέστατα έσται καὶ ήκωτα δηκτικέ. λουτροίσι το θερμοίσι πουλλοίσι, μάζη, λαχάνοισιν έφθοίσι πασι λιπαροϊσιν, ίχθύσε τοϊσε σελάχεσε, 14 σύν κρομώσεσε καλ κορίσιστν εψοντα εν άλμη γλυκείη, έψειν δε λιπαρώς, κρέασιν έφθοισι πέσε, πλήν βοός 15 και αίγος, διέφθοισιν έν άνήθοισι και μαράθροισιν, οίνο

1 Έαν θ. - δὲ μηδὲν pro μὲν J. - ξ om. θ. - άχρατ. J. - σμίγματι G. Ald. -

²ἢ θ. - ἢ αm. vulg. - τοιούτω C. — ²ἐναφέρειν C. - καὶ δάφνην θ. - καὶ δ. αm. vulg. - χλιηρῶ CD. - τὰ ἔλκεα ἔετι θ. — ⁴ἰλύη H. - καὶ αm. DFGHiJK. - απμενὴν (sic) C. - πειμελὴν θ. - νεαρὰν θ. — ² ἐὰν θ. — ͼ ἢν.... ὄρνιθος αm. θ. - ἀλλ' ούτου (sic) K. - τοῦ FGI. — ' ἢν J. - ἐλαίων Hi. - ἐλάων (sic) C. - χλιηρῶ C. - τὰν αἶνον vulg. - τῶ οἶνω θ. - ἐγχέαντα (ἐγχέαντι C; ἐγχέαντα D) ἐς (εἰ; J) τὸ στόμα, καὶ ἢν μὴ (μὴ αm. Cordœus; ἢ pro μὴ Foes in not., Lind.) ἐλκώμενα (ἐλκούμενα Cordœus; ἐλκούμενον Foes in not.; ἡλκομένα Lind.), μοτοὺς vulg. - ἐγχέαντα ' ἐς δὲ τὸ στόμα κὴν ἢ εἰλκωμένον, κὴν μὴ μοτοὺς θ. — ͼ ποιοῦντας vulg. - ποιεῦντας C. - ποιοῦντα Cordœus, Lind. - μαλακτ. C. — ἐὰν θ. - τὴν γ. αm. Cθ. - κελεύειν αὐτἢ (αù. αm. Cθ) νύμ. vulg. - χλιηρῶ C. - ὅπερ C. — ιο τὴν οπ. C. - τὴν δὲ Ϝ, Ald. - τήνδε αm. Cθ. — ιι δὴ pro δὲ DHK. - γένηται vulg. - γίνετωι DFGHK. - γένηται Jθ, Ald. - διάκνηται (sic) θ. - δύνεται (sic) Κ. - δέκνεται D. - «φόδρα θ. - ἀπαρέωντα

migations avec l'eau de seuilles de sureau houillies; puis, après la fumigation, injection avec la lie de l'onquent à frotter; si la pourriture est dans les alcérations et que l'écouloment soit fétide, l'onguent sera moins mélangé d'eau; s'il n'y a rien de tel, il le sera davantage; après la lie, l'injection se fera avec l'eau ; dans l'eau , on aura fait bouillir du sayrte, du laurier et de la sange; après cela, injection avec du vin blanc pur, tiède. Quand les injections commencent à faire éprouver une sensation mordicante, c'est que les ulcérations se mondificut, il faut donc faire les injections avec la lie plus coupée d'eau et le vin noir. Après le vin, faire fondre de la graisse fraîche de porc, ajouter de la graisse d'oie, si on en a, sinon, toute autre graisse de volaille, sinon encore, de la vieille huile, et injecter tiède. Après cela, faire une autre injection avec du vin. Quant à l'orifice utérin, qu'il soit ulcéré ou non, appliquer des tentes émollientes; si cette application cause de la chaleur, la semme les ôtera et se nettoiera avec l'eau tiède qui lui servait aux injections. Si, par ce régime, l'écoulement ne cesse pas, mais devient moins copieux et irrite fortement, et que la matière en soit de la bile et de la saumure, ulcérant les parties non-seulement intérieures, mais encore extérieures, il faut changer le régime et humecter le corps entier, de manière que l'écoulement soit aussi aqueux et aussi peu irritant que possible : beaucoup de bains chauds, polenta, herbages bouillis tous au gras, poissons cartilagineux cuits avec des poireaux et de la coriandre dans de la saumure donce et de la graisse, toutes viandes bouillies, excepté le bouf et la chèvre, très-cuites, dans de l'aneth et du fenouil,

Κ. — Ελκίοι (εία) C. - εξυγράνειν (εία) FH. - Ante πάσαν addit δὲ θ. - 5πας θ. - εδαράστερα DFL - εδάρεστα (εία) G. - εδναι pro Εσται Κ. — επολλοίσι θερ. J. - πουλλοίσι G, Ald., Frob. - πολλ. vulg. - πάσι οπ. J. - Ιχθύσι Κθ. - τοξι ελάχεσιν (εία) C. — ε εν (σὰν θ) προμύ. (προμμύ. DJΚθ, Frob.) vulg. - σποράδοισι pro πορίσισι θ. - εψόντα (εία) Hlθ. - εψώντα Κ. - γλ., έψ. δὲ λιπ. απ. θ. - εψείν οπ. C. - λιπαρά C. — ε καὶ αἰγὸς (καὶ αἰ. οπ. θ), τούτοισι γὰρ (τ. γὰρ απ. Cθ) διέρθοισιν (διερθ. απ. θ) vulg. - άννήθοισι FL - ἐνίθοισι CHJ. - μαράδοισιν CFGHLIKθ, Abd.

<sup>1</sup> μελιχρόω, κιβρώ, ύδαρεϊ, πλέονι, γαλακτοποσίη μετ' οίνου γλυκέος τὰ δ' ἄλλα περὶ τῶν κλυσμάτων ποιέειν κατὰ τὸν ὑφηγημένον λόγον. Αὕτη μὲν νῦν τῶν τοιούτων ἡ θεραπείη. "Οσα <sup>2</sup> δὲ πυοειδέα τε καὶ ξυνεστεῶτα ἄπεισι, τούτων τὸ μὲν οὖλον σῶμα οὐδὶν δεῖ κινέειν, <sup>2</sup> κλύζειν δὲ καὶ ἀπὸ τούτων τὴν θεραπείην πᾶσαν ποιέεσθαι, κλύξειν δὲ τοῖσιν αὐτέοισι κλύσμασιν οὖσι πρόσθεν εἴρηται τὸν αὐτὸν τρόπον. Γεγράψεται δὲ καὶ ἄλλα κλύσματα. <sup>4</sup> 'Ελκέων ἴησις · ἐλάφου στέαρ γλωρὸν προσθετόν · κλύζειν δὲ γρὴ αὐτίκα οἴνω σιραίω, κράτιστον δὲ ψιμυθίω, ἡν ἔλκεα ἡ, καὶ ἐλαίω ναρκισσίνω · σιτίοισι δὲ μαλθακωτάτοισι χρῆσθαι καὶ μὴ δριμέσιν. <sup>4</sup>Ην <sup>8</sup> δὲ ὁερυπωμένα ἡ καὶ νέμηται, <sup>6</sup>καὶ τὸν πελαστάτω χῶρον διακναίη, <sup>7</sup> καθαίρειν, καὶ νέην σάρκα φύειν, καὶ ἐς ὡτειλὲς άγειν τὴν σάρκα, ῥηῖδίως γὰρ ἀναγαλᾶται καὶ <sup>8</sup> κακοήθεα οὐ γίνεται, καὶ λούειν συχνῶς.

67. \*Ην \*δε γυνή εκ τρωσμοῦ τρῶμα λαδη μέγα, ἢ 10 προσθέτοισι δριμέσιν ελχωθῆ τὰς μήτρας, οἶα πολλὰ γυναῖχες ἀεὶ δρῶσί τε καὶ ἡτρεύουσι, καὶ τὸ ἔμδρυον φθαρῆ, καὶ μὴ καθαίρηται ἡ γυνή, ἀλλά οἱ αἱ μῆτραι φλεγμήνωσιν ἰσχυρῶς καὶ μεμύχωσι καὶ τὴν κάθαρσιν 11 μὴ οἶαί τε ἔωσι παραμεθιέναι, εἰ μὴ τὸ πρῶτον ἄμα τῷ ἐμδρύω, αὕτη ἢν μὲν ἰητρεύηται ἐν τάχει, ὑγιὴς ἔσται, ἄφορος δέ. \*Ην δέ οἱ ραγῆ αὐτόματα 12 τὰ λοχεῖα καὶ τὰ ἔλκεα ὑγιανθῆ, καὶ ὧδε ἄφορος ὅσται. \*Ην δέ οἱ ἡ μὲν κάθαρσις γένηται, τὰ δὲ ελχεα μὴ μελε-

 $^{1}$  Μέλανι χρώ  $^{1}$ . – ὑδαρρεῖ  $^{1}$ . – πλείονι  $^{1}$  vulg. – πλέονι  $^{1}$ 0. – γαλακτοπωσίη  $^{1}$ 0. - κλυσμών θ. – ποιέειν om. θ. – οὖν pro νῦν K. – περὶ  $(\pi.$  om. θ) τῶν τοιούτων (τοιῶνὸε θ) vulg. –  $\eta$  οω. C. – θεραπεία C. —  $^2$  δὲ οω. C. – ποιοειδέα Κ. – ξυνεστώτα C (θ, συν.). – δλον vulg. – οδλον C. – οὐ pro οὐδὲν J. —  $^3$  χλύσειν Ald. - πλύζειν.... ποιέεσθαι om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - αὐτοῖσι 6. - xluomoioi C. - ole vulg. - oioi C. -– <sup>4</sup> έλχῶν vulg. – έλχέων Cθ. – πρόσθε– τον C0. - σειραίω IJK. - Erot., p. 280 : οίνφ σιραίφ, τῷ ἐψήματι λεγομένφ. - Post σ. addit πάντα C. - ψιμιθίω FGIK, Ald., Frob., Cordæus, Lind. ψιμμιθίω DHJ.-ψιμιθύω C.- έλαίων K.- ναρχισίνω C.- χρήσθω θ.- μή om. θ. - 5 δὲ om. C. – νενέμηνται vulg. – νενέμηται C, Lind. – νέμηται θ. – om. J. - πελασσάτω vulg. - πελαστάτω C (D, al. manu πελασσάτω) FGHIKO, Ald., Lind. - Ante & addunt xal DIJK. - δακναίη vulg. - δακνέη J, Cordæus. -διαχναίη C (H, al. manu) θ, Foes in not., Lind. — 7 Post καθ. addit δὲ C. - νέαν vulg. - νέην Co. - φυναι vulg. - φύειν θ. - ωτίλας (sic) θ. - γάρ om. C. - Gal. Gl. : ἀναχαίνεται, ἀναξαίνεται, et ἀναχελύνεται, ἀναξηραίνεται. Foes pense que ces gloses se rapportent à notre passage. — \* xexei 6 cm (sic) θ. - κακήθεα CIK. - κακοηθείη J. - ού θ. - ού om. vulg. - συχνώς om. Cθ. - ºδὶ om. - τραῦμα vulg. - τρῶμα θ. - λαμδάνη vulg. - λαδη CDHIKθ.

vin couleur de miel, paillet, aqueux; en abondance, usage habituel du lait avec du vin doux. Pour les injections, on fera comme il a été dit tout à l'heure. Tel est le traitement de ces écoulements. Quant aux écoulements purulents et consistants, il faut, pour ceux-là, n'agir aucunement sur le corps tout entier, mais prescrire des injections et faire reposer sur ce moyen tout le traitement; les injections seront les mêmes et employées de la même facon que plus haut. D'autres injections seront aussi indiquées. Traitement des ulcérations : graisse récente de cerf, en pessaire. On fera aussitôt les injections avec le vin cuit. Ce qu'il y a de plus énergique, s'il y a des ulcérations, c'est de faire des injections avec la céruse et avec l'huile de narcisse. La malade usera d'aliments très-doux; rien d'acre. Si les ulcérations sont sordides, s'étendent et corrodent la région voisine, les mondifier et produire une chair nouvelle qu'on amènera à cicatrice; elles cèdent en effet sacilement et ne deviennent pas malignes; baigner souvent.

67. (Différents cas d'ulcérations utérines. Stérilité qui en résulte.) Quand la femme est affectée d'une grande plaie à la suite de l'avortement, ou quand la matrice a été ulcérée par des pessaires âcres, ce qui arrive, vu tant de pratiques et de traitements que les femmes font de leur chef, ou quand, le fœtus étant chassé par l'avortement et la femme n'ayant pas la purgation lochiale, la matrice s'enflamme fortement, se ferme et ne peut donner issue à la purgation, si ce n'est à ce qui sort tout d'abord avec l'enfant, la malade, si elle est traitée promptement, guérira, mais restera stérile. Si les lochies font éruption spontanément et que les ulcérations se cicatrisent, elle restera stérile de cette façon encore. Mais si, la purgation marchant, les ulcérations ne sont pas traitées, il

<sup>-</sup> μέγα θ. - μέγα om. vulg. — " πρόσθε τσῖσι δρ. θ. - έλκώση θ. - πολλαί Κ. - πολλά om. Cθ. - ἀεὶ om. Cθ. - ἀεὶ Lind. - ἰατρεύουσι FHIJK, Ald. - ἰητρεύονται Cθ. - μεμυχώσι CGIθ, Ald., Frob. - μεμυχόσι DH. — " οὐχ (οὐχ Frob., Cordæus; μὴ Cθ) vulg. - ὧσι vulg. - ἐωσι θ. - παραμ. ponunt ante τὴν χάθ. Cθ. - πρώτον αἰμα (ἄμα θ) τὸ ἐν (τὸ ἐν om. Cθ) τω vulg. - γίνεται pro ἔσται C. — " τὰ om. C. - λοχεία θ. - λόχια D. - λοχία CJ.

δαίνηται, πίνδυνος σηπεδονώδεα εἶναι. ¹ Ἡν δε οί ² ή κάθαρστς ἔη τετρυχωμένη, θνήσκει. ³ Κἢν ἐν τῷ τόκο κάρτα ἐλκωθέωστν αξ μἢτραι τοῦ ἐμδρύου μὰ κατὰ φύσιν ἰόντος, πείσονται τὰ αὐτὰ 'τἢ ἐκ διαφθορῆς ἐλκωθείση τὰς μήτρας, καὶ μεταλλαγὰς καὶ τελευτὰς τὰς αὐτὰς ἡ νοῦσος ἴσχει, ἡν ² τε ἐκ διαφθορῆς ὅ ἡν τε ἐκ τόκου αξ μἢτραι ἐλκωθῶσι, καὶ εἰ τὰ λοχεῖα πάντα παρήῖσαν, ἦσσον πονήσει, ¹ εἰ μὰ μεγάλα ἔλκεα εἰη, καὶ μελεδαινομένη ἐν τάχει ὑγιαίνει. Κρὶ δὲ τἢ μελέτη προσέχειν ἐν τάχει, ὴν ἔλκεα ἐν τἢ μήτρη ἐνῆ· ἄτε γὰρ ἐόντα ἐν ἄπαλῷ αὕξεται, καὶ σαπρὰ ταχὺ γίνεται. Ἰῆσθαι δὲ

τὰ έλπεα, ώς παὶ τὰ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι, \* καὶ ἀφλέγμαντα χρή ποιέειν καὶ ἀναπαθαίρειν παὶ ἀναπιμπλάναι καὶ ἐς ἀτειλὰς ἄγειν \*

διδόναι δὲ ύδωρ, οἶνον δὲ μὴ, σιτία ἀφαυρότερα, πολλὰ δὲ μή.

6β. <sup>10</sup> 'Οχόσα δὲ τρωσμῶν γινομένων μὴ ἀπαλλάσσεσθαι δύναται μεζόνων δλων τε <sup>11</sup> ἡ τῶν μελέων τῶν ἐμδρύων ἐόντων, ἡ ἐλασσόνων <sup>12</sup> καὶ πλαγίων καὶ ἀδυνάτων, τὰ τοιαῦτα ἡν μὲν κατὰ φύσιν <sup>12</sup> τὴ, διδόναι τῶν φαρμάχων τι ὧν ἐγὼ φράσω, προλούοντα θερμῷ παμπόλλων <sup>14</sup> κὴν ἐθέλοντα προϊέναι μὴ εὐλύτως ἀπίη κατὰ φύσιν ἐόντα, τῆσι τοιαύτησι τοῦ πταρμικοῦ προσφέρειν, ἐπιλαμδάνειν δὲ τὸν μυχτῆρα καὶ πτάρνυσθαι, καὶ <sup>15</sup> τὸ στόμα πιέζειν, ὅχως ὁ πταρμὸς ὅτι μάλιστα ἐνεργήσει. Χρῆσθαι δὲ καὶ σεισμοῖσι · σείοις δ' ὰν ὧδε · κλίνην λαδεῖν ὑψηλὴν ῥωμαλέην <sup>16</sup> καὶ ὑποστορέσαντα ἀνακλίνειν τὴν γυναῖκα

' "Ην.... είναι οm. G. — 'ή C. - ή om. vulg. - είη θ. - τετρυμένη (sic) C. - τετριχωμένη J. — ' καὶ ην θ. - ην C. - μὲν pro εν θ. - τφ om. Cθ. - έλκ. (έλ-

est à craindre qu'elles deviennent putrides. Si la purgation vient au moment où la femme est épuisée, la mort en est la suite. Dans le cas où une ulcération considérable est produite dans l'accouchement par l'enfant qui ne sort pas régulièrement, les accidents seront les mêmes que dans l'ulcération suite d'un avortement. La maladie aura les mêmes changements et les mêmes terminaisons, soit qu'elle provienne d'un avortement ou d'un accouchement. Si toutes les lochies coulent, l'affection sera moins grave, pourvu que les ulcérations ne soient pas grandes, et, traitée, elle guérit promptement. Il faut ne pas perdre de temps pour recourir au traitement quand il y a des ulcerations à la matrice; car, étant dans un lieu mou, elles augmentent et deviennent vite putrides. Ces ulcérations seront traitées comme celles du reste du corps : en ôter l'inflammation, les mondifier, les remplir et les mener à cicatrisation. Donner de l'eau, point de vin, des aliments peu nutritifs et non en grande quantité.

68. (Délivrance ne pouvant se faire sans un avortement. Emploi des sternutatoires, de la succussion. Précautions accessoires.) Quand, dans un avortement, la délivrance ne peut pas se faire, soit que le fœtus soit tout entier trop gros, ou ait quelque partie trop grosse, soit que, n'étant pas trop gros, il vienne obliquement et soit sans force, en ce cas, si les choses sont selon l'ordre naturel, laver avec beaucoup d'eau chaude et donner les médicaments que j'indiquerai; et si, disposé à sortir, le fœtus, tout enétant dans la position naturelle, ne sort pas avec facilité, administrer un sternutatoire, et, pendant l'éternument, pincer les narines et fermer la bouche, afin que l'éternument agisse autant que possible. On emploiera aussi la succussion; voici comment : prendre un lit élevé et solide, le garnir, coucher la femme sur le dos, disposer autour de la poitrine, des aisselles et des bras

<sup>0. –</sup> προλούοντες DQ'. – παμπόλω Κ. — "χαὶ ἢν Lθ, Lind. – θελοντα θ. – ἐλύτως C. – ἰόντα θ. — " τὸ θ. – τὸ om. vulg. – ὅπως θ. – ὁ πτ. ponunt post μάλιστα Cθ. – ὡς (ὡς om. Cθ) ὅτι vulg. – ἐνεργήση vulg. – ἐνεργὸς ἢ θ. – ἐνεργήσει DFH. – σείεις J. – σίοις θ. – ὑψ. τε χαὶ ῥωμ. θ. – ῥωμαλαίην C. — " καὶ cm. Cθ. – ὁποστορεύσαντα GI. – δὲ (δ' θ) ἀνακλίνειν C (θ, ἀνακλίναι).

λαμδάνειν ταινίη ή ξμάντι πλατεί μαλθαχῷ πρὸς τήν χλίνην χαὶ ζωννύειν, και τὰ σκέλεα ξυγκάμψαι και κατέχειν τοῖν σφυροῖν: όταν δε ευτρεπίσης, φρυγάνων φάκελον μαλθακών ή τι τῷδε ἐοικὸς εὐτρεπίζειν όσον την κλίνην οὐ περιόψεται ἐπὶ ετην γην βιπτευμένην, ώστε ψαύσαι τοίσι πρός χεφαλήν ποσί τῆς γῆς ' καὶ κελεύειν αὐτὴν λαδέσθαι τῆσι χερσὶ \*τῆς κλίνης, καὶ μετέωρον πρὸς κεφαλήν την κλίνην έχειν, ώς κατάβροπος ή έπι πόδας, φυλασσόμενος δακως τάρσιος 6 ή ή κλίνη, έκ των όπισθεν ύποθείναι τὰ φρύγανα, κατορθοῦσθαι δὲ ὡς μάλιστα, ὅκως οἱ πόδες μὴ ψαύσουσι τῆς γῆς, ῥιπτεομένης της κλίνης, καὶ τῶν φρυγάνων ἔσωθεν ἔσονται, αἴρειν <sup>7</sup> δὲ έξ έκατέρου τοῦ ποδὸς ἄνδρα τῆδε καὶ τῆδε, ώς κατ' ίθὺ πεσεῖται ή κλίνη διαλώς καὶ ἴσως καὶ μὴ σπασμὸς ἢ · <sup>8</sup>σείειν δὲ ἄμα τῆ ώδῖνε μάλιστα · καὶ ἢν μέν ἀπαλλάσσηται, αὐτίκα πεπαῦσθαι, εὶ δὲ μὴ, διαλαδόντα σείειν, και αιωρέειν έπι της κλίνης φερομένην. Τοῦ:α μέν οὖν οῦτω ποιέεται, ἢν ὀρθά τε καὶ κατὰ φύσιν ἀπαλλάσσηται. Χρή δὲ °χηρωτῆ ύγρῆ προχρίειν, ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν ὑστέρην τοιοινόε παθέων άριστον τόδε, καὶ μαλάχης ύδως καταιονάν, καὶ βουχέρας, ή πτισάνης πυρίνης μαλλον χυλός. χρή δὲ ἄχρι 10 βουδώνος έδρην καὶ αἰδοῖον πυριῆν, καὶ ἐνίζεσθαι δὲ, ὅταν αἱ ώδῖνες σφό-

δρα διλέωσι μάλιστα, καὶ μηθέν εν νόω έτερον έχειν. Την δε ίχτρεύουσαν τὰ στόματα 11 μαλθαχιος έξανοίγειν, καὶ ἠρέμα τοῦτο ὸ϶ζάν, όμφαλόν δέ 12 ζυνεφέλχεσθαι τῷ ἐμδρύῳ. ' Δέ γε (γε om. Cθ) vulg. - προκαταλαμβάνειν vulg. - προσκαταλαμβ.

vulg. - πεσείται DFHIJK. — \* σίειν θ. - ωδίνη θ. - αυτι καὶ (sic) pro αυτίκα

DFHIKL, Lind. – προσκαταλαβεῖν  $\theta$ . – μαλθ. om.  $\theta$ . – ζώνην C (D, al. manu ζωννύειν) FIIIJKLθ. - ξυγκάψαι CFG. - συνκάμψαι θ. - έκ των σφυρών θ. -- <sup>2</sup> εὐτρεπίση θ. - φάχελλον DFGHIJK, Ald., Frob., Cordæus, Lind. - In marg. φάχελος χωρίς σ τὸ φορτίον καὶ τὸ ξύλον διὰ δὲ τοῦ σ σφάχελος δ μικρός τῆς χειρός δάκτυλος καὶ ἡ φλεγμονὴ ἡ φθορὰ , νέκρωσις , κάκωσις  $\mathbf{F}$ . – μαλθακόν  $\mathbf{K}$ . – πτωδὶ (sic) pro τι τῷδὲ  $\mathbf{\theta}$ . —  $^3$  τὴν υπι.  $\mathbf{D}$ . – ἡιπτευμένην  $\mathbf{G}$ . – ἡιπτουμένην vulg. – ψαύσαι  $\mathbf{I}$ . – κεφαλή  $\mathbf{J}$ . —  $^4$  τὴν κλίντν vulg. – τῆς κλίνης  ${\bf J}\theta.$  – κεταλής  $\theta.$  —  ${}^{5}$  δπως  $\theta.$  –  $\eta$  pro  $\eta$   $\theta.$  —  ${}^{6}$   $\tilde{\eta}$  om. C. – ὑποθήναι  ${\bf K}.$  – δχως (δπ. θ) δε (δε om. θ) οι ποδες μή (μή om. θ, Foes in not., Lind.) ψανωσι (ψαύσωσι C; ψαύση θ) vulg. - Je lis ψαύσουσι. - τῆς Υῆς, ρ. om. C. - ριπτουμένης vulg. - ριπτεομένης θ. - έξώσονται pro έσωθεν έσ. θ. - έσωνται C. -  $^{7}$  δ'  $^{6}$   $^{7}$  δ'  $^{6}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{6}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  δ'  $^{6}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{8}$   $^{7}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$ 

une écharpe ou un lien large et souple qui la fixe au lit ; faire plier les jambes et les attacher aux talons. Quand vous préparez la manœuvre, disposez un fagot de branchages souples ou quelque chose de semblable qui ne permettra pas au lit lancé contre terre de toucher le sol par les pieds du côté de la tête. Recommander à la femme de prendre le lit avec les mains; tenir le lit élevé du côté de la tête, afin qu'il y ait impulsion du côté des pieds, prenant garde que la femme ne sasse pas de chute. Quand cela est arrangé et que le lit est porté en haut, mettre les branchages sous les pieds de derrière, et dresser autant que possible afin que les pieds ne touchent pas le sol, le lit étant lancé, et soient en dedans des branchages. Chaque pied sera saisi de çà et de là par un homme, de manière que le lit tombe perpendiculairement avec régularité et égalité et qu'il n'y ait pas de déchirement. On fera la succussion au moment de chaque douleur surtout. Si la femme se délivre, il faut cesser aussitôt; sinon, pratiquer la succussion par intervalles, et la balancer portée dans son lit. Voilà ce que l'on fait quand le fœtus sort droit et dans la position naturelle. Il faut préalablement oindre avec du cérat humide; dans toutes les affections utérines de ce genre, c'est ce qu'il y a de mieux, ainsi que de fomenter avec l'eau de mauve et de fenugrec et surtout avec la décoction de froment; il faut somenter le siège et les parties génitales jusqu'aux aines, mettre dans un bain de siége, surtout quand les douleurs d'accouchement sont pressantes, et n'avoir rien autre dans l'esprit. La sage-semme ouvrira doucement l'orifice utérin, ce qu'elle fera avec précaution, et elle tirera le cordon ombilical en même temps que l'ensant.

10

<sup>0. -</sup> διαλαμβάνοντα σίειν θ. - αίωρεῖν C. - τῆς Κ. - τῆς om. vulg. - ούτως (σύτω J) ποιέεσθαι vulg. - ούτω ποιέεται Cθ. - - \* κήρω τῆ ὑγρῆ C. - Ante τῶν addit τῶνδε θ. - τοιῶν δὲ παθημάτων θ. - τοῦτο pro τόδε Cθ. - καταιονεῖν D. - βούκερως (sic), al manu ας D. - ἡ om. DFGHIJK. - πτισσ. DH. - πυρ. πτ. J. - πυρρίνης GHIK. - χυλοῦ Κ. - χυλοῦ L, Cordæus, Lind. - - βουδώνων Cθ. - τε καὶ θ. - αίδοίων C. - πυριὰν θ. - ἐνέζεσθαι C. - σφοδραὶ καὶ δχλοις (sic) ὧσι θ. - ἔχειν ἔτ. C. - " μαλθακοῖσιν vulg. - μαλθακῶς θ. - ἡράμα L. - " σ. θ. - τὸ (τὸν Κ) ἔμβρυον vulg. - Je lis τῷ ἐμβρύφ.

ύστερέων, ταῦτα δὲ, ἡν τε ζιώοντα ἡν τε τεθνεῦτα <sup>2</sup> ἦ, προώσαντα

δπίσω πάλιν στρέφειν, δχως κατά φύσιν 3 ίη επί κεφαλήν. "Όταν δέ ἀπωθέειν βούλη ή στρέρειν, \* ἀνακλίναντα χρή ὑπτίην ὑπὸ τὰ ἰσχία ύποστορέσαι τι μαλθαχόν, και ύπο τούς πόδας τῆς κλίνης, δκως ύψηλότεροι εξσονται οί πρός ποδών πόδες συχνώ, ύποτιθέναι χρή τι · καὶ ἀνωτέρω δὲ τὰ ἰσχία τῆς κεφαλῆς εξστω, προσκεφάλαιον δὲ μηδέν ύπέστω τῆ κεφαλῆ. προμηθεομένοισι δὲ ταῦτα. 6ταν  $^{7}$  δὲ άπώσηται τὸ ἔμβρυον καὶ περιδινῆται τῆδε καὶ τῆδε, κατὰ φύσιν καθίστασθαι και την κλίνην και τα ισχία, ύπεξελών τα ύπό τους πόδας τῆς κλίνης καὶ τοὺς λίθους καὶ 8 τὸ ὑπὸ τῶν ἰσχίων· 9 πρὸς κεφαλήν οὲ ὑποθεῖναι ὑποκεφάλαιον τὰ τοιαῦτα τούτω τῷ τρόπω θεραπεύειν. "Όσα δὲ ζῶντα τῶν ἐμβρύων τὴν χεῖρα ἢ τὸ σκέλος έζω 10 προδάλλεται ή καὶ άμφω, ταῦτα χρή, όταν τάχιστα 11 προσημήνη, είσω ἀπωθέειν τῷ προειρημένω τρόπω, καὶ στρέφειν ἐπὶ κεφαλήν, και ές δδον άγειν. Και όσα 12 πτύσσεται των έμβρύων πεπτηότα ή ές τὸν χενεῶνα ἡ ἐς ἰσχίον ἐν τῷ τόχῳ, χρή ταῦτα ἀπορθοῦσθαι, καὶ 18 στρέφειν, και προσκαθίννυσθαι ες ύδωρ θερμόν, άχρις αν ιαίνηται.

70. 16 Όχοσα δὲ τεθνεῶτα τῶν ἐμδρύων ἢ τὸ σχέλος ἢ τὴν χεῖρα ἔζω ἔχει, ταῦτα ἄριστον μέν, ἢν οἶόν τε, 15 ἀπώσαντα ἔσω ἐπὶ κεφαλὴν στρέφειν · 16 ἢν δὲ μὴ οἶόν τε ἢ, ἀνοιδίσκηται δὲ, τάμνειν τῷδε τῷ τρόπῳ · σχίσαντα τὴν χεφαλὴν μαχαιρίῳ 17 ξυμφλάσαι, ἵνα μὴ θράσση, τῷ πιέστρῳ, καὶ τὰ ἀστέα 18 ἕλχειν ὀστεολόγῳ, καὶ τῷ

¹ Πτύσεται CH. — ² εἰη θ. – ἢ C. – ἢ οπ. Κ. – ὅπως θ. — ² εἰη Cθ. – βούλει HK. — ⁴ ἀνακλίνειν θ. – ὑποστοραισαι (sic) θ. – ὑποστορεῦσαι HIJK. — ³ ℥σωνται C. – οἱ οπ. FGHIK. – τι οπ. Cθ. — ° ἐς τὸ C. – προμηθεόμενος (προμηθεόμενος DFIJK) ταῦτα vulg. – προμηθεύμενος εἰσὶ ταῦτα C. – προμηθεομένοισι δὲ ταῦτα θ. — ² τὸ ἀναπώσηται C. – δ' ἀπώτη (sic) θ. – περιδείνηται θ. – καὶ τοὺς λ. οπ. θ. — ° τὰ θ. – ἀπὸ C. — ° προσκεφάλαιον δὲ ὑπ. ὑπὸ κεφαλὴν Κ. – κεφαλῆς Cθ. – προσκεφάλαιον θ. – ὑπονεφάλαια J. – ὑπὸ κεφαλὴν μτο ὑπονεφ. D. – τῶ τοιούτω τρόπω θ. — ὑπροτίνει (sic) θ. – προπίπτει C. – καὶ οπ. θ. — ὑπροσημαίνη (προσημήνη CK; προσημείνη θ) τὴν Εξοδον (τὴν Εξ. οπ. Cθ) vulg. – ἀποθέειν F. – προηγημένω C. — ὑπτύσεται FI, Ald. – πτήσεται G. – πεπτηῶτα DHIθ. – τῷ οπι CK. — ὑπτύσειν C. – προσκαθίννυσθαι vulg. – προσκαθίννυσθαι C. — ὑπροσκαθίννυσθαι C. – ἀπώσαντα είσω καὶ ἀμφω ταῦτα ἐπὶ vulg. – ἀπώσαντα είσω άμφω ταῦτα ἐπὶ vulg. – οἰονεαι θ. –

69. (Règles pour corriger une mauvaise présentation ou faire la version.) Les fœtus qui se plient en deux et qui s'arrêtent à l'orifice utérin(qu'ils soient vivants ou morts), doivent être repoussés en arrière et retournés de manière à sortir naturellement par la tête. Quand on veut repousser ou faire la version, il faut faire coucher la femme sur le dos, mettre quelque chose de mou sous les hanches et quelque chose sous les pieds du lit, de manière que ceux du côté des pieds soient beaucoup plus élevés. Les hanches seront plus hautes que la tète. Il n'y aura sous la tète aucun oreiller. Tels sont les préparatifs à faire. Quand l'enfant est repoussé et retourné de côté et d'autre, on remettra en position ordinaire le lit et les hanches, ôtant ce qui est sous les pieds du lit, les pierres, et ce qui est sous les hanches. Alors on remettra un oreiller sous la tête. Voilà comment il faut traiter ces cas. Quant aux enfants qui, vivants, avancent au dehors le bras ou la jambe ou tous les deux, il faut, dès que la chose est manifeste, repousser ces parties de la façon susdite, faire la version par la tête, et les mettre en voie de sortie. Pour ceux qui, s'étant courbés, se plient au flanc ou à la hanche dans l'accouchement. il faut les redresser, faire la version et mettre dans un bain de siège d'eau chaude, jusqu'à ce que les parties soient assouplies.

70. (En cas de mort de l'enfant, dont un bras ou une jambe sort, repousser les parties; sinon, briser la tête, les côtes et réséquer. Précautions à prendre.) Pour les enfants morts qui ont une jambe ou un bras dehors, le mieux est, si l'on peut, de repousser et faire la version; si la chose est impossible et que le gonflement survienne, opérer ainsi qu'il suit : fendre la tête avec un bistouri, l'écraser avec le compresseur, asin qu'elle

ἡ pro τ θ. - τ om. C. - ἀνοιδίσχεται CGHK, Ald. — η ξυφλάσαι FIJ. - θεαύση rulg. - θράσση θ. - Gal. Gl. : πιέστρω, τῷ ἐμδρυοθλάστη χαλουμένω. - τὰ om. C. — » έλ. ώστε δλίγω (ὀστεολόγω θ; ὀστεουλχῷ Foes in not., Lind.) ἡ (καὶ θ) τῷ vulg. - ὀστεουλχὸν est une conjecture à laquelle il faut préfeter la leçon de θ; et, comme dans les dictionnaires, ὀστεουλχὸν ne s'appaye que sur ce passage, ce mot est à rayer tant qu'on n'en aura pas trouvé d'autre exemple. - ἐλυστῆρι (sic) θ. - Gal. Gl. : ἐλχυστῆρι, τῶ ἐμ- δρυουλχῷ. - χαθέντα θ. - πολὸ θ. - ἀλλ' ὀλίγον J. - αδτις θ.

έλχυστήρι, παρά την κληδόα καταθέντα ώς αν έχηται, έλκειν, μή χατά πουλύ, άλλά χατ' όλίγον, έξανιέντα χαὶ αὖύις βιώμενον. "Όταν δε ταῦτα 1 μεν έξω εἰρύσης, εν δε τοῖσιν ώμοισιν έη, τάμνειν τὰς γείρας άμφω εν \*τοίσιν άρθροισι μετά τῶν ὧμων \* καὶ ὅταν ταῦτα κομίσης, ήν μεν οδόν τε ή δέναι, και τάλλα εύπετέως έλλειν ήν δε μή έναχούση, τὸ στῆθος πᾶν μέχρι τῶν σφαγέων σχίζειν, φυλάσσεσθαι δὲ ὡς μὴ κατὰ τὴν γαστέρα τάμης, καὶ ψιλώσης τι τοῦ \*ἐμιδρύου, ἔξεισι γὰρ ἡ γαστήρ καὶ \*τὰ ἔντερα καὶ κόπρος · ἦν δέ τ ι τουτέων εκπέση, πραγματοειδέστερον ήδη γίνεται ζυμφλάσαι δε τά πλευρά, "καὶ τὰς ώμοπλάτας ξυναγαγεῖν, καὶ βηϊδίως μετὰ ταῦτα γωρήσει το λοιπον έμβρυον, ην μη ήδη οιδαλέον ή την κοιλίην . ήν γὰρ ἢ τι τοιοῦτον, ἄμεινον τὴν γαστέρα τοῦ ἐμβρύου τρῆσαι πρηέω;, έξεισι γάρ φῷσα μοῦνον ἐχ τῆς γαστρὸς, καὶ εὐπετέως οὕτω χωρήσει. \*Ην 7 δὲ ἐκπεπτώκη ἡ χείρ ἢ τὸ σκέλος τεθνεῶτος τοῦ ἐμδρύου, ην μέν δυνατόν ή, είσω απώσαι άμφω, και εύτρεπίσαι το έμδρυον, ταῦτα ἄριστα· 8 ην οὲ μη οἶόν τε ή τοῦτο ποιῆσαι, ἀποτάμνειν δ τι αν έζω <sup>9</sup> ή ως αν δύνηται άνωτάτω, και τουπίλοιπον ξαμασαίπενος προώσαι και στρέψαι το ξίπρουον ξως κεραλήν. δταν δξ στρέφειν ή 10 κατατάμνειν μέλλης τὸ παιδίον, τὰς ἰδίας χεῖρας χρή ἀπονυχίσασθαι, τὸ δὲ μαχαίριον, ῷ ἀν κατατάμνης, καμπυλώτερον έστω ή ιθύτερον, και τοῦτο κατά κεφαλήν αμφικαλύπτειν τῷ λιχανῷ δακτύλω, εσματευόμενον και δδηγεύντα και δρρωδέοντα, δπως μή ψαύσης της ύστέρης.

71. Περὶ <sup>11</sup> δὲ μύλης χυήσιος τόδε αἴτιον · ἐπὴν πολλὰ τὰ ἐπιμή νια ἐόντα γονὴν δλίγην χαὶ νοσώδεα ξυλλάδωσιν, οὕτε χύημα ἰθαγε—

ne cause pas d'embarras, et tirer les os avec la cuiller à os; alors tirer avec le crochet à embryon, crochet que l'on fixe à la clavicule afin qu'il tienne, tirant non tout à la fois, mais peu à peu, relàchant et puis forçant. Quand vous avez amené cela au dehors et que le fœtus est aux épaules. couper les deux bras dans les articulations avec les épaules; cela étant amené, si le reste peut venir, le tirer sans retard. Mais s'il résiste, fendre la poitrine entière jusqu'à la gorge, tout en prenant garde à ne pas couper dans le ventre et à n'y rien mettre à nu; car l'estomac, les intestins et les matières fécales sortiraient; et s'il sort quelqu'une de ces choses, l'opération devient plus embarrassante; écraser les côtes, rapprocher les omoplates, et alors le reste du fœtus cheminera sans peine. à moins qu'il n'ait déjà le ventre tuméfié. S'il y a quelque tuméfaction, il vaut mieux percer doucement le ventre de l'embryon; il n'en sort que du vent, et le corps cheminera ainsi facilement. Quand le bras ou la jambe est sortie, l'enfant étant mort, si la chose est possible, repousser l'un et l'autre et faire la version; voilà le mieux. Si la chose n'est pas possible, retrancher ce qui est en dehors aussi haut que faire se pourra, et, pour le reste, reporter la main, repousser et saire la version par la tête. Quand vous devez faire la version ou la section de l'enfant, les ongles de l'opérateur seront coupés; le bistouri dont il se servira sera plutôt courbe que droit; on en cachera l'extrémité avec le doigt indicateur, palpant, guidant et craignant de blesser la matrice.

71. (Môle. Explication de sa formation. Signes à l'aide desquels on la distingue de la grossesse. Traitement.) Voici la cause de la formation d'une môle: quand les menstrues étant abondantes reçoivent une semence peu copieuse et morbide,

εὐθύτερον vulg. – ἰθύτερον θ. – χαλύπτειν ἀμφὶ τῶ ληχάνω (sic) δαχτ. θ. – λειχανῶ Κ. – ἐσματεύμενον vulg. – ἐσματευμένον FG, Ald., Frob. – ἐσματευσάμενον DH. – ἐσματαιομένον (slc) C. – ἐσματευσάμενον θ. – όδηγέοντα θ. – ὁρωδ. C. – ψαυθῆς (sic) θ. — "δὲ om. DK. – χυήσεως HIK. – πουλλὰ DFG HK, Ald., Frob., Cordæus. – γουνὴν (sic) DFHIK. – νοσώδη vulg. – νοσώδεα θ. – συλλ. θ.

νες γίνεται, 1 και ή γαστήρ πλήρης Εσπερ κυούσης, κινέεται δε οὐδὲν ἐν τῆ γαστρὶ, οὐδὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν ἐγγίνεται, \*σφριγἄ δὲ τοὺς τιτθούς. Αὐτη οὖν δύο ἔτεα, πολλάκις δὲ καὶ τρία οὐτως έγει. 3 Καὶ ἡν μὲν μία σὰρξ γένηται, ἡ γυνὴ ἀπολλυται. 4 οὐ γὰρ οξη τέ έστι περιγενέσθαι: ην δέ πολλαί, ρήγνυται αὐτέη κατά το αίδοῖον αξιια πουλύ και σαρκώδες· και ήν ε μεν μετριάζη, σώζεται • • ην δὲ μη, ὑπὸ ρόου άλοῦσα ἀπολλυται. Τὸ μὲν νούσημα τοιοῦτόν έστι κρίνεσθαι δε χρή τῷ πληρώματι, καὶ ὅτι οὐ κινέεται ἐν τῆ γαστρί· τὸ μὲν γὰρ ἄρσεν τρίμηνον, τὸ δὲ θῆλυ τετράμηνον τὴν κίνησιν έχει \* επήν οδν τοῦ χρόνου παρελθόντος μή ταικέηται, δηλονότι τοῦτό ἐστιν · ἔστι οὲ \* καὶ τόδε τεκμήριον μέγα · ἐν τοῖσι τιτθοῖσι γάλα οὐκ ἐγγίνεται. Ταύτην μάλιστα θ μέν μή ἔῆσθαι εἶ δὲ μή, προειπόντα ίησθαι \* καὶ πρώτα μέν πυρίησον όλον τὸ σώμα, ἔπειτα κατά την έδρην κλύσον, δκως αξιια καταβραγή πουλύ· καὶ γὰρ 10 ξσως αν χινήσαις τὸ ἔμβρυον 11 τὸ δοχεῦν εἶναι τὸ ξυνεστηχὸς, διαθερμανθείσης της γυναικός ύπό τοῦ φαρμάκου. κλύζειν δὲ καὶ κατά τὰς μήτρας, \*\* δχως αίμα ἀπαγάγης \* εὶ δὲ μλ, προσθέτοισι χρῆσθαι τοῖσιν άπο της βουπρήστιος ισχυροτάτοισι, και πιπίσκειν το δίκταμνον το Κρητικόν εν οξνώ • ει δε μή, 13 και τον καστόριον δρχιν • και δπισθεν αὐτῆ σικύην προσδάλλειν πρὸς τοὺς κενεῶνας, καὶ ἀφαιρέειν ὅτι πλεῖστον αἶμα· 16 πρόσδαλλε δὲ καὶ ὅτι μάλιστα τεκμαιρόμενος κατὰ τάς μήτρας.

72. Καὶ 15 τοσοῦτον μὲν περὶ τῶν νοσημάτων τῶν ἀπὸ λοχείων

<sup>&</sup>quot;"Η τε pro καὶ ἡ C0. — κεινέεται θ.  $-\delta$ ' C. -τοῖς τιτθοῖς θ. -ἐγγ. om. θ. — σφριγγίδα δὲ τοῦ στήθους FGIJK. - φρυγγίδα τε τοῦ στήθους (D, al. manu σφρυγά δὲ τὸ στῆθος) Η. - σφρίγαι θ. - σφριγγά C, Ald. - σφρυγά Frob. - τοὺς τιτθοὺς Cθ. - τοῦ στήθους Ald. - τὸ στῆθος vulg. - αὐτὴ C. - γοῦν J. - ἐτη θ. - δὲ om. θ. - ³ κὴν θ. - - ἀὐδὲ vulg. - οὐ θ. - αὕτη θ. - εῦτη (sic) Cordæus. - αῦτη ἡ κατὰ C, (Ald., Frob., ἡ). - αὐτὴ ἡ κατὰ DFGHIJK. - τὰ αἰδοῖα θ. - αἰμά τε (τε om. θ) πολὺ (πουλὺ CHJK) vulg. - κὴν θ. - μὴν θ. - μὲν om. vulg. - εἰ Cθ. - ἀπόλεται Fl. - ἀπώλετο C9. - Ροσε μὲν addit οῦν Κ. - νόσ. CDθ. - τοιοῦτο θ. - Ροσε γαστρὶ addit τὸ βρέφος - θ. - καὶ τὸ μὲν γὰρ θ. - γὰρ οπι. (D, restit. al. manu) J. - ἀρσε (sic) θ. - κείνησιν θ. - γκινείται θ. - Γοῦτέστιν θ. - εκὶ J0. - καὶ οπι. vulg. - τοῦτο pro τόδε θ. - τῆσι J. - θμὲν (addit μὴ C) ἰῆσθαι (βιῆσθαι οπι. vulg. - τοῦτο pro τόδε θ. - τῆσι J. - θμὲν (addit τὴν γυναῖχα θ. - χλῦσον Flθ. - δπως θ. - πολὺ θ. - 16 σ. χλῦσας (sic) κινήσιας ἀν τὸ θ. - κινήσει  $\mathbf{Q}'$ .

il n'y a pas conception régulière, le ventre paraît plein comme chez une femme enceinte; mais rien ne remue dans le ventre: il ne se forme point de lait dans les mamelles, qui sont cependant turgescentes. Cet état dure deux ans, quelquesois même trois. S'il n'y a qu'une seule chair, la femme succombe; car elle n'est pas en état de résister; s'il y a plusieurs chairs, un sang abondant et plein de caroncules sait éruption par les parties génitales; si ce flux se modère, elle réchappe; sinon, la métrorrhagie la fait périr. Telle est cette maladie. On la reconnaîtra et par le developpement du ventre et par l'absence de tout mouvement dans le ventre. En esset, le sœtus mâle remue au bout de trois mois, le fœtus femelle au bout de quatre. Quand donc l'époque est passée sans qu'il y ait eu de mouvement, c'est évidemment une môle. Un autre signe considérable, c'est qu'il n'y a pas de lait dans les mamelles. Autant que possible ne pas traiter un tel cas; et, si on le. traite, avertir. D'abord, on sera une sumigation générale; puis on prescrira un lavement qui produira un flux abondant de sang; car peut-être on mettra en mouvement la concrétion qui paraît être un embryon, par l'esset du médicament qui aura échauffé le ventre. Faire aussi dans la matrice des injections qui amènent le sang; sinon, introduire les pessaires les plus actifs faits avec le bupreste et donner à boire le dictame de Crète dans du vin, ou, à son désaut, le testicule de castos. Appliquez en arrière aux flancs une ventouse et tirez le plus possible de sang; appliquez-en encore, aussi bien que vous pourrez l'apprécier, dans la région de la matrice.

72. (Remarques sur les lochies. Quantité. Durée différente

<sup>-</sup> In marg. οὐ διαβεβαιοῦται ' ἀλλὰ καὶ οὐτο; ἀμειβάλλει ' ἰσθος γὰο κινήσει τὸ ἔμβρυσν G. — " τὸ θ. – τὸ οπ. vulg. – δοκοῦν vulg. – δοκεῖν Lind. – δοκεῦ (ske) G. – δοκεῦν CDFHIJK, Ald., Frob., Cordæus. – δοκεῦν θ. – συν. θ. — " ὅκως ἀν (ἀν οπ. Cθ) vulg. – ἀπαγάγης θ. – ἀγάγης vulg. – πρόσθε τοῖσι θ. – βουπρίστιος DK. – δίκταμον HK. — " καὶ οπ. θ. – αῦτη θ. – αὐτῆσι H. — " προσβάλλειν D. – πρόσβαλε G. – δν pro δτι θ. – τὰ (τὰ οπ. θ) κατ' αὐτὰς (κατὰ τὰς μήτρας θ) vulg. — " τούτων pro τοσ. Cθ. – νουσ. Cordæus, Lind. – λοχειῶν FJ. – γιν. οὐτως εἰρηται Cθ.

γινομένων εξρηται · 1 είσι δε οι χίνδυνοι εν αὐτοῖσιν οὐ σμιχροί · δζέκ γόρ έστι και ταγύ μεταλλάσσοντα, και μάλλον πονέονται αι πρωτοτόχοι ή αξτινές είσιν έμπειροι τόχων. Χωρέει δε τὰ λογεία τῆ ύγιηρῆ γυναικί ίκανὸν όσον άττική κοτύλη καὶ ήμίσεια τὸ πρώτον ή όλίγω πλέονα, ἔπειτα ἐπὶ ἐλάσσονα <sup>3</sup> χατὰ λόγον τούτου, μέχρις ᾶν παυσήται \* γωρέει δὲ οδον αξικα ἀπὸ ξερείων, ήν ύγιηρή, ὡς ἔφην, ή γυνή καὶ μελλη ύγιαίνειν, καὶ ταχύ πήγνυται. \* Καὶ καθαίρεσθαι μετά τὸν τόχον ώς ἐπὶ τὸ πλέον τὴν ύγιηρὴν ξυμδαίνει, ἐπὶ μέν τῆ χούρη ήμέρας τεσσαράχοντα καὶ δύο τὴν χρονιωτάτην κάθαρσιν, ἀκίνδυνος δέ έστι και είκοσι και πέντε ήμέρας καθαιρομένη - επι δε του χούρου ήμέρας τριήχοντα ή χάθαρσις γίνεται ή χρονιωτέρη, ἀχίνδυνος δέ έστι καὶ εἴκοσιν δημέρας γενομένη. Καὶ τῶν διαφθαρεισέων τὰ έμδρυα κατά λόγον ή κάθαρσις γίνεται τούτων τῶν ἡμερέων, καὶ ἐπὶ τοΐσι νεωτέροισι φθαρείσιν έλάσσονας ήμέρας, έπι δε τοΐσι γεραιτέροισι πλέονας. Παθήματα δὲ 8 τὰ αὐτά ἐστι περὶ λοχείων φθαρείση τε τὸ ἔμβρυον καὶ τεκούση, ἢν μὴ νήπιον φθείρη τὸ παιδίον καὶ κινουνεύουσιν , αι άθειδουα αι παγγον, αι λφό άφοδα μων τοχων Χαγεμφιεραί είσιν. ος λαρ εσιι πι ος βιαίως άραριλαι το επιβοπον μ φαρμάχω ή ποτῷ ή βρωτῷ ή προσθέτοισιν ή άλλω τινί · βίη δὲ πονηρόν έστιν · 10 εν γάρ τῷ τοιούτῳ χίνδυνός έστι τὰς μήτρας έλχωθηναι ή φλεγμήναι τοῦτο δέ έστιν ἐπικίνδυνον. 73. Τὸ δὲ γάλα ὅχως γίνεται, εἴρηταί μοι ἐν τῆ φύσει τοῦ παι-

<sup>&</sup>quot;Hσι HK. - οίσι DFJ. - δ' θ. - ού σμ. (μι. θ) ἐν αὐτοῖσιν Cθ. - αὐτῆσιν K. - μεταλλάσσονται 16.- μαλάσσοντα DH.-πονούνται vulg.-πονούντα C (D,al. manu πονούνται) FGHIK, Ald.-πονέονται θ.-πρωτότοκοι CDFGHI, Frob. — 1 λόχια D. - λοχεία θ. - λοχία J. - άττική Cθ. - καὶ om. (D, restit. al. manu) FG4K. - ήμισια θ. - ήμισεία CDFGHIK, Ald. - 3 κατ' δλίγον θ. μέχρι sine αν Co. - ἱερίων C. - κρεών pro lep. 0. - ήν pro ή C. - μέλλει H. καὶ καθαίρεται (καθαίρηται Cordæus) · καὶ μετά τ. τ. ὡς ἐ. τὸ πλέον (πλείον θ) τη ύγιηρη (ύγιηρεί J) (την ύγιηρην θ) ξ. (σ. θ) vulg. - La leçon de θ, την . ύγιηρήν, met sur la voie : il faut lire καθαίρεσθαι et supprimer καί. - ήμόρησι τεσσεράκοντα θ. - ἀκινδύνως vulg. - ἀκινδύνους C. - ἀκίνδυνος θ. - εlποσι πρὸς (καὶ pro πρὸς Cθ) ταῖς (τοῖς DFHI; ταῖς om. Cθ) πέντε (πένθ' C) ἡμέραις (ἡμέρας CFGHIKt) vulg. — ' ἐπὶ δ' αι τοῦ θ. - τριάκ. Κ. - τριάκ. ἡμέ ρησιν θ. - χρονιωτέρα J. — 6 ημέρησι θ. - γεν. θ. - γιν. vulg. - διαφθαρεισών vulg. - διαφθαρεις έων (sic) 0. - διαφθειρουσών D. - διαφθειρεισέων (sic) C. -¹τησι νεωτέρησι vulg. - τοίσι νεωτέροισι Co. - τησι γεραιτέρησι vulg. - τοίσι γεραιτέροισι Co. - \* ταῦτα vulg. - ταὐτὰ Cordæus, Lind. - τὰ αὐτὰ 6. - 20-

si c'est un garçon ou une sille. Les suites d'un avortement sont plus graves que celles d'un accouchement.) Voilà ce que j'ai à dire sur les maladies provenant des lochies. Elles font courir des dangers non petits, étant aiguës et se déplacant rapidement. Les primipares en souffrent plus que celles qui ont l'expérience des accouchements. Chez une femme saine, la quantité des lochies qui s'écoulent est sussisante si, au commencement, elle est d'une cotyle attique et demie (cotyle = 0litre, 27) ou un peu plus; puis elles diminuent proportionnellement jusqu'à ce qu'elles cessent. Elles sont semblables au sang des victimes si la femme est, comme j'ai dit, saine et doit bien se porter, et elles se coagulent promptement. La purgation lochiale, chez une femme saine, dure d'ordinaire, après l'accouchement d'une fille, au plus quarante-deux jours, il n'y aurait pas de danger non plus quand elle ne durerait que vingt-cinq jours; après l'accouchement d'un garçon, trente jours au plus; il n'y aurait pas de danger non plus quand elle n'en durerait que vingt. Après les avortements, les purgations lochiales durent, suivant cette même proportion, moins pour les fœtus plus jeunes, plus pour les fœtus plus àgés. Les affections attachées aux lochies sont les mêmes chez une femme avortant, si l'embryon n'est pas tout à fait petit, que chez une femme accouchant. Les dangers sont plus grands pour la femme qui avorte, les avortements étant plus pénibles que les accouchements. Il n'est pas possible, en effet, qu'il n'y ait pas violence dans l'expulsion de l'embryon, soit par un purgatif, soit par une boisson, soit par un aliment, soit par des pessaires, soit par toute autre cause. Or, la violence est mauvaise, amenant le risque ou de l'ulcération ou de l'inflammation de la matrice; œ qui est très-périlleux.

73. (Remarques sur la cause qui fait que les règles man-

χειών DFGHIJK. - φθειράση CDFGKθ, Ald. - τε om., restit. al. manu D. - μηνιατον (μήνιον C; μη νήπιον θ) φθ. vulg. — \* Ante αl addit δὲ θ. - μη CDFGHJKθ, Ald., Frob., Cordens. - μη om. vulg. — \* ἐν τῶ τοι. δὲ θ. - ἐν τοιούτω δὲ C. - ἐλιαμθήναι CFLJ, Ald. - ἐπιχίνδ. ἐστι θ.

δίου <sup>1</sup> τοῦ ἐν τόκῳ · ἐπὴν δὲ κυίσκηται ἡ γυνὴ, καταμήνια οὐ μαλα χιορέει, πλὴν ἔστιν ἦσιν δλίγα · τρέπεται <sup>2</sup>γὰρ ἐς τοὺς μασθοὺς τὸ γλυκύτατον τοῦ ὑγροῦ ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν, καὶ ἐκθηλάζεται <sup>3</sup> καὶ ἀνάγκη <sup>3</sup> ἐστὶ τὸ ἀλλο σῶμα κεκενοῦ σθαι μᾶλλον, καὶ ἦσσον πλῆρες γίνεται τοῦ αξματος · τοῦτο οὕτω γίνεται. Εἰσὶ δὲ αξτινες φύσει ἀγάλακτοί εἰσι . <sup>4</sup> καὶ σφέας ἐπιλείπει τὸ γάλα πρὸ τοῦ καιροῦ · αδται <sup>3</sup> φύσει στεβραί εἰσι καὶ πυκνόσαρκοι, <sup>4</sup> καὶ οὐ διέρχεται ἐπὶ τὸς μαζοὺς ἀρκέουσα ἰκμὰς ἀπὸ τῆς κοιλίης, πυκνῆς τῆς ὁδοῦ ἐούσης. <sup>74</sup>. <sup>7</sup> Ἐπιμήνια κατασπάσαι · ἐλατηρίου δύο πόσιας, ξυμμίσγεταιδὲ καὶ στέαρ δῖος ἀπὸ τῶν νεορῶν, ὅσον τὸ ἐλατήριον, μὴ διαθρύπτεσθαι,

καὶ στέαρ όἴος ἀπὸ τῶν νεφρῶν, ὅσον τὸ ἐλατήριον, μὴ διαθρύπτεσθαι, ποιέειν δὲ δύο προσθετά ἡ εμελάνθιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας ὕδατι φορύξαι καὶ προσθετὰ δύο ποιῆσαι προστιθέναι δὲ ταῦτα πρὸ τῶν ἡμερέων ἦσι μέλλει ἐπέρχεσθαι ποιέει δὲ, μὴ ἐξερχόμενα, ρίγεα καὶ πυρετούς. Μαλθακὰ ὑφ' ὧν καθαίρεται ὕδωρκαὶ ψάμμος, καὶ ἀγει ἐπιμήνια, κύμινον, λιδανωτὸν, ἀψίνθιον, κύπειρον, ἴσον ἐκάστου, ¹¹ναρκίσσου δὲ μοίρας τέσσαρας, ἐπικτένιον ὡμοῦ λίνου ξυμμίξας, ταῦτα τρίδειν ὁρινου ἡψημένου ξὺν ὕδατι, καὶ ποιέειν βάλανον, ¹² καὶ προστιθέναι το ποιέ καὶ προστιθέναι το ποιέ καὶ κυκλαμίνου μίσγε ὅσον ἀστράγαλον καὶ ἀνθος γαλκοῦ ¹² ὅσον

2 Tr pro τοῦ (D, al. manu τοῦ) FGHIJK.-ἐπὴν om. (D, restit. al. manu) FGHIJ. - χυίσχεται DJ. - χυήσχηται HK. - πολλά pro μάλα, in marg. γάλα C. - μαλλαωρέει (sic) θ. - μήν pro πλήν FGIJ. - μιν (D, al. manu πλήν) ΗΚ. - μή pro πλήν C. - εί μή pro πλήν θ. — 2 δέ pro γάρ DPGHIJK. - μαστούς CDFGHIJK0. - ἀπό τε (τε om. C0) των vulg. - ἐνθηλάζεται D. - ἐλθηλάζεται (sic) lK. — <sup>3</sup> έστὶ (ἔσται θ) καὶ (καὶ om. θ) τὸ vulg. - καὶ κενῶσθαι (sic) θ. - σώματος pro αΐμ. θ. - ούτως vulg. - ούτω θ. - 4 καί.... είσὶ om., restit. al. manu D. - Be (Eè om. Co) poset vulg. - orepeat Co. - xat dià routo (διά τ. om. Ca) ου vulg. - μαστούς θ. - άρχουσα vulg. - άρχευσα C. - άρκέουσα θ. — <sup>7</sup> περὶ τοῦ ἐπ. κατασπάσαι ΗΚ. - κατασπάται vulg. - κατασπάσαι I. - κατασπάσαι CDFGJθ. - πόσιες θ. - συνμίσγ. θ. - ξυμμίγεται C. πρόσθετα (bis) Co. — μελάθιον, al. manu λάν D. - μελάνιον θ. - πυρρών FGIK. - φορίξαι FGJ, Frob. - ποιέειν Co. - προτιθέναι Hi. - ταύτα con. Co. άμερων vulg. - ήμερέων Co. - ἐπέρχεσθαι om. Co. - μπ έξερχ. om. Co. - μαλθακόν ὕφ' οῦ D. - ῦραιμα pro ψάμμο; conjicht Foes in not., ἄμνιον vero L. - καὶ ἄ. ἐπ. om. L. - "τὸ om. θ. - μαλθάσει C. - Ante ναρκ. addit έτερον G. - ναρχίσσινον malit Foes in not. - μύρσινον (sic) σμύρναν pro σμ. κύμ. C. - κύμ. σμ. θ. - καὶ (καὶ om. CJ) λιδ. vulg. - κύπειρον D. - κύπριον L.-πύπειρον  $\theta_*$ -πύπερον vulg. —  $^{11}$  ναρχισσένου C. - δὲ μόνον (μόνον om. Cθ) μ. valg. - τέσσερας θ. - όμοῦ J. - ώμόλινον, συνμέξας θ. -

quent chez une femme qui allaite.) La formation du lait a été expliquée par moi dans la nature de l'enfant à l'époque de l'accouchement. Les femmes grosses n'ont pas leurs règles, excepté quelques-unes, et en petite quantité. La partie la plus douce du fluide provenant des aliments et des boissons se porte aux mamelles, et y est attirée comme par succion; nécessairement alors le reste du corps se vide davantage et devient moins plein de sang. Telle est la cause de ce fait. Chez quelques femmes il y a agalaxie, et le lait manque avant le temps; celles-là ont la chair solide et dense, et un fluide suffisant ne se rend pas du ventre aux mamelles, attendu que la voie est obstruée.

74. (Formules de pessaires emménagogues. Je remarque d'une façon générale, au sujet des formules de tout genre qui vont se suivre jusqu'à la fin de ce livre, qu'elles ont été ainsi placees intentionnellement par l'auteur, qu'elles forment un appendice nécessaire de son livre, et que c'est d'elles qu'il parle quand il dit dans la description des maladies particulières : On emploiera les pessaires, les injections, etc., que j'indiquerai.) Pour provoquer les règles : prendre deux potions d'élatérion, mêler de la graisse de mouton d'autour des reins en quantité égale à l'élatérion, ne pas écraser, et faire deux pessaires. Ou prendre la nielle qui vient dans les blés, piler, pétrir avec de l'eau, et faire deux pessaires; on appliquera ces pessaires avant les jours où les règles doivent venir; ne venant pas, elles causent des frissons et des sièvres. Émollients (De la Nat. de la F., § 32, p. 365, et § 109, p. 431) qui évacuent l'eau et le sable, provoquent les règles, si la suppression n'en est pas ancienne, et assouplissent l'orifice utérin: narcisse, myrrhe, cumin, encens, absinthe, cypirus (cyperus mtundus, L.), de chaque partie égale, sauf le narcisse dont il y aura quatre parts, mêler la partie de l'é-

δύημ. vulg. - ήψημ. C. - σύν vulg. - ξύν C, Lind. -  $^{12}$  καὶ om.  $^{12}$  καὶ  $^{13}$  C. -  $^{13}$  sine καὶ D0. -  $^{13}$  ες pro δσον C0. -  $^{14}$  ες pro δον και κοιείν C (0, ποιέειν).

χύαμον τρίψας, μέλιτι δεύσαι καὶ ποιήσαι βάλανον, καὶ προστιθέναι • ή 1 γλήχωνα, σμύρναν, λιδανωτόν, ύὸς χολήν καὶ βοὸς ἐν μέλιτι αναταράσσειν και αναπλάσσειν βάλανον. Ήν τὰ ἐπιμήνια μλ γίνηται, χηνός έλαιον και νέτωπον και ερητίνην ξυμμίσγουσα προσθέσθω, εξρίω αναλαμδάνουσα. 3 Προσθετόν καθαρτικόν μαλθαχόν ' Ισγάδα λάβων δίεφθον ποιέειν, καὶ ἀποπιέσας τρίδειν ως λειοτάτην, είτα πρόσθες εν ειρίω και ροδίνω μύρω. • Το δριμύ · κράμδης, πηγάνου, έχατέρου ήμισυ τρίψας, τὸν αὐτὸν τρόπον χρέο. Καθαρτιχόν γηνός μυελόν, ή βοός, ή ελάφου, δσον χύαμον, παραχέοντα μύρον βόδινον και γάλα γυναικός, τρίδειν ώς φάρμακον τρίδεται, είτα τούτο έναλείφειν το στόμα τῆς μήτρης. "Ετερον προσθετόν μαλθαχόν χηνός μυελόν όσον χάρυον, χηρόν όσον χύαμον, βητίνης σχινίνης η τερεδινθίνης δσον Τχύαμον, ταῦτα τήξας εν μύρω βοδίνω επί πυρὸς μαλθαχοῦ, ποίησον ώς χηρωτήν εἶτα τούτω χλιερῷ ἐναλείφειν τὸ στόμα τῆς μήτρης, καὶ τὸν κτένα καταδρέχειν. 8 Ετερον καθαρτικόν: άλευρον σιτάνιον, σμύρνης τριώδολον, χρόχου τὸ ἴσον, χαστορίου όδολόν, ταῦτα τρίψας μύρω Ιρίνω προστιθέσθω. ἢ \* χνίδης χαρπόν καὶ μαλάχης χυλόν καὶ χηνός στέαρ άμα συμμίζαντα προσθείναι 10 Προσθετὸν ἄλλο χαθαρτιχόν, ἢν τὰ γυναιχεῖα μὴ φαίνηται στύραχα χαὶ ὀρίγανον τρίψας λεΐον καὶ ξιιμμίζας, ἐπίχεε χηνὸς ἔλαιον, καὶ προστίθεω

¹ Γλήχονα CFG, Ald., Frob. - γλίχωνα J. - ή (\* om. θ) σμύρναν (σμύρνα θ) vulg. - χολήν τε (τε om. Cθ) vulg. - εν om. Cθ. - άναπλάττειν vulg. άναπλάσαι θ. - άνάπλασσε C. - 2 βιτίτην FGI, Ald. - ξυμμίγουσα I. - μίσγουσα θ. - προστίθει (προσθέσθω θ) τῷ (τῷ om. θ) εἰρ. vulg. - ἀναλάδουσε (sic)  $\theta$ . — 3 Ante  $\pi \rho$ . addunt Exepov DFHIJKL. –  $\pi \rho$ . x.  $\mu$ . om. D. –  $\pi \rho \delta \sigma \theta$ . C0. - καθαρτήριον θ. - καὶ μαλθακτικόν L. - Ισχάδα.... καθαρτικόν om. L. λειότατον vulg. - λειοτάτην θ. - η καί β. L. - Cordæus est l'auteur de cette leçon et rapporte ή κ. ρ. μ. à ce qui suit. — 4 il faut mettre τὸ δριμύ en titre; voy. le passage parallèle des Mal. des Femmes, t. VII, § 109, p. 426. – έχατερον Η. – χρώ θ. —  $^{5}$  Ετερον ποοσθετόν μαλθαχόν J. – προσθετόν καθ. μαλθακόν DFIH (L, μαλθακτικόν). - πρόσθετον μαλθακόν καθαρτικόν θ. - ή βοός om. Ald. - μύρου Κ. - μύρου ροδίνου CDFGHJLO. - ροδ. om. K. - τρίδειν om. J. - ώς φ. τρίδ. om. K. - έν (έν om. Cθ) τ. (τούτων 0) άλείφειν (έναλείφειν CO) vulg. - μήτρας DGHIK, Ald., Frob. - 6 προσθετόν καθαρτικόν μαλθακόν Q'. – καθαρτικόν pro  $\xi$ . π. μ. CFHILθ. – άλλο pro  $\xi$ . π. μ. DJ. – έτερον καθαρτικόν pro έ. π. μ. Κ. – κήρου θ. – ριτίνης FGI, Aid. - ρητήνης σχίνης (sic) C. - σχοινίνης J. - τερμινθίνης C. - τερεμινθίνης θ.- 1 κάρυον θ. - τῆξαι θ. - σὺν (ξὺν Lind.; σὺν om. θ; ἐν C) μ. vulg. - καὶ ποιήσαι Cθ - χλιηρώ vulg. - χλιερώ θ. - έναλ. χλιηρώ C. - βρέχειν CJ. -

toupe du lin écru qui reste sur le peigne, piler ensemble avec de l'eau où de l'origan aura bouilli, faire un pessaire et l'appliquer. Mélez (ib.) aussi gros qu'un osselet de cyclamen. Pilez encore (ib.) gros comme une fève de fleur de cuivre, mouillez avec du miel, faites un pessaire et appliquez; ou bien (ib.) pouliot, myrrhe, encens, bile de porc et de bœuf, agiter dans du miel, et former en pessaire. Si les règles ne viennent pas, graisse d'oie, nétopon, résine, mêlez, recueillez dans de la laine, et appliquez. Pessaire purgatif émollient (ib., § 109): prenez des figues sèches, faites-les bien cuire, exprimez, broyez très-bien, puis appliquez dans de la laine et de l'huile de rose. Le pessaire âcre (ib. § 109) : chou, rue, de chaque une demi-partie, pilez, employez de la même saçon. Mondificatif (ib.): moelle d'oie ou de bœuf, ou de cerf, gros comme une sève, versez de l'huile de rose et du lait de semme, pilez comme on pile un médicament; puis, avec cette préparation, oignez l'orifice de la matrice. Autre pessaire émollient (ib.): moelle d'oie gros comme une noix, cire gros comme une noix, résine de lentisque ou térébenthine gros comme une sève, saites fondre avec de l'huile de rose sur un feu doux, et préparez comme un cérat; puis, avec cette préparation, oignez l'orifice de la matrice, et faites des affusions sur le pénil. Autre mondificatif (ib.) : farine de blé du printemps, trois oboles de myrrhe; autant de safran, une obole de castoreum, pilez avec de l'huile d'iris, et appliquez. Ou bien (ib.) graine d'ortie, eau de mauve, graisse d'oie, meler, appliquer. Autre pessaire mondificatif si les règles ne paraissent pas (ib.): styrax, origan, piler fin, meler, ver-

<sup>\*</sup>προσθετον pro έτ. C. - άλλο pro έτ. x. J. - έτερον ήν τὰ γυναικεῖα μή φαίνηται pro έτ. x. K. - σητάνειον Jθ. - σητάνιον DFGIK. - εἰρίνω Jθ. - ήρινῶ (sie) C. - προσθεσθω θ. — \* χνιδέης C. - μολθχης θ. - ἐν χηνὸς στέατι τρίψαντα pro χαὶ χ. στ. ά. σ. Cθ. — \* προσ. om. D. - έτ. πρ. χαθ. Κ. - έτ. χαθ. πρ. J. - άλλο om. Cθ. - ήν τ. γ. μ. φ. om. Κ. - φαίνηται Cθ. - φαίνωνται τυίχ. - στύριχα J. - Ante λεῖον addit χαὶ J. - λία θ. - συμμ. τυίχ. - ξυμμ. C. - μίξας D. - ἐπίχεαι τυίχ. - ἐπίχεον Cθ. - ἐπίχεε DFHIJK. - χαὶ ὧδε προστιθέσθω Cθ.

1 Ετερον καθαρτικόν προσθετόν, ώστε μήτρας έκκαθαίρειν καὶ αίμα εχχενούν. αψενθίου βίζαν τρίψας λείην, μελιτι χαι ελαίφ χηνός μίξας, προστίθει. 2 Ετερον προσθετόν χαθαρτιχόν βουπρήστιος αφελείν κεφαλήν και πόδας και πτερά: τά δ' άλλα τρίδειν, και ξυμμίσγειν τοῦ σύχου τὸ ἔνδον · διπλάσιον δὲ τὸ πῖον ἔστω · τοῦτο φυσᾶ τὰς ὑστέρας, τούτο και τήσιν ἀπαυδώσησιν άριστον. Η λινοζώστιος ετά φύλλα λεία προσθετά ποιέειν τούτο λεπτήν άγει και χολώδεα κάθαρσιν. \*Καὶ ή ἀρτεμισίη ποιέει ως ή λινόζωστις, καὶ καθαίρει άμεινον. Έλλέβορος μέλας εν ύδατι λείος, άγει και ούτος οίον άπο κρεών ύδωρ. Καὶ \*ή στυπτηρίη δὲ καὶ <sup>7</sup>ή ρητίνη τωὐτὸ δρῷ. \*Κύπειρος, άψίνθιον, άριστολογία, χύμινον, άλες, μέλι, ταῦτα πάντα εν τοιὐτῷ τρίδειν και προστιθέναι. Και έλλέβορος έν οίνω 9 γλυκεί, αιρίων άλευρον και πύρινον μέλιτι φυρήσας, εν είριω προστιθέναι. 10 Προσθετά, ξην μή τὰ κατάποτα καθαίρη: λινόζωστιν, σμύρναν, λευκόϊον, κρόμμυω ώς δριμύτατον, καὶ μελάνθιον, 11 καὶ τὸ ἡδύοσμον, ἢν ὑποφέρῃ, ζυμμίξας, προστίθει. 12 Προσθετά δριμέα άγοντα αίμα · κανθαρίδας πέντε, πλήν τῶν ποδῶν καὶ πτερῶν καὶ κεφαλῆς, καὶ σμύρναν καὶ λιβανωτὸν άμα ζυμικίσγειν καὶ μέλι, ἔπειτα βάψας ἐς άλειφα δόδινον 🦂 αλγύπτιον προσθέσθου την ήμέρην, και έπην δάκνη, άφαιρέεσθαι και

<sup>&#</sup>x27; Άλλο pro ε. x. π. D. - ετ. om. Co. - πρ. xαθ. CJθ. - xαθ. πρ. K. - xενοῦν D. - λίην θ. - μέλιτι μίξας έν έλαίω πρόσθες pro καί.... προστίθει θ. καὶ ξυμμίξας ἐπίχεον χηνὸς ἔλαιον ἐν μέλιτι καὶ πρόσθες pro καὶ.... προστίθει C. - χηνός om. (D, restit. al. manu) FGIJ. - 2 ετ. om. Co. - διλο pro ε. π. π. D. - άλλο pro ε. π. J. - καθαρτήριον C. - βουπρίστιος Κ. - καὶ πόδας om. C. - καὶ τὰ πτερὰ θ. - δ' om. C. - άλλα αὐτοῦ (αὐτοῦ om. Cθ) τρ. vulg. - συμμ. θ. - σικύου C. - ενδοθεν Cθ. - διπλ. δε τοῦ σύκου (τοῦ σ. om. Cθ) τὸ vulg. - πίον F. - πύον DG. - τούτω FGHIJ, Ald. - φύσαι GHIJK. - ταξς (τῆσιν Cθ) ἀπαυδήσαις (ἀπαυδησάσαις Foes in not., Lind.; ἀπαυδώσαις FG IJΚ; ἀπαυδήσασιν (sic) C; ἀπαυδώσησιν θ) vulg. — <sup>3</sup> φύλλα δὲ sine τὰ C. – λία θ. – xαὶ C. – καὶ οπο. vulg. — <sup>4</sup> καὶ ἡ οπο. C0. – ποίη pro ποιέει C. – ἡ om. Cθ. – λινοζῶστις vulg. – λινόζωστις C. – καὶ om. C. – κρεῖττον vulg. – ἄμεινον Cθ. —  $^5$  λ. (λίος θ) ἐν ΰδ. Cθ. – καὶ οὕτος om. Cθ. —  $^6$  ἡ Cθ. – ἡ om. vulg. - 'ή om. H. - ριτ. FGIK, Ald. - τὸ ωὐτὸ (αὐτὸ DFGHIJK, Cordeus, Lind.) (τοῦτο C; τωυτό θ) milg. - \* χύπειρος D. - χύπαιρος θ. - χύπερος vulg. - άριστολοχεια (sic) θ. - μέλιτι C. - καὶ ταῦτα FGHIJK. - πάντα om. GHJK. - έν τῷ αὐτῷ (ταυτῶ θ; τωὐτῶ C) vulg. — 9 γλ. αίρων άλευρον καὶ (και οπ. C) πύρινον μέλ. φυρήσας εν εί. προστιθέναι Cθ. - γλ. μετά άλεύρου αίρων και πυρίνων (πυρρίνων FGHIK; πυρρήνων D) μέλ. φυρηθείς έν εί. προστιθέσθω vulg. — 10 πρόσθ. Cθ. – κατά πρῶτα pro κατ. Cordæus. – τὰ

ser de la graisse d'oie, appliquer. Autre pessaire mondificatif. bon pour purger la matrice et évacuer le sang : racine d'absinthe, bien broyer, mêler à du miel et de la graisse d'oie, appliquer (ib.). Autre pessaire mondificatif: bupreste, ôter la tête, les pattes et les ailes, piler le reste, y mêler le dedans de la figue; le gras de la figue sera en quantité double; cette préparation insuffle la matrice; elle est excellente pour les femmes qui ont perdu la parole [par suffocation hystérique]. Ou bien, seuilles de mercuriale, broyer, appliquer en pessaire; elles amènent une purgation ténue et bilieuse. L'armoise aussi agit comme la mercuriale, et elle purge mieux. L'ellébore noir, broyé dans de l'eau, amène, lui aussi, une purgation semblable à de l'eau provenant des viandes. L'alun et la résine produisent le même effet. Cypirus, absinthe, aristoloche, cumin, sel, miel; broyer tout ensemble et appliquer. Ellébore dans du vin doux, farine d'ivraie, farine de blé, petrir avec du miel, appliquer dans de la laine. Pessaires si les médicaments pris par la bouche n'amènent pas la purgation utérine: mercuriale, myrrhe, giroflée des jardins (matthiola incana), poireau aussi fort que possible, nielle, et, si la femme peut la supporter, menthe, môler, appliquer. Pessaires âcres, amenant le sang (des Mal. des F., § 32, p. 361): cinq cantharides, sauf les pattes, les ailes et la tête, myrrhe, encens, mêler le tout avec du miel, puis tremper dans de l'huile de rose ou du parsum égyptien, et appliquer pendant le jour;

πρώτε ρεο πατ. Lind. - καθαίρηται FGHIK. - καθαίρει Ald. - λινοζώστιν valg. - λινόζωστιν D. - καὶ σμ. C. - σμύρνα θ. - ἢ κρ. θ. - κράκιον FGIK, Ald. — " καὶ οπ. Cθ. - ἢδίοσμον J. - ὑποφέρει C. - συμμ. vulg. - ξυκμ. DJ. - αξια ρεο ξ. πρ. Cθ. — πρόσθ. Cθ. - προσθετὸν δριμὺ άγον αίμα Κ. - άγειν C. - άγει sine αίμα θ. - ρεύματα ρεο αίμα D (J, ρεῦμα) Q'. - ποδών καὶ τῶν κεφαλῶν καὶ σμ. κ. λ. ἄ. συμμ. vulg. - ποδῶν καὶ πτερῶν καὶ κεφαλῆς ἐυμμίσγειν (σ. θ) (addit δὲ θ) σμύρναν (σμύρνα θ) καὶ λιδ. Cθ. - μελι μετ' αὐτῶν (μετ' α. οπ. Cθ) vulg. - ε'ς CK. - άλειφαρ D. - ρόδιον αἰγύπτιον C. - ἡμέραν vulg. - ἡμέρην CDθ. - ἐπειδάν Cθ. - δάκνηται vulg. - δάκνη DGHIJθ. - ἀφαιρεῖσθαι θ. - βαπτίζειν vulg. - βάπτειν Cθ. - πάλιν οπ. (D, resilt. al. man) HIJΚθ. - εἰς CJθ. - προστιθέσθω D. - δὲ σπ. οπ. C. - ἐν (ἐν απ. CDIΚθ, Ald.) ΰδ. vulg. - καὶ προστιθέναι στέπρ θ.

βάπτειν πάλιν ές γάλα γυναιχός χαὶ μύρον αἰγύπτιον, προστίθεσθαι δὲ τοῦτο ἐς νύκτα, καὶ διανίζεσθαι βδατι εὐώδει, προστιθέναι δὲ στέαρ. Άρμοζοι 1 δ' αν βούπρηστις, ην μέν σμικρή ή, άνευ πτερών καί ποδών και κεφαλής. Αν δε μεγάλη, ήμισυ, μίσγειν δε τα αὐτά & καί τησι κανθαρίσι, και προστιθέναι όμοίως : ην δε 2 μαλθακωτέρου δέηται, τῆ βουπρήστει μίζαι οίνον καὶ κύμινον αἰθιοπικόν, ἀσταφίδα τε καὶ πάλην σεσέλιος καὶ ἀννήσου, καὶ ἀναζέσαι τὸν οἶνον ' ἀποχέας δὲ τρῖψαι ελεῖον, καὶ πλάσαι φθοίσκους όσον οραχμιαίους τούτων προστιθέναι, σμύρναν και λιδανωτόν μίσγοντα, ποιέειν δε τον αὐτον τρόπον, δνπερ ἐπὶ τῆσι χανθαρίσιν. \* ΤΗ τὸ μελάνθιον τὸ ἐχ τῶν πυρῶν τρίδοντα λείον ξυν μέλιτι, ποιέειν οίον βάλανον πτερῷ δὲ περίπλασσε. Προσθετόν ένεργόν οπόν μανδραγόρου καί εκολοκύντης αγρίης ξυν γαλακτι γυναικείω πρόσθες. Α Μ τρύγα ξηρήν εξ οξνου παλαιοῦ λευχοῦ χαίειν, χαὶ οίνω σθέσαι. Καὶ χολοχύντη άγρίη, λινόζωστις, νίτρον και έρύσιμον. Θάσσον κατασπά και μανδραγόρου \* βίζα, χανθαρίς, έρπυλος, δάφνης χαρπός, μύρον έρινον, δάφνινον • τιθυμάλου τον όπον μίσγειν, καὶ ἀνακινέειν, καὶ τον ἰζον ἀφαιρέειν, \* καὶ διδόναι όσον δροδον, 10 καὶ προσθετόν ποιῆσαι άριστον · εἰ δὲ πλέον ίοι, οίνφ προσχλυζέσθω. 4Η 11 όπτοῦ χαλχοῦ έχδιείς, χλιερόν άναλαμδάνειν είρίω, χαὶ προστιθέναι.

 $^1$  D' du rai boupphotiog 0. – boúppistic K. – el mèn smirpòn H C. – mèn om. θ. - ποδών και πτ. C. - και ποδών ponit post κεφ. θ. - μεγάλη ή, μή συμμίσγειν ταῦτα (τοιαῦτα Q', Lind.)  $\hat{a}$  καὶ τῆσι κανθ. (κανθαρῆσι G), άλλὰ μόνον (μόνην DFGH) τιθέναι (ταύτα & καί τ. κ. ponunt post τιθέναι, D cum 1 τοιαύτα, FG,HK cum ήτοι ταύτα, IJ, Ald.) καὶ προστιθέναι όμοίως vulg. μεγάλη ήμισυ μίσγειν (addit δὲ θ) ταῦτα (τὰ αὐτὰ θ) & καὶ τῆσι κανθάρησι (πανθάρισι θ) καὶ προστιθέναι όμοίως CO. — 2 μαλθακώτερα DK. - μαλθακω τέρας J. - βουπρηστι (sic) θ. - βουπρίστει ΗΚ. - βούπριστι (sic) C. - συμμίξαι J. - τε om. Co. - πάλιν CFG, Ald. - παιπάλην (sic) D. - ανήσου Κ. - ανίσου CDHJ. - 3 λίον θ. - πλάσας DQ'. - φθοϊκούς (D, emend. al. manu) FGI , Ald. - δραγμαίους FGIJ, Frob. - δραχμαίους C. - κανθάρησε C. - 4 μελάνθιον τὸ ἐχ τῶν πυρῶν (πυρρῶν FGHIK) τρίδοντα λείον μέλιτι συρῶντα προστιθέναι. "Η αὐτό τοῦτο (addit πρός J) το μελάνθιον τρίδοντα μετά τοῦ μέλιτος ποιέειν οίον βάλανον vulg. - μελάνθιον τὸ ἐχ τῶν πυρῶν τρίδοντα γιον πεγιες απόσητα προσειθέναι. Η το πεγανθιον το εκ των ππόση τόι**χειν** σύν μέλιτι οίον βάλανον θ. - μελάνθιον τὸ έχ τῶν πυρῶν τρίδοντα ξὺν μέλιτι καὶ ποιούντα οίον βαλάνιον C. — 5 κολοκυντίδης (sic) C. - κολοκυνθίδος C. -σύν θ. - ° η om. C (D, restit. al. manu) FGHIJKθ, Ald. - τρῦγα I. - λευ-

quand il mord l'ôter; puis le tremper dans du lait de femme et du parfum égyptien, et l'appliquer pendant la nuit, ensuite laver avec de l'eau parsumée, et appliquer de la graisse. Le bupreste (ib.) conviendrait aussi s'il est petit, sans ailes, sans pattes ni tête; s'il est gros, la moitié; on l'incorpore dans les mêmes substances que les cantharides, et on l'appli-. que de même. S'il est besoin d'un pessaire plus doux (ib.), on mêle au bupreste le vin, le cumin d'Éthiopie, le raisin sec, la poudre de séséli (seseli tortuosum) et d'anis, et on fait bouillir le vin; on décante, on broie, et on fait des pastilles . du poids d'une drachme; on les applique en y mélangeant de la myrrhe et de l'encens, et on se comporte comme pour le pessaire aux cantharides. Ou bien (ib.) broyer exactement la nielle des blés avec du miel, et faire comme un gland; enrouler autour d'une plume. Pessaire énergique : suc de mandragore et de concombre sauvage, appliquer avec du lait de femme. Ou bien brûler de la lie sèche de vieux vin blanc, et l'éteindre dans du vin. Ou bien, concombre sauvage, mercuriale, nitre et érysimon (sisymbrium polyceratium, L.). Pessaire qui amène plus vite les règles : racine de mandragore, cantharide, serpolet, baie de laurier, huile d'iris, huile de laurier; y mêler le suc de tithymalle, agiter et ôter la glu; ceci est très-bon à donner gros comme un grain d'ers et à. saire en pessaire; si le flux est trop copieux, laver avec du vin. Ou bien délayer du cuivre calciné, le recevoir dans de la laine, et l'appliquer.

τοῦ οπ. J. — ' καὶ οπ. DFGHIJ. – κολοκύντην ἀγρίην vulg. – κολοκύντης ἐγρίης (C, κολοκύνθης) DFGHIJ. – κολοκύντη (κολοκύνθη θ) ἀγρίη Jθ. – λινεξώστεν vulg. – λινόζωστεν CD. – λινοζώστες Kθ. – λίτρον θ. — ' βίζαν κάνθαρες (sic) C. – ξερπηλος FGJ, Ald. – ξερπυλον D. – ξερπυλον H. – ξερπυλλος Cθ. – καρπάν C. – ήρενδν C. – εξεινον (sic) θ. – δάρνιόν τι C. – τιθυμάλλου IJKθ. – μίσγειν οπ. Cθ. – άνακινεῖν vulg. – άνακυκῷν Lind. – άνακινείεν Cθ. — ' καὶ οπ. θ. – πρόσθ. Cθ. – πονῆσαι (πον. οπ. Cθ; ποιῆσαι FGJK, Ald., Cordæus, Lind.) άρ. vulg. – πλέον θ. – πλεῖον vulg. – πλείονι pro πλ. ໂοι C. — " ὁποῦ FGIJK. – χάλκους ἐξδιεὶς χλιερὸν ἀναλαβεῖν θ. – χλιπρὸν vulg.

75. 1 Κυητήριον \* χεδρίης εμβάφιον, στέατος βοείου δραχμάς τέσσαρας, λεΐα τρίψας καὶ ἐς τωὐτὸ μίξας, πεσσούς ποιέων, προστίθει νήστει, και προσκειμένη έκνηστευέτω την ήμέρην προστιθέσθω δέ δίς, πρωί και δείλης, μετά τά καταμήνια, και μετά το δείπνον λούσθω, καὶ κοιμάσθω ξὺν τῷ ἀνδρί. <sup>4</sup>Η <sup>2</sup>μελάνθιον φλάσαι, καὶ ζο βάκος ενδησαι, και χηνός ελαιον εμβαλείν, και δούναι προσθέσθαι. \* Ετερον χυητήριον · γυναϊχα θεραπεύσαι, ώστε ξυλλαδείν έν γαστρί ούρον λαδών παλαιόν και σιδήρου σκωρίην δσην δή παλαστήν τά θρύμματα, ἔπειτα \* καθίσας τὴν γυναῖκα ἐπὶ δίφρου, \* καὶ ξυγκαλύψας καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφαλὴν, ὑποθεὶς ποδανιπτῆρα, ἐμδαλείν <sup>6</sup> χατά τρία διάπυρα τὰ θρύμματα. ἔστω δὲ τὸ οὖρον ὅσον χοῦς. 7 καὶ ἐν τούτοις πυριἦν αὐτὴν ὅσον τριήκοντα πυρίας · ἐπὴν οὲ \* πυριήσης, σμηχε την κεφαλήν τῷ οὐρω, οῷ ἀν πυριηθῆ, ἐναποσδεννύων πάλιν τους λίθους καὶ τὴν πυρίην πάλιν θερμήνας : μετὰ ταῦτα λοῦε <sup>10</sup> κατά κεφαλης ὡς πλείστω, ἔψων ἐν τῷ ὕδατι πολιον καὶ τῆς 11 άγνου ώς πλείστα · ταύτα δὲ ποίεε ήμέρας έπτά · 12 τρίς δὲ ὑποθυμιζην τούτων έχαστην πυρίην πρό του σμήχεσθαι. Χριέσθω δέ έκ του

 $^{1}$  Κυητήρια  $^{1}$ . – πεδρίας  $^{1}$ . – βοίου δραχμαὶ τέσσερας  $^{1}$ λία  $^{0}$ . – δραγμάς  $^{1}$ λία Aid., Frob. - τὸ ωὐτὸ (ὑπὸ pro ωὐτὸ G) (τωὐτὸ θ; τωὐτὸ CDFHIJK) τρίψες (τρ. om. FGHJK; μίξας θ) π. (πέσους C) vulg. – προστιθέναι whoteι  $\mathbf{D}_{\bullet}$  – τέ om. F. - σύν (ξύν C0, Lind.) τῷ (τῷ om. C0) vulg. - μελανθίω J. - ἐμδαλείν και om. Co. - δούναι om. DFGHIJK. - προστιθέσθω θ. - προσθέσθω JK. -- 3 άλλο J. - έτ. om. C8. - κυη. om. DJ. - έχειν pro ξ. C8. - σπορίαν 6. - σκουριήν FGIK. - σκορίην Η. - δσην διπλά (διπλά ΗΙ; διπαλας sic θ) ές (ές om. θ) τὰ vulg. - Le texte de vulg. est inintelligible : Foes le traduit : scoriam, que în duo fragmenta dividi possit; ce qui, ici, ne signifie rica. Cornarius met : ferri recrementum tantum ut in fragmenta resolvere pe sis. Cordæus a : scoriam per fragmenta ad magnitudinem diplæ. Je ne sais ce que peut signifier diplæ en cet endroit. Les morceaux de scorie sont au nombre de trente; on fait trois fumigations en trois fois, par conséquent avec dix morceaux à chaque fois. Il ne reste donc à indiquer ce le poids ou la forme des fragments. La forme serait indiquée si on listalt : δσην δή πάλλας τὰ θρ.; mals j'aime mieux trouver la quantité, et je lis: δσην δή παλαστήν τὰ θρ. Παλαστή pour παλαιστή est dans les variantes p. 201, note 10. — ταθίσασα Co. - την γ. om. Co. — καὶ Co. - καὶ co. vulg. - συγκαλύψασαν vulg. - συνκαλύψασα θ. - ξυγκαλύψασα C. - Je mets le masculin. - ὑποθεῖσα ἐς πόδας (πόδα IJK; πόδαν sic θ) νιπτήρα (νυπτάρα D; Ιητρόν θ) vulg. - Je lis ὑποθεὶς, supprime ές, et joins ποδανιπτήρα. - έμδάλλειν C. — \* καὶ τατρία (sic), al.manu καὶ κατὰ τατρία D. - τὰ τῆς σπορίης (σκουρίης FI; σκωρίης G; σκουρίης K) (τής σκ. om. C8) θρ. vulg. -

13. (Péssaires, préparations et régime destinés à favorisée la conception.) Préparation favorable à la conception : résine de cédros un oxybaphe (=0<sup>Mtre</sup>,068), graisse de bœuf, quatre drachmes, broyer, mêler ensemble, faire des pessaires, appliquer à jeun; la femme ayant le pessaire gardera la diète tout le jour; elle le mettra après les règles, deux fois par jour, le matin et le soit; après le diner, elle se lavera et dormira avec son mari. Ou bien broyer de la nielle, attacher dans un linge, ajouter de la graisse d'oie, et donner pour qu'on l'applique. Autre pour la conception : traiter la femme pour qu'elle conçoive : vieille urine, scories de ser en fragments gros à remplir la main; faire asseoir la femme sur un siège, lui recouvrir le corps et la tête, mettre dessous un vase à bains de pieds, et y jeter trois à trois, chaussés au rouge, les fragments de scorie; il y aura un conge d'urine (= 3<sup>litre</sup>, 24); on ira, de la sorte, jusqu'à trente morceaux de scorie; après la fumigation, frotter la tête avec l'urine qui a servi à la fumigation, y éteignant de rechef les masses et échauffant de rechef le liquide; après, faites sur la tête des affusions aussi abondantes que possible avec une eau dans laquelle aura cuit le polion (teucrium polium) et beaucoup de vitex; faites cela pendant sept jours; chaque fumigation sera faite en trois fois, avant le frictionnement. Après le bain, la femme s'oindra avec

ρείνουσον (είο) τρ. C.-τοῖοὶ δὲ σύμπασι πυριάν δοσν τρ. θ.-πυριάν νυἰχ.
-πυρεήν Β.- Gal. Gl.: πυρίας, τοὺς διαπύρους κόχλακας, ἡ θρύμματα
διακά ἀπὸ σκαρίας στδήρου. — \*πυριάσης θ.-δρώ FG.-δρρώ '(D, al. manu
εδρω) IΚQ'. — \*δως ἀν (ἀν υπ. θ) πυριήσης (πυριαθή θ) νυἰχ. - Je ilis ῷ au
de δως. - τὴν οπ. B.- πυριήν D.- πυριήν Ald.- πάλιν \* θερμήνας δὲ μετὰ
(πάλιν θερμήνας: μετὰ δὲ Foes in not., Lind.) νυίχ. - Je supprime τε δέ. —
\*\* κατὰ τῆς κ. ĐQ', Lind.- πλεῖστον (πλείστω θ), δφων (ἔστω ρτο ἔ. ĐFHI
ΚΔ'θ) δὲ (δὲ οπ. C; δ' θ) ἐν νυῆχ. — \*\* αἰγοῦς (D, emend. al. manu) FGH

ΜΕ.-αδτοδ C.- λόγου θ, Lind.- ποιεῖ θ. — \*\* τρ. δὲ τούτων ὁπ. (ὑποθυμιάν θ) δε. πυρίων (εἰκ) (κυριήν θ) Gθ.- ἐπιθυμιήν D.- τοῦτον F.- τουτονὶ
DGHiκ.- σμηχέσσθα C.- δ' ἐπ θ.- φάγουσα θ.- κρόμυα CFGI, Αλι- ἐς
μελε ἔμδ. Β.- ἐνδαπτομένη θ.- ἐμδαπτομένην ἔως μέλ. C.- χλιηρὸν νιὶχ. χλιαρὸν θ.- γλιερὸν Κ.- τέσσερας θ.- μικρὸν Ι.- ἐπομεέτω (sìc) DGIK.ἀνομείτω θ.- ἀνεμεέτω CH.

& το παλαιόν τουτο (π. τ. σm. Co) ουρ. valg. — <sup>1</sup>τοις δε ξύμπασι και πυ-

λουτροῦ ἐλαίν δαφνίνω. Μετά δὲ τὸ δεῖπνον φαγοῦσα πρόμμυα ἐμδάπτουσα ες μελι, και μελίκρητον χλιερον δσον κοτύλας τέσσαρας πιούσα, έπειτα, έπην φάγη, σμικρον έπισχούσα, άπεμεέτω ' ' καί' άνακλιθεῖσα ὑπτίη, τοῦ πηγάνου ἐχέτω καὶ ἐν τοῖσιν ὡσὶ καὶ ἐν τῆσι δισί · καὶ ἄρτον ζυμίτην, δσον έκτον μέρος γοίνικος, ἐς ζωμὸν ἐνθρύψασα. δρνιθος, έχοντα σελίνου δσον χήμην, προσφερέσθω καὶ πάλιν δίδου τὸ ίσον ἐπὶ τῷ δείπνο τωὐτὸ δὲ ποίεε τὰς ἐπτὰ ἡμέρας. "Επειτα 2 δὲ την χοιλίην χλύζε ήμέρας έπτά εστω δε χλύσμα βητίνης δραχμαί τέσσαρες, μέλιτος δζύδαφον τῶν πλατέων, ἔλαιον ἴσον, πυρῶν σητανίων χυλός, νίτρου ἀφρός, ώὰ έπτὰ · χοτύλαι δὲ όχτὼ τοῦ χλύσματος, τουτέων αί τρεῖς πτισάνης χυλοῦ κλυζέτω δὲ πλαγίην, καὶ λοῦς 3 δλίγω. Προστιθέσθω δὲ καὶ βαλάνους έπτὰ, τῆς ἡμέρης, κατεχέτω δὲ ἔστ' ἀν κατατακῆ · ἔστωσαν δὲ λιδάνου, νίτρου, χαλδάνης, μέλιτος έφθου σίτω δὲ χρήσθω τῷ αὐτῷ. \* Υποθυμία δὲ πόλιον, όνου τρίχας, λύχου χόπρον, ἐπίδαλλε δὲ ὡς πλεῖστον ἐπὶ ἀνθραχιὴν, καὶ περιχαθίσας αὐτὴν καὶ περιστείλας θυμία, φυλασσόμενος μὴ κατακαύσης. 5 Hy δε γυνή μή δύνηται τίκτειν πρόσθεν τίκτουσα, νίτρον καὶ βητίνην καὶ σμύρναν καὶ κύμινον αἰθιοπικὸν καὶ μύρον τρίδειν έν τωὐτῷ, καὶ προστίθεσθαι. <sup>4</sup>Η <sup>6</sup> γλήχωνα ξηρήν ἐν όθονίω προστιθέσθω· πίνειν δὲ τὴν γλήχωνα, ἐπὴν εὕδειν μέλλη. Το Ετερον χυητήριον · διαιτάν δει την γυναίκα ήτις δέεται κυήσιος, καὶ διδόναι αὐτή άπερ λεχοῖ καὶ ἐσθίειν καὶ πίνειν, τῷ δὲ ἀνδρὶ τῆς γυναικὸς τάλλε

¹ Ante xal addit έπειτα πάλιν πιούσα τοις ον (sic) έμείτω, & θ. - τη τρισί pro τ. ρισί θ. - ζημίτην Ald., Frob. - μέρος om. C. - ένθρίψαι C. - ένθρύψασα θ. - ενθρύψαι vulg. - χύμην Κ, Ald. - προσφ. om. C. - τὸ ωὐτὸ (αὐτὸ DFGIK) (ταυτόν J; τωὐτό C; ταῦτα θ) vulg. – ποιεῖ θ. — 2 δὲ om.  $C\theta$ . – χοιλίαν J. – ριτ. FGI, Ald. - δραγμαί ΙΙ. - τέσσερες θ. - όξόδαρον CFGIJ. - πλαγέων θ. πλαταιών C.- D'après Foes, ceci signifie : huile de la ville de Platée. Lindea corrige et lit : [οίνου] διπλάσιον au lieu de τῶν πλατέων. Cordæus le rapporte à δξύδαφον; c'est ce qui me paraît le plus naturel. - τὸ Ισον C. - πυρών C. - πιτύρων vulg. - σιτανίων Η. - σητανείων J. - λίτρου θ. - ώς pro ώς C. - λεπτά (έπτά θ) vulg. - κοτύλαι δὲ όκτω τοῦ κλύσματος Co. - ἔστω δὲ τὸ πλύσμα κοτύλαι όκτω vulg. - τούτων vulg. - τουτέων θ. - τρίς θ. - πτισσ. - <sup>3</sup> ολίγον (ολίγω C; πολλώ θ) vulg. - προστίθεσθαι vulg. - προστιθέσθω CFHIJKO, Ald. - καὶ om. Co - ἐπτὰ τῆς ἡμ. om. 0. - λίτρου 0. - σιτίω θ. — 4 ὑποθυμιᾶν θ. -πόλιον θ. -πολ. οιπ. vulg. - τρίχας λευκοῦ (λ. om. θ), καὶ (καὶ om. C8) λύκου (λ. om. C) vulg. - ἐπίδαλε C. - ἐπ' C. - ἀνθρακίην D, Ald. - ανθρακείην θ. - περιστίλας θυμιά θ. - κατακαύση J. - - κυητήριον

de l'huile de laurier. Après le dîner, ayant mangé des poireaux trempés dans du miel et bu quatre cotyles d'hydromel, puis gardant un peu ce qu'elle a mangé, elle vomira. Cela fait, demeurant couchée sur le dos, elle tiendra de la rue dans les oreilles et dans les narines. Elle écrasera du pain levé, à la quantité d'un sixième de chénice (chénice = 1 litre, 08) dans du bouillon de volaille contenant une chême d'ache (chême = 0litre,009), et prendra cela; elle en prendra autant au dîner. Ce régime sera continué pendant les sept jours. Puis on nettoiera le ventre pendant sept jours à l'aide d'un lavement ainsi composé : résine, quatre drachmes, miel, un oxybaphe plat, huile autant, eau de blé de printemps, aphronitre, sept œuss. Le lave-- ment sera de huit cotyles, dont trois de l'eau de blé. Elle le prendra de côté, et se lavera avec peu d'eau. Elle usera aussi, dans le jour, de sept pessaires, qu'elle conservera jusqu'à ce qu'ils fondent, composés ainsi : encens, nitre, galbanum, miel cuit. Elle prendra les mêmes aliments. Fumigation : polion, poil d'ane, excréments de loup, jeter de cela autant que possible sur des charbons, faire asseoir la femme, la couvrir, et fumiger, prenant garde de ne pas la brûler. Si une semme qui a eu des enfants ne peut plus en avoir, nitre, résine, myrrhe, cumin d'Éthiopie, parsum; piler ensemble et appliquer. Ou bien appliquer du pouliot sec dans un linge; la semme boira du pouliot au moment de dormir. Autre pour concevoir : mettre au régime la semme qui a besoin de concevoir, et lui donner les mêmes aliments et les mêmes boissons qu'à une femme en couche, au mari tous les aliments excepté l'ail, le poireau, les bouillies de sèves et de pois, le

**δτερον DQ'**. – διλο Η. – δὲ οπ. C. – πρόσθε τετοχυΐα C. – λίτρον θ. – ρετήνην  $\mathbf{F}\mathbf{G}$ . – ρετίνην  $\mathbf{I}$ , Ald. – σμύρνην C. – αἰθ. οπ. θ. – ἐν τῶ αὐτῶ θ. — ͼ γλήχονα (bis) CFGK, Ald., Frob. – γλίχωνα (bis) HJ. – ξηρὸν C. – προστίθεσθαι, καὶ πενέτω δὲ θ. – εὕδειν DFGHiK, Ald., Frob. — ΄ ἔτ. οπ. θ. – άλλο J. – κυητ. διλο D. – διαιτήν Lind. – δεῖται θ. – κυήσηος C. – ἄπερ δέχοιτο (δέχοι sic CEK; δέοι DQ', Lind.; λέχοι θ) νυίg. – τὰ διλα θ. – πρὶν pro πλὴν C. – προμμύων νυίg. – προμμύου CDFGHiJKθ, Ald. – ἔτνου CFGHiK, Ald. – ὁπίου θ. – φυσσ. J. – δ' θ.

πλήν σχορόδου, καὶ κρομιμύου, καὶ ἔτνους, καὶ όποῦ σιλφίου, καὶ όσα φυσητικά· τούτων δὲ ἀπεχέσθω. 1 Εγχυτον κυητήριον, εὶ μλ κυίσκεταί γάλα γυναικός χουροτρόφου, σίδης νεαρής τούς χάκκους τρίψας, "καὶ ἐκπιέσες τὸν χυλὸν, καὶ χελώνες θαλασσίης τὸν περίνεον κατακαύσας, τρίψας, έγχέαι ές το αίδοῖον. <sup>8</sup> Εγχυτον χυητήριον μή χυούση · γάλα και βητίνην και σίδης γλυκείης χυλόν, ταῦτα ξὶν μέλιτι μίξας, έγχειν πάντα. \*Κυητήριον · βολδοῦ τοῦ λευκοῦ καρπόν \$ τὸ ἀνθος τρίψασα ξὺν μέλιτι, ἐν εἰρίφ ἐλίξασα, προσθέσθω πρὸς τὴν πήτουν μητερας τθεις. τι ος τεταρτή παγαχών αλδιών την πρατήφυλλον τρίψασα, μίζαι γυναικός γάλακτι, καὶ ές είριον ελίζασα, προσθέσθω · είτα κοιμάσθω μετά άνδρός · προβροφείτω δε γλήχωνα έπ' αλεύροισεν έφθην, καὶ πινέτω 6 γληχωνα ἐν οίνφ λεπτήν. Ήν οἰ τούτου μή έσακούη, λαδών κάνιζαν εύοδμον, ξυγκόψας και έκθλύψας τὸν χυλὸν καὶ μίξας οίνω, πινέτω νῆστις. "Ετερον κυητήριον : danaράγου καρπόν πινέτω όμοίως έν οίνω. 8 Ετερον κυητήριον. χορίαν γυναικός και των εὐλέων τὰς κεφαλάς τρίψας, δείς στυπτηρίην αίγυπτίην εν χηνώς στέατι, εν είρίφ προσθέσθω πρός το στόμα της μήτρης. <sup>9</sup> Έτερον έπὶ τοῦ αὐτοῦ· ἰὸν χαλχοῦ, ἀνθος, ήμιωδολιαν έχατέρου, λιδανωτόν άρσενα, στυπτηρίην σχιστήν, οἰνάνθην άμπέλου, κικίδα, σμύρναν, σίδιον, βητίνην, πόλιον, όδολον έκάστου, έν μέλιτι τρίψασα, προσθέσθω ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 10 δὶς τῆς ἡμέρης · ἡν δ' ίσως δριμύπερον ή, παραμίσγειν χηνός στέκρ και νίτρον δπτών.

<sup>1 \*</sup>Ομοίως (όμ. αm. CDHIJK) ξγχ. vulg. -εί μὴ κ. αm. Cô. -εί αm. F.δταν γυνὴ pro εἰ DHIJK. - κυτσκηται DFHIJK. - νεαρις (sic) θ. - νεηρῆς C. -2 καὶ αm. θ. - πιέσας DGHIJK. - περίναιον DH. - κατασκευάσας θ. - ξγχει θ.
- ἐκχέαι C. - εἰς vulg. - ἐς Cθ, Lind. - τὰ αἰδεῖα Cθ. -- 3 ἀμοίως (όμ. αm.
CKθ) ξγχ. vulg. - δταν μὴ κυῖσκηται pro μὰ κ. Cθ. - ἄταν γυνὴ μὴ κυἰσκηται
Q'. - ρίτ. FGI. - σύν J. - ξὺν αm. θ. -- ⁴ ἔτερον κ. Κ. - ἄλλο κ. D. - κ. ἄλλο H.
- ἄλλο sine κ. J. - βολόν (sic) C. - τρίψας vulg. - Je lis τρίψασα - ο ὖν pro
ξὺν θ. - σὺν D. - εἰλίξασα D. - εἰλίξας θ. - ἐλίξασα FK. - προστιθέσθω H. - ἐπτ
τρεῖς τὰμ. Cô. -- ⁴ τρίψας DFGHIJK. - τρίψαι pro μίξαι J. - εἰς vulg. - ἐς CDθ.
- ἐλίξ. FHIK, Akl. - ἐνειλίξασα θ. - προστιθέσθω H. - μετ' Cθ. - προρφ. (προροφίτω θς προρροφείτω DFGHIJK) vulg. - γλήχονα FIK. - γλίχωνα HΙ. - ἐν θ. -ἐφθὲν (sic) F. - ἐφθένται J. - ἐφθοῖσι θ.; -- βλάχονα FIL. - βλήχωνα C. - - τλίχωνα
H. - γλήχονα Κ. - λεπτὴ C. -- τοῦτο C. - ἐσακούοι DH. - κόνιζαν D. - εὐοσμων
DFGHIJ. - συγκ. DHθ. - συνμίξας θ. - ἐν οίνω D. -- ¹ ἔτ. κ. οπ. FI - ἔτ. αm.
Câ. - άλλο pro ἔ. D. - άλλο pro ἔτ. π. J. - πυ. em. H. - ὁμοίως om. Cô. -ε΄τ. κ. οπ. JK. - ἔτ. οπ. Cθ. - άλλο pro ἔ. D. - χωρίον CDL -ε΄τ. κ. οπ. JK. - ἔτ. οπ. Cθ. - άλλο pro ἔ. D. - χωρίον CDL --

suc de silphion et tout ce qui est venteux; ce dont il s'abstiendra. Infusion pour concevoir : lait de femme nourrissant un garçon, grains d'une grenade fraîche, les piler, en exprimer le suc, brûler le périnée d'une tortue de mer, le broyer et injecter le tout dans les parties génitales. Infusion pour concevoir, à une semme qui ne devient pas grosse : lait, résine, sue de grenade douce, miel; méler, injecter le tout. Autre, pour concevoir : le fruit ou la fleur du bulbe blanc (ornithogalum autans), piler dans du miel, rouler dans de la laine. et appliquer à la matrice pendant trois jours; le quatrième, piler la mauve sauvage à larges feuilles, y mêler du lait de semme, rouler dans de la laine et appliquer, puis la semme dormira avec son mari; auparavant, elle prendra un potage de pouliot cuit avec de la farine, et boira une légère décoction de pouliot dans du vin. Si cela reste sans effet, prendre la conyza de bonne odeur, écraser, exprimer le jus, y mêler du vin, et boire à jeun. Autre, pour concevoir : boire semblablement dans du vin la graine de l'asperge. Autre, pour concevoir : écraser du chorion de femme et des têtes de vers, délayer de l'alun d'Égypte dans de la graisse d'oie, et appliquer dans de la laine à l'orifice de la matrice. Autre, pour le même objet : vert-de-gris, sleur de cuivre, de chaque demiobole, encens mâle, alun fendu, fleur de vigne, noix de galle, myrrhe, écorce de grenade, résine, polion, de chaque une obole, piler dans du miel et appliquer deux fois par jour pendant trois jours; si ce pessaire se trouve trop acre, y mêler de la graisse d'oie et du nitre grillé, et donner du vin, se

γυναμαΐν C. - τρίψαι vulg. - τρίψας D. - στυπτηρίαν D. - ο αυητήριον pro ξ. ξ. τ. α. C (D, άλλο α.) θ. - ξτ. έ. τ. α. ο οπ. FHIΙΚ: - ήμωθέλιον FGIJθ. - ήμωθελιαῖον C. - λιδανωτοῦ (λιδάνου C) άραενος, στυπτηρίης (στυπτηρίην C) σχιστής, οἰνάνθης άμπέλου vulg. - Je mets les accusatifs. - αηκίδα CDθ. - έκτ. FGI, Ald. - πόλιον (πολίονα FGHIΚ; πολίωνα J) ἀνὰ (ἀνὰ οπ. FGHIJθ) δδ. vulg. - ἐν οπ. C. - τρίψας vulg. - τρίψασα C. - ἐπὶ τρισὶν (τρεισὶν I; τρεῖς Cθ) ἡμέραις (ἡμέρας Cθ) vulg. - " τρὶς (D, restit. al. manu) FGHIJΚ. - τὴν ἡμέρης θ. - ἡμέρης vulg. - ἡμέρης CJ. - δὲ pro δ' ἱσως Cθ. - λίτρον θ. - ὸπὸν pro ὀκτ. C.

διδόναι δὲ οἶνον, φεύγοντα τὸ ἐν αὐτῷ μένος. 1 Ετερον χυητήριον • εύλην ήτις έχει την χέρχον, λαδών αὐτῶν τρεῖς ή τέσσαρας μοίρας καὶ δρίγανον λεπτήν, τρίψας ἐν ροδίνω μύρω, προσθέτω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. "Ετερον χυητήριον ανδράχνην τρίψας μετά στέατος χηνός καὶ σμύρνης καὶ πράσου σπέρματος καὶ βοὸς χολῆς, έν εἰρίω ἐνελίζας προστιθέναι πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. \*Ην \*τὰ μέν καταμήνια γίνηται πολλά, μή ξυλλαμδάνη δέ, κυητήριον - χαλχοῦ ἄνθος, όδολοὺς δύο, καὶ στυπτηρίης σχιστῆς ώσαύτως, τρίψας λεία έν μέλιτι, είτα \* έν ειρίω ανασπογγίσας, ένδήσας το είριον ές όθόνιον λίνω, προσθέτω ώς έσωτάτω το δε λίνον υπερεχέτω είθ δταν χαλώς χαθαρθή, άφελέτω, χαὶ οἶνον ἀναζέσας εὐώδεα, μυρσίνης φύλλα εμδαλών, τούτω προσκλυσάσθω, καὶ ίτω πρὸς τὸν ἄνδρα. \* Κυητήριον προσθετόν · μέλι, σμύρναν, μυρίκης τον καρπόν, βητίνην ύγρην, χηνός άλειφα, τρίψας άπαντα έν τῷ αὐτῷ, εἰρίῳ ένελίξασα προστιθέσθω. Κυητήριον προσθετόν σφόδρα αναστομώσαι μήτρην δυνάμενον, δταν μεμύχη καὶ μὴ δύνηται χυῆσαι, 7 καὶ ὕδωρ ἐχκαύῆραι · λαδών σχεδιάδα την μικρην, και σχίνον, \* και κύμινον, και χύπειρον, χαὶ ἀγρίην χολοχύντην, χαὶ νίτρον ἐρυθρὸν, χαὶ άλας αἰγύπτιον, καί σχεδιάδα την μεγάλην, ταῦτα πάντα λεῖα ποιήσας, δι οθονίου διηθησαι . λαδών δὲ μελι , εψησον ἐπὶ πυρὶ μαλθακῷ . ἐπειδάν δέ ζέση, παράμιξον χηρόν, βητίνην έπειτα ξυμμίξας πάντα, έλαιον ἐπιχέας, ἀφελών, χλιήνας, εἴριον ἐγχυλίωτον ἐνελίξας προσ-

<sup>&</sup>quot; Έτ. om. Cô. – άλλο DJ. –  $\hat{\eta}$  θ. – τὴν x. ἔχει C. – ἀπ' (ἀπ' om. Cô) αὐτῆς (αὐτῶν θ) τρεῖς: vulg. – τέτταρας vulg. – τέσσερας θ. – τέσσαρας C. – προσθέσθω Cô. – πρὸς τὸν στόμαχον sine τῆς μ. Cô. — ² ἔτ. om. Cô. – άλλο DJ. – τρίψας ἐν χηνὸς στέατι (addit xal θ) σμύρναν xal πράσσου (πράσου θ) σπέρμα xal βοὸς χολὴν Cô. – ἐν om. Cô. – ἐνειλίξα; DJ. – ἐλίξας Cô. – τιθέναι vulg. – προσθεῖναι θ. – προστιθέναι C. – τὸν στόμαχον C. — ³ μὲν τὰ J. – μὲν om. Cô. – γίνονται vulg. – γίνηται θ. – γίνωνται DFGIJK, Ald. – γένηται C. – οὐ (μὴ DJ; xal μὴ Cθ) συλλαμβάνει (ξυλλαμβάνη Cθ; συλλαμβάνη HJ) vulg. – κυητήριον Cô. – χυητ. om. vulg. – ἀσ. om. C. – λεῖον C. – λίον θ. — ⁴ ἔν om. Cô. – ἐνδήσασα (ἐνδήσας Cθ) ἡ γυνὴ (ἡ γ. om. Cô) τὸ vulg. – εἰς J. – μὲν νων (λινῶ sic θ; λινὸν sic C; λίνον D; λίνον HK; λίνεον Lind.) προσθέτω (προσθέσθω Cô) ἔως (ώς Cô) ἔσω (εἰω C; ἐσωτάτω θ) αὐτῆς (αὐτῆ; om. Cô) τὸ vulg. – εἰτα θ. – ἀποχαθαρθή θ. – ἀναζέσασα θ. – ἐμβάλλων θ. – προσκικλάσθω (sic) C. – εῖτω θ. – παρὰ C. – τὸν om. K. — ἑ ἄλλο pro χ. πρ. J. – τὸν om. DFGHIJK. – ῥιτ. FGI, Ald. – ἄλιφα θ. – ἄλειφαρ D – ἄπαντα (πάντα D) (addit ἐν θ) τῷ αὐτῷ, ἐν (ἐν om. θ) εἰρ. νulg. – ἐνειλίξας αρ D. – ἐνελίξας θ. — • Ante

gardant de la force qu'a cette liqueur. Autre pour concevoir : ver qui a une queue, trois ou quatre parts, origan menu, piler dans de l'huile de rose, et appliquer à l'orifice de la matrice. Autre, pour concevoir: pourpier, piler avec de la graisse d'oie, myrrhe, graine de poireau et bile de bœuf, rouler dans de la laine, et mettre à l'orifice de la matrice. Si les règles deviennent abondantes, et que la femme ne conçoive pas, remède pour concevoir : fleur de cuivre deux oboles, alun sendu autant, bien broyer dans du miel, éponger avec de la laine, attacher la laine dans du linge avec un fil, et mettre aussi avant que possible; le fil sortira en dehors; puis, la purgation ayant été suffisante, ôter, faire bouillir vin de bonne odeur et seuilles de myrte, faire une injection, et aller auprès du mari. Pessaire pour faire concevoir : miel, myrrhe, fruit de myrice (tamarix africana), résine molle, graisse d'oie, piler le tout ensemble, rouler dans la laine, et appliquer. Pessaire pour concevoir, très-propre à ouvrir l'orifice utérin, quand il est fermé et que la femme ne peut concevoir, et à évacuer l'eau : petite schédias, lentisque, cumin, cypirus, concombre sauvage, nitre rouge, sel égyptien, la grande schédias (voy. note 7), broyer tout cela, passer dans un linge, prendre du miel, le faire cuire à un feu doux; quand il bout, mêler cire, résine; puis mélanger le tout, verser de l'huile, retirer, laisser tiédir, faire un rouleau de laine, et

<sup>2.</sup> addunt ἐπιγραφὴ FG.-ἔτερον προσθετὸν κυ. J.-ἀναστομοῦν DQ'.-τὴν μήτρην D.-μήτραν J.-μήτρη ἢ θ.-δυν. οπ. Cθ. — ¹ καὶ οπ. Cθ.-ἐκκαθεῖρον DQ', Lind.-εἰσκαθῆραι θ.-γῆν ρτο τὴν μικρὴν C (D, al. manu μικρὴν) FGHIJK, Ald.-δλίγην ρτο μικρὴν θ.-σχοῖνον J.-σχείνον C.-Gal. Gl.: σχεδιάδα, τὴν ἄγχουσαν λέγεται γὰρ καὶ οῦτως. Galien ne distingue pas la grande et la petite schedias; ἄγχουσα est l'anchusa tinctoria. « καὶ CDGHIJKθ.- καὶ οπ. νulg.-κύπαιρον θ.-κύπερον vulg.-κύπειρον D.-λίτρον θ.-λία θ.-διηθίσας C. — ° ρίτ. FI, Ald.-καὶ ρήτ. Lind.-συμμ. θ.-καὶ (καὶ οπ. Cθ) ἀφ. νulg.-χλιάνας C.-καὶ χλ. θ.-ἐγκυλίδωτον vulg.-ἐγκαλίδωτον (Toes in not., νel ἐγκυλίδωτον) FGIJθ.-ἀγκαλίδοτον HK.-ἔγκυλίνδωτον (Foes in not., νel ἐγκυλίωτον), Lind.-Schneider dans son Dict. approuve l'une ou l'autre des corrections proposées par Foes.-ἐνειλ. D.-ἐνειλ. οπ. Cθ.-πρὸς τὴν μήτρην προστίθει μέχρι θ.-τἢ σπ. C.

τίθει τῆ μήτρη, μέχρις ἀν καθαρθῆ, <sup>1</sup> Επερον κυητήριον· ἐμ γυναϊκα βούλη κυῆσαι, καὶ τοῖσι καθαρτηρίοισι νῆστις χρῆσθαι, καὶ εἰ δεῖ πρὸς τὸν ἀνὸρα ἰέναι, δαφνίδας μιλαίνας δέκα, λιδανωταδ δραχμίδας τρεῖς, καὶ κύμινον δλίγον τρίψας ἐν μέλιτι, ἐς εἰρίον πινῶδες ἐγκυλίων, ἄπαξ ²τῆ ἡμέρῆ τῆ αὐτῆ προστιθέσθω, καὶ ἀφαιρείσθω ἄπαζ ἔως ἡμερῶν τεσσάρων, καὶ ἔπειτα ἀσιτείτω τὰς ἰσας ἡμέρας.

76. 'Ατόχιον' <sup>3</sup> ήν μη δέη χυτσχεσθαι, μίσυος δσον χόαμον διείς δόστι, πίνειν διδόναι, χαὶ ἐνιαυτὸν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐ χυτσχεται.

77. \* 'Ωχυτόχια δυστοχεύση. δάφνης βίζην ξύσες η τοὺς πόρους σσον ήμισυ δξυδάφου, ἐφ' ὕδατι δὸς πιεῖν θερμήνας. ε 'Ωχυτάχιον ' στονου δοολ δύο διδολοὺς τρίψας ἐν ὕδατι θερμήνας. ε 'Ωχυτάχιον ' τόνου δραχμήν καὶ κεδρίδας καὶ ἀννησον ἐντρίψας ἐν γλυκέος οἰνου κυάθω, παραχέας ὕδατος παλαιοῦ χύαθον, δὸς πιεῖν τοῦτο καλὸὶ δίδολοὶ, ἀννήσου δύο διδολοὺς, νίτρου διδολούν ταῦτα τρίψας λεῖε, πιεῖν, εἶτα λοῦσον θερμῷ. ε 'Ωχυτόχιον ' θερμοῦ χυάθους δύο, δὸς πιεῖν, εἶτα λοῦσον θερμῷ. ε 'Ωχυτόχιον ' βητίνην τερμινθίνην, μελε, μεῖν, εῖτα λοῦσον τούτων, οἶνον εὐωδεα ὡς ήδιστον, ταῦτα ξυμμίξας,

1 Aλλο sine xu. J. - έτ. om. Co. - βούλει Η. - χαθαρτηρίοισιν ήτις χρήται (χρείται G) vulg. - καθαρκηρίσισι νήστις χρήται θ. - Lisez χρήσθαι. - καὶ δεί vulg. - xed hv dei 0. -Lisez el. - lévat, xal (xal om. CFGHIJKO) d. pelavaç (μελαίνας CK; μελαινας sic FGHIJ0) vulg. - λιδ. δε (δε om. CJ0) δρ. (δραγμίδας FGIJ, Ald.) vulg. - τρεῖς (τρὶς θ) δρακίδας Cθ. - κυμίνου όλ. μίξας μελιτι θ.-έν οπ. C. - είς J. - πιννώδες D. - πιπινώδες (sic) C. - πεινώδες θ. — <sup>2</sup>τη... έπαξ om., restit. al. manu F. - της ημέρης vulg. - Lisez τη ημέρη. - Post αὐτη addunt ή καὶ C; καὶ θ. - ἀφερίσθω θ. - ἀφαιρέσθω D. -ἀφαιρεέσθω Lind. - ήμέρας δὲ τέσσαρας pro ἔως ἡ. τ. C (θ, τέσσερας). έπειτα om, DFGHIJK. - ἀσιτείτω om. θ. - τὰς αὐτὰς (Ισας Cθ) ήμ. (ήμ. om. θ) vulg. — <sup>3</sup> ην δὲ μη Κ.-πιείν θ.-δοῦναι Cθ.- κυθσκεται Cθ.- κυήσεται vulg. — <sup>4</sup>Addunt περὶ δυστοκουσών DFGHIKQ'.- ώκυτοκία I. - ώκυτ<del>ε</del> χνον ώχυτοχυία J. - δυστοχούση vulg. - δυστοχεύση C. - δυστοχούσησι θ. ρίζας CFHIK. - ρίζης GJ0, Ald. - ρίζαν D. - τούς κόκκους (τοῦ σκόρους 0) vulg. - Lisez τους κάρους. - όξυράφου (sic) F. - έν pro έφ' DQ'. - έφ' υδ. οπ., C. - δός πιεῖν ἐφ' ὕδ. θ. - Post θερμ. addit ὕδατι C. — ὁ άλλο pro ἀκ. J. - δικτάμου DH. - δίκταμνον J. — ὁ τριόδολον θ. - δραγμήν FIJK. - δράκμην (sic) C. - xai (ħ pro xai DGHKQ't, Lind.) άννισον D (CHJ, άνισον) (K, άνησον) (θ, άνησσεν). - γλυκέως FG. - παλαιοῦ om. DFGHIJ. - παλμοῦ pro πελ. θ. - ἐκπιεῖν Cθ. - τεῦτο οιμ. C. - καλῶς J. - δίδοται οιπ. C. - εἰ pro ἢν J. όδυνῶν yulg. - ἀδίνων CDFGHIJKe, Ald., Frob., Cordens, Lind.

ατάμου DH. - σμ. δδ. om. DFGHIK. - σμ.... νίτρου όδολον om. J. - Ante ανν.

appliquer à la matrice jusqu'à ce qu'elle se purge. Autre; pour concevoir : voulez-vous qu'une femme conçoive, elle se servira à jeun de mondificatifs, et, quand elle doit aller près de son mari, prendre dix haies noires de laurier, trois drachmes d'encens, un peu de cumin, broyer dans du miel, rouler dans une laine grasse, le même jour appliquer une fois et ôter une fois, pendant quatre jours; puis elle gardera l'abstinence pendant le même nombre de jours.

76. (Préparation pour empêcher la conception.) Préparation pour empêcher la conception (De la Nat. de la F., § 98): si une femme ne doit pas concevoir, délayer gros comme une fève de misy dans de l'eau, faire boire, et elle resta une année, pour ainsi parler, sans concevoir.

77. (Formules de préparations accélérant l'accouchement.) Préparations pour accélérer l'accouchement quand il est difficile: racine de laurier on les jeunes pousses, en racler un demi-oxybaphe, donner à boire chaud dans du vin. Préparation pour accélérer l'accouchement : dictame, deux oboles; piler, boire dans eau chaude. Ou bien, aurone une drachme, baies de cédros (juniperus oxycedrus), anis, piler dans un cyathe de vin doux (c) athe = 01tre, 045), ajouter un cyathe de vieille eau, donner à boire; le bon moment de l'administration est avant les douleurs. Ou bien, dictame une obole, myrrhe une obole, anis deux oboles, nitre une obole, hien broyer, verser un cyathe de vin doux et deux cyathes d'eau chaude, donner à boire, puis laver avec de l'eau chaude. Préparation accelerant l'accouchement : térébenthine, miel, buile le double du miel et de la térébenthine, vin de bonne odeur aussi agréable que possible, meler, faire tiedir, donner

addunt και DFGHIK. - άννήσσου θ. - άννίσου D. - άνίσου CH. - άνήσου K. - Απίε νίτρου addit σμύρνης όδολον al. manu H. - λίτρου θ. - τρίψες διά (λία θ) γλυκέος vulg. - δύο κυάθους θ. - έκκιείν Cθ. - είτα οπι. θ. - \* άλλο pro έκ. L. - έτερον ώκ. Κ. - ρίτ. FGL, Ald. - τερδευθίνην G. - τερεδυθίνην C. - Ρτο τούτων, τούτου D; τούτω C. - συμμ. vulg. - ξυμμ. CD. - πίνειν DH. - κεπιστήσει (καταστήσει Cθ; καταστήση Vatic. Cod. ap. Foes in not.) δὲ χρὶ (χρὴ εκε. Cθ) καὶ vulg. - φλεγμαίνωσεν θ.

λιήνας, διδόναι έχπιεῖν πλεονάκις καταστήσει δὲ καὶ τὰς μήτρας, δη φλεμήνωσιν. Ετερον ἀκυτόκιον τοῦ σικύου τοῦ ἀγρίου, ὅστις ἐν ἤδη λευκὸς ἢ, τὸν καρπὸν ἐμπλάσας κηρῷ, εἶτα εἰρίῳ ἐνελίξας φοινικέῳ, περίαψον περὶ τὴν ὀσφύν. Ἡν δὲ ϶ ἡ κύουσα πουλὺν χρόνον ἐπέχηται καὶ μὴ δύνηται τεκεῖν, ἀλλ' ἀδίνη πλείους ἡμέρας, νέη δ' ἔη καὶ ἀκμάζη καὶ πουλύαιμος, τάμνειν χρὴ τὰς ἐν τοῖσι σρυροῖσι φλέδας καὶ ἀφαιρέειν τοῦ αἴματος, πρὸς τὴν δύναμιν ὁρέων καὶ ἀγνου καρπὸν καὶ δίκταμνον κρητικὸν ἴσον εκατέρου ἐν οἴνῳ λευκῷ ἢ ἐν ὕδατι προσθετὸν δὶ ποιήσας πρόσθες χαλδάνην καὶ δαφνίδας καὶ ρόδινον ἔλαιον, ἐν εἰρίῳ ἐνειλίξας. Ενατόκιον τῆς δρυοπτέριδος τὴν ρίζαν τρίψας ἐν οἴνῳ, δὸς πιεῖν ἢ καὶ ἀδίαντον τρίδειν ἐλαίος καὶ δόδινον ἔλαιον, ἐν εἰρίῳ ἐνειλίξας.

78. ¹Λεχοῖ τὰ λοχεῖα καθαίρει ἄμεινον · χελώνης θαλασσίης ἦπαρ χλωρὸν ἔτι ζώου ἐν γάλακτι γυναικείω τρίδειν, καὶ ἔρινον μύρον, καὶ οἶνον ἀναδεῦσαι καὶ προστιθέναι · ἢ λινόζωστιν τριπτὴν ἐν εἰρίω πρόσθες · ἢ ἀρτεμισίην τρίδων δμοίως ἐν εἰρίω προστιθέναι · καὶ λινοζώστιος καὶ σικύης δλίγον τρίψας, οἴνω τε καὶ μέλιτι δεύσας, προστιθέναι. ° Ἐκ τόκου καθαρτήριον λοχείων · πυροὺς τριμηνιαίους

' 'Ωκ. έτ. Η. - άλλο pro έτ. ώκ. J. - έτ. om. Co. - τοῦ σικύου.... ώκυτόπιον l. 11, om. G. - σικίου DJ. - σικυοῦ l. - ἀν (ἀν om. Lind.) ἢ (ἦδη pro i C, Lind.) λευχός (addunt i C, Lind.), τον vulg. - φοινικφ vulg. - φοινικαίω θ. - 2 ή om. Co, Lind. - πρόσθεν pro ή DFHIJK. - κυους (sic) θ. χυούσα C.-πολόν FIJK.-ἐνέχηται θ.-ού pro μή DFHIJK.-ὁδύνη vulg.ώδίνη Ho, Ald., Frob., Cordæus, Lind. - ώδίνοι Κ. - ώδίνει CDFIJ. - νέη δὲ (addunt ή χύουσα DFHIJKQ) (δ' Ald.) ή (ἐή sic Ald.) vulg. - καὶ ἐστὶ πολύαιμος DFHIJK. - πολύαιμος C. - χρή om. C0, Ald. - τοΐσι om. C. - σφύρησι (slc) C. - όρῶν vulg. - όρέων C. - λοῦσθαι C. - θερμῷ διὰ φλοιῶν δάφνης πιείν vulg. - θερμώ διά φλοιών (D, add. al. manu δάφνης) τε, πιείν CDFHIK, Ald. - θερμώ ώς ὑπὸ θερμοῦ διαφλυώνται (sic), πιείν θ. - Gal. Gl. : διαφλύξιες, ύπερδλύσιες · διαφλυχθείσα, διαχυθείσα, ύγρανθείσα · διαφλυχθέν, ύγρανθέν · διαφλύοντα, ὑγραίνοντα. La vraie leçon est celle de θ, qu'on retrouve aussi, quoique altérée, dans les autres mss. δαφλύω n'est pas dans les lexiques; le voilà suffisamment autorisé. – τε pro δε C. – διδόναι θ. – δίκταμον DH. - πρητικόν.... χαλδάνην om. C. — 3 έπ. post λευκφ J. — 4 έν om. 0. - δè om. Ald. -πρόσθες om. Lind. - Ante χαλ. addunt βαλών DFHIJKQ. - \* καί om. ante δαφ. et ante ρόδ. DFHIJK. - ταῦτα ἐν εἰρίω εἰλίξας προσθες pro èν είρ. είλ. (D, είλ.) HIJK (Q', Lind., ἐνειλίξας). – ἐλίξας C. – ἐνελίξας 6. — ετερον pro ωx. J. - Ante ωx. addunt ετερον DFHIK. - δρυσ-

à boire plusieurs fois; cela remettra aussi la matrice, si elle est enflammée. Autre, accélérant l'accouchement : fruit déià blanc du concombre sauvage, l'emplatrer de cire, l'enrouler dans une laine rouge, l'attacher autour des lombes. Si une semme enceinte est longtemps en travail, ne peut accoucher et a les douleurs pendant plusieurs jours; est-elle jeune. forte et sanguine, il faut ouvrir les veines des chevilles et ôter du sang, en se réglant sur la force du sujet; ensuite laver avec beaucoup d'eau chaude, de manière à ce que la femme en soit pénétrée; donner à boire le fruit du vitex et le dictame de Crète, à dose égale, dans du vin blanc ou de l'eau; préparer en pessaire galbanum, baies de laurier et huile de rose, rouler dans de la laine et appliquer. Autre, accélérant l'accouchement : racine de dryopteris (asplenium adiantum nigrum), piler dans du vin, donner à boire; et aussi, adiante, piler dans de l'huile, délayer dans du vin pur, donner à boire.

78. (Formules de préparations propres à faire aller les lochies.) Chez une nouvelle accouchée, ceci purge mieux les lochies: le foie récent d'une tortue marine encore vivante, broyer dans du lait de femme, tremper dans de l'huile d'iris et du vin, et appliquer; ou broyer de la mercuriale et l'appliquer dans de la laine; ou broyer de l'armoise et l'appliquer semblablement dans de la laine; ou, mercuriale et concombre, en piler un peu, mouiller avec du vin et du miel, et appliquer. Purgatif des lochies après l'accouchement: dé-

πτέριος vulg. - δρυοπτέρυος D. - δρυοπτέριδος θ. - έν.... τρίψας om. C. - ή θ.
† om. vulg. - άδ. τρίψας, èν έλαίφ διεὶς άλείφειν èν vulg. - άδ. τρίδειν έλαίω

κιὶ διεῖσα πίνειν èν θ. - Ante άκρ. addit εὐώδει J. — ' λέχοι Cθ, Ald.,

Frob. - περὶ λεχῶν DFGHIJK. - τὰ om. H. - λοχία CFJ. - καθαίρειν DFHIJK.

- ζώσης vulg. - ζώου Cθ. - ήρινὸν pro καὶ l. μ. C. - μύρον om. θ. - λινοζώ
κν vulg. - λινόζωστιν D. - προστιθέναι θ. - όμοίως om. Cθ. - σικής D. - ἐν

τν om. θ) οίνφ vulg. - τε om. C. — ' δλλο' ἐκ Q'. - λοχίων IJ. - λεχείου D.

- Post λ. addit άμεινον D. - πυρρούς FGHIK. - ἐρείκην DFIK. - ἐρίκειν θ. 
ἐρίκην J. - ἐψῆσαι ἐν vulg. - ἔψειν δὲ ἐν Cθ. - ὅδατος κοτύλαις τέσσερσιν θ.

- κοτύλη J. - τέταρσι C. - ἐυρῆσαι θ.

δταν δὶ ζέση, δὶς ἡ τρὶς δοῦναι βοφήσαι. <sup>1</sup> Ετερον · τῆς ἀχτῆς τὰ φύλλα έψήσας εν δδατι, απογέαι και πίνειν \* τρωγέτω δε και κράμδας έφθας και πράσα και μάραθρον και άννησον και πουλύποδας και

παράδους. ή του ερού τα φύλλα και ερύσιμον εν οίνω, άλφιτα παλύνων, δούνκι πίνειν . \* ή μίσυ δσον δύο δδολούς τρίψας, εν οίνω φορόξας, κροστιθέναι. \*Καθαρτήριον έπιμηνίων καλ λοχείων μάλιστα, και του άγει και τα άλλα στρουθίου βίζαν λείον κεκομμένην, όσον τοξει τρισί δακτύλοισιν, εν μελιτι δεύσας, προσθείναι · φύεται δε οδον τὸ ἐν "Ανδρω ἐν τοϊσιν αίγιαλοίσιν. ε Ετερον παθαρτήριον δικοίως: δρύσημον έψείν εν δόατι, "καλ έπιγεειν έλαιον, όταν αναδλύη, καλ φύγειν, και υποθυμιην άγαθον δέ και τον χυλον, και σιτίσισι μαλθαποίσι χρήσθαι. ΤΑοχεία παθαίρει τρύσιμον τρίδε ήσύχως, καὶ άναφυσάν θέλε το χέλυφος θταν δε χαθαρόν ποιήσης, τρίδειν λείως, και τουρ παραστάζειν, και άλας και έλαιον μίσγειν. όταν έπιπάσης άλητα, έψε, και ροφείτω. 8 \*Ην μή κατίη ή κάθαρσις ή λογείη, λαδών σιχύης εντεριώνης όσον τριώδολον, χαι άρτεμισίην ποίην, και λιδανωτού δσον οδολόν, τρίφας, • ἐν μέλιτι μίξας, ἐς εἴριον ἐνειλίξας, πρόσθες πρός το στόμα της μήτρης, νυπτός άει και ημέρης, άχρις

· ήμερέων πέντε τουτο ποιέειν. \*Η το 10 αμπέλιον τρίδειν χλωρον, καί

\* "Allo DHIJK. - logsta nabijpan pro et. G (6, nabijpan). - et. om. I. - bijσαι θ. – ἐπιχέαι vulg. – ἐπιχέε (sic) C. – ἀποχέαι θ. – ἐσθιέτω θ. – καὶ om. Cθ. – ράραθα θ. - μάραθον CGHIJK, Ald. - άνηθον CDKθ. - άνιθον HJ. - άννηθον L

-πολύποδα <del>DA</del>. - <sup>3</sup> ρόδου vulg. - ροθ θ. - άλφιτ' (άλφιτα CFJθ, Lind. ; δ)φυτον DHIK) ἀπαλήνων (ἐπαλύνων CHUKθ; ἀπαλύνων G; ἀπαλύνων D; παλύνων F, Lind.) vulg. – Erot., p. 312 : παλύνων, ἐπιπάσσων, ως καὶ Ομηρός φησιν ἐπὶ δ' ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε. Gal. Gl. : ἐπαλύνων, ἐπιπάσσων, et παλύναι, ἐπιπάσαι. — 3 ή om. FG. - ήμισυ DHIJe, Frob. - ήμίσηος C. - ήμυσι (sic) Ald. - όσον om. C. - Il faudrait lire dans C ή μίσυ ώς. - δυοδολους (stc) 0. - èv om. 0. - φρύξας valg. - φρίξας J. - φορίξας C. - φορύξας t, Foes in not., Lind. - Ante xed. addit allo D. - logiou DFJ. - xal G. €. not rà dà. om. C. - nat rà dà. om. FGHJK. - rāhha 6. - heiov (hiou 6) newommeroo (nex. λείου C) (nexομμένη» D) vuig. - Je lis λείον. - τοῖς C. - જંમ 6. Co. - δ δμοιον pro ξ. n. δ. D. - ξ. n. δ. om. I. - λέχοι πάση pro ξ. n. δ. Ob. - καθ. om. FHIK. - δ nαθ om. C. - έπιχειρείν δλ. - έπιχειρείν δλα diversalie (sit) C. - δποθυμιάν δ. - Post χυλόν addit πίνειν Lind. - χρέσσται Ψ', Lind. — λοχία F. - άλλο pro λ. κ. J. - τρίδε.... ποιήσης om. θ. - άναφυσ-

vilv 3. - Bele vm. C. - nelvoog C. - de naderà (sic) nothoug C. - leia C. - lev θ. - είτα ἐπιπλάσας pro δταν ἐπιπάσης C (θ, ἐπισπάσας). - Post δταν addit cortiquer une demi-chénice de blé de trois mois, faire cuire dans quatre cotyles d'eau; quand cela est cuit, donner à prendre deux ou trois fois. Autre: seuilles de sureau, saire enire dans l'eau, et boire; la femme mangera des chous bouillis, des poireaux, du fenouil, de l'anis, des poulpes et des crabes. Ou bien, feuilles de sumac et érysimon dans du vin, saupoudrer avec farine fine, donner à boire. Ou bien (De la Nat. de la F., § 32, p. 355): misy deux oboles, piler, pétrir dans du vin, et appliquer. Purgatif des règles et des lochies surtout, emmenant l'eau et le reste (De la Nat. de la F., § 32, p. 355): racine bien broyée de saponaire, une pincée, tremper dans du miel, et appliquer; elle vient, comme la saponaire d'Andros, sur les rivages. Autre qui purge semblablement (De la Nat. de la F., § 32, p. 353): cuire de l'érysimon, verser de l'huile, quand cela bout, refroidir et fumiger; il est bon encore d'employer cette décoction et d'user d'aliments émollients. Purgatif des lochies : pilez doucement de l'érysimon et chassez-en l'écorce en soufflant; quand il est nettoyé, achèvez de piler, versez de l'eau, ajoutez du sel et de l'huile, saupoudrez avec de la farine, faites cuire et donnez en potage. Si la purgation lochiale ne va pas, prenez trois oboles du dedans d'une courge, de l'armoise, une obole d'encens, pilez, mêlez dans du miel, roules dans de la laine et appliquez à l'orifice de la matrice,

δ' Lind. - ἐπιπλάσης DFI (GHIR, Atd., ἐπιπλάσσης). - ἔψὲ δ. - ἔψε ἄλητα
• CDFGHIJE, Ald. - ἡυφείτω FGHIE, Ald. - - ἡο (addit δὲ C) μὴ πατίη (κατ.
• C3, ἡ pro κατ. θ) κάθαρσις ἡ (ἡ Hθ; ἡ 'om. C) λοχείη (λοχίη F; λοχία

3) μὴ (μὸ) οἰκ. DFGHIJE) γένηται (γέν. ὁπ. CHθ), λαδών νυίς. - ἐντεριόνην
Ε. - ἐντεριάνην J. - τριδδολον C. - ποίηο οἰπ. DFGHIJE. - ποιεῖν θ. - λιδωνωτὸν G, Ald. - λιδ. ponit post ὀδολὸν J. - δσον οπ. Cθ. - - καὶ (καὶ òm.
• C) ἐν ναίς. - ἐνελξιας CFHIJEθ. - σῶμα Ε. - μήτρας J. - ἐεὶ οπ. Cθ. - αἰςὶ
Lind. - εἶτα μέχρι ἐπὶ pro ἀχρις Cθ. - ἡμερῶν νυίς. - ἡμερέων CDFHIE. 
□ ἔμερας θ. - τοῦτο ποιείτιν οπ. (Ď, al. manu ποιείτω δίνε τοῦτο) FGHE. □ ἔμεραζ θ. - τοῦτο ποιείτιν οπ. (Ď, al. manu ποιείτω δίνε τοῦτο) FGHE. □ ἔμεραζινον C. - τρίδων Cθ. - μέλτι ἐπιχέων pro καὶ μέλ. μίσγων Cθ. - εἰς

δ. - ενελίξας FHJ, - εναλίξας IK. - ελίξας θ.

continuellement, jour et nuit, pendant cinq jours. Ou piler du pampre vert, y mêler du miel, rouler dans de la laine et apμέλιτι μίσγων, ες εξριον ενειλίξας, προστιθέναι τον αὐτον τρόπον. \*Η τῆς χυπαρίσσου τὸν χαρπὸν καὶ λιδανωτὸν τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ, 1 βοδίνω διείς και μελιτι, ές εξριον ένειλίξας, προστιθέσθω. 2 1 Α άδρότονον δσον δραγμήν, καὶ σικύης ἐντεριώνην δσον όδολὸν τρίψας ἐν μέλιτι, ες εξριον ενειλίξας, προστιθέναι. 3 Η ελατηρίου δδολόν και σμύρνης τρίψας έν μέλιτι, ές είριον ένειλίξας, προστιθέσθω + Η χυπαρίσσου χαρπόν καὶ σικύης έντεριώνην καὶ λιδανωτόν μέλιτι μίξας, έν εἰρίω προστιθέσθω. Καθαρτήριον, ην έχ τόχου μη καθαρθή. τοῦ τριφύλλου ἐν οἶνω λευχῷ πίνειν, καὶ τὰ καταμήνια κατοβρήγνυσι τωὐτὸ προσθετὸν καὶ ἔμδρυον ἐκδάλλει. Μητρέων καθαρτικόν, όταν τοῦ παιδίου <sup>6</sup> ἐναποθανόντος αξικα ἐμικείνη · κολοκύντην ἀγρίην τρίψασα εν μελιτι λειχέτω, η προστιθέσθω. 7 Λοχείης πάσης, ην μή χαλώς ζη. ερύσιμον εψείν και άλφιτον, και έλαιον επιγέας, όταν អ έφθον, βοφεέτω, και σιτίοισιν ώς μαλθακωτάτοισι χρεέσθω. Η \* σκαμμωνίην τρίψας εν γάλακτι γυναικείω, εἰρίω ανασπογγίσας, προσθείναι . ή τῆς ο γλυχυρίζης μελιτι δεύσας καὶ βοδίνω μύρω ή αξγυπτίω εν ειρίω προσθέσθω. 10 ή άλητον πλυτόν διιοίως προστιθέσθω. πινέτω δὲ χρήθμου χαρπὸν 11 χαὶ σεσέλιος, 12 χαὶ πηγάνου χαρπὸν, έκάστου όδολοὺς δύο τρίδειν όμοῦ, καὶ ἐν ἀκρήτω, ἢν μὴ πυρεταίνη, διδόναι. 18 Προσθετόν έχδαλλον γορίον απολελειμμένον της αχτής τὸ φύλλον, προπυριήν δε καί προστιθέναι ξύν τη κανθαρίοι τούτο καί δσα ήπεδανά ήν δε άμύσσηται καὶ δάκνη, αὐτίκα ἀφαιρέειν, καὶ ἐς

<sup>&</sup>quot; Post βοδ. addit μύρω θ. - καὶ οπ. θ. - εἰς θ. - ἐλίξας θ. - ἐνελίξας CHK. - προστίθεται Q'. - πρόσθες θ. - ² ἢ.... προστίθέναι ponit l. β post προστίθέναι Q'. - πρόσθες θ. - ² ἢ.... προστίθέναι ponit l. β post προστίθέναι Q'. - τριώδολον pro δρ. θ. - συκίης C. - ἐντεριόνην H. - ἐντεριώνης θ. - τρίψας καὶ λίδανον (καὶ λ. οπ. CD, F restit. al. manu, HΙΚθ) (λιδανειόν Lind.) ἐν μέλ. (post μέλ. addit τρίψας I), ἐς (εἰς C) vulg. - ἐνειλίξας οπ. Κ. - - ἐλίξας θ. - ἐνελίξας C. - ³ ἢ οπ. C. - Post σμ. addit ὁδολὸν θ. - ἐν εἰςίω D. - ελίξας β. - ἐλίξας πρόσθες θ. - ⁴ ἢ οπι. C. - κιπ. F. - Post σικ. addit καρπόν θ. - ἐντεριόνην H. - τρίψαι ἐν ταυτῶ μέλιτι pro μέλ. μίξας θ. - πρόσες θ. - ⁵ καθαρτηκὸν (sic) θ. - ἀλλο καθ. J. - καθ. οπι. C. - ἢν ἐκ τ. μὴ π. οπι. J. - βἡγυυσί Κ. - καταρρηγνύει τὸ αὐτὸ θ. - τουτὸν CHIJ. - καὶ (καὶ οπ. C) πρ. vulg. - πρόσθετον θ. - ⁴ ἀποθανόντος vulg. - ἐναποθανέντος (sic) D. - ἐναποθανόντος CHJ. - τρίψασα θ. - τρίψας vulg. - προσθέσθω Cθ. - ² λέχοι ρο λ. π. FGHI (J, λόχη) (K, λέχεα). - λοχείας, sine πάσης quod fuit restit. al. manu, D. - λέχοι πάση Cθ, (Ald., πάσης). - εἰη θ. - ἀλφητον G, Ald. - ἐπι. χέαι θ. - μυρείτω θ. - χρήσθω θ. - \* σκαμων. θ, Ald., Frob. - προσθήναι C. - δγλυκείης βίζης θ. - \* ἢ οπ. θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθήναι C. - δγλυκείης βίζης θ. - \* ἢ οπ. θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθήναι C. - δγλυκείης βίζης θ. - \* ἢ οπ. θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθήναι C. - \* γλυκείης βίζης θ. - \* ἢ οπ. θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο DH. - προσθέσθαι θ. - πρόσθεο

pliquer de la même façon. Ou bien, baies de cyprès, encens, piler ensemble, mouiller avec de l'huile de rose et du miel, rouler dans de la laine, et appliquer. Ou bien, aurone une drachme, courge, le dedans, une obole, piler dans du miel, rouler dans de la laine, appliquer. Ou bien, élatérion et myrrhe, une obole, piler dans du miel, rouler dans de la laine, appliquer. Ou bien, baies de cyprès, le dedans d'une courge, encens, mêler avec du miel, et appliquer dans de la laine. Mondificatif, si la purgation n'a pas lieu après l'accouchement : boire du trèfle dans du vin blanc; le trèfle amène aussi les règles en pessaire et chasse l'embryon. Purgatif des matrices quand, l'enfant y étant mort dedans, le sang y reste : concombre sauvage, écraser, prendre en électuaire dans du miel, ou mettre en pessaire. Pour toutes les lochies, quand elles ne vont pas bien: érysimon, farine d'orge, faire cuire, verser de l'huile quand c'est cuit et prendre en potage; user des aliments les plus émollients. Ou bien, scammonée, broyer dans du lait de semme, éponger avec de la laine, et appliquer. Ou bien, réglisse, mouiller avec du miel et de l'huile de rose ou du parfum égyptien, et appliquer dans de la laine. Ou bien, appliquer de la même façon de la farine lavée; la semme boira : graine de crithmos, graine de séséli, graine de rue, de chaque deux oboles, piler ensemble, et donner à boire dans du vin pur, s'il n'y a pas de sièvre. Pessaire chassant le chorion qui est resté : seuille de sureau, faire une sumigation antécédente et appliquer avec la cantharide ces seuilles et tout ce qui est saible; si le pessaire pique et mord,

θέτω Κ.-προστίθεσθαι C.-πιεῖν C.-πίνειν θ.-πρηθμοῦ vulg.-πρίθμου D.πράμοῦ C.- " έ; pro καὶ C.- " καὶ θ.- καὶ οπ. vulg.- καρκὸν (καρποῦ
C), ἐπὸν (ὀποῦ CDFGHIJ; ἢ ὁπὸν Cornar., Foes in not.; ὅσον Lind.; ὁπὸν οπ.
θ) ἐπ. vulg.- καὶ οπ. Cθ. — " Ante πρ. addit ἐρμίνον (sic) G.- προσθετὰ J.
- χάριον ἐδόλει πρόσθετο (sic) pro πρ.... ἀπολ. C. - χορίον ἐκδάλλει πρόσε
θετον pro πρ.... ἀπολ. θ. - ἐκδαλόν FG, Ald.- χόριον DJ.- χωρίον Η.- πολελευμένον (sic) FI.- πολεύμενον Ald.- πολευμένον G (J, post π. addit
προσθετὸν ἐκδάλλον χόριον).- ἀπολελυμένον D.- ποπελευμένον ΗΚ.- ἀπολελυγμένον Q'.- τῆς οπ. C.- προσπυριῆν J.- προπυριᾶν θ.- τὸ (τὸ οπ. C
Εν (σὸν θ; πρὸς J) τῆ vulg.- ἡπεδ. ἰᾶται (iā. οπ. C)· ἢν vulg.- εἰ; θ.

12

ρόδινον εξριον αποδάπτουσα προσθέσθω. 1Προσθετόν δυνάμενον γορίον έξαγαγείν, καὶ ἐπιμήνια κατασπάσαι καὶ ἔμδρυον ἀπόπληκτο» χανθαρίδας πέντε ἀποτίλας τὰ πτερά καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὴν κεφαλήν, είτα τρίδολον παραθαλάσσιον χόψας ξύν τῆ ρίζη χαὶ τοῖσι φύλλοισιν δσον χόγχην, καὶ τὸ <sup>2</sup> βοάνθεμον χλωρὸν τρίψας τὸ έξω σκληρὸν δσον χόγχην, καὶ σελίνου σπέρμα τὸ ίσον, καὶ σηπίης ώὰ πεντεκαίδεκα επ' οίνω γλυκει κεκρημένω προσθείναι, και έπην όδύνη έγη, έν ύδατι θερμῷ καθήσθω, καὶ μελίκρητον ύδαρὲς πινέτω, καὶ οἶνον 3 γλυχύν, χαὶ τοῦ τετριμμένου όσον στατῆρα αἰγιναῖον ἐν οίνω πίνειν γλυχεῖ επήν δε όδύνη έχη, λευχούς ερεδίνθους χαὶ σταφίδας έψήσας εν δόατι ψύξαι και διδόναι πίνειν, \* και όταν ή στραγγουρίη έχη, ἐν βὸατι χλιερῷ ἐγκαθήσθω. Ἐκδόλιον δύστέρων τοικύου ἀγρίου τὸν δπὸν ὅσον ποιεῖν ὡς μαζίον ἐμπλάσασα προστιθέναι, προγηστεύσασα έπὶ δύο ἡμέρας, οὐκ ἀν εύροις τούτου ἄμεινον. 6 Πειρητήριον • μώλυζαν σχορόδου αποζέσας προσθεΐναι. Το Ετερον πειρητήριον νέτωπον δλίγον εἰρίω ἐνελίξας προσθεϊναι, καὶ δρῆν ἢν διὰ τοῦ στόματος όζη. \* Προσθετά· σχορπίου θαλασσίου την χολήν εν εξρίφ τιθείς καὶ ξηρήνας εν σκιῆ προστίθει · ἡ ο γλήγωνα ξηρήνας, λείην ποιήσας, εν μελιτι δεύσας, εν ειρίω προστιθέναι ή άνθος χαλχοῦ έν μέλιτι ές δθόνιον 10 ενδήσας προσθείναι · ή 11 σικύου σπέρμα καλ όστρακον κατακαύσας, εν οίνφ τε δεύσας, εν λαγωῆσι θριξίν ή εἰρίφ προστιθέναι. "Αλλο 18 προσθετόν · στυπτηρίην αλγυπτίην εν ελρίφ κατ-

1 Πρόσθετον χόρια (χορίον θ) ἐκδάλλει (ἐξάγει θ) καὶ ἐπ. κατασπᾶ Cô.-- χόριον DJ. - χωρίον Η. - ἀπόπνικτον C. - ἀποτείλας Vulg. - τίλας Co. - ἀποτίλας DJ. - σύν vulg. - ξύν C. - 2 εὐάνθεμον (βοάνθεμον χλωρόν τρίψας το έξω σχληρον όσον χόγχην pro εὐάνθεμον θ) καὶ σελίνου vulg. - σπέρματος θ.τὸ om.  $\theta$  – σιπύης G. – σιπίης I. – ἐπ' om. C. – ἐν pro ἐπ'  $\theta$ . – καὶ om.  $\theta$ . – ἀδύνην θ. - καθίσθω θ. - Gal. Gloss. : βοάνθεμον, τὸ βούφθαλμον · τὸ δὲ αὐτὸ καὶ χρυσάνθεμον ὀνομάζεται. — 3 γλυκύν · [βατραχίου τῶν φύλλων] καὶ τοῦ [άνθεος] τετριμμένου Cornar. ex lib. de Nat. mul., Lind. - αίγειναιον (sle) θ. - δὲ om. C. - ἐρεμίνθους (sic) καὶ ἀστάφιδας θ. - ἐν τῶ ὕδ. C. - ⁴ καὶ θ. - καὶ om. vulg. - καὶ (καὶ om. θ) ἐν vulg. - χλιερῶ FIK. - χλιαρῷ vulg. - χλιηρῶ CDH. – ἐνκαθίσθω  $\theta$ . —  $^5$  ὑστερέων CH. – δσον ποιεῖν  $C\left(\theta,$  ποσι, slc). – δσον π. om. vulg. - ἐμπλάσας C0. - ἐμπάσασα Cornar., Foes in not., Lind. - ἐπὶ om. J. - τοῦδε C (θ, τοῦδ'). - 6 Ante π. addit έτερον Κ. - σκόροδον DFIJKQ'. -πρ. (προθείναι 1) ώρην (όρην Ald.; ώρην om. CD, F al. manu και όρην, HIJK0) vulg. - ' έτ. om. Co. - ένειλ. D. - εί vulg. - ην θ. - όζη θ. - όζηται vulg. - \* πρ. om. C. - προσθετόν D. - τιθείς om Co. - καί om. δ. - ξηράνας vulg. - ξηρήνας DHUK0. — \* γλήχονα FGIK. - γλίχωνα HJ. - ξηρήν θ. - ξηράνας l'enlever aussitôt, plonger la laine dans de l'huile de rose. et appliquer. Pessaire capable d'expulser le chorion et de faire venir les règles et l'embryon frappé d'apoplexie : cinq cantharides, sans les ailes, les pattes ni la tête, puis piler du tribulus marin (sennebiera coronopus) avec la racine et les feuilles, une conque (=0<sup>litre</sup>,023), piler du boanthème vert (chrysanthemum coronarium), la partie extérieure dure, une conque, autant de graine d'ache, quinze œufs de sèche, dans du vin doux coupé d'eau, et appliquer; quand la douleur se fait sentir, la femme prend un bain de siège chaud et boit de l'hydromel aqueux et du vin doux; et boire, dans du vin doux, de cette composition pilée à la dose d'un statère d'Egine (statère = 0grammes, 48); quand il y a douleur, faire cuire des pois chiches blancs et des raisins secs dans de l'eau, refroidir, donner à boire; et, quand de la strangurie se fait sentir, prendre un bain de siége tiède. Pessaire propre à expulser le chorion : suc de concombre sauvage, en saire comme un petit pain; la femme l'appliquera, après avoir jeuné deux jours; vous ne pourriez rien trouver de meilleur. Moyen explorateur de la fécondité: faire bouillir une gousse d'ail et l'appliquer. Autre moyen explorateur : un peu de nétopon, rouler dans de la laine, appliquer, et voir si l'odeur en vient par la bouche. Pessaires: prendre la bile du scorpion de mer (cottus scorpio), mettre dans la laine, sécher à l'ombre et appliquer. Ou bien, sécher du pouliot, bien broyer, mouiller avec du miel, appliquer dans de la laine; ou bien, fleur de cuivre dans du miel, attacher dans un linge, et appliquer. Ou bien, graine de courge, tét calciné, mouiller avec du vin, et appliquer dans du poil de lièvre ou dans de la laine. Autre pessaire : alun d'Égypte,

ταίς. - ξηράναι F. - ξηρήναι DJ. - ξηρήναι H. - ξηράναι K. - καὶ (pro καὶ habent ξν ποιήσας K; ἡ ποιήσας CDFGHIJK, Ald.; λίην ποιήσας θ; ante καὶ addit λεῖόν τε ποιήσας Lind.) ἐν μέλιτι vulg. — " ἐνδῆσαι θ. - Αnte πρ. addunt καὶ Cθ. — " σικίου J. - κατακλύσας vulg. - κατακαύσας θ, Foes in not., Lind. - ἐν οπ. θ. - τε οπ. Cθ. - λαγωοίνι J. - λαγωνίς Cθ. - θρηξίν G. - καὶ (ἡ pro καὶ DFGHIJK, Cordæus, Lind.) εἰρ. (ἰρίω Η) vulg. - προσθείναι Cθ. - ² πρ. οπ. Cθ. - αἰγ. προσθείναι, εἰρίω κατ. προστίθει θ. - καθειλίξας D.

ελίξας προσθείναι. 1 °Η κανθαρίδας τρίψας 3 οίνω τε δεύσας, έν είρίφ προστίθει. ή την άρτεμισίην ποίην οίνω δεύσας προστίθει. ή μελάνθιον τρίψας εν οίνω εν ειρίω προστίθει. \*Η \* βόλδιον το έκ τῶν πυρών τρίψας εν οίνω τε δεύσας, εν είριω προστίθει. Ή οίνου παλαιοῦ διουκοῦ την τρύγα κατακαῦσκι, καὶ κατασδέσαι οίνω λευκώ, χαὶ τρῖψαι, χαὶ προσθεῖναι ἐν όθονίω. Ἡ γαλδάνην χαὶ νέτωπον χαὶ 6 μίσυ εν ροδίνω μύρω, εν όθονίω προσθείναι. Άλλο 7 προσθετόν ελατηρίου δύο πόσιας καὶ κηρίον εν οίνω δι' δθονίου προστίθει. Η βούτυρον καὶ στυπτηρίην μέλιτι δεύσας διμοίως. \*Η δπὸυ σκαμμωνίης καὶ στέαρ ἐν μάζη ξυμμίζας οἶνώ τε δεύσας, δι' όθονίου προσάγειν. 10 Ποτά δυνάμενα χορίον τι χρατηθέν έν τῆ μήτρη εξαγαγείν . χολοχυνθίδος άγρίης τρίψας τὸ ἔνδον ἐν γάλαχτι γυναιχείω ἐν δθονίω προστιθέσθω. 11 Έπὶ τοῦ αὐτοῦ σίλφιον όσον χύαμον ἐν οἶνορ διδόναι πίνειν. 19 "Ετερον έκδολιον · ύπο τας μασχάλας λαδών σείειν ίσχυρῶς. Ποτὰ δὲ διδόναι ἄγνου πέταλα ἐν οἴνω· ἢ 13 δίκταμνον κρητικόν όσον όδολον εν δόατι τρίδειν και διδόναι ή 14 κονύζης της ουσόσμου όσον χείρα πλείην οιείναι πράσου χυλώ, και νέτωπον, όσον χήμην άδρήν ταύτα έν οίνω δούναι πιείν τρίψαντα λεία. \*Η 15 δᾶδα πιστάτην ξύν γλυχεῖ οίνω έψεῖν, ἐπιχέας ὅσον τρεῖς χυάθους. καὶ γαλδάνην 16 δσον τριώδολον, καὶ σμύρναν, έψήσας, ἐπειδὰν παχὺ

1 Aλλο pro ή C. - άλλο ή θ. - 2 έν οίνω C. - τε om. C0. - έν εἰρίω 0, Lind. - έν εί. om. vulg. - 3 ή.... προστίθει om. G. - ή.... προστίθει 1. 4, om. K. - Post οίνω addit δεύσας θ. - προστιθέναι θ. - 4 βολδιόν (F, al. manu βόλδιον) Ι.- πυρρών FGI.-τε om. Co.-έν είρίω Co.-έν εί. vulg. - προσθείναι Co. - 3 λ. om. K. - Post τρίψαι addunt èv olve Co.πρόσθες θ. — ε μίσυ FI. - εν όθ. om. (D, restit. al. manu) GK. - προσθείναι 6 -πρ. om. vulg. — πρ. om. CDFHJK6.-ές δύο 6.-έν δθονίω C6. -\* προστίθει pro όμ. Lind. — \* σκαμων. θ. - συμμ. DHθ. - έν οίνω C. - τε om. Co. - εν όθονίω Co. - ι άλλο pro ποτά.... έξαγαγείν CDHJQ'o. - ποτά.... έξαγαγείν om. I. - έπὶ τοῦ αὐτοῦ pro ποτά.... έξαγαγείν Lind. - Pro ποτά.... ή πονύζης habet πολοπυνθίδος άγρίης τρίψας το Ενδον έν γάλαπτι γυναιπείω, έν όθονίω προστιθέσθω. Έχδολιον ύπό τας μασχάλας λαδών σείειν Ισχυρώς. Ποτά δυνάμενα χορίον τι πρατηθέν έν τη μήτρη έξαγαγείν. Ποτά δε διδόναι άγνου πέταλα εν οίνω σίλφιον όσον χύαμον εν οίνω διδόναι πίνειν . ή δίπταμνον πρητικόν όσον όδολον εν ύδατι τρίδειν και διδόναι Κ.- πρόσθετον χωρίον (χορίον θ) ἐκδάλλει pro προστιθέσθω Cθ. — "ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ om. F. – πότα pro ἐ. τ. α. Cθ. – ποτὰ δυνάμενα χόριόν τι (τὸ pro τι Lind.) πρατηθέν έν (addunt τη HI) μήτρη έξαγαγείν pro έ. τ. α. DHI (J, cum ποτόν ante ποτά) Q', Lind. - δπόν σιλφίου Co. - έν οίνω om. J. - διδόναι om. C. -

rouler dans de la laine, appliquer. Ou bien, cantharides, piler, mouiller avec du vin, appliquer dans de la laine. Ou bien, armoise, mouiller avec du vin, appliquer. Ou bien, nielle, piler dans du vin, appliquer dans de la laine. Ou bien, le bulbe qui croît dans les champs de blé (muscari comosum), piler, mouiller avec du vin, appliquer dans de la laine. Ou bien, lie de vin blanc vieux, calciner, éteindre avec du vin blanc, pulvériser, appliquer dans un linge. Ou bien, galbanum, nétopon, misy, mouiller avec de l'huile de rose, appliquer dans un linge. Autre pessaire : deux potions d'élatérion, rayon de miel dans du vin, appliquer dans un linge. Ou bien, beurre, alun, mouiller avec du miel, appliquer semblablement. Ou bien, suc de scammonée, graisse, méler dans de la pâte d'orge, mouiller avec du vin, appliquer avec un linge. Breuvages pouvant chasser un chorion qui s'est fixé dans la matrice : concombre sauvage, en piler le dedans dans du lait de semme, appliquer dans un linge. Pour le même : silphion gros comme une fève, donner à boire dans du vin. Autre moyen expulsif: prendre la femme par-dessous les aisselles et la secouer fortement. En breuvage, donner les seuilles d'agnus dans du vin; ou le dictame de Crète, pilé dans de l'eau, à la dose d'une obole; ou bien, conyza à odeur sorte (erigeron graveolens), une poignée, mouiller avec de l'eau où des poireaux ont bouilli, nétopon une bonne chême (=0 500, 018), bien broyer, et donner le tout à boire dans du vin. Ou bien, faire cuire une branche de pin très-grasse dans du vin doux, trois cyathes, où on a ajouté galbanum trois oboles et myrrhe; et quand c'est devenu épais par la cuisson. donner à boire tiède. Ou bien, décoction de poireau, myrrhe,

<sup>\*</sup> έπδ. έλλο θ. - Ε. έπδ. οπ. J. - Ετ. οπ. C. - ποτά καὶ ἐπδόλιον pro Ετ. ἐπδ. D. - λαδόντα σίειν θ. -- το δίπταμον Η. - παὶ οπ. C. -- το ποίζης D. - δυσό δρου Η. - ήδυόσμου θ. - χειροπληθείην Lind. - πλέην θ. - διήναι C. - πράσω θ. - χυλοῦ C. - χήμη θ. - χύμην Ald. - ἀδρὴν FI. - διδόναι ΗΚ. - λία θ. -- το δάδα FGHIK, Ald., Frob., Lind. - δαῖδα Cordæus. - σὺν γλ. ἐψεῖν οἴνου ἐπιχέας θ. - ἐν οἶνω C. - ἐψεῖν οπ. C. - τρὶς θ. -- το δσον οπ. J. - καὶ οπ. C. - χλιπρὸν θ. - χλιπρὸν ναἰς.

γένηται, δὸς πιεῖν χλιαρόν. 1 \*Η πράσου χυλὸν καὶ σμύρναν καὶ οίνον γλυκύν όμου. Ή 3 ανδράχνης καρπόν λέαινε, δίδου δέ έν οίνο λευχῷ παλαιῷ. <sup>4</sup>Η αἰγείρου χρητιχῆς χόχχους <sup>8</sup> ἐννέα τρίψας ἐν οἴνφ πινέτω. \*Η \* βατραγίου τοῦ φύλλου καὶ τοῦ ἄνθεος τετριμμένου δσον δραχμήν αλγιναίην εν οίνω πίνειν γλυκεί. \*Ην 5 δε ενέχηται το χορίον, λεδηρίδος δσον όδολον τρίδειν έν οίνω καὶ πίσαι. ή σελίνου ρίζαν καὶ μύρτα έψέτω, πίνειν δὲ ξιμέρας ετέσσαρας. Ή κύμινον αὶθιοπιχόν, καὶ τὸ καστόριον Τόκόσον όδολον, καὶ κανθαρίδος σμικρόν. ταῦτα ἐν οἴνω διδόναι πίνειν. <sup>\*</sup>Η \* μαράθρου ρίζαν ἐν οἴνω καὶ ἐλαίφ καὶ μέλιτι ἀναζέσαντα πιπίσκειν. Ήν τὸ \*χορίον μὴ ὑποχωρέῃ, κόνυζαν τρίψας εν εἰρίω πρόσθες, πίνειν δὲ ἄμεινον. \*Η 10 χονύζης δεον γανδάνει χείρ, πράσου τε χυλόν και νέτωπον ξυμμίξαι δσον χηραμύδα, ταῦτα ἐν οἴνω πινέτω. 11 Χορίον ἐξάγει, καὶ ἐπιμήνια κατασπά, καὶ ἔμδρυον ἡμίεργον έλκει κανθαρίδας πέντε, ἀποτίλας τὰ πτερά καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὴν κεφαλὴν, εἶτα τρίδολον 12 τὸ παραθαλάσσιον χόψας ξύν τη ρίζη και τοισι φύλλοισιν, όσον χόγχην, και το εὐάνθεμον τὸ γλωρὸν τρίψον ἴσον πληθος, καὶ σελίνου σπέρμα, καὶ σηπίης ωλ πεντεχαίδεχα έν οίνω γλυχεί χεχρημένω ταῦτα όμου, χαί έπειδαν δδύνη έγη, πίνειν και έν δδατι θερμῷ έγκαθιζέσθω, πινέτω δὲ μελίχρητον ύδαρὲς καὶ γλυκύν οἶνον λευκόν. Υστερον 18 δύναται έκδάλλειν· όλοχωνίτιδος της γλυκείης βίζα, έστι δὲ ώς δ βολδὸς, σμικρὸν δὲ ὡς ἐλαίη, ταύτην τρίδειν ἐν οἶνῳ καὶ διδόναι πίνειν\* δι μέν ή σμικρή, δύο, ήν δε μείζων, μία άρκεει παραμίσγειν δε τών σπερμάτων χύμινον αίθιοπιχόν χαι σέσελι μασσαλιωτιχόν, ή φύλλον

<sup>1 \*</sup>H om. C. – οίνον om. Cθ. — ² ἀνδράχλης θ. – λεαίνειν Cθ. — ³ ἔνέα G. – ἐν οίνω om. D. — ⁴ βα. βοτάνης (βοτ. om. C) ἐχ (ἐχ om. Cθ) τῶν φύλλων (τοῦ φύλλου Cθ) vulg. – αἰγινέην J. – αἰγιναίαν θ. — ⁵ δὲ (δ' θ) ἔτι (ἔτι om. Cθ) ἐν. vulg. – χόριον CDJ. – χωρίον H. — ⁵ τέσσερας θ. — ' δσον θ. – σμικρὸν θ. – μικρὸν vulg. – δὸς πιεῖν θ. — ˚ μαράθου CGθ, Ald., Frob., Cordæus. — ³χόριον CDJ. – χωρίον H. – κόνιζαν D. — ι οκονίζης D. – χανδάνη θ. – πράσσου C. – τε om. Cθ. – συμμ. DHJ. – χηραμίδα DFGHIJK. — ι χόριον CDJ. – χωρίον Hθ. – δὶ ἐξάγει θ. – καὶ τὸ (τὸ om. CHIJKθ) ἐμ6. vulg. – ἡμιεργὸν DHIJK. – ἐξάγει pro ἐλκει CHθ. – ἀποτείλας FHIK, Ald., Frob., Cordæus, Lind. – ἔπειτα Cθ. — ι τὸ om. Cθ. – σὸν θ. – Gal. Gl. : εὐάνθεμον, δπερ καὶ ἀνθεμὶς λέγεται καὶ χαμαίμηλον. – ἡσσον (sic) pro ἰσον C. – σιπίης FGI, Ald. – ἐπλεν D. – ἡ ὁδύνη θ. – πίνειν pro πινέτω θ. — ι ἐκδάλλει pro δ. ἐκδ. θ. – ἐκδελλείν I. – ὁμοκωνίτιδος CD (F, al manu ὁμοκωνίδες) ΗΙΚθ, Ald. – ὁμοκωνίδες

vin doux, boire ensemble. Ou bien, fruit de l'arbousier, piler, donner dans du vin blanc vieux. Ou bien neuf cocons résineux du peuplier de Crète, piler, boire dans du vin. On bien, batrachion (ranunculus asiaticus), feuilles et fleurs pilées, à la dose d'une drachme d'Egine, boire dans du vin doux. Si le chorion est retenu, vieille peau de serpent, à la dose d'une obole, piler dans du vin et donner à boire. Ou bien, faire cuire racine d'ache et baies de myrte, et boire pendant quatre jours. Ou bien, cumin d'Ethiopie, castoreum une obole, un peu de cantharide, donner à boire dans du vin. Ou bien, racine de fenouil, faire cuire dans du vin, de l'huile et du miel, et donner à boire. Si le chorion ne sort pas, piler de la conyza (erigeron viscosum) et appliquer dans de la laine; en donner en boisson est mieux. Ou bien, conyza une poignée, mêler décoction de poireau et nétopon à la dose d'une chéramys (=0 litre ,018), et boire cela dans du vin. Bon pour expulser le chorion, amener les règles et tirer le fœtus à demiformé : cinq cantharides, ôter les ailes, les pattes et la tête, puis tribulus marin, piler avec la racine et les feuilles, à la dose d'une conque, évanthème (anthemis chia), même quantité, graine d'ache, quinze œuss de sèche, boire cela ensemble dans du vin doux coupé d'eau, quand il y a douleur; la semme prendra un bain de siége chaud, et boira de l'hydromel coupé d'eau et du vin blanc doux. Bon pour expulser le chorion; racine de l'oloconitis douce (cyperus esculentus, d'après Fraas), elle est comme le bulbe, mais petite comme une olive, piler dans du vin et donner à boire; si elle est petite, en prendre deux; si elle est grosse, une seule suffit; mèler des graines, cumin d'Ethiopie, séséli de Marseille (seseli tortuosum) ou la

G. – δμοκονίτιδος J. – Gal. Gl.: όλοκωνίτης, βοτάνη τις άγρία λαχανώδης. – ηδίης pro γλ. C (θ, ιδίης). – ρίζαν J. – ως δ (δ om. vulg.) β. DGIJ, Frob., Limd. – μικρὸν J. – ελαίην D. – σμικρὰ vulg. – μικρὴ θ. – μείζω vulg. – μείζων CO. – άρκεῖ vulg. – άρκεη θ. – σέσελις DH. – μασαλιωτικὸν FIK. – μασαλιωτικὸ (D, al. manu μασσ) Η. – μασσαλεωτικὸν C. – μασσαλιότικον (sic) θ. – ηως ξηρὸν CO. – ημιχοίνικον vulg. – ημιχοινίκιον CO. – οίνου CH. – κοτύλλας θ.

τὸ λιδυχὸν ξηρὸν ήμιχοινίχιον σύν οίνω χοτύλησι τρισίν, έψεῖν 1 καὶ άγειν ές τὸ ήμισυ, καὶ ἀπὸ τούτου πινέτω. 2 Άλλο · λύγου καρπὸν, σεσέλιος ίσον, σμύρνης, τρίδειν όμοῦ, καὶ σὸν δόατι διδόναι πίνειν. \* Έκδολια· άγνου λευκής νέης όσον όξύδαφον, έν οίνω λευκώ εὐώδει δὸς πιεῖν, τρίψας λεῖον. "Ετεροθ : χαστορίου ή \* σαγαπήνου όδολὸν, άσφάλτου δραχμήν μίαν, νίτρου δύο, πάντα τρίψας εν γλυχεῖ οίνφ καὶ ἐλαίω ὅσον ἡμικοτύλιον, δὸς πιεῖν νήστει ὀδολούς δύο, καὶ λοῦσον θερμῷ καλῶς. Άλλο δριοίως έχον έχίνους θαλασσίους τρεῖς τρί∮ας δλους λείους εν οίνφ εὐώδει, δὸς πιεῖν. Αλλο μίνθης δεσμίδα <sup>6</sup>σμιχρήν και πηγάνου και κοριάννου, και κέδρου ή κυπαρίσσου πρίσματα, εν οίνω εὐωόει όὸς πιείν και των εχίνων, ην έγη, βοφεέτω έπὶ τὸ πλεῖστον ώσαύτως· ἔπειτα λοῦσον θερμῷ. ᾿Αλλο <sup>7</sup> όμοίω; · ἄννησον, κεδρίδας, σελίνου καρπόν, αίθιοπικόν κύμινον, σέσελι, έχαστου ήμισυ δξυδάφου δὸς έχπιεῖν οίνω λευχῷ τρίψας λεῖον. Άλλο \* όμοίως · δικτάμνου δεσμίδα καὶ δαύκου καρποῦ δραγμάς δύο, καὶ μελάνθιον ίσον, εν οίνω λευχώ, τρίψας λεΐον, δὸς πιείν, καὶ λούσον θερμῷ πολλῷ · διδόναι δὲ πρὸς τὴν ἰσχύν τοῦ νοσήματος. Άλλο · γαλδάνην δσον ελαίην \* τρίψας εν κεδρίνω ελαίω προσθέσθω · τοῦτο ούναται διαφθείρειν και εκδάλλειν τὸ νωχελές. Άλλο έκδολιον 10 έγχυτον ύστερέων ' όταν σαπή νεκρωθέν ύπο ψύχεος, όταν άνεμος ψυχρός ή, χρόχον τρίψας λεΐον δσον δλαήν, εν στέατι χηνός εγχέαι, καὶ έఞν ώς πλείστον χρόνον. Ποτόν 11 συμβάλλον πρός τόδε χαλώς · χόνυζαν τήν

<sup>&#</sup>x27; Καὶ οπ. C. - καὶ ἀπὸ τοῦδε διδόναι θ. - τοῦδε C. - ² άλλο ἐκδόλιον DQ'. - λυγοῦ 1, Ald. - λυτου (sic) καρπὸς θ. - σμύρνη CH. - οἴνου ἐν pro ὁμοῦ καὶ σύν C. - ἐν pro σύν θ. - τρίδειν pro πίνειν C. - ³ ἐμδόλια <math>H. - ἐκδόλιονJ.-άλλο pro έχδ. DQ'.- δξόδαφον  $\theta.-$ λίον  $\theta.-$  σαγαπίνου C.- δραγμήν FIJ. - νίτρου δραχμάς δύο θ. - πάντα om. Cθ. - οίνω om. Cθ. - ελαίου vulg. - ελαίω θ. - ήμιχοτυλίω θ. - νήστι C. - λοῦε Cθ. - καλώς om. Cθ. - . δ. ε. om. \* μικρήν vulg. - σμικρήν C. - κοριάνου DHJ, Frob., Cordæus, Lind. - κηρίον όνου pro χορ. C. - σπέρμα (πρίσματα θ), εν vulg. - εὐώδει vulg. - εὐώδει ΙΙ, Ald. – ροφείτω θ. – τῶ πλείστω θ. – τῶν πλείστων C. —  $^{7}$  όμ. om. CJθ. – άννησσον θ. - άνησον Κ. - άνισον CDHJ. - όξοδάφου θ. - όξ. om. C. - πιείν C. - εν οίνω θ. - λίον θ. - - όμ. om. CJθ. - δικτάμου DHJ. - δραγμάς J. δρ. om. C.-μελάνοτον θ.-λίον δός έκπιείν θ.-δός πιείν λείον C.-θερμώ καὶ πολλώ DH. - νουσ. Lind. - \*τρίψασα θ. - δύναται om. Cθ. - ἐκδάλλει καὶ διαφθειρε ην πιν ωχελες (sic) θ. - ἐκδάλλειν τὸ (ἡ pro τὸ C; ἡν pro τὸ Vatic. Codd. ap. Foes) νοχελές (νωχελές CDFGHIJK, Lind.) vulg. — "έγ-

seuille sèche de Libye (graine du silphion), à la dose d'une demi-chénice, avec trois cotyles de vin, faire cuire et réduire à moitié; la semme boira de cette préparation. Autre : graine de vitex, séséli, quantité égale, myrrhe, piler ensemble et donner à boire avec de l'eau. Expulsifs : vitex blanc frais un oxybaphe, bien broyer et donner à boire dans du vin blanc de bonne odeur. Autre: castoreum ou sagapenum une obole, asphalte une drachme, nitre deux drachmes, piler le tout dans une demi-cotyle de vin doux et d'huile, et saire boire à jeun à la dose de deux oboles; puis bien laver à l'eau chattle. Antre: trois hérissons de mer, les bien piler entiers dans du vin de bonne odeur, et donner à boire. Autre : une petite poignée de menthe, de rue et de coriandre, sciure de cédros (juniperus oxycedrus) ou de cyprès, donner à boire dans du vin de bonne odeur; et aussi la femme prendra autant qu'elle pourra d'un potage aux hérissons de mer, s'il y en a; puis elle se lavera à l'eau chaude. Autre, semblable : anis, baies de cédros, graine d'ache, cumin d'Ethiopie, séséli, de chaque un demi-oxybaphe, bien piler et donner à avaler dans du vin blanc. Autre, semblable : une poignée de dictame, deux drachmes de graines de daucus, nielle autant, bien piler et donner à boire dans du vin blanc; la femme se lavera avec beaucoup d'eau chaude; on proportionnera la dose de cette préparation à la force de la maladie. Autre : galbanum gros comme une olive, piler dans de l'huile de cédros, et appliquer; cela peut saire avorter et chasser ce qui tarde à sortir. Autre qui s'administre en infusion pour débarrasser la matrice : quand le sœtus, tué par le froid que produit un vent glacial, se putrésie, bien piler du sasran à la dose d'une drachme, dans de la graisse d'oie, insuser dans la matrice et laisser le plus

χύτων FG. - 6 στερέων <math>C. - 6 στέρων vulg. - 7 εῖον τρέψας <math>J. - 3 είον θ. - δ σον δραχμήν (δρ. οπ. <math>θ. δραχμής H) δλαήν (δλαήν FK; δλαή DHIJ) vulg. - χην. στέ. <math>Cθ. - " σ. π. τ. α. οπ. <math>Cθ. - πδίοσμον J. - μέλι ααὶ έητίνην Cθ. (Ald., βετ.). - μέλι α. β. οπ. <math>vulg. - 3 εὐωδει vulg. - εὐωδει γεις. β. - δωβείη <math>σεωδει βιικ. - εὐδείη σεωδεικ. β. - 3 εὐωδει νulg. - 3 εὐωδει γεις. Για εὐδείη <math>σεωδει βιικ. - εὐδείη σεωδεικ. β. - 3 εὐωδει γεις. Για εὐδείη <math>σεωδεικ. β. - 3 εὐδείη είωδει βιικ. - εὐδείη είωδει βιικ. - εὐδείη <math>σεωδεικ. β. - 3 εὐδείη είωδει βιικ. - 
ήδύοσμον, μέλι καὶ ρητίνην τρίψας λείην εν οίνω εὐώδεϊ, ή έν συρμαίη, δούναι πιείν, καὶ λούσαι θερμῷ. 1 Αλλο διιοίως ποτόν τοῦ παιδίου καὶ τῶν ἐνόντων κακῶν · ἰὸν χαλκοῦ ξυντρίψας ξὺν μελιτι καὶ συρμαίη δὸς πιεῖν. Άλλο πρόσθετον ἐκδόλιον, ἡν ἀποθνήσκη • γαλκοῦ δινήματα ένθεις ές δθόνιον μαλθακόν πρόσθες πρός τό στόμα τῶν μητρέων, καὶ ώρελήσεις. 2 Έκδολιον προσθετόν, ήν εναποθνήσκη δστρακον νέον, καὶ στέαρ χήνειον τρίψασα προσθέσθω. Άλλο 3 προσθετόν νίτρον εψήσας ξὺν ρητίνη καὶ ποιήσας βάλανον, βάπτων ες δονιθος στέαρ, προστίθει. Άλλο \* προσθετόν · χάριεν τὸ ἐπονομαζόμενον τούτου δίζαν πρός τον διαφαλόν πρόσθες μή πουλύν χρόνον. \*Αλλο · άγρίην χολοχύντην χαὶ μυών ἀπόπατον τρίψας \* λεῖα προστίθει. Άλλο 6 ἐπιδετόν · ρητίνην καὶ στέαρ δρνιθος τρίψασα άμα καὶ μίξασα ἐπιδησάσθω ἐπὶ τὸν δμφαλὸν καὶ τὴν γαστέρα. <sup>7</sup> Άλλο προσθετόν τοῦ κισσοῦ τοῦ λευκοῦ τὸν καρπὸν καὶ κέδρου πρίσμα τρίψασα καὶ βαλάνια ποιήσασα προστιθέσθω. 8 "Αλλο" χελώνης θαλασσίης τον έγχεφαλον και αιγύπτιον κρόκον και άλας αιγύπτιον τρίψας και ξυμμίξας ποιέειν βαλάνους, και προστιθέσθω. Έκδολιον θυμίημα, δυνάμενον και αξιμα γαστρός εξελάσαι είτεης φύλλα επί πυρ επιθείς θυμιην, και περικαθίσας την γυναϊκα έην άχρις αν δ καπνός ες την μήτρην ενδύνη. 10 Περί ίασιος έχτρωσμοῦ · όταν ή γυνή έχτρώση καὶ

τὸ παιδίον μη ἐξίη, ήν τε σαπη καὶ οἰδήση, η άλλο τι πάθη τοιοῦ-

r'π. l. έκ. om. IK. - Ante περὶ addit άλλο D. - άλλο pro π. i. έπ. U. - άλλο

<sup>1</sup> Å. δ. π. om. G, Ald. – άλλο post ποτὸν D. – όμ. om. C. – συντρ. J. – τρίψας θ. – ἐν θ. – σὺν J. – ἐκδ. ἡν ἀπ. om. CFGHIJθ. – καὶ ἀφ. om. Cθ. — ² ἐκδόλιον προσθετὸν ἡν ἐναποθνήσκη Cθ (FGHI, ἀποθνήσκη) (Q', ἀποθνήσκη σκει). – άλλο pro ἐκδ.... ἐναπ.... Cordæus, Lind. – ἐκδ.... ἐναποθνήσκη om. vulg. – χήνιον Cθ. – τρίψας θ. — ³ πρ. om. J. – λίτρον θ. – σὺν C. – ῥιτ. FGI, Ald. – καὶ om. Cθ. — ⁴ πρ. om. HIJK. – χάρις θ. – κάριεν (sic) J. – τὸ om. Cθ. – δνομα C. – οῦνομα θ. – ἐπωνομαζόμενον D. – τούτου om. Cθ. – ῥίζα θ. – πολὺν θ. —  $^5$ λία θ. – προσθέσθω Cθ. —  $^6$ ἐπιδ. om. FGHJ, Ald. – προσθε

longtemps possible. Breuvage très-utile pour le même objet : conyza odorante, miel et résine, bien piler et donner à boire dans du vin odorant ou dans de l'eau du navet employé pour vomir; puis se laver à l'eau chaude. Autre breuvage, pour l'enfant et les lésions intérieures : vert-de-gris, broyer avec du miel et du navet, et donner à boire. Autre expulsif en pessaire, quand l'enfant meurt : limaille de cuivre, mettre dans un linge souple, et appliquer à l'orifice de la matrice, vous en retirerez de l'avantage. Pessaire expulsif, en cas de mort de l'ensant : têt neuf, graisse d'oie, piler et appliquer. Autre pessaire : nitre et résine, faites cuire, formez un gland, trempez dans la graisse de volaille, appliquez. Autre pessaire: l'herbe appelée gracieuse, appliquez-en la racine à l'ombilie pendant un temps qui ne soit pas trop long. Autre: concombre sauvage, excréments de rats, piler bien, appliquer. Autre, qui se porte en sachet : résine, graisse de volaille, piler ensemble, meler, et attacher sur l'ombilic et le ventre. Autre, en pessaire : baies de lierre blanc, sciure de cédros, broyer, faire des glands, et appliquer. Autre : cervelle de tortue marine, sasran d'Égypte, sel d'Égypte, broyer, mèler, saire des glands, et appliquer. Fumigation expulsive, capable aussi de faire sortir du sang hors de la matrice : mettre des feuilles de saule sur le feu et fumiger; on fera asseoir la femme et on la laissera jusqu'à ce que la vapeur entre dans la matrice. Du traitement de l'avortement : quand, une femme se blessant, l'enfant ne sort pas, soit parce qu'il est putréfié et gonflé, soit par quelque autre cause de ce genre, jus de poireau et d'ache exprimé à travers un linge, une cotyle d'huile de rose, un quart de cotyle de graisse d'oie, trois oboles de résine fondue dans de

Εγχυτον pro π. ὶ. ἐχ. CH0. – ἡ οπ. DH. – σαπείη DFGHIJK. – Ante καὶ addit ἢν τε θ. – οἰδήσει Η. – εἰτε pro ἢ J. – πάθοι J. – τοῖον Cθ. – διαράμεος, al. manu διὰ ῥάχιος D. – ἀμφοτέρων (ἀμφοτέρω C) ἐπισυνάξας (ἐπ. οπ. Cθς ἐπισυνάξαι D), καὶ (καὶ οπ. θ) κοτύλην ῥοδίνου ἐλαίου (ῥοδ. ἐλ. κοτύλην θς ροδ. ἐλ. καὶ κοτ. C) vulg. – χηνὸς στ.  $C\theta$ . – τετάρτη μόρον (sic)  $\theta$ . – βιτ. PGI, Ald. – καὶ ῥητίνης ὁδολ.  $C\theta$ . – τρὶς  $\theta$ . – ὑψηλότερα DFG. – ὑψηλότερον I. – εἰς IIJ. – καμένη οπ.  $C\theta$ . – τέσσερας  $\theta$ .

τον, πράσα καὶ σελινα ἐκθλίψας τὸν χυλὸν διὰ βάκεος ἀμφοτέρων, ροδίνου έλαίου χοτύλην, και στέαρ χηνός όσον τεταρτημόριον, βητίνης τε όδολοὺς τρεῖς χατατήξας ἐν ἐλαίω, χαὶ ποιήσας πρὸς ποδῶν δψηλοτέρην, έγχεον ές τὰς μήτρας καὶ έχέτω κειμένη χρόνον στι πλείστον · έπειτα χάθισον ήμέρας τέσσαρας , 1 χαὶ έζέρχεται τὸ ἀποσαπεν παιδίον ήν δε μή, λαδών άλας αιγυπτίους και κολοκύντην άγρίην χλωρήν, μέλιτι μίζας, τρίψας, δούναι καταφαγείν, καὶ ἐπήν φάγη, κινεέσθω τῆδε καὶ τῆδε. 2 Έκδολιον προσθετόν . άλας αίγυπτίους, καὶ μυόχοδα, καὶ άγρίην κολοκύντην, \*καὶ μέλιτος δσον τεταρτημόριον έπιχεϊν ήμίεφθον, \*καλ λαδών βητίνης δραχμήν μίην έμδαλε ές το μέλι και την κολοκύντην και τὰ μυόχοδα, ξυντρίψασα πάντα καλῶς, καὶ ποιήσασα βαλάνους, πρὸς τὴν μήτρην προσθέσθω, έως αν δοχέη χαιρός είναι. "Ετερον έχδολιον, δ το παιδίον βλητών γενόμενον έχδάλλει έλξίνην έν οίνω τρίψας πότισον. "Ετερον ποτὸν ἐκδολῆς, δ τὸ παιδίον ἐκδάλλει πελιδνόν • τοῦ ἐκτόμου τὰς ρίζας τρίψας λεπτά, τοῖσι τρισί δακτύλοισ:, καὶ σμύρνης όσον κύαμον άρα;, έν οίνω γλυκεί πίπισκε. <sup>7 \*</sup>Εκδολιον · κορίαννον ξύν τη βίζη και νίτρον καὶ νέτωπον προσθεμένη περιπατείτω. "Εγχυτον ε έμβρύου, ξυ έναποθάνη, ώστε έκδάλλειν \* κρόκον τρίψας έπίχεε χηνός έλαιον, καὶ διηθήσας, έγγεε ές τὰς μήτρας, καὶ καταλίμπανε ὡς πλεϊστον χρόνον. "Εμβρυον ακίνητον φθεϊραι " καὶ έκβαλεϊν : στυπτηρίης σχιστής δραχμήν μίαν, σμύρνης ίσον, έλλεδόρου μέλανος τριώδολον τρίψες

1 "Ην εξέρχηται pro καλ... παιδίον  $C\theta$ . – εὶ pro  $\theta$ ν  $C\theta$ . – κολοκύνθην C. – καὶ (καὶ οπ.  $C\theta$ ) τρίψες vulg. – καταφαγεῖν  $C\theta$ . – φαγεῖν vulg. – κινήσθω  $\theta$ . — ² ἐκβόλιον προσθετὸν  $CDFHIJKQ'\theta$ , (Lind., ἐμβόλιον). — ³ καὶ οπ.  $\theta$ . – τετάρτη μόρον  $\theta$ . – ἐπισχεῖν IK. — ⁴ καὶ  $\theta$ . – καὶ οπ. vulg. –  $\theta$ ιτ. FGI, Ald. – μίαν  $\theta$ . – εἰς  $C\theta$ . – τὸ μέλι καὶ οπ C. – συντρ. (ξυντρ. CDHIK) vulg. – συντρίψασα  $\theta$ . – καὶῶς οπ.  $\theta$ . – καὶ οπ.  $C\theta$ . – ἐκθ ρτο Eως ἀν (D,  $\theta$ ν) FHIJK. — ⁴ ἐκβόλιον ποτὸν sine ἔτερον  $C\theta$ . –  $\theta$  τὸ οπ.  $C\theta$ . – παιδίον ἐκβάλλειν όλόκληρον  $\theta$ ν ἐλξ.  $\theta$ ν Γρο. – ἐκκθάλιον  $\theta$ ν εἰξ.  $\theta$ ν συντρίξε. —  $\theta$ ν συντρίφιον  $\theta$ ν συντρίφιον

λεΐα ἐν οίνφ μέλανι, βαλάνια ποιέειν, καὶ προστιθέναι, ἄχρις ἐν κατ' ὀλίγον ἀπολυθῆ. Κλυσμοὶ<sup>10</sup> καθαρτικοὶ μητρέων, ἢν ἐκ τόκου ἐλ-

l'huile; alors, ayant fait les pieds plus élevés que la tête, insuser dans la matrice; la semme, couchée, gardera cette insusion le plus longtemps qu'elle pourra; puis elle restera sur son siège pendant quatre jours; après quoi sort l'embryon putréfié; sinon, sel d'Égypte, concombre sauvage vert, méler avec du miel, broyer et donner à avaler, après avoir avalé, la femme se remuera cà et là. Pessaire expulsif : sel d'Égypte, excréments de rats, concombre sauvage, verser par-dessus un quart de miel demi-cuit, puis, prenant une drachme de résine, la jeter dans le miel, le concombre et les excréments de rats, bien broyer le tout, faire des glands, et appliquer à la matrice, tant que cela paraîtra convenable. Autre expulsif, qui chasse l'enfant frappé d'apoplexie : helxine (convolvulus arvensis), piler dans du vin et donner à boire. Autre breuvage expulsif, qui chasse l'enfant devenu livide : racines d'ellébore noir, pilées menu, une pincée, myrrhe gros comme une fève, donner à boire dans du vin doux. Autre, expulsif : coriandre avec la racine, nitre, nétopon, la semme mettra cela en pessaire et marchera. Infusion pour la matrice, propre à chasser le sœtus, s'il est mort : piler du sasran, verser de la graisse d'oie, passer, infuser dans la matrice, et l'y laisser aussi longtemps que possible. Pour détruire et chasser le fœtus qui ne fait aucun mouvement: alun fendu une drachme, myrrhe autant, ellébore noir, trois oboles, bien broyer dans du vin noir, faire des glands, et appliquer, jusquà ce qu'ils se dissolvent peu à peu. Injections détersives de la matrice, ul-

τρον θ. - καὶ ν. om. vulg. — "ἔμβρυον Jθ. - ἀποθάνη (ἐναποθάνη Cθ) παιδίον (παιδίον om. Cθ), ώστε vulg. - ἐκδάλλει J. - καὶ ἐπιχέας Cθ. - καὶ διηθήσαντα C. - διιθήσας Ald. - ἐγχέαι Cθ. - εἰς J. - ἐᾶν pro καταλ. Cθ. — "καὶ
cm. J. - ἐκδαλλεῖν (sic) F. - ἐκδάλλειν Jθ. - μίαν om. θ. - λία θ. - βαλάνεια
C. - προστιθέναι ἀγχι (ἀγχι om. θ; ἀγχυ D; ἀγχι του sic C), ἀχρις (ἀχρι θ;
ἄχρις om. C) ἀγ (ᾶν om. C; ὅτου pro ἀν θ) κατ' vulg. — "\* καθαρτήριοι Cθ.
- ἐλκωθώσι vulg. - ἐλκεωθέωσιν C. - ἐλκωθέωσιν θ, Lind. - φλεγμήνωσιν ΗΚ.
- φθεγμασίης (sic) Ι. - ὀλίνθους Η. - ὀλόνθους θ. - ἐπιχέασα καὶ ζέσασα Cθ. ἀφείναι (ἀφῆναι θ) καὶ (καὶ om. θ) κατ. vulg. - χλιηρὸν vulg. - χλιαρὸν θ. κλείσαι vulg. - κλύσαι DFHIK. - κλῦσαι CJθ. - τὰ om. C. - μὲν pro μὴ C. κλέω (κλείονι Cθ) τούτων (τ. om. Cθ) κλ. vulg.

χωθέωσιν ή φλεγμασίης · όλύνθους γειμερινούς, δόωρ έπιγέας χαί ζέσας, άφείναι, καταστήναι, είτα έλαιον έπιχέαι χλιαρόν και μίζαι, αλύσαι δε δύο κοτύλησι το πλείστον πάντα δε τά αλύσματα μπ πλέονι κλύζειν. Καὶ σιδίοισι καὶ 1 μάννη, ἐν οἶνω μέλανι αὐστηρώ έψημένω, εἶτα ἀποχέας τὸν οἶνον, τούτω κλύζε. \* Άλλος κλυσμός. τρύγα οίνου κατακαύσας τῆξον, καὶ ἐν ὕδατι κλύσον, εἶτα σίδια, μύρτα, σχοΐνον εὐώδεα, φακοὺς έψήσας ἐν οἴνω, ἀποχέας τὸν οἶνον, κλύζε. <sup>3</sup> Άλλος κλυσμός · βούτυρον, λιδανωτόν, βητίνην, μέλιτι τήξας έν τῷ αὐτῷ, οἶνόν τε ἐπιχέας, κλύζε χλιαρῷ. \*Η ἀκτῆς καρπὸν έψήσας εν δοατε, \* ἀποχέας τὸ ὕδωρ, τρίψας εν τῷ αὐτῷ σέλινον, σμύρναν, άννησον, λιδανωτόν, έπιχέας οίνον ώς εὐωδέστατον ίσον τῷ ὕδατι, διηθήσας δι' δθονίου, χλιήνας, κλύσαι. 5 Άλλο κράμδην, καὶ λινόζωστιν, καὶ λίνου σπέρμα, <sup>6</sup>καὶ χλωρὸν τὸ λίνον έψήσας ἐν <sup>7</sup> βοατι, ἀπηθήσας, κλύσαι τῷ ὕδατι. 8 \*Η μυρσίνης τῶν φύλλων ὀξύδαφον, σμύρνης, αννήσου, μέλι, βητίνην, μύρον αλγύπτιον, τρίψας πάντα καὶ ένώσας, ἐπιχέας οἶνου λευκοῦ ὡς εὐωιοεστάτου κοτύλας οὐο, διηθήσας, χλιήνας, κλύσον τούτω. \*Η δάφνης καρπόν καὶ \* γλήχωνα έψήσας εν δοατι, μύρον τε ρόδινον επιγέας, τούτω κλύζε γλιήνας. \*Η χηνὸς στέαρ 10 βητίνη μίζας, ἐπιχέας τε πρὸς τοῦτο οἶνον, καὶ χλιήνας κλύσαι. 11 Αλλο · βούτυρον καὶ κέδρινον έλαιον ἐν μέλιτι δλίγο χλιήνας, ξυμμίξας, κλύσαι. Ή μέλι, βούτυρον, 12 σχοϊνον, κάλαμον εὐωδεα, βρύον θαλάσσιον έψησαι έν οίνω, εἶτα ἀπηθησαι, καὶ ούτω κλύσαι. \*Η 13 σελίνου καρπόν, σέσελι, σμύρναν, άννησον, μελάνθιον έν

' Μάνη (D, emend. al. manu) FGHIJ. - ἡψημ. C. — ² ἄλλος χυμὸς F. – ἄ. x. om. G. – ἄλλος om. C. – τῆξαι CJKθ. – τῆξε (F, al. manu τῆξον) HL – καὶ om. Cθ. – Post τδ. addunt τούτω Cθ. – κλύσαι CD (F, al. manu κλύσον) HIK. – κλύσαι Jθ. – ὕστερον δὲ pro εἶτα Cθ. – σχίνον DH. – σχῖνον Κ. – ἐν οἶνω ἐψ. Κ. – κλύσαι C. – κλῦσαι θ. — ³ ἄ. κ. om. FG. – κλ. άλ. D. – άλ. om. C. – κλ. om. J. – βιτ. FGI, Ald. – μέλι θ. – μέλιτι vulg. – μίξας pro τήξας C. – τε om. Cθ. – γλιηρῷ vulg. – χλιαρῷ θ. — \* καὶ ἀποχ. C0. – ἄνησον Κ. – ἄνισον CDHJ. – ἐπιχέας τε καὶ (τε καὶ om. Cθ) (καὶ om. J) οἶνον vulg. – εὐώδεα vulg. – εὐώδεη DFGHIJK. – εὐωδέστατον θ. – διθησας G, Ald. – τε (τε om. Cθ) 'νulg. — \* ἄλλος θ. – ἄλλο om. FG. – ἄλλος κλυσμὸς DHIJK Q', Lind. – λινοζώστιν vulg. – λινόζωστιν DFθ. — \* καὶ om. HK. – λίον, al. manu λίνον F. – λίνον CGK, Ald. — ' Post τθ. addunt τε DHIJK. — \* ἢ θ. – ἢ om. vulg. – ἐνίσου CDHJ. – ἀνήσου l. – ἀνήσου K. – βιτ. FGI, Ald. – καὶ μύρον J. – ἐνίσου CDHJ. – ἀνήσος β. (θ, ταυτῶ). – ἐπιχέας τε καὶ (τε καὶ om. Cθ) elνου vulg. – διθήσας Ald. – καῦσον CHIJK, Ald. – αὐτῆ vulg. – τούτω θ. —

cérée à la suite de l'accouchement ou d'une phlegmasie : figues non mûres d'hiver, verser de l'eau, faire bouillir, passer, laisser reposer, puis verser de l'huile tiède et méler; l'injection sera de deux cotyles au plus. Aucune injection ne doit dépasser cette quantité. Faites cuire des écorces sèches de grenade et de la manne dans du vin noir astringent, décantez, et injectez ce vin. Autre injection : lie de vin calcinée, dissolvez, et faites l'injection avec l'eau; puis faites cuire écorces sèches de grenade, baies de myrte, jonc odorant, lentilles dans du vin, décantez, et injectez le vin. Autre injection : beurre, encens, résine, miel, faire fondre ensemble, verser du vin, et injecter tiède. Ou bien baies de sureau, faire cuire dans l'eau, décanter, piler ensemble ache, myrrhe, anis, encens, verser du vin très-odorant autant qu'on avait fait d'eau, passer au travers d'un linge, faire tiédir, injecter. Autre : chou, mercuriale, graine de lin, lin vert, cuire dans l'eau, passer, injecter. Autre: seuille de myrte un oxybaphe, myrrhe, anis, miel, résine, parsum d'Égypte, piler et incorporer, verser deux cotyles de vin blanc très-odorant, passer, faire tiédir, injecter. Autre : baies de laurier, pouliot, faire cuire dans l'eau, verser de l'huile de rose, faire tiédir, injecter. Autre : graisse d'oie, résine, mèler, verser du vin, faire tiédir, injecter. Autre : beurre, huile de cédros, un peu de miel, faire tiédir, mélanger, injecter. Autre: miel, beurre, jonc, calamns odorant, fucus marin (zostera marina), faire cuire dans du vin, passer, injecter. Autre : graine d'ache, séséli, myr-

<sup>\*</sup> γλίχ. ΗΙ. – τε οπ. Cθ. – ούτω pro τούτω DQ', Lind. – χλιάνας FGIJ. — ττ̄, (ττ̄, οπ. Cθ) ρητ. (ριτ. FGI, Ald.) vulg. – μίξας ἐς τωυτὸ ἐπιχέας οἰνον CΔ. – χλιάνας FGIJ. — " άλλος θ. – άλλο οπ. FG. – χλισνας ταλος DQ', Lind. – άλλος χλισμός ΗΙJΚ. – Ante ἐν addit ἄμα J. – ἐν οπ. Cθ. – χλιήνας χλύσον (χλ. οπ. θ; χλύσαι CDFIJK; χαύσον G) αὐτῷ ἢ δάχνης χαρπὸν (ξυμμίξας χλύσαι pro αὐτῷ ἢ δ. χ. C, θ συμμ.; αὐτῷ ἢ δ. χ. οπ. DFHIJK), ἢ (ἢ οπ. Lind.) βαλεῖν (βαλεῖν οπ. Cθ; λαδών Lind.) μέλι vulg. — ιι σχίνον DH. – σχίνον Κ. – χαὶ χαλαμον θ. – βρύων θ. – χαὶ (χιὶ οπι. Cθ) ἐψῆσαι (ἐψεῖν Cθ) vulg. – είτα οπι. Cθ. – ἀπηθήσας Cθ. – χαὶ οπι. Cθ. – τούτω pro ούτω CDHIJK. – χλύζε C, – χλῦζε θ. — ιι σεσέλιος vulg. – σέσελι θ. – άνισον CHI. – ἄνησον Κ.

οίνω, απηθήσας του οίνου, κλύσαι. ή κέδρου έψήσας εν οίνω, κλύσαι τῷ οἴνφ. "Η 1 κισσὸν έψήσας ἐν δὸατι, κλύσαι τῷ δὸατι. "Η ἐλάτήριου, 2 η χέστρου δύο πόσιας, έψειν εν ύδατι όσου δύο χοτύλησι, καὶ κλύσαι χλιαροι. <sup>3</sup>Η <sup>3</sup> σικύης έντεριώνην δσον διδάκτυλον έψήσας έν χοτύλησι δύο βόατος, έπὶ τὸ βόωρ ἐπιχέας μέλι καὶ ἔλαιον, τούτο κλύσαι. \*Η θαψίης ρίζης δσον δύο πόσιας τρίψας \* λείον, ἐπιγέας τε μελι καὶ έλαιον, διεὶς ΰὸατι χλιαρῷ όσον ουσὶ κοτύλησι, κλύσαι. Ή έλλεδόρου μέλανος, όσον δύο πόσιας διείς οίνω γλυκεί και δοατι, κλίζειν. \*Η χόχχους \* χνιδίους όσον έξήχοντα τρίψας λείους, έπιχέας τε μέλι καὶ έλαιον καὶ δόωρ, κλύσαι. Κλυσμός εκρατυντήριος, ήν έλχες ή χαθαρά · δλύνθους γειμερινούς τρίδειν, χαὶ ἐπιχέειν υδωρ, βρέζον δὶ δλην ἡμέρην, καὶ έλαιον ἐπίχεε, καὶ κλύσαι. \*Η σιδίοισι καὶ λωτοῦ <sup>7</sup> πρίσμασιν, εν οίνω δὲ μελανι έψεῖν. "Όταν <sup>8</sup>δὲ ἀκάθαρτα φέρηται , τρύγα καίειν, καὶ οίνω καὶ ΰδατι κλύζειν. Η σιδίω, δώμ βυρσοδεψική, μυρσίνης φύλλοισι \* καὶ βάτου, ἐν οἴνω μέλανι έψεῖν, καὶ κλύζειν. 10 Κλύσματα πρὸς τὰ παλαιὰ έλκεα γυλῷ κράμδης έψημένης χλύζειν · χαὶ λινόζωστιν όμοίως · χαὶ 11 νίτρον παράμισγε έρυθρον όλίγον. Σμύρνης 12 όξύδαφον, λιδανωτόν, σέσελι, άννησον, σελίνου σπέρμα, νέτωπον, βητίνην, μέλι, χήνειον στέαρ, όξος 18 τὸ λευκόν, μύρον το λευκόν αιγύπτιον, εν τωύτῷ τρίδειν ίσον έκάστου λεία, είτα οίνω διείς λευκώ κοτύλησι δυσί, χλιηρώς κλύζειν. 14 1 λινόζωστιν

Ald. - λινοζώστιν vulg. - λινόζωστιν D0. - 11 λίτρον 0. - όλίγον έρυθρον 0.

<sup>&#</sup>x27; Κισθόν θ. - όμοίως pro έψ. θ. - δμου pro έψ. C. - έν ὕδ. κλ. om. J. τούτω pro τῷ ὕδ. Cθ. - τοιούτω pro ὕδατι Η. - 2 λ x. om., restit. al. mane D. - οχόσον pro ή x. CH0. - Post δύο addit άμα J. - καὶ (καὶ om. Co) δσον δύο χοτυλών (χοτύλων F; χοτύλησι C) (addit καὶ θ) κλ. χλιηρώ; (χλιηρώ H; χλιαρώ θ) vulg. — 3 συχίης D. – έντεριώνην DCO. – έντεριόνην H. – έντεριώνης vulg. - δάκτυλον vulg. - διδάκτυλον θ. - έν ΰδ. κοτ. δύο C (θ, δύο κοτ.). - δύο.... χοτύλησι om. J. - 1 λίον θ. - τε om. Cθ. - καὶ om. θ. - χλιπρφ vulg. - χλιαρώ θ. - δισί (sic) Κ. - χοτ. δυσί C. - \* χνηδίους ΗΙΚ. - λίους θ. τε om. Co. - Ante μέλι addit καὶ J. - μέλι έλαιον ύδωρ Co. - \* κρατύντηρος Η. - πρατυντήριος Ι. - πραντύντηρος Κ. - Ελκη vulg. - Ελκεα CDFIJKQ', Cordaus, Lind. - καθ. om. D. - ολίνθους Η. - ολόνθους θ. - επίχεε C. - επιχέσε θ. - δ' θ. - δλην om. Cθ. - ήμέραν vulg. - ήμέρα Η. - την ήμέραν Q'. - ήμ**έρην** Co, Lind. - xai ponit post thator J. - imigiat Co. - 1 πρήσμαστ 0. - dt C. - di om. vulg. — \* δi (δi om. θ) du. ή και (ή και om. θ) φέρηται vulg. – xai C, Lind. - xai om. vulg. - xai τω vo. Co. - \* xai om. Co. -- " xì. om. Cl. - τά om. D. - Ελκη (Ελ. om. 6) vulg. - Ελκεα CD, Cordæus, Lind. - χηλώ F,

cédros, faire bouillir dans du vin, injecter le vin. Autre : lierre, faire bouillir dans de l'eau, injecter l'eau. Autre: datérion ou cestron (sideritis syriaca, d'après Fraas), deux potions, faire bouillir dans deux cotyles d'eau, injecter tiède. Autre : le dedans d'une courge, long de deux doigts, saire bouillir dans deux cotyles d'eau, verser dans l'eau du miel et de l'huile, et injecter. Autre : racine de thapsie, deux potions, bien piler, verser du miel et de l'huile, délayer avec deux cotyles d'eau tiède, et injecter. Autre : ellébore noir, deux potions, délaver avec du vin doux et de l'eau, et injecter. Autre : soixante grains de Cnide (baies du Daphné gnidium), bien piler, verser du miel, de l'huile et de l'eau, et injecter. Injection fortifiante, si les ulcérations sont mondifiées : figues non mûres d'hiver, piler, verser de l'eau, laisser macérer pendant un jour, ajouter de l'huile, et injecter. Autre : écorces sèches de grenade et sciure de lotus, faire bouillir dans du vin noir. Quand les ulcérations sournissent une humeur impure, calciner de la lie, injecter avec du vin et de l'eau. Autre : écorce sèche de grenade, sumac à corroyeur, feuilles de myrte et de ronce, faire bouillir dans du vin noir, et injecter. Injections pour les vieilles ulcérations: injecter de l'eau où du chou a bouilli; de la mercuriale semblablement; et mêlez un peu de nitre rouge. Myrrhe un oxybaphe, encens, séséli, anis, graine d'ache, nétopon, résine, miel, graisse d'oie, vinaigre blanc, parfum blanc d'Egypte, de chaque partie égale, bien broyer le tout ensemble, puis délayer avec deux cotyles de vin blanc, et injecter tiède. Autre : mercuriale, saire bouillir dans l'eau, et passer.

<sup>-</sup> a rd om. DGIJ.-αλγύπτιον, ταυτα πάντα δμου τρίδειν (addunt λεία CHIK), είτα οίνφ vulg. - αίγ. ταῦτα ἐν τωυτώ πάντα τρίδειν δσον ἐπάστου hole of the  $C_s - \alpha i \gamma_s$  ev to a  $\dot{\alpha}$  a  $\dot{\alpha}$  is over  $\dot{\alpha}$  a  $\dot{\alpha}$  of  $\dot{\alpha}$  of  $\dot{\alpha}$  of  $\dot{\alpha}$ . em. 0. - χλτηρώ CH. — " ή.... κλύζειν om. J. - λινόζωστιν D0. - λινοζώστιν Tude - εν υδ. έψειν και άφηθειν θ. - έψε και άπιθι (sic) σμύρνης C. - δζόδαφον - σέσ. om. (D, restit. al. manu) Hikθ. - σέσ., νέτ. om. C. - Post έχάστου addit de trută  $0.-\chi$ impăs vulg. - de tă  $\chi$ impă  $C.-\chi$ impă H.

έψειν εν ύδατι και άπηθεινι Ή σιμύρνης όξύδαρον, λιδανωτόν, σέσελε, νέτωπον, ίσον έχαστου, χλιαροι κλύζειν. \*Η έλελίσφακον και ι υπερεκόν, εν υδωτι εψήσας, κλύζειν τῷ υδατι. ή ακτῆς καρπόν \* καιτ δαφνίδας έχατέρων έξ ίσου είψε εν οίνω, είτα τῷ οίνω κλύζε. 📆 <sup>3</sup> γλήχωνος τῷ δόπτε πλύσον. Ή χηνός Ελαιον 'έν βητένη τήξας, διμοίως χέδρινον έλαιον παραχέας όλίγον και μιέλιτε διατήξας, κλώζειν χλιερῷ. 5 \*Η ἀργύρου ἄνθος ἐν οἴνω καὶ μελιτι καὶ κηρῷ τηκτῷ, 6 καὶ κύπειρον 7 καὶ σχοῖνον καὶ κάλαμον, Ετινα δὴ ἐς μύρον μίσγοται, 8 καὶ Ιριν, βρύον, εν οίνου εψών, κλύζειν. Ή σελίνου καρπόν, <sup>8</sup> άννησον, σέσελι, σμύρναν, μελάνθιον έν οΐνο, έψησαι, <sup>10</sup> ή **χέδρον** κρητικήν εν· οίνω εψείν, και κλύζειν· ή κισσόν κρητικόν εν υδατι. ταύτο όρφ. ή έχετρωσιν και σμύρναν διείς εν δδατι κλύσαι. 🕮 έλατηρίου όσον δύο πόσιας εν βδατι κλύσαι. Ή 19 κολοκυ**νθίδας** άγριας ούο εν οίνω ή εν γάλακτι έφθις άποδρέξας δσον τέσσαιρας χοτόλας, και άπηθέειν, και κλύζεινι <sup>3</sup>Η 15 σικύης έντεριώνην δασο παλαιστήν έψήσας εν βόατι κοτύλησι τέσσαρου, μέλι τε καί Ελαισε ἐπιχέαντα ἐνεργεῖν. Ἡ τῆς 14 θαψίης ρίζης δσον δύο πόσιας ἐν οἰνφ γλυκεί διείς σύν δδακος κοτύλησι δύο, κλύσαι γλιαρώ. Ή 15 έλλέδορε δσον δύο πόσιας εν σίνω γλυκεί διείς ώσει δύο κοτύλησιν, ή θλάσειες σον δξύδαρον μέλετι παραμίζας, σουτι διείς σσον ούο χοτύλησε... **πρώ** χλιερώ: \*Η: 16 σικύης δσον παλαιστήν, και κνεώρου δσον μίαν πάσο έψήσες ύδατος κοτύλησε πέντε, μέλι παραχέας και έλαιον κλάσει

. 1

. 1. Υπορικόν θ. - τω ύδ. κλύζειν Cθ. - 2 καί om. Cθ. - δαφνίδος C. - έκατέ-

ρου τὸ Ισον ἐν οἶνω ἔψε Cθ. - τούτω pro τῷ οἶνω Cθ. - τοιούτω pro οἶνφ Ĥ. — τηλίχ. HJ. - κλύσαι J. — ⁴ἐν οπ. Εθ. - βητίνην θ. - βιτ. FGI, Ald. - ἐνντήξαι C. - συντήξαι θ. - παραμίξαι pro παραχέαι Cθ. - ὀλίγον οπ. G. - μελι θ. - δματήξαι ταῦτα κλύζειν χλιερῶ θ. - διατήξαι ταῦτα, κλύζειν δὲ χλιερῶ C. - χλιηρῶ, ναὶg. - χλιηρῶ H. — ⁵ἢ οπ. C. - ἐν οἶνω μέλανι ἢ μέλι καὶ τυρὸν τηκτὸν θ. - ἢ μέλιτι C. - κηρὸν C. - τηκτὸν ναὶg. - τηκτῶ DFGHIJK. — ⁶ἢ pro παὶ θ. - αὐπειρον Dε - κύπειρον ναὶg. - κύπαιρον θ. — ⁻ἢ pro παὶ θ. - σχῖνον FGKθ, Ald. - σχίνον CDHJ. - Post κάλ. addit κλύζειν J. - ἀ Cθ. - δι καὶ (παὶ οπι. Cθ) ἐτ ναὶg. — ͼ παὶ οπι. Cθ. - σεσίμβριον pro ἱριν, βρίων Lind. — ҫ ἀνισον CDHJ. - ἀνησον Κ. - ἐψῶν D. - ἔψον Q'. - Post ἐψῆκαι αὐπλιξαιν. Ἡ ἐχέτρωπν καὶ σμύρναν Lind. - καὶ κλύζειν ἀν ιδοτι ἐψεῖν, καὶ κλύζειν. Ἡ ἐχέτρωπν καὶ σμύρναν Lind. - καὶ κλύζειν ἀν ιδοτι ἐψεῖν, καὶ κλύζειν ἢ ἐχέτρωπν καὶ σμύρναν Lind. - καὶ κλύζειν ἀν ιδοτι ἐν οῖο τοι ἐν οῦς τοι ἐ

Antre: myrrhe un oxybaphe, encens, séséli, nétopon, de chaque partie égale, injecter tiède. Autre : sauge, hypéricon, faire bouillir dans de l'eau, injecter l'eau. Autre : baies de sureau et de laurier, de chaque partie égale, faire bouillir dans du vin, injecter le vin. Autre : pouliot, décoction, injecter. Autre : graisse d'oie, faire fondre dans de la résine, semblablement verser un peu d'huile de cédros, délayer avec du miel, injecter tiède. Autre : fleur d'argent dans du vin, du miel et de la cire fondue, et cypérus, jonc odorant, calamus, lesquels se melent aux parsums, et iris, bryon, faire bouillir dans du vin et injecter. Autre : graine d'ache, anis, séséli, myrrhe, nielle, faire bouillir dans du vin. Autre : cédros de Crète, faire bouillir dans du vin, et injecter. Autre : lierre de Crète, dans de l'eau; l'action en est la même. Autre : échétrosis (bryonia alba) et myrrhe, délaver dans l'eau, injecter. Autre : élatérion, deux potions, dans de l'eau, injecter. Autre: deux concombres sauvages, laisser macérer dans quatre cotyles de vin on de lait cuit, passer, injecter. Autre : le dedans d'une courge, un palme (quatre doigts), faire bouillir dans quatre cotyles d'eau, ajouter miel et huile, et opérer. Autre : racine de thapsie, deux potions, délayer dans du vin doux avec deux cotyles d'eau, injecter tiède. Autre : ellébore, deux potions, délayer dans du vin doux, deux cotyles. Autres : thlaspi (capsella bursa pastoris) un oxybaphe, meler du miel, délayer dans deux cotyles d'eau, employer tiède. Autre : courge un palme, cnéoron (daphne tartonraira) une potion, faire

(χέτρωστν εἰς pro ἔχει τρ. C; ἐχέτρωσι εἰς θ) καὶ σμύρναν vulg. – Je lis ταὐτό.

– Gal. Gl. : ἐχέτρωσις, ἡ λευκή βρυωνία. — " ἢ ... κλύσαι om. G. – ἐλατήριον lle. – ἐν οm. θ. — " κολοκυντίδας FIJK, Ald., Frob., Cordæus, Lind. – κολωννθίδος ἀγρίης DH. – τέσσερας θ. – ἀπηθεῖν θ. — " συκίης Β. – ἐντεριώνην (Β., cmend. al. manu) H. – κοτύλαις τέσσεραι θ. – τε καὶ οm. Cθ. – ἐπιχέοντα C. — " ψαθείης J. – πόσηας C. – καὶ μέλι καὶ Ελαιον διεἰς ὕδατος pro ἐν.... "ἀδατες Cθ. – ξὺν Lind. – ἐυσὶ θ. – χλιηρῶς vulg. – χλιαρῶ θ. – χλιηρῶ CH. – χλιαρῶς J. — " ἐλλεδόρου Cθ. – διεἰς γλυκεῖ θ. – ὡς Cθ. – ὑξόθαρον, μέλι παρεχέας θ. – κατύλοισι l. – χρῶ om. Cθ. – χλιηρῷ vulg. – χλιερῶ θ. — ιο συκίης Β. – καὶ οm. θ. – ἐκ κνεωροῦ pro καὶ κν. C. – μίαν om. Cθ. – ἐν ῦδατος Cθ. – μέλε ἐλωον παραμίξας κλύσαι Cθ.

Ή χόχχους 1 χνιδίους δσον έξήχοντα, μελι, έλαιον βοατι διείς, κλώσαι. \*Ην έχ τόχου \* διαβροίη ληφθή, πινέτω αυταφίδα μελαιναν, κα σίδια γλυχείης ροιής το ένοοθεν, και πιτύην ερίφου, ταῦτα διείς οίνο μέλανι, καὶ τυρὸν αίγειον καὶ άλφιτα πύρινα ἐπιπάσσειν, καὶ διδόναι πίνειν· τοὺς πυρούς δὲ ἐπ' δλίγον φῶζαι. \*Ην \* δὲ ἐκ τόκου αξικ έμέη, ταύτη ή σύριγζ τοῦ ήπατος τέτρωται · αυτη πινέτω γάλα όνου, έπειτα βοὸς, εἰ εὐμαρές, τεσσαράχοντα ήμερας, καὶ σήσαμον τρι<del>κτόν,</del> άγρις αν εὖ έχη πινέτω τὸ γάλα νῆστις. \*Ην έκ τόκου την έδρην άλγεη, άρχεύθου χαρπόν. λίνου ρίζαν έψεῖν, χαὶ πίνειν ἡμέρας τέσσαρας καὶ θρίδακος σπέρμα τρίψας σὺν χηνείω άλείφατι ἐσθίειν. \*Ην δε έκ τόκου αι μητραι φλεγμήνωσιν, στρύχνου χυλόν έγχέσιν η τεύτλου η ράμνου. \*Ην εξα τόκου τὸ σκέλος ὑπὸ ὑστερέων χωλωθή, ανίστασθαι δέ μή δύνηται πίνειν ύοσχυαμου χαρπόν δουλυδαίτιρα εκ οικό πεγακι ψιπεδας εδείς. μαδαφερεται ος ο κίκου. λύσις, γάλακτος δνείου πίσαι δσον κύλικα, έπειτα τοῦ φαρμάκου, 😜 οδ το φλέγμα καθαίρεται. σανδαράκη δέ τκαι κηρωτή εκαι λαγουσ θριξί θυμιήσθω τρεῖς ἡμέρας. • Περί φλεγμονῆς έκ τόκου · ήν έκ τέκου φλεγμήνωσιν αξ υστέραι, στρύχνου χυλόν εγχέαι αξορίων έσω, ξ σελίνου, ή ράμνου, ή τεύτλου, ή κολοκύντης χυλόν έκπιέσας έγχέα: <sup>10</sup> ή αὐτῆς τὸ μέσον καὶ ἀπαλώτατον περιξέσας μακρὸν ἔνθες. ៕ 11 άψινθίου εν δόατι τρίδειν, είρίφ δε άνασπογγίζειν, ήν δε φρέξη,

\* Kundious K. - it els (els om. Co; is D) m. h els (h els om. Co) El. oùr (oùr om. Co; ξύν Lind.) ύδ. vulg. — 2 διαρροία λειφθή D. - ροής τὸ Ενδον 0.πητύην Κ. - πυτίην θ. - Post αίγειον addit ἐπιξύσας θ. - πύρρινα FGHIK. ἐπιπλάσσειν vulg. - ἐπιπάσσειν Foes in not., Lind. - δίδου ποιείν C (0, πιείν). - πυρρούς FGHIK. - 3 8' D. - δε om. Co. - εμή ο. - αύτη om. Co. - εξ 6, Vatic. Codd. ap. Foes in not. - εί om. vulg. - εὐμαρές om. (D. restit. al. manu) FGHIJK. - μελαίνης pro εύμαρες legit Cornarius. - τεσσεράκεντα 9.τριπτήν θ. - άχρι θ. - εὖ om. θ. - 4 δὲ ἐχ DH, Lind. - καὶ λίνον θ. - βίζας CDPHIJ. - τέσσερας 0. - τρίψασα 0. - ξύν Lind. - ἐν χηνίω CO. - άλερά τι Q. -\* δὲ om. Cô. - σεύτλου θ. -- \* δ' ἐκ θ. - ἀπὸ θ. - μή om. θ. - υοσκυλφου (aic) θ. - δοσκιάμου J. - καρπού Cθ. - Gal. Gl. : κυάμου καρπόν, δ μέν Διοσχουρίδης θοσχυάμου φησί λέγειν αθτόν οθτως έν τῷ πρώτφ τῶν γυναικείων, ένιοι δέ του αίγυπτίου άκούουσιν. Sans doute il y avait ici, dans les anciens exemplaires, non ὑοσχυάμου, mais χυάμου. - χηραμύδα Fio. - τρεῖς (τρὶς θ) ημέρας Co.-[ei] δε παραφέρεται ή πίνουσα Lind.-δ' ό 0. - πιών C.-δνίου πείσαι θ. - τὸ om. θ. - ' καὶ om. Κ. - " καὶ om. C. - θυμιείσθω Κ. - θυμιάσθω τρὶς ήμ. θ. —  $*\pi$ . φλ. ἐχ τ. om. Cθ. – ἐς τὰ αἰδοῖα pro αἰδ. ἐσω Cθ. injecter. Autre : grains de Cnide, soixante, miel, huile, délayer avec de l'eau, injecter. Si après l'accouchement la diarrhée survient, raisin noir sec, le dedans de l'écorce sèche de la grenade douce, présure de chevreau, délayer le tout dans du vin noir, saupoudrer avec du fromage de chèvre et de la farine de froment, et saire boire; le froment doit avoir été un peu grillé. Si après l'accouchement il y a hématémèse, le conduit du foie est blessé : la femme boira du lait d'anesse, puis du lait de vache, si cela se peut, pendant quarante jours, et du sésame pilé, jusqu'à ce qu'elle aille bien; le lait sera bu à jeun. Si après l'accouchement il y a douleur au siège, faire bouillir baies d'arkeuthos (juniperus phænicea), racine de lin, boire pendant quatre jours; et aussi manger de la graine de laitue pilée avecede la graisse d'oie. Si à la suite de l'accouchement il y a phlegmasie de l'utérus, saire une insusion utérine avec la décoction de strychnos (solanum nigrum), ou de bette ou de rhamnus (rhamnus oleoides). Si après l'accouchement la femme a la jambe percluse par cause utérine et ne peut se lever, elle boira une chéramis (=0 litre,009) de baies de jusquiame dans du vin noir, pendant trois jours; cette boisson dérange l'esprit; remède, une coupe de lait d'anesse, puis un purgatif phlegmagogue; elle fera une fumigation avec la sandaraque, le cérat et le poil de lièvre pendant trois jours. De l'inflammation après l'accouchement : si la matrice s'enflamme à la suite de l'accouchement, infuser dans l'intérieur des parties génitales l'eau de strychnos, ou d'ache, ou de rhamnus ou de bette; ou exprimer le suc d'une courge et l'infuser; ou bien racler en long la partie moyenne et la plus tendre de la courge, et l'introduire. Autre : broyer de l'absinthe dans de l'eau, éponger avec de la laine; si la femme se sent refroidir, on ôtera ce

<sup>-</sup>σεύτλου 0. - έκπιέσας αὐτόν (έγχέαι pro αὐτὸν CH 0; έγχεον 0; έγχεε Vathe. Codd. ap. Foes in not.) vulg. — " η (καί pro η C6) ἀκτης (αὐτης θ) τὸ vulg. - καὶ om. C. - Post ἀπαλ. addunt ἐὸν Cθ. - περιζέσας C, Ald. -- 11 ἀψίνθιον θ. - δ' C. - άνασπογγίζειν Cθ - άνασπογγίσας vulg.

άφαιρέειν. Ή κοτυληδόνος φύλλα καὶ πράσα έψειν ἐν ¹ πυρῶν κρίμνοισιν, έλαιον ἐπιγέας, δίδου.

79. <sup>2</sup> Χολῆς καθαρτικὰ ἐκ μήτρης σικύης την ἐντεριώνην λείην

τρίψας, καὶ μέλιτι φυρήσες, βάλανον ποιέων, προστίθει φάρμακου δέ χεή διδόναι καὶ άνω καὶ κάτω καθαίρειν, καὶ λούειν τῷ θερμῷ, προστιθέναι δε άννησον ή μελάνθιον. Ή \*κολοκυνθίδος άγρίης τὸ ένδον λεΐον ποιέειν, καὶ μέλιτι φυρήν, καὶ προστιθέναι. \* Ή προστιθέναι έλατηρίου δσον πόσιας ετέσσαρας, ξυμμίξας στέαρ χήνειον 🕏 αίγειον, βάλεινον εύμηκεστέρην ποιέειν, καὶ προστιθέναι. \*Η 6 νίτρου καὶ κύμινον καὶ σκόροδον καὶ σῦκον, λεῖα πάντα ποιήσας καὶ μέλετε δεύσας, προστίθεσθαι: θερμώ δε λουέσθω, καλ άπο λουτρού πινέτω. Ή 7 θλάσπιν λείην ποιέων και μέλιτι φυρών, προστιθέναι. Ή σύκου 8 παλαιού το πίον ξύσας, ξυμμίσγειν πόσιας έλατηρίου ούο, καὶ γίτρον δσον τὸ ἐλατήριον, μέλιτι δεύσας, προστίθει. \*Η \* πευκεδάνου δκόσον τρείς χυάθους δίδου πιείν. 10 \*Η άννησον και μελένθιον διείς οίνω, δίδου πιεϊν. 11 Έλατηρίου πόσιας τέσσαρας μίξαι στέατι μηλείω. αφελομένη δε διανιζέσθω ύδατι εὐώδει, ήρέμα στύφοντι. 12 <sup>1</sup>Η έλατη: ρίου πόσιας τρεῖς, ξὺν μηλείω στέατι, βαλανον περίπτερον ποιέεω» ην δε ἀφεληται, διανιζέσθω ύδατα εὖ ίχανῷ. 13 H θλάσπιος δαν πόσιν ξύν μελιτι δίδου.

80. Κλυσμός, ήν χολώδης ή · ελατηρίου δσον δύο πόσιας δδατεδιείς, ἐπιχέαι ελαιον ναρχίσσινον, <sup>14</sup> καὶ · χλιερῷ. <sup>\*</sup>Η <sup>15</sup> κολο-

<sup>1</sup> Πυρρών FGHIK. - κριμνοίσιν DJ0. - κρημνοίσιν FGIK, Ald. - Ελ. ἐπ' κιαὐ. om. Cθ) χέας (ἐπιχέας Cθ) vulg. – δίδου om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. — 2 χολήν καθαίρειν Co. - καθαρτήριον DJQ'. - σικυωνίης C. - σχύην θ. - εντεριόνην Η. - λίην CO. - καί om. Co. - καθαίρει θ. - άνηθον θ. άνισον CDHJ. — 3 κολοκυντίδος D. - άγρίης om. FGJ. - Ante τὸ addunt &τεριώνην  $FGI.-\lambda$ ίον  $\theta.-\lambda$ είτν  $K.-\lambda$ αλ προστιθέναι  $L-\lambda$ αλ πρ. om. vulg. · 4 καὶ (ἢ pro καὶ θ) πρ. vulg. — • τέσσερας θ. - συμμ. DHJθ. - χήνιον C. μή λίον pro χ. θ. - ποιέειν καί C. - π. καί om. vulg. - προστίθεσθαι θ. \* λίτρον 0. - λία 0. - πάντα om. C0. - ποιήσει 0. - δεύειν C0. - λούσθαι C. -λούσθω θ. - τοῦ θερμοῦ pro λουτροῦ Cθ. - ' θλάσπην D. - λίην θ. - Ante λ. addit πίνειν C. - καί om. Co. - φυρέων Co. - προστίθει C. - προστίθει C. -• φιαλιου (sic) θ. – πυον  $\mathbf{F}$ . – πύον  $\mathbf{DGJ}$ . – μίσγειν θ. – λίτρον θ. — • πευχεδανοῦ vulg. - πευχεδάνου θ. - όπόσον τρὶς χυάμους δοῦνοι πιεῖν θ. - δοῦνοι πίνειν C. - 10 x 22 vulg. - η θ. - άνισον CDHJ. - άνησον Κ. - έν (έν om. CFGHIJKO) οίνω vulg. - δοῦναι θ. - πιεῖν om. DFGHJK. - " Ante ελ. addunt & L., Cordæus, Foes in not., Lind. - μίζα; vulg. - μίξαι θ. - μηλίω (bis) Co. - ἀφελο-

1

pessaire. Autre : feuilles de cotylédon (cotyledon umbilicus), poireaux, faire cuire avec de la grosse farine de froment, ajouter de l'huile et donner.

79. (Moyens propres à purger la bile de la matrice.) Moyens propres à purger la bile de la matrice : dedans d'une courge, hien piler, pétrir avec du miel, faire un gland, appliquer; il fant donner un médicament qui évacue par le haut et par le bas, laver avec l'eau chaude, et appliquer en pessaire l'anis ou la nielle. Autre : concombre sauvage, le dedans, bien piler, pétrir avec du miel, et appliquer. Autre : élatérion quatre potions, mêler graisse d'oie ou de chèvre, faire un gland allongé, et appliquer. Autre: nitre, cumin, ail, figue, broyer le tout, mouiller avec du miel, et appliquer; la semme se lavera à l'eau chaude et boira après le bain. Autre : broyer du thlaspi, pétrir avec du miel, et appliquer. Autre : racler la partie grasse d'une vieille figue, mêler deux potions d'élatérion, autant de nitre, mouiller avec du miel, et appliquer. Autre : peucédanum trois cyathes, donner à boire. Autre : anis, nielle, mouiller avec du vin, donner à boire. Autre : élatérion, quatre potions, mêler avec de la graisse de mouton; après avoir ôté ce pessaire, la semme se lavera avec une eau parsumée, légèrement astringente. Autre : élatérion trois potions, avec graisse comouton, faire un gland autour de la plume; après l'avoir óté, la femme se lavera à grande eau. Autre: thlapsi une potion, donner avec du miel.

80. (Formules d'injection utérines.) Injection si la femme est hilieuse : élatérion deux potions, délayer avec de l'eau, verser

μένου DFGJJK.-ήρεμα Ι.- στύφουσιν θ.—<sup>12</sup> ή οm. C.-τρὶς, σὰν θ.-περεπτερὸν ταιχ.-περὶ πτερὸν GJK.-περεπτερον Dθ.-περ. οm. C.- περεπτερος, en ce tans, n'est pas dans les dictionnaires.- δ' θ. - ἐν pro εὖ C. - κάνη pro εκανῷ δ.— <sup>12</sup> ἡ οm. Cθ.- θαλάσσιον pro θλ. DFGHIJKθ, Ald.-δσον οm. C.-πόσι εἰν θ.— <sup>14</sup> καὶ οm. C.- χλιηρῶς DIJK, Ald.-χλιηρῷ ταίχ.- χλιερῶ θ.— <sup>18</sup> καλακτινθέδος C.- δύο ἀγρίας Cθ.- δύο απ. (D, restit. al. manu) H.-οίνω γάλακτι C.- οἰνφ ἡ γάλακτι Lind.-ὀνείω γάλακτι L. Vatic. Codd. ap. Foes in not.- ὁνείω γάλακτι θ.- τὴν μὲν οπ. Cθ) μέαν (αἰην D) ταιχ.- ἀκηθεῖν θ.- συμμ. θ.- καὶ οπ. C.

χυνθίδας άγρίας δύο άποδρέξας έν οίνογάλακτι έφθο δτον τέσσαρας χοτύλας, μίαν άπηθέειν, και ξυμμίσγειν έλαιον ναρχίσσινον, και κλύζειν. <sup>1</sup> Άλλος κλυσμός, γολώδης καὶ φλεγματώδης σικύης έντεριώνης όσον παλαιστήν έψήσας εν δόατι ποτῷ τέσσορσι κοτύλησι, \* καὶ μέλι μίζας καὶ έλαιον άνθινον, κλύζειν. \* Φλέγμα καὶ χολήν καθαϊρον · κόκκους κνιδίους έξήκοντα, μελι τε καλ έλαιον άνθινον μίξας, κλύζειν εν ύδατι. \* 11 κνηστρον εψήσας εν ύδατι ποτώ εν πέντε ποτύλητιν, ἀποχέας δύο ποτύλας, ξυμμίξαι μέλι καὶ έλαιον ἄνθινον σύν ναρκισσίνω, και κλύσαι. 5 Κλυσμοί καθαρτήριοι : όλυνθοι γειμερινοί καυθέντες, και βραγέντες εν ύδατι · άπογέαι δε το ύδωρ, και Ελαιον ξυμμίσγειν, καὶ κλύζειν, καὶ μετακλύζειν σιδίοισι. κικίδι, λωτοῦ πρίσμασιν, εν οίνω δε μελανι χρη εψείν. Ή τρύγα καίων εχρήσθαι σύν βδατι, μετακλύζειν όξ τοῖσι τῆς μυρσίνης φύλλοισι καὶ δόφ τῆ βυρσοδεψικῆ, έψεῖν δὲ οἴνω μέλανι εὐωδει μετακλύζειν δὲ πεὶ σχοίνου φύλλα και ύπερικον και έλελίσφακον έψήσαντα σύν οίνο μέλανι εὐώδει, ή πράμδης δόατι, κάν τῷδε έψεῖν λινοζωστιν, νίτρου ερυθροῦ δλίγον, καὶ κλύζειν. \* Ελατηρίου δσον πόσις, ξὸν ναρκισσίνο έλαίφ, ή ανθίνω, καὶ κλύσαι γλιαρώ. "Ην δε χολώδης ή, κολοκυνθίδας δύο αποδρέζαι εν γάλακτι δνείω έφθω ότον τέσσαρσι κοτύλησε, και απηθήσαντα κλύσαι, ξυμμίζαι δε έλαιον ναρκίσσινον 🐧 ανθινον. Η τὸ διὰ τῆς σικύης 10 τῆς ἐντεριώνης όσον παλαιστήν έψειν εν ύδατι ποτώ τέσσαρσι κοτύλησι, και μέλι παραγέαι, και έλαιον άνθινον · ούτος δ κλυσμός φλεγμάτεδοει και χολώδει ξυμφέρει.

1 3 λλ. οπ. C. - χλ. ponitur post φλ. Cθ. - συχίης D. - ἐντεριώνην D. - ἐντεριώνην H. — ² καὶ οπ. θ. - Gal. Gl. : ἀνθινον ἔλαιον, τὸ κρίνινον καὶ Ιρινον Μήγεται τὸ δὲ αὐτὸ καὶ σούσινον λέγεται. — ³ ἀλλος τοιοῦτος **pro φλ.** κ. χ. κ. J. - καθαιρει Cθ. - κνίδης DFGHIJK. - τε καὶ οπι. Cθ. — ⁴ κνήστρω sine ἢ C. - Gal. Gl. : ἐγέγεται δὲ καὶ κνέωρον. - Ante ἀποχ. addunt καὶ Cθ. - συμμ. τυlg. - ξυμμ. CDFGHIJK. Ald. - ξὺν Cθ. - σὸν τυlg. - ναρκίσσω θ. - καὶ οπι. Cθ. — \* κλυριός καθαρτήριος DJ. - δλονθοι χειμέριοι θ. - καὰνεις Cθ. - κατεγγόμενοι (sic) pro βρ. C (θ, τεγγόμενοι). - ἀποχύσαντα τὸ Gθ. ἐλαιον τυlg. - ἀποχέαι δὲ τὸ ΰδ. καὶ ἐλ. Cθ. - Lobeck, Phryn. Ecl., p. 726, condamne l'aoriste ἀποχύσαντα. - συνμίζαι θ. - κλύειν pro κλύζειν FHIK. μετακλ. δὲ σ., sine καὶ, Cθ. - κικίδι C (D, al. manu). - κικίδιν (sic) θ. - ἐψῆν D. — \* τῶ pro χρ. σὺν Cθ. - δὶ τούτοισι (τούτ. οπι. Cθ) τοῖσι τυlg. - Απιε μυρσ. addit ξὺν C. - καὶ οπ. Cθ. - ρῶ C. - μυρσοδεψικὴ θ. — \* καὶ Cθ. - καὶ οπ. νυlg. - σχίνου DFHIΚθ, Cordæus, Foes in not., Lind. - σχοίνου

bres sauvages, faire macérer dans quatre cotyles d'un mélange cuit de vin et de lait, en passer une cotyle, y mêler de l'huile de narcisse et injecter. Autre injection, pour la bile et le phlegme: le dedans d'une courge, un palme, faire bouillir dans quatre cotyles d'eau potable, mêler du miel et de l'huile de lis, et injecter. Autre, purgeant la pituite et la bile: grains de Cnide soixante, moler miel et huile de lis, injecter avec l'eau. Autre : cnestron (daphne olcoides), faire bouillir dans cinq cotyles d'eau potable, décanter deux cotyles, mêler miel, huile de lis et huile de narcisse, injecter. Injections purgatives : figues non mûres d'hiver, grillées et macérées dans l'eau, décanter l'eau, mêler de l'huile, et injecter, puis faire une contre-injection avec l'écorce sèche de grenade, la noix de galle, la sciure de lotus, tout cela bouilli dans du vin noir. Autre : lie calcinée, s'en servir avec de l'eau; contre-injection avec les seuilles de myrte et le sumac de corroyeur, le tout bouilli dans du vin noir odorant; la contreinjection peut aussi se faire avec les feuilles de lentisque, Phypéricon, la sauge, le tout bouilli avec du vin noir odorant; ou avec l'eau de chou, dans laquelle on fera bouillir de la mercuriale et un peu de nitre rouge. Autre : élatérion, une potion, avec huile de narcisse ou de lis, et injecter tiède. Si la semme est bilieuse, prendre deux courges, les faire macérer dans quatre cotyles de lait d'ânesse cuit, passer, injecter, après y avoir mélé de l'huile de narcisse ou de lis. Autre, à la courge : le dedans d'une courge un palme, faire bouillir dans quatre cotyles d'eau potable, ajouter miel et huile de lis; cette injection est bonne

valg. - εφήσαι έν οίνω CO. - λινοζώστιν vulg. - λινόζωστιν D. - λίνου pro νίτρου J. - λίτρου θ. - "ή έλ. Cordæus, Foes in not. - πόσι θ. - πόσιν CD. ξύν C, Lind. - σύν vulg. - άνηθίνω pro ή άνθ. C. - χλιαρώ θ. - χλιηρώ CHI. χλικρώς vulg. - °δὲ om. θ. - χολοχυντίδας DFGHIK, Ald., Frob., Cordæus, Lind. - δνίω Co. - τέρσεσι (sic) 0. - καὶ om. Co. - ἀποδρέξαντα (ἀπηθήσαντα C; ἀρηθήσαντα θ) xλ. vulg. - ξυμμ. (συνμ. θ) τε (δὲ pro τε Cθ) ἔλ. vulg. t ave. om. J. — " τής θ. - τής om. vulg. - έντεριόνη; Η. - παλαστήν θ. - ό z). em. Co. - συμφ. 9.

- <sup>1</sup> Κλύσμα έλπου φλέγμα · πόππου τρίδειν καὶ τοῦ μανδραγάρου ξὸυ δόατι.
  81. Κάθαρσις παμπέλλη τε καὶ παντοίη ὑπὸ τούτου γένεται ·
- 81. Κάθαρσις παμπελλη τε καὶ παντοίη ύπὸ τρύτου γένεται · σκορόδου μώλυζαν, νίτρον, σύκου τὸ ἔνδον τὸ πῖον, ἴσον τρίψας λεῖα, δκόσον κικίδα ποιέειν τὸ μέγεθος, καὶ προσειθέναι. <sup>\*</sup>Η αιμύνου <sup>\*</sup>φύλλα ἐν εἴνω τρίψας, ἐν εἰρίω πρόσθες. <sup>\*</sup>Η <sup>3</sup>γῆς λευκῆς ὅσον πόσεν.
- \*Η \* λευκήν ρίζαν τρίδειν λείσην, καὶ μέλι ἐπιχέας καὶ ἀναζέσας, βάλανόν τε ποιήσας, προστίθει. \*Η δπὸν σιλφίου ε μετὰ σύκων μαλάσσειν, καὶ βάλανον ποιέειν \* ἀγαθὸν δὲ καὶ σικύης σπέρμα τρίδειν
  δμοίως. \*Η \* χολήν ταύρου καὶ νίτρον ἔρυθρὸν <sup>7</sup> καὶ νέτωπον \* καὶ
  κυκλάμινον, τούτων ὅσον κικίδα, τῆς δὲ κυκλαμίνου πλέονα μεῖραν,
  μέλιτι ξυμμίξασα, ή θεραπευομένη προστιθέσθω. \*Προσθετόν \* κυκλα
  - μίνου την κεφαλήν καθαίρειν δόατι, τρῖψαι, καὶ ἐς άχνην ἀναφορύξαντα προστιθέναι. <sup>\*</sup>Η σμύρναν, άλας, κύμινον, χολήν ταύρου <sup>10</sup> ξου μέλιτι διιοίως. <sup>\*</sup>Η κόκκους <sup>11</sup> ἐκλέψαντα ὅσον τρεῖς ἰνδικοῦ φαρμάκου, τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὁ καλέεται πέπερι, καὶ τοῦ στρογγύλου, τρία ταῦτα λεῖα τρίδειν, καὶ οἶνω παλαιῷ χλιηρῷ διεἰς, βαλάνιον περὶ
  - μέλιτι αναδεύσας, η σκίλλης ρίζην δσον έζαδάκτυλον έλίξας δύο δακτύλους έν εἰρίω, πρόσθες. Ή αὐτήν την <sup>23</sup> σκίλλαν άνευ ρίζης τρίσειν, καὶ δισαύτως έλίσσειν εἰρίω, εἶτα προστιθέναι.

    82. Κλυσμὸς, <sup>24</sup> ην φλεγματώδης γυνή η έλλεδόρου δύο πόσεις

πτερον όρνιθος τιθέναι, καὶ ὧοὲ προσάγειν. Ἡ 12 τιθυμάλλου όπον

- <sup>1</sup> Φλέγμα άγει sine κλύσμα Co. τρίδειν om. θ. καὶ CFHIJ. καὶ om. vulg. κάθαρσις γὰρ (γὰρ om. Co) vulg. πολλή θ. παμπόλη H. πάντους θ. μόλυζαν Jθ. In marg. μόλυζα σκόροδον τὸ άπλην την κεραλήν έχον G. λίτρου θ. πεῖον θ. λία θ. δσον Jθ. κηκίδα C. κικίδος J. ποιήσαι J.
- ² ἐν οίνω φύλλα Cθ. ἐν εἰρ. Cθ. ἐν οm. vulg. ³ τῆς pro γῆς θ. ⁴Gal. Gl. : λευκή ρίζα, ἡ τοῦ δρακοντίου. λίην θ. καὶ οm. θ. μελιτι DKQ. καὶ οm. Cθ. βάλανον ποιέοντα C. τε ποιήσας om. θ. προστιθέναι Cê. τίθει DFG HIJK, Ald. Κουλους λίσους β. σικύης οm. C. \* χολή νulg.
- τισει IFGHIJK, Ald. συχώ sine μετά σ. σιχνής οπ. C. σχοή ταις. χολή τος C. ο καί θ, χολή τος C. ο καί θ, Lind. καὶ οπ. ταις. κηκίδα Cθ. τοῦ pro τῆς θ. πλείονα ταις. πλάστα θ. μοίραν FHIK. συμμ. θ. ή θεραπ. οπ. Cθ. προστιθέναι C. προαθείναι θ. ο πρόσθετον ταιλ. ό την κεφαλήν καθαίρει θ. τρύψαι B. ές C. εἰς ταις. προστίθεσθαι θ. ο σῦν θ. ο ἐκλέψαν (ἐκλ. οπ. Κ) ταις.
- ἐκλέψας Cordeus, Lind. ἐκλέψαντα CDFGHIJO, Ald. δσους J. τρὶς Q.μηδικοῦ C (D, al. manu ἰνδικοῦ) FGHJK, Ald. μηλικοῦ θ. τούτων pro τοῦ
  τῶν θ. τοῦ τῶν ὀςθ. om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. ταῦτα δὲ (δὲ om.
  Cθ) λεῖα (λία θ) vulg. καὶ om. C. ἐν pro καὶ θ. χληρφ om. θ. περιπτε-

pour le phlegme et la bile. Injection attirant le phlegme : grain de Cnide, baie de mandragore, broyer avec de l'eau.

81. (Formules de pessaires mondificatifs.) Pessaire qui procure une purgation abondante et de toute nature : gousse d'ail, nitre, la partie intérieure et grasse de la figue, de chaque partie égale, broyer, saire de la grosseur d'une noix de galle, et appliquer. Autre : seuilles de cumin, piler dans du vin, appliquer dans de la laine. Autre : terre blanche, la valeur d'une potion. Autre : la blanche racine (celle du dracantion, dracunculus polyphyllus), bien broyer, ajouter du miel, faire bouillir, former un gland et appliquer. Autre : suc de silphion, pétrir avec des figues, et faire un gland; il est bon aussi de piler semblablement la graine de courge. Autre : bile de taureau, nitre rouge, nétopon, cyclamen, prendre de chaque gros comme une noix de galle, sauf le cyclamen, dont on prendra davantage, mêler à du miel; la femme en traitement appliquera cela. Pessaire : tête de cyclamen, la laver avec de l'eau, pétrir avec du duvet, et appliquer. Autre : myrrhe, sel, camin, bile de taureau, avec du miel, semblablement. Autre (de la Nat. de la F., § 32, p. 365): trois grains décortiqués, médicament indien, qui est pour les yeux et qui s'appelle poiwee, le grain rond, bien piler ces trois choses, humecter avec du vin vieux tiède, en faire un gland autour d'une plume, et l'introduire ainsi. Autre : suc de tithymalle, avec du miel. Autre : racine de scille, un morceau de six doigts, en enrouler deux doigts dans la laine, et appliquer. Autre : la scille même sans la racine, piler, rouler semblablement dans de la laine, puis appliquer.

82. (Formules d'injections mondificatives.) Injection si la

τον (cir) & - εττερώ C. - περιτιθέναι θ. — υ τιθυμάλου DFGill, Ald. - άναδεϋτα & - βέζαν vulg. - βίζην D. - ἐλίξας Gl, Ald., Frob., Cordæus. - τοὺς
(coic com. θ) δύο vulg. - ἐν com. θ. — υ σκίλλην D. - σχίνον pro σκ. θ. - ἐλία.

FGIK, Frob., Cordæus. - ἐν ciρ. D. - καὶ εἰρίω προστιθέναι C. - ἔπειτα θ. —

"ἢν com. B. - ἢν δὲ θ. - φλεγματώδη J. - γυνὴ com. CJK. - γυνὴ ζ com. D. 
ὴν pro χ C. - διέναι D. - διείναι θ. - κοτύλησι Cθ. - Post μίσγ. addunt οἰνον

Α, Ald. - μίσγοντα, ἢν καθάρσιος δέηται, πράσα δὲ δεῖ Lind.

1 Ήν καθάρσιος δέηται, πράσα δει έψειν, 2 ή άκτης καρπόν, ή άννησον, λιδανωτόν, σμύρναν, οίνον, ταῦτα πάντα τρίδειν, καὶ τῷ γυλῷ τουτέων κλύζειν. ή κράμδην έψήσας εν ύδατι, έν τῷ χυλῷ ταύτης Εψει την λινόζωστιν, καὶ σμικρον αποχέας απόκλυζε. Ή κνήστρου πόσιν έν μέλιτι διείς ένιέναι.

83. Σκέπτεσθαι δε γρή τὰ έπιμήνια, ήν τε γολώδεα ήν τε φλεγματώδεα ή ψάμμον ές τον ήλιον υποδάλλειν λεπτήν, ξηρήν. καὶ δταν τὰ καταμήνια <sup>5</sup> ἔη, τοῦ αξιματος ἐπιχέαι, καὶ ἐῆν ξηρανθῆναι καὶ ἢν μέν χολώδεα ἢ, ἐπὶ τῆ ψάμμω ξηραινόμενον τὸ αξμα χλωρόν γίνεται. Αν εξ φλεγματώδεα, οξον μύξαι δρώνται. Αν σόν φλεγματώδεα ή, χνήστρου όσον πόσιν διιέναι ξύν μελιχρήτου κοτύλη, καὶ κλύσαι.

84. Καθαρτικόν μαλθακόν τύθωρ άγει καὶ δέρματα καὶ ἰγῶρα υφαιμον, και καταμήνια κατασπά, ην μη πουλυχρόνια ή, και ύστερών στόμα μαλθάσσει · μύρον ναρχίσσινον καὶ χύμινον δ έσθίεται, σμύρναν τε καὶ λιδανωτόν, ἀψίνθιον, κύπριον άλας, ρόδινον άλειφα, τούτων τὸ ίσον τῶν ἄλλων έκάστου, τοῦ δὲ ναρκισσίνου τέσσερες μερίδας, ἐπιχτένιον ώμοῦ λίνου ξυμμίξας, πάντα τρῦψον \* καὶ ποίησον βάλανον, περί πτεροι ράκος λεπτον περιθείς, καταδήσαι, καὶ εμδάψαι ες άλειφα λευχον αίγύπτιον, \* και προστιθέναι, και επν δλην την ημέρην· λουσαμένη δε και αφαιρευμένη διανιζέσθω τῷ

¹ "Ην δὲ καθάρσιος δέη θ. - κάθαρσις δὲ ἢ C. - δεῖ om. Co. -- ² καὶ pro \$ 0. - ανισον CDHJ. - ανησον Κ. - λιδανωτόν τε DFGHK. - πάντα ταύτα C. τρίδειν, τῶ χ. τούτων κλὺζε θ. —  $^3$  ἐν τῶ ὕδ. θ. – έψὲ θ. – λινόζωστιν  $\mathbf{D}$ . – λινοζώστιν vulg. - λίνου σπέρμα, νίτρον ἀποχέας, κλύζε pro σμικρόν ἀπ. ἀπ. Lind. - κλύζε Co. - 'καταμήνια J. - φλεγμ. ή (ή om. C; είη θ) ή (ή om. 0) ф. vulg. - έ; om. θ. -- 5 η C. - είη θ. - ἐπιχέαι του αίμ. Cb - ἐφν vulg. - ἐην C. - χολώδη; θ. - ξηραινόμενα D. - φλεγματώδη C. - φλεγματώδη; θ. - όρώνται οπ. C0. — \* ην δὲ φύσει φλεγματώδης η 6.-φλεγματώδη; CDJ. - δσον om. Ct. - ποσί θ. - διιέναι (διείναι θ) καὶ (καὶ om. Cllθ) σύν (ξύν C, Lind.) μελ. ποτ. (addit καὶ θ) κλύσαι vulg. — 'δ καὶ ύδωρ Lind. - ελέγματα pro δέρματα C.- κατασπά om. θ. - ήν και (και om. CDFIIIKθ) μή πολ. (πουλ. CH; πολυχρόνιον J) vulg. - ύστέρων vulg. - ύστερων Hl. - ύστ. om. Co. - καὶ σμύρναν, λιδανωτόν C. - τε καί om. θ. - άψ. κύπριον (κύπερον pro x. L, Foes in not., Lind.) (adelt aλας 0) ρόδινον άλειφα (άλειφα D; άλιφα B; άλ. om. C) ಮρετα (άλφ. om. θ) τούτων vulg. - τὸ onι. θ. - τῶν άλλων om. θ. - ναρχίσσου l. μοίρας Co. - ώμολίνου CDFGHIK, Ald. - ώμόλινον 0. - συμμ. HJo. - τράφαι femme est pituiteuse : ellebore, deux potions, délayer dans deux cotyles de vin doux, mêler et injecter. Si la femme a besoin de mondification, faire cuire des poireaux, ou haies de sureau, ou anis, encens, myrrhe, vin, broyer le tout ensemble, et injecter cette décoction. Autre : faire cuire du chou dans de l'eau, puis, dans cette décoction, faire cuire de la mercuriale, en décanter un peu, et injecter. Autre : cnestron une potion, humecter avec du miel et injecter.

83. (Moyen de reconnaître si les règles sont pituiteuses ou bilieuses; répétition du § 22. Formule d'injection pour les règles pituiteuses.) Il faut considérer si les règles sont bilieuses ou pituiteuses : prendre du sable fin, sec, le jeter au soleil, et, quand les règles vont, verser du sang dessus, et l'y laisser sécher; si les règles sont bilieuses, le sang séché sur le sable devient jaune; si elles sont pituiteuses, on y voit comme de la pituite; dans le cas donc où elles sont pituiteuses, cnestron une potion, délayer avec une cotyle d'hydromel et injecter.

84. (Formules de pessaires purgatifs de l'utérus. On y remarquera le pessaire aux cantharides et la strangurie qu'il cause.) Pessaire purgatif émollient, qui amène de l'eau, des pesux et une humeur sanguinolente, attire les règles si la suppression n'en est pas ancienne, et assouplit l'orifice utérin: huile de narcisse, cumin de table, myrrhe, encens, absinthe, sel de Chypre, huile de rose, de chaque partie égale, sauf l'huile de narcisse dont il y aura quatre parts, mêler de l'étoupe de lin écru, piler le tout ensemble, faire un gland, enrouler un chiffon fin autour d'une plume, attacher, tremper dans du parfum blanc d'Égypte, appliquer et laisser pendant un jour entier; ayant pris un bain et ôté le pessaire, la femme se lavera avec de l'eau parfumée. Autre: purgatif,

CA. — \* καὶ οπ. CO. – ποιήσπι δὶ CO. – βαλάνιον C. – περιπτερώ I. – περιπτερω (sic: 0. – εἰς J. – ἄλιφα Θ. – ἀλειφαρ D. — \* καὶ οπ. DFGHIJK. – προσθείναι O. – ἐἢν vulg. – ἐἢν C. – τὴν ἡμ. δλην DFHIJK. – δλην οπ. CO. – ἀφπερουμένη vulg. – ἀφπερουμένη Θ. – ἀφπερουμένη C.

ύδατι τῶ εὐώδει. ¹ Ετερον καθαρτικόν, ὕδωρ άγει καὶ δέρματα καὶ μύξας καὶ ἰγῶρα ὕραιμον · σιιύρναν, άλας, κύμινον, χολήν ταύρου. ταύτα ξυμμίξας καί μέλιτι φυρήσας καί ες βάκος ε ένθεις προσθείναι. ημέρην δὲ δλην ἐντίθεσθαι, εἶτα λουσαμένη καὶ ἀφελομένη διανιζέσθω δδατι τῷ εὐώδει. <sup>3</sup> Άλλο · άλες, κύμινον, χολήν ταύρου μέλετι άναφυρέειν, και προστίθεσθαι, λουσαμένην, άφαιρεομένην, τῷ εὐώδει δοατι διανίζεσθαι. \* ΤΗ σίλφιον σύχω μίζαι και προστίθεσθαι, είτα διανίψαι μύρω δοδίνω. 5 \*Η κόκκους εκλέψαντα έψειν, και βέλανον ποιέειν, επήν δ' αφέληται, προστιθέσθω βόδινον. \*Η σπάροδον 6 και νίτρον έρυθρον 7 και σύκον, τούτων εκάστου ίσον μέξας μέλιτι, δούνει προστίθεσθαι, κάπειδάν ἀφέληται, έλάφου στέαρ προστίθεσθαι, τήξας εν οίνω. \*Η 8 πεπέρεος κόκκους πέντε ξον ελατηρίω ολίγω μεξω. παραστάζειν δε γυναικός γάλα εν ειρίω, ες μύρον αποδάψεια, προστίθεσθαι δε αφελομένην ώσαύτως. Ή ούχου το πιότατον ξον έλατηρίου πόσει καὶ νίτρου έρυθροῦ τὸ ίσον καὶ μέλιτος ίσον, ఉσούτως. Ή χολήν ταύρου 10 καὶ νίτρον έρυθρον, νέτωπον, κυκλαμείνου δσον κικίδα εν μέλιτι. \*Η χολήν ταύρου, ες αίγύπτιον έλαιου "βάψασα προστιθέσθω, καὶ ἀφελομένη, βοδίνω, \*Η σικύης 12 τῆς μακρῆς την εντεριώνην το σπέρμα έζελων ξύν γάλαπτι γυναικός πουροτρόφου, καὶ σικύρναν άκρητον καὶ μέλι όλλγον καὶ μύρον αἰγύπτιον, τρίδειν, παὶ προστιθέναι. \*Η την 4 έντεριώνην της σικύης αὐηναι, κόψαι δέ άνευ τοῦ σπέρματος καὶ μέλι ἐμδαλεῖν, καὶ ἀναζέσαι, καὶ βάλανον ποιέειν εύμήκεα, καὶ βάπτειν ές Ελαιον λευκόν. \*Η 16 την εγρίην κο-

<sup>&</sup>quot;Ετ. οπ. C0. – [δ] ύδωρ Lind. – συμμ. νυίς. – ξυμμ. CDH. – συνμίξαι θ. – καὶ οπ. C0. – μέλιτι δὲ ἀναφυρῆσαι θ. – φυρῆσαι C. — ² ἐνθεῖναι Cθ. – προσθ. οπ. C3. – δ' C. – δλην οπ. C. – είτα οπ. C. – λουσ. δὲ καὶ Cθ. – ἀφαιρευμένη δ. – ἀφαιρευμένη δ. – ἀφαιρευμένη δ. – ἀφαιρευμένη ο. – ὕδατι οπ. C. — ³ ἀλλο οπ. θ. – Απιε δλ. addunt ħ Cθ. – άλας ΙΚθ. – ἀναποιέειν θ. – λουσαμένην ἀφαιρεομένην (ἀφελουμένην κὶς θ) (addit δὲ θ) τῶ εὐωδει ὕδατι διανίζεσθαι Cθ. – λουσαμένην.... διανίζεσθαι οπ. νυίς. — \* καὶ (ῆ pro καὶ θ) σίλ. νυίς. – τῷ (τῷ οπι. θ) σ. νυίς. — \* ἢ κ. ἐκλέψαντα (πόσιν Lind.) τε (τε οπι. C) τρίψαντα (addit ἐψεῖν καὶ βωλονον ποιέειν, ἔπὴν δ' ἀφεληται, προστιθέσθω βόδινον. Ἡ θ. — \* καὶ οπι. Cθ. – λίτρον θ. — ἐπὴν δ' ἀφεληται, προστιθέσθω βόδινον. Ἡ θ. — \* καὶ ἀπειδὰν Cθ. — \* πεπέρεως νυίς. – πεπέρεως D. – πεπέριως θ. – σὶν νυίς. – ξὰν C, Lind. – μίξαι θ. – μίξαι οπ. νυίς. – ἡ πέπερον pro ἀς μύρον C, – ἀποδάψασα CDEG ΗΙΚθ, Ald. – ἀποδάψας νυίς. – ποστιθέναι δὲ καὶ ἀφελεῖν νυίς. – προστιθέναι (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν (κίς) θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν (κίς) θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν καίς θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν καίς θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν καίς θ. – πενεν καίς και δενεν καίς δενεν καίς θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν καίς θ. – πενεν καίς και δενεν καίς θ. – πενεν και (προστίθεσθαι θ) δὲ ἀφελομένην C (θ, ἀφελομένη). — \* σενεν καίς θ. – πενεν καίς θ. – πενε

amenant de l'eau, des peaux, des mucosités et un ichor sanguinolent : myrrhe, sel, cumin, bile de taureau, mélanger le tout, pétrir avec du miel, mettre dans un chisson, et appliquer; on laissera pendant un jour entier; puis, s'étant baignée et ayant ôté le pessaire, la semme se lavera avec une eau parsumée. Autre : sel, cumin, bile de taureau, pétrir avec du miel, et appliquer; la semme se baignera, ôtera le pessaire, et se lavera avec l'eau parsumée. Autre : silphion, mêler avec des figues, appliquer; puis laver avec de l'huile de rose. Autre : grains de Cnide décortiqués, faire cuire, former un gland; et, après l'avoir ôté, appliquer de l'huile de rose. Autre : ail, nitre rouge, figue, de chaque partie égale, mêler avec du miel, appliquer; et, après avoir ôté le pessaire, appliquer de la graisse de cerf fondue dans du vin. Autre : cinq grains de poivre, meler avec un peu d'élatérion, verser du lait de semme dans de la hine, tremper dans un parfum; après avoir ôté ce pessaire, la femme fera la même application que précédemment. Autre : la partie la plus grasse de la figue, une potion d'élatérion, autant de nitre ronge, autant de miel, faire de même. Autre : bile de taureau, nitre rouge, nétopon, cyclamen gros comme une noix de galle, dans du miel. Autre : bile de taureau, faire un pessaire, tremper dans du parfum égyptien, appliquer; après l'avoir ôté, la semme appliquera de l'huile de rose. Autre : le dedans de la courge longue, ôter les graines, mettre du lait de femme allaitant un garçon, myrrhe pure, un peu de miel, du parfum égyptien, piler, appliquer. Autre : le dedans d'une courge, sécher, ôter la graine, brover, jeter du miel, faire bouillir, former un gland allongé, tremper dans du parfum blanc. Autre: le concombre sauvage

τάτον CFGH, Ald., Frob., Cordmus. – σύν D0. – λέτρου θ. —  $^{10}$  καὶ om. C0. – λέτρου θ. – καὶ νέτ. θ. – πυκλάμινον ἱσον ώσαύτως (ώσ. om. CD. F restit. al. mima, UK) πικίδα (κηκίδα C) vulg. – πυκλάμινον ἱσον, όσον πηκίδα Lind. – πυκλάμινου δσον πηκίδα θ. —  $^{11}$  βάψας προστίθεσθαι θ. —  $^{12}$  τής om. K. – την om.  $^{13}$  είντεριόνην DH. – σύν vulg. – ξύν CD, Lind. —  $^{13}$  έντεριόνην DH. – της CDFH1θ. – ξμάσλεῖν καὶ om. Cθ. – εἰς J. —  $^{14}$  την κολ. την ἀγρίην θ. – πολοκώσθην C.

λοχύντην ώσαύτως. 1 χαὶ έλατηρίου τρεῖς πόσιας έν σταιτὶ τρίδειν, καὶ βάλανον ποιέειν. <sup>2</sup> Άλλο διιοίως κόκκους ἐκλέψας, τρ**ῖψον δσον** πόσιν, έψησαι, και μέλι περιχέαι, και προσθέσθαι, η ρόδινον άλειφα καὶ προσθέσθω · όσαι όὲ \* βάλανον προστίθενται, έμπηξαντα χρή τὸ πτερον ές την βάλανον, έπειτα βάκος περιθείναι λεπτον έν είρω. βάψασα ές άλειφα αλγύπτιον προστίθεσθαι · άγει δὲ μάλιστα, • καὶ δέρματα άναιρούνται. Προσθετά καθαρτικά Ισχυρά, ύδωρ άγειν δυκάμενα και μύξας και δέρματα μάλλον των πρόσθεν. του πεπέρεος χόχχους τέσσαρας τῶν μεγίστων, ἢ δέχα τῶν μιχρῶν, ἐλατηρίου πόσει ζυμμίζας, τρίδε λεία, παραστάζων γυναικός γάλα, καὶ μέλι δλίγον, άναφυρήσας τοῦτο, ές είριον μαλθακόν καθαρόν περί πτερόν περιελίξας ράκεα, και καταλαδών προστιθέναι, ές λευκόν άλειφα αίγύπτιον βάπτων προσκείσθω δὲ ἡμερην, καὶ ἐπειδὰν ἀφέληται, προστεθέσθω τὸ στέαρ τοῦ ἐλάφου. ΤΙροσθετὰ καθαρτικά, ἡν μή ποτὰ καθαίρη: λινόζωστιν τρίψας καὶ σμύρναν, προστιθέναι. \*Προσθετά δμοίως καθαρτικά, γορία δυνάμενα έκδαλείν, καὶ καταμήνια κατασών, καὶ έμβρυον ἀπόπληκτον ὑπεξαγαγεῖν \* κανθαρίδας πέντε ἀποτίλας καὶ τά πτερά και τά σκέλεα και την κεφαλήν, είτα τρίδολον παραθαλάσσιον χόψας <sup>9</sup> τῆσι ρίζησι χαὶ τοῖσι φύλλοισι χαὶ τὸ χλωρὸν τὸ Εξω, τρίψας ίσον δγχον και σελίνου σπέρματος και σηπίης ώλ πεντεκαίδεκα εν οίνω γλυκεϊ κεκρημένω, και εν ύδατι θερμώ καθιννύσθω, και μελίχρητον δδαρές πινέτω καὶ οἶνον γλυκύν καὶ 10 τοῦ τετριμμένου

Kal om. Co. - ή pro και Foes in not., Lind. - τρις 0. - στέατι Co. -<sup>3</sup> άλλος sine όμ. J. – καθαρτικόν ύδωρ άγει καὶ μύξας καὶ δέρματα pro άλ. όμ. CO. –  $\dot{\epsilon}$ xλέψας τρεῖς (τρίψον pro τρεῖς θ), ὄσον vulg. – ποσὶ λίον pro πόσεν θ. - έψήσας (έψησαι Cb), καὶ (καὶ om. D) vuig. - προσθέσθω pro προσθέσθε είτα pro ή Foes in not. - άλιφα (bis) θ. - άλειφαρ (bis) D. - και προσθέσθω · θ. - καί πρ. om. vulg. - 3 βαλάνω C. - χρή πρότερον (τό πτερόν pro πρ. 9) ές vulg. - βάψασαν J. - ές 0. - ές om. vulg. - ' καί om. Co. - άφερεθμενα 0. - ἀφαιρούμενα DFGHIJK, Ald. - αίρεόμενα C. — \* πρόσθετα θ. - άγει sine δυνάμενα Co. - και δέρματα και μύξα; και αιματώδεα 0. - αίματώδ δέρματα C. - καὶ αίματώδεα δυνάμετα Vatic. Codd. ap. Foes in not. - τοδ om. C. - πεπέρεως FGHIJ, Ald., Cordaus, Lind. - πεπέριος C. - τέσσαρι xόxxους C. - ἡ (ἡν δὲ pro ἡ C) xal τῶν μικρῶν, εἰ (εἰ om. C) δίοι, ελ. τ - † δέχα τών μικρών, έλ. θ. - ποσί θ. - πόσιν C. - συμμ. νυίg. - ξυμμ. CDEJK - λία θ. - είς J. - εἰρίω Ald., Frob. - περιπτερόν FHIJ. - περίπτερον CO. \*προστιθέναι σελευχον (sic) θ. - άλει εαρ D. - βάφων G. - ' άλλο προσθετών pro πρ. χ. J. - προσθετάν καθαρτικόν DIK. - προ.... προστιθέναι penitur a πάσης p. 201, l. 4, Co.-τά ποτά CDHIJKO.-λινοζώστιν vulg.-λινόζωστιν D.

semblablement. Autre : élatérion, trois potions, piler dans de la graisse et faire un gland. Autre : grains de Cnide décortiqués, en piler une potion, faire cuire, verser du miel, et appliquer, ou de l'huile de rose et appliquer; toutes les sois qu'on applique un pessaire, il faut ficher la plume dedans, puis l'enrouler dans de la laine et dans un chisson fin, tremper dans du parfum égyptien et appliquer; celui-ci est trèsemménagogue et enlève les peaux. Pessaires purgatifs énergiques, capables d'attirer de l'eau, des mucosités et des peaux plus que les précédents : grains de poivre, quatre des gros, ou dix des petits, élatérion une potion, mêler, bien broyer en versant du lait de femme, ajouter un peu de miel, pétrir, carouler avec des chissons dans de la laine propre et molle autour d'une plume, et appliquer après avoir trempé dans le parfum blanc égyptien; ce pessaire restera en place pendant le jour, et, après l'avoir ôté, la femme appliquera la graisse de cers. Pessaires purgatifs, si les breuvages ne purgent pas la matrice: mercuriale, myrrhe, broyer, appliquer. Pessaires semblablement purgatifs, pouvant expulser le chorion, amener les règles et saire sortir l'embryon apoplectique : cinq cantharides, ôter les ailes, les pattes et la tête, piler du tribulus marin avec les racines, les seuilles et la partie verte extérieure, avec même volume de graine d'ache et quinze œuss de sèche dans du vin doux coupé d'eau; la femme prendra un bain de siège tiède, boira de l'hydromel aqueux et du vin doux et prendra dans du vin doux une dose de cette préparation pilee

<sup>~</sup> προστεθέναι οπ. θ. — \* πρόσθετον καθαρτικόν χόρια (λοχεια sic θ) ἐκδάλλαι (addit και θ) καταμήνια κατασπά και ἔμδρυον ἐξάγει ἀπόπληκτον C9. —
προστεθόν ὁμοίως καθαρτικόν χ. δυνάμενον Κ. - ἔτερον μάλλον τῶν ἀλλων
pro προσθετά.... ὑπεῖαγαγεῖν J. - προσθετά.... γλυκύν p. 201, l. 4, om. D
(Q', in marg. aperibitur λείπει ἐν τῶ ἐτέρω). - χωρία H. - καὶ κατ. κατασπάν
em. G. - ἐκβαλεῖν pro κατασπάν F. - κατασπάσαι Hl. - ἀπόπλητον (sic) G. ἀποταίλας FGHIK, Ald., Frob., Cordæus. — \* σὺν τῆ ρίζη θ. - σικίης FG),
Ald. - ἐν om. θ - κεκρημένα Ald. - Post κεκρ. addit [διδόναι] Lind. - καθιγύσθω vulg. - καθινύσθω CFGHIJ. - καθινύσθω Κ. - καθίνυσθαι θ, Lind. -\*\*τοῦ om. θ. - αἰγίναιον C. - αίγειον θ. - πίνειν γλυκεῖ Cθ. - σταρίδα θ. - Αυλε
ἡ, addit δεον G.

χρω. στατήρα αίγιναϊον έν οίνω γλυκεί πίνειν έπην δε δούνη έχη, και καθήραε το μύρναν δλίγην και έλελισφακον και άννησον τρίψες οίνον πενέτω γλυκύν. <sup>2</sup> Πάσης νούσου, δυνάμεναν και άναστομώσσε δίνον πενέτω γλυκύν. <sup>2</sup> Πάσης νούσου, δυνάμεναν και άναστομώσσε δίνον πενέτω γλυκύν. <sup>3</sup> Πάσης νούσου, δυνάμεναν και άναστομώσσε τρίψες σύνον πενέτω γλυκύν. <sup>4</sup> Πάσης νούσου, δυνάμεναν και άννησον τρίψες δίνου πενέτω γλυκύν.

85. \*Καθαρτικόν δυνάμενον άτοκον καθῆρχι, ἢν τὸ στόμα τῆς [κήτρης ὀρθῶς ἔχη \* πυρτῆν βόλδιτον ἔηρὸν κόψας καὶ διασήσας τέσσαρος
τρης ὀρθῶς ἔχη \* πυρτῆν βόλδιτον ἔηρὸν κόψας καὶ διασήσας τέσσαρος
χοίνικας, ὅξους ὀἐ κοτύλας ὁέκα, καὶ ούρου βοείου ἔτερον τοσοῦταν,
καὶ θαλάσσης κοτύλας είκοσι, πυριῆν ὀὲ \* βληγρῆσι πουλὸν χρόνον,
καὶ βοφέειν ἀλευρον ὀοῦναι, καὶ ἐπιπιεῖν οἶνον εὐωὸἐα παλαιὸν ἐξηθριασμεένον, σίτου δὲ μὴ γευέσθω τἢ ἡμέρῃ ταὐτὰ, ⁵ τῆ δὲ ἀντέρο
κόκκον δοῦναι κατάποτον, τἢ δὲ τρίτὰ ὁ δοῦναι ὁιουρητικὸν, ἀσταφέδας καὶ ἐρεδίνθους λευκοὺς, οὐο χοίνικας τῶν ἐρεδίνθων, χοίνικα ἀ
πρὰ ἀσταφίδων, ¾ καὶ ἐπιχέαι ὕδατος τρία ἡμίχοα, ἔπειτα ἀποχέρς,
πρὸς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῷ ὑστεραίῃ πίνειν, ἐκαὶ τοῖσι προσθέτοισι χρέεσθαι.

86. \* Καθαρθικόν καταμηνίων · τὸ βόλδιτον πλάσαι οἶου ακαφίδα, φυρῆν δὲ ξυμμίσγων τῆς κυπαρίσσου τὰ πρίσματα, ξηραίνων <sup>40</sup>οὲ ἐν τῷ ἡλίω, καὶ ἐς τοῦτο τὰ θυμιήματα ἐμδάλλειν.

1 Kai om. C. - Ante δταν addit καὶ θ. - ή om. θ. - δὲ pro ή J. - χλαρώ 6. χλιηρώ vulg. - καθίσθω Cl. - γλυκύν πινέτω Co. -- 2 Ante πάσης addia imρον Ι. - προσθετόν πάσαν νόσον ρεο π. ν. Ι. - πάσης.... σμύρναν οπ. 🖫 νόσου vulg. - νούσου C, Cordæus, Lind. - δυναμένης J. - δυν. om. C. - καθάραι D. - όπτην pro όλίγην θ. - άνισον CDHJ: - άνησον K. - χρώ om. Co. -3 καθαρτήριον Q'. - καθαρτήριον άτοκον δυνάμενον καθάραι D (J, καθήραι). -δυνάμ. om. Co. - τής μ. om. Co. - μή όρθῶς Calvus, Cornar. - βολιτου (sic) θ. - χόψαι Ald. - διασ. δσον τάσσερας θ. - ούρον βόκιον D: - βοίου & θαλάσσης άλμης (άλ. om. θ) κοτ. vulg. — 4 βληχροϊου vulg. - βληχρήσε Ch. - βληχρώς Fosa in not. - πολύν Do. - δξος μεμιγμένον πιοйσα (κ. exam al. manu H) (ξυμμίξασα pro μ. π. C,θ συνμίξασα) έμ. ταίς. - μορείν. 8 ἐπιπίνειν Κ. - πάλαι J. - γεύεσθαι Cθ. - τῆ τοιαύτη ἡμέρη νυίχ. - τῷ ἡμέρη ration C. - Thy humany tauthy 8. - 17 d. de J. - de om. C. - natomoray C. - 4 δούναι om. Cd. - διουρητικά K. - ἀσταφίδα θ. - καί om. K. - Post добиκας addunt ἀφ' ἐνὸς χοίνικος DFGIJK, Vatic. Codd. ap. Foes in not., Ald. · των έρεδίνθων, χαίνικα δὲ (δὲ om. Vatic. Codd.) τῶν ἀσταφίδων & (θ, τής ἀσταφίδος), Vatic. Codd. ap. Focs in not. - τῶν ἐ., χ. δὲ τ. Δ. 🚥

da poids d'un statère d'Égine; quand de la douleur se fait sentir, faire cuire des pois chiches blancs et des raisins secs dans de l'eau, laisser refroidir et donner à boire; quand la strangurie survient, la femme prend un bain de siège tiède et boit du vin doux. Bon pour toute maladie; bon à ouvrir l'utérus et à le purger: un peu de myrrhe, sauge, anis, piler, s'en servir.

85. (Traitement pour mondisser, si le col utérin est bien, une femme stérile.) Moyen cathartique pouvant mondisser une femme stérile, si l'orifice utérin est bien : bouse de vache sèche, quatre chénices, piler et tamiser, vinaigre dix cotyles, urine de bœuf autant, eau de mer vingt cotyles, avec ce mélange faire une fumigation douce pendant beaucoup de temps, puis la femme prend un bain, avale de la bouillie de lentilles où elle a mis du miel et du vinaigre, et vomit; alors elle prendra un potage de farine et boira par-dessus du vin vieux odorant qui aura été exposé au serein de la nuit; mais, de ce jour-là, elle ne goutera pas aux aliments solides; le lendemain, elle avalera le grain de Cnide, et le surlendemain on lui administrera le diurétique ainsi composé : raisins secs et pois chiches blancs, deux chénices de pois et une de raisins secs, ean un conge et demi (conge = 3 400, 2), décanter, exposer au serein de la nuit, boire le lendemain, et employer les pes-

86. (Fumigation emménagogue.) Fumigation propre à faire venir les règles: bouse de vache, y mêler de la sciure de cyprès, pétris et arranger en forme de conque, sécher au so-leil, et là-dedans jeter les ingrédients fumigatoires.

<sup>-- &</sup>quot; διαχώαι δε sine και C0. -- του δδατος θ. - ήμεχοα C. - ήμεχοα του τίξε. -- και δια pro και θ. -- χρησθαι θ. -- " έγχυτον (έγχ. οπι. θ) καθ. και μηνήδων (κατ. οπι. θ) ναίς. -- το CDGHIJKO. -- το οπι. ναίς. -- βόλιτον θ. -- βούδλητον FGIK. -- βούδλητον DJ. -- βούλδιτον CH. -- βόδλιτον Ald. -- δουν ναίς. -- οδον θ. Foes in not. -- φυρήν (φυράν θ) δε και (και οπι. CDFHIθ, Ald.) ξυμμέσγεν (ξυμμίσγων CDFHJK, Ald.; συνμέσγων θ) ναίς. -- " δ' θ. - τά τω. δ. -- δυμκέματα D.

87. <sup>1</sup> Έγχυτον καθαρτικόν, ήν μή ξη τὰ καταμήνια ἀκάνθης λευκῆς <sup>2</sup> τὰ φύλλα τρίψας καὶ ἐξηθήσας καὶ ἐπιχλιήνας ἐγχέειν.

88. <sup>3</sup> Κατάχριστον καθαρτικόν ώστε μήτρας ἐκκαθαίρειν · πράσου σπέρμα καὶ καρδάμου τρίψας, ἐν οἴνφ τε διεὶς καὶ γάλακτι ἐφθῷ, διαχρίειν τὴν νειαίρην γαστέρα. <sup>4</sup> Κατάχριστον μαλθακτήριον, ὕδωρ δὲ άγει καὶ μύξας καὶ δέρματα, <sup>5</sup> καὶ λοχεῖα φέρει, καὶ οὐχ ἐλκοῖ · σμύρνης ὡς ἀρίστης ήμισυ, καὶ ἀλὸς χόνδρον ὁμοίως, πίσσαν ἡδυντην φλάσας, μίζας τε λεῖα, ἔστω δὲ <sup>6</sup> τὸ τῆς σμύρνης τὸ ήμισυ τοῦ ἀλὸς καὶ τῆς πίσσης, ἐμδαλεῖν δ' ἐς ράκος τῆς πεφλασμένης μέγεθος ὅσον κικίδα μεγάλην · δύο ὸὲ ἔστω, ὡς τὸ μὲν ἡμέρης ἔχειν, τὸ οδὲ ἐὐφρόνης, ἔστ' ἀν κατατακῆ · λουέσθω δὲ θερμῷ, εἶτα ἀφαιρέσυσα διανιζέσθω ὕὸατι εὐώδει.

89. \* Καθαρτικόν άτοχον καθήραι ήν τὸ στόμα ὀρθῶς ἔχη · ήν ἀτοχον θεραπεύης, βόλδιτον αὖον ήλίου διασήσας ὅσον τέσσαρας δαίνικας ἀττικὰς, ὅξους ἱδὲ κοτύλας δέκα καὶ ὀροδίου χοίνικα ἀπεικὰς, οξους ἱδὲ κοτύλας δέκα καὶ ὀροδίου χοίνικα κατάποτον · τῆ δὲ ἀπτέσθω ἀλήσον, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον εὐώδεα · σίτου δὲ μὴ ἀπτέσθω ἀποιλὴν χρόνον · ἀπειτὰ το πριῆσαι ἀλέα πουλὴν χρόνον · ἀπειτα ἀποιτὶ τῆ ἡμέρη · τῆ δ' ὑστεραίη κόκκον δοῦναι κατάποτον · τῆ δὲ ἀπτέσθω ἀλητον, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον εὐώδεα · σίτου δὲ μὴ ἀπτέσθω γείτη τῆ ἡμέρη · τῆ δὶ ὑστεραίη κόκκον δοῦναι κατάποτον · τῆ δὲ καὶ ἀπτέσθω ἀλητον , καὶ ἐρεδίνθους

¹ Είς δμοιον πάθος (άλλο pro είς δ. π. D; άλλο όμοίως pro είς δ. π. ΗΙΙΚ; έγχυτον καθαρτικόν pro είς δ. π. Cθ) vulg. - ήν τὰ καταμήνια in vulg. - ήν μή τη τὰ κατ. θ. — 2 τὰ om. θ. – ἐξηθίσας FG. – καὶ om. DFK. – ἐπιχληίνας F. - έγχεϊν θ. - 3 κατάχρηστον C. - καθαίρειν vulg. - έκκαθαίρειν Clo. - mal om. C. - καρδάμου θ. - καρδαμώμου vulg. - τε om. Cθ. - καί om. C. - νειέρην FHIK, Ald., Frob., Cordeus. - νιεράν θ. - νειαιρήν Lind. - 4μαλθακτήpia sine κατ. Cô. - δὲ om. CDô. - καὶ om. C. - λοχία FJ. - φέρει om. 0. ελκέοι (sic) C. -χόνδρος θ. - ήδύτην CFK. - ήδίστην Η. - ήδίτην (D. cenend. al. manu) J.- φλάσας μή θλίψας λία θ.- μίξας.... πίσσης ponitur post μεγάλην, cum καὶ θλίψες pro μίξας τε, C. - "τό om. θ. - μυρσίνης pro σμ. Κ. - βάλλειν C. - δ' θ. -δ' om. vulg. - τε φλασμένης Κ. - Post περλ. addit πίσσης C0. - πηπίδα C0. - δ' είναι pro δὲ έστω θ. - ώς om. Cθ. - ἡμέρας vulg. - ἡμέρης CDH9. — ' δ' C. - λούσθω C. - καὶ pro είτα Cθ. — \* καθαρτήριον D. - καθαρτικόν.... έχη om. θ. – καθήραι.... έχη om. C. – Post έχη addunt τών μητρά DQ', (Lind., post στόμα.)-βολιτον θ. - βολδητον FG. - βούδλιτον CD. - βούλ-di. addunt xal Co. - διασείσας vulg. - διασήσας CD (F, al. manu σεί) HIJE. \* καὶ om. FGHIJK. - ἐλέην πολύχρονον θ. - μίξας D. -- \* καὶ om. D. - speire 0. - popier C. - poper 0. - eniniere J. - eniniver Co - duresten

- 87. (Infusion purgative de l'utérus. L'infusion se faisait aussi ailleurs que dans l'utérus. Voy. t. VII, p. 5, p. 162, et Livre Deuxième des Mal. § 47, p. 69. Il est probable que l'infusion différait de l'injection par plus de consistance.) Infusion utérine purgative, si les règles ne vont pas : épine blanche, les feuilles, piler, passer, faire tiédir, et introduire en infusion.
- 88. (Formules de liniments purgatifs de la matrice.) Liniment purgatif propre à mondifier la matrice : graine de poireau et de cardame (erucaria aleppica), piler, délayer avec du vin et du lait cuit, oindre le bas ventre. Liniment émollient, qui amène l'eau, les mucosités et les peaux, emporte les lochies et n'ulcère pas : demi-portion de myrrhe excellente, sel en grain autant, poix parsumée, écraser, mélanger (la myrrhe sera la moitié du sel et de la poix), jeter, dans un linge, gros comme une grosse noix de galle de cette poix ainsi préparée; on en aura deux, l'un pour le jour, l'autre pour la auit, et il restera jusqu'à ce qu'il fonde; la semme prendra un bain chaud, puis, ôtant le pessaire, elle se lavera avec de l'eau parsumée.
- 89. (Différents moyens pour guérir la stérilité. Comp. avec le \$ 85.) Cathartique propre à mondisser une semme stérile, si l'orisse utérin est bien : dans le cas où vous traitez une semme stérile, saire sécher au soleil de la bouse de vache, en tamiser quatre chénices attiques, prendre vinaigre dix cotyles, surine d'ers une chénice, eau de mer vingt cotyles, et saire une sumigation abondante et prolongée, puis, ayant sait de la bouillie de lentille, où elle mèlera du miel et du vinaigre, la semme vomira, prendra en potage de la sarine, et par-dessus boira du vin odorant; pendant ce jour, elle ne touchera pas aux aliments solides; le lendemain elle avalera le grain de Cnide; le surlendemain elle prendra un diurétique, celui-ci, par exemple, si vous voulez : raisins secs blancs, pois chiches

Cl. - finipa H. - tàn δὲ β. λ. cm. θ. - tàn δὲ λευκόν βούλη σταφίδα (C, ἀστ.)

DIGHIJ (K, βούλει), Ald. - ἀσταφίδα θ. - καὶ ἐπιχέας Cθ. - Post δδ. addit

bened C. - finixéen vuig. - finixen Cθ. - θήναι C. - χιήσθο θ.

λευκούς δύο χοίνικας, επιγέας ύδατος τρία ήμίγοα, ἀφελεῖν δὶ τὸ ήμισυ, εῖτα ἐς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῆ ὑστεραίῃ πίνειν ἐκ τούτου κατ' ὀλίγον, καὶ τοῖσι προσθέτοισι χρέεσθαι. Ἡν ¹ βοώλῃ τούτου κατ' ὀλίγον, καὶ τοῖσι προσθέτοισι χρέεσθαι. Ἡν ¹ βοώλῃ τοναίκα κυῆσαι, καθῆραι αὐτὴν καὶ τὰς μήτρας, ἔπειτα δίδου ἄνηθον ἐσθίειν νήστει, καὶ οἶνον ἐπιπίνειν ἄκρητον, καὶ προστεθέναι νίτρον ἐρυθρὸν ² καὶ κύμινον καὶ βητίνην μέλιτι δεύσας, ἐν προστιθέσθω μαλθακτήριον, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνέστω. Ἡν ⁴δὰ τὸ στόμε καὶ κίνειν νῆστιν, καὶ τηνικαῦτα ξυνουναζέσθω τῷ ἀναστομωθῷ καὶ τὸ αὐτίκα ἀπονίζεσθαι τοῦ ἀφοδον τρίδειν ἐν οἴνῷ γλυκεῖ τὸ καὶ τὸ αἰδοῖον χρίεσθαι, καὶ ξυνουναζέσθαι.

90. \* Ήν έλκεα ή δριμέα καὶ ἡν φλεγμαίνη, γρῶ τῷδε κλυσιῷ. Υηνὸς ἔλαιον καὶ ἡητίνην μίσγε, καὶ διεὶς ὕδατι χλιαρῷ κλύσαι. Ἡ μέλι, βούτυρον τῆξαι, καὶ κλύσαι. Ἡ ἐγετρώσιος ξύσαι ὅσον ὅσκεφίδα σμικρὴν καὶ σμύρνης καὶ μέλιτος ὁμοίως, ταῦτα διεῖναι ἐν οἰνφικόλανι εὐώδει, καὶ κλύζειν χλιαρῷ. Ἡν εἔλκωθῆ ἡ φλυκταινῶν ἐνώπλεα ἡ ἐν τῆ καθάρσει ἄκρα τὰ γείλεα, σάρκα βοὸς, ἡ πικέριον, ἡ χήνειον ἄλειφα, καὶ ἀννησον, ἡ κρόκον, ἡ σποδὸν κυπρίην, τρῆψαι ταῦτα πάντα, καὶ περιαλεῖψαι τὴν σάρκα, καὶ προστίθεσθαι. Ἡν ἄλκεα γένηται καὶ Ἡ ὁδαξᾶται, βοὸς σάρκα, στέπρ ἐπαλείφειν, καὶ τὴν

<sup>2</sup> καὶ οπ. FGIJK. - ρίτ. FGI, Ald. - προσθέσθω θ. — <sup>3</sup> ἀπορυή θ. - πεσυίς CD. - συνευνάσθω vulg. (DH, ξυνευνάσθω). - ξυνέστω C. - συνέστω θ. — <sup>4</sup> δε τὸ στ. οπ. Cδ. - σῶμα J. - μεκύνη (shc) θ. - δὲ καὶ ὁπὸν C. - μέχρι (μέχρις DHJK) ἐἐν (ἐἐν οπ. Cθ; ἀν DHJK) ἀνωσ. vulg. - περινίζεσθαι θ. - ἐπονίξεσθαι C. - ἱέρηκος DH. - ἱρηκος I. - Ιρικος Κ. - ἱέρακος Q'. - τρίδειν ponitur post γλυκεί J. - ἐπ' οίνω θ. - γλυκὸ H. - αὐτίκα Cθ. - συνευναζέσω vulg. - συνευναζέτω (shc) FI. - συνευναζέτω HJ. - ξυνευναζέτω D. - συντίνεσθαι (shc) θ. - ξυγγινόσθω C. — <sup>5</sup> In marg. ἐτερον πυητήριον DQ'. - ἢν pre ἢ D. - ἢ οπ. C. - δταν θ. - χηνὸς ἢ ἀλώπεκος vulg. - χηναλώπεκος Cθ. - συν. vulg. (D, ξ.). - ξυγκοιμᾶσθαι C. - συνκοιμᾶσθαι θ. — <sup>6</sup> πρὸς ἔλκεα κλυσμός ἢν Φλεγμάνη ρτο λν... κλυσμῶ θ. - πρὸς ἔλκεκ κλυσμὸς ἢν φλεγμάνη ρτο ἡν.... κλυσμῶ θ. - πρὸς ἔλκεκ κλυσμὸς ἢν φλεγμάνη ρτο λν... κλυσμῶ θ. - πρὸς ἔλκεκ κλυσμὸς δια φλεγμάνη ρτο καὶ ἢν φλεγμα χρῶ τ. κ. C. - ρίτ. FGI, Ald. — μέσγειν θ. - καὶ οπ. G. - χλιπρῷ νulg. - χλιπρὸ θ. — γμέλιτι (μέλε Cθ) β. μίθεις (μ. οπ. Cθ) τῆξαι νulg. — <sup>6</sup> σκιρίδα G. - μικρὴν νulg. - σμι. CFILE: - σμύρνην νulg. - σμύρναν J. - σμόρνης δ. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην νulg. - σκιρίδα G. - λιείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην νulg. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σμύρνην ναισ. - σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σκιρίδα G. - διείνει C. - λιείνει (εἰς) θ. - χλιπρῶς σκιρίδα G. - κροδικοίς θ. - χλιπρῶς σκιρίδα G. - κροδικοίς θ. - χλιπρῶς σκιρίδα G. - κροδικοίς θ. - διείνει C. - λιείνει G. - διείνει C. - διείνε

1 Βούλει Κ. - αὐτη θ. - άλητον valg. - άνηθον θ. - νήστι Co. - λίτρον θ. -

olanes, deux chenices, verser eau un conge et demi, en décanter la moitié, exposer au serein de la nuit, et le lendemain boire de cette préparation peu à la fois, et user des pessaires. Si vous voulez qu'une femme conçoive (de la Nat. de la F., § 94), la purger, elle et la matrice, puis donner de l'aneth à manger à jeun, boire du vin pur par-dessus, et appliquer mitre rouge, cumin, résine, humecter avec du miel, et mettre dans un linge; et, quand l'eau s'écoule, la femme appliquera les pessaires noirs comme émollient, et ira auprès de son mari. Si l'orifice utérin est fermé, elle appliquera du suc de figuier jusqu'à ce qu'il s'ouvre; elle se lavera aussitôt avec de l'eau. Écraser de la fiente d'épervier dans du vin doux, et boire à jeun; et alors la femme ira auprès de son mari. Autre : au moment où les règles cessent, écraser dans l'huile de rose la fiente de chénalopex, oindre les parties génitales, et aller auprès du mari.

90. (Dissérentes recettes pour les ulcérations utérines. Il est parlé, dans le courant de ce paragraphe, des aphthes des parties génitales.) Si les ulcérations sont acres et qu'il y ait phlegmasie, employer cette injection : graisse d'oie, resine, mèler, délayer avec de l'eau tiède, injecter. Autre : miel, beurre, saire sondre, injecter. Autre : échétrosis, en racler la valeur d'une petite chême (=0 lier, 009), myrrhe et miel autant, délayer dans du vin noir odorant, et injecter tiède. S'il y a (de la Nat. de la F., § 108) ulcération ou que le bord des lèvres se remplisse de phlyctènes pendant la purgation menstruelle, viande de bœuf, ou beurre, ou graisse d'oie, anis on sassan, ou spode de Chypre, broyer tout cela, en frotter la viande, et appliquer. S'il y a ulcérations et mordication, viande de bœuf, la frotter avec de la graisse, mettre

ναίς. - χλιαριός DFGJK. - χλιαριό θ. -- \* δίατωθή C. -- φλυαταίνων CFIθ, Ald., Prob., Cordens. -- φλυατένων Η. -- ἀνώπλεων C. -- ἀνώπλεα ρεο ἀπρα G. -- χή νων CD. -- ἄλαιφαρ D. -- ἄνησον Κ. -- ἀνισον CDHJ. -- \* πόπαθν (πρόπον G) ή σποδέν (πρόπον Lind.) πυπρίην ναίς. -- ταῦτα τρίψαι (τρίδαν θ) πάντα CO. - καὶ οπο. C. -- περικλείψαι Η. -- \*\* ἀναμαξάται Fl. -- ἀναμιξάται G. -- ἀνακμώζηται DQ'. -- ἀδαξάται CHθ, Ald. -- ἀναμαξάται JK. -- ὁδάξηται Lind. -- ἐπαλί φαν θ. -- ἐπελόζειν θ. σάρκα προστιθέναι, καὶ ἐγκλύζειν. Ἡν βυπαρὰ ἦ, καὶ πυριῆν ι συχῆς ἀπὸ ρίζης, καὶ μετέπειτα ἀπιον ἐν γλυκεῖ πινέτω. Ήν ἐν τοῖσιν αίδοίοισιν ε έλχεα γένηται, βόιιον στέαρ επαλείφειν, χαι μυρσίνην εν οίνω καθεψών διακλυζέτω τῷ οίνω, ἢ ἐλαίης φύλλα καὶ βάτου καὶ όριης ταυτά δε ποιέει και περσέης φύλλα και οίνος πράμνιος, τά φύλλα τρίψαι λεία, καὶ πρὸς τὰ αἰδοῖα προστιθέναι. <sup>4</sup>Η <sup>3</sup> ἀννήθου χαρπόν και σελίνου τρίψας επίχριε. 4 Ήν άφθήση τὰ αἰδοῖα, Εδε ίῆσθαι σάρχα βοὸς δώσεὶ δύο παλαιστών μῆχος, πάχος δὲ ώσεὶ στειλεός, προστιθέσθω μέχρις έσπέρης, την δὲ νύκτα αξρειν τη δ ύστεραίη πάλιν προστίθεσθαι μέχρι μεσημβρίης, και επιπινέτω οίνον γλυχύν, μέλιτε τον οξνον ξυμμίσγουσα. 6 Κλύσμα ήν ήλχωμένας έωσιν αί μήτραι καὶ <sup>τ</sup> ήν στραγγουρίη ἐπιλάδη· πράσα, ἀκτῆς καρπὸν, σέσελι, άννησον, λιδανωτόν, σμύρναν, \* καὶ οἶνον ἴσον τῷ γυλῷ τούτων, μίξας ταύτα και αναζέσας, ψύχειν, και μετρίως κλύζειν. Ή <sup>9</sup> μέλι, βούτυρον, μυελόν καὶ κηρὸν ἐνιέναι. <sup>30 "</sup>Ασσα ἐν αἰδοίῳ ἔλκεκ ένι καὶ φύεται, φύλλα έλαίης καὶ βάτου καὶ κισσοῦ καὶ βοιῆς γλυκείης τρίδειν λεία, διείς δὲ οίνψ παλαιῷ, εἰρίφ προστίθεσθαι τῆ νυχτί πρός τὰ αἰδοῖα, χαὶ καταπλάσσειν 11 ἐν τούτοισιν· ὅταν δὲ ήμερη γένηται, εἰρύσαι, ἀφεψεῖν δὲ μύρτα ἐν οἴνω καὶ διακλύζεσθαι. 19 1 Τηνός έλαιον και ρητίνην τῆξαι, και κλύσαι. Η βούτυρον και κέδρινον έλαιον, 18 μελι παραμίσγειν σμικρόν, και κλύζειν. 14 σΕλκεα

' Gal. Gl. : συκής, εν πρώτφ των γυναικείων, και πυριάν συκής από βίζης. έν ίσφ τῷ σικύας, τουτέστι συκαμίνου δπερ έτέρωδι ώσπερ έξηγούμενός φησι, μορέου ρίζης. - μετ. καὶ (καὶ om. DGHIJKe) πίους (ἀπιους siè 8; άπιοῦσα DGHIJK) èv vulg. - Je lis άπιον; mais cette correction est fort incertaine. Les traducteurs mettent : deinde etiam pinguedinis aliquid ex vino dulci bibat. — 2 τὰ (τὰ om. θ) Ελκ. vulg. - ἐγγένηται CIIIθ. - βόῖον στ. έπαλίφειν θ. - Post έπ. addit ή χήνειον άλειφαρ D. - καθεψείν διακλύσαι C. άφεψων διακλύσαι θ. - ελαίας vulg. - ελαίης Co. - ροιτς, και ό (ό om. C) elνος ήτω (ήτω om. C; ήτοι D) πράμνιος ταυτα δε ουτως (ου. om. C; ουτω DJ) ποιέειν, περσέης (περσαίης C; περσέως J) φύλλα τοῦ δένδρου δηλάδη (τ. δ. δ. om. C) λεία τρίψαι (τρ. λεία C) vulg. - ροιής ταῦτα δὲ ποιέει και περσέης φύλλα και οίνος πράμνιος, τὰ φύλλα τρίψαι λία θ. - Je prends la leçon de θ, y lisant ταὐτά. - τρίψαι.... σελίνου om. Κ. - προστιθέναι Co. - τιθέναι - <sup>3</sup> ἀνήθου CDH0. - ἀνίθου J. -- <sup>4</sup> ἡν δὲ θ. - ἀτθ. D. - πῶς (ἄδε pro πως CHθ) δεί (δεί om. Cθ) ίδσθαι (ίξσθαι C) vulg. — 5 ώς (bis) Cθ. - παλαστών θ. -τό (τό om. Cθ) μήχος vulg. - στειλαιός vulg. - στειλειές D. - τειχεος (sic) 0. - στειλαίος C, Frob., Cordæus. - στελεός Lind. - στειλιός J. - τίλεος (sic) C. - προστ. om. J. - μέχρι Co. - δε om. Co. - ου χρή pro αίρειν Co. - la viande en pessaire, et saire une injection. Si les ulcérations sont sordides, faire une sumigation avec la racine de mûrier, puis boire une infusion de poire dans du vin doux. Si des ulcérations se forment dans les parties génitales, oindre avec de la graisse de bœuf, puis, faisant cuire du myrte dans du vin, se laver avec ce vin, ou seuilles d'olivier, de ronce et de grenadier; le même esset produit par les seuilles du persea dans du vin de Pramne; on pile les feuilles, et on les met dans les parties génitales. Autre : graine d'aneth et d'ache, piler, oindre. Si les parties génitales ont des aphthes, traiter ainsi : chair de bœuf, de la longueur de deux palmes (huit doigts), de la grosseur d'un manche, l'appliquer jusqu'au soir et l'ôter la nuit; le lendemain réappliquer jusqu'à midi, et par-dessus boire du vin doux coupé de miel. Injection, quand la matrice est ulcérée et que la strangurie survient : poireaux, graine de sureau, séséli, anis, encens, myrrhe, vin en quantité égale à l'eau de ces ingrédients, mêler, faire bouillir, laisser refroidir, et saire une injection modérée. Autre : miel, beurre, moelle, cire, injecter. Toutes les sois qu'il y a et qu'il se forme des ulcérations dans les parties génitales, feuilles d'olivier, de ronce, de lierre et de grenadier doux, bien broyer, mouiller avec du vin vieux, et appliquer dans de la laine la nuit aux parties génitales, et aussi saire un cataplasme de ces fouilles; au jour, ôter, puis laver avec du vin où des baies de myrte ont bouilli. Autre : graisse d'oie, résine, saire sondre, injecter. Autre : beurre, huile de cédros, ajouter un peu de miel et in-

πνότω C0. – γλυκύν, μέλι ξυμμίσγουσα C. – γλυκύν, ελαιον μίσγουσα θ. — «πλυσμός CHK0. – έλκωμένα: ΗΙQ΄. – ώσι Q'. — <sup>7</sup> ην οπ. C0. – άνισον CDHJ. – δυησον Κ. — \* καὶ οπ. C0. – ένα D. – τούτω Κ. – τούτων οπ. C0. – άναξεσας κ. — \* μέλιτι D. – μυείνον (sic) C. – καὶ οπ. C0 – μηρόν pro κη- ρὸν J. – ένιέναι (ἀνιέναι θ) καὶ χρῆσθαι (καὶ χο. οπ. C0) vulg. — \* δσα D. — \* δσα Δ. – - ἐδ ἐν Κ. – ἡ pro καὶ J. – ξυσταὶ pro φύεται C. – λία θ. – την νύκτα C0. — \* ἐν επ. C. – τούτοις θ. – γενήσεται Κ. – ἡ pro γέν. C0. — \* ἡν pro ἡ J. – ἡ pro καὶ Κ. – ἡτ. FGI, Ald. — \* μέλι θ. – μέλιτι vulg. – μικρόν vulg. – σμ. θ. – κλῶσει θ. — \* ἀλλο addit Q'. – άλλο pro ελκεα... ἀκοξηραίνει D. – ἐν μέλετι (στόματι pro μ. θ; μήτρησι L, Foes in not., Lind.) ἀπ. vulg. – Post δοθος addunt ἡ DFHIJK. – τρύψαι Ald.

έν στόματι ἀποξηραίνει · αργύρου ἄνθος ἐν οίνιο τρῖφει καὶ κλύσει. <sup>4</sup>Η <sup>1</sup> βούτυρον μετὰ μέλιτος κλύσει. <sup>4</sup>Η <sup>2</sup> ἐχέτρωσιν καὶ σικύρνεν καὶ μέλι οίνιο διιέναι οἰνιόδει μέλανι χλιερῷ, καὶ κλύζειν τἢ δετεραίη - σχίνου δὲ φύλλα ἐψήσεις ἐν ὕδατι, τουτέω μετακλύζειν. <sup>5</sup> Αλλο, ἡν ἔλκωθῷ τὸ στόμα τῶν μητρέων · βούτυρον, λιδανωτὸς, σμύρνη, ἡητίνη, μυελὸς ἐλάφειος, τουτέωτα κλύζειν. <sup>4</sup>Η <sup>4</sup> φακῆν ἑψεῖν ἐν ὕδατι, καὶ ἀπογέαι, ἐν τουτέω κλύζε. <sup>6</sup> Όταν δὲ δὸωρ ἐκ τῶν <sup>6</sup> ὑστερέων βέη καὶ ἐλκεα ἢ καὶ δάκνηται, χηνὸς στέαρ καὶ ὡὸν διαγρίεσθαι. <sup>4</sup>Η ὅῖος <sup>6</sup> στέαρ, ἡρουὸς, καὶ φακὸν ἐν οίνω ἐψεῖν κεκρημένω ἴσον ὕδατι, τουτέω κλύζε · τὰ <sup>7</sup> δὲ ἐν τῷ αἰδοίω ἔλκεα οίνω καταιονᾶν <sup>2</sup> ἐπιπάσσειν <sup>8</sup> δὲ μάνναν, βάτον, πίτυος φλοιὸν, καὶ τῷ ὕδατι τούτων νεψάσθω.

91. <sup>9</sup>Διεχδόλιον, ἢν ἀποθάνη τὸ ἔμδρυον · χαλδάνης ὅσον ἐλαίην ἐνελίζασα ἐς ὁθόνιον, <sup>10</sup> ἔς χέδριον ἐμδάψασα, προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. <sup>11</sup> Ετερον · χαλαίμον τὸν εὐωόδεχ καὶ σιχύης ἐντεριώνην τρῖψαι ἐν χηνείω στέατι · ἐπίδησον δὲ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἤτρον · καὶ σιμικρὸν ἀπ' αὐτέου ἐνστάξασα, ἐς εἴριον προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς κήτρης · ἐκ τούτου χατ' ὁλίγον ἔρχεται. <sup>12</sup> Ἄλλο · ἐλριον ποὐρίσματα, ΰδωρ τε ἐπιχέας, θὸς ἔς τὴν αἰθρίην, εἶτα πρωὶ δὸς πρὸς τὰς ἀλγηδόνας. <sup>13</sup> ᾿Αλλο · σιλφέου διασον δραχιμὴν μίαν, καὶ πράσου χυλὸν διάσον ὀξύδαρον, παραμέ-

<sup>1</sup> Βούτυρος G. - Ante μετά addit και κέδρινον Ελαιον J. - καισαι FGHIJK. - <sup>2</sup> έχέτρωσι θ. - διέναι D. - διείναι θ. - οίνφ δὲ (οἰνώδει θ) μ. χλιπρῷ (χλι**πρῷ** CDH; xliepo 6) vulg. - A sxivou (sxoivou CI) (sxivou de 6) p. vulg. - seeτέων C. — 3 άλλο om. CDFGIJKo. - ήν... μητρέων om. Ald. - Ante τῶν addunt πάντων CHI; πασών F; παν K; πάνπαν B. - Post μητρέων addit πάντων J. - Ante βού. addunt ἀρήγει Co. - σμύρνα CDFGIJo. - ριτ. FGI, Ald. έλάφιος Co.-τούτοισι κλύζε ο.-τουτέοισι... ύδατι καί om. J. - φακήν να - φακήν Κθ. - έψήν G, Ald. - ἀποχύσας (ἀποχέαι Cθ) τὸ ὕὸωρ (τὸ ὕ. em. Cθ) έν (èv om. Cô) τούτφ (τουτέω C) κλύζειν (κλύζε θ; κλύζε C) vulg. ρων ραίη θ. - ή om. θ. - καὶ ante ώδν om. DFGHiJK. - διαχρέσσθει D. • στ. om. Cθ. - σύιον θ. - ή pro καὶ Κ. - ἐν οίνφ έψεῖν (έ. ἐν οίνω Κθ) καὶ (καὶ om. CK6) κεκρημένον (κεκρημένω θ) ίσον τῷ (τῷ om. C) το τουτέμ (τούτω θ) κλύζειν (κλύζε CGHIJ; κλύζε θ) vulg. — 'δ' θ. - τφ om. 8. - ελκεα δυ (δν om. Cθ) τούτφ (τουτέω C; οίνω θ) κατ. (καταιωνάν FGIK; κατοιναν εία θ) - \* τε pro dè J. - τούτω Ko. - \* διεκ. om.DFGIJK. - διαφθόρια 🕭 φθόριον Η. - διαφθόριον C, Ald. - ἐνάποθάνη θ. - τὸ ἔμιδρ. om. Cô. - ἐλάγν 6. - ἐνειλίξας D. - ἐνελίξας vulg. - Lisez, ἐνελίξασα. - » ἐς θ. - ἐς om. vulg. -

jecter. Bon pour sécher les ulcérations de l'orifice utérin : fleur d'argent (exyde de plomb), broyer dans du vin, et injecter. Autre : beurre avec miel, injecter. Autre : échétrosis, myrrhe, miel, mouiller avec du vin fort, noir et tiède, et injecter le lendemain, puis faire une contre-injection avec des seuilles de lentisque bouillies dans de l'eau. Autre, si l'orifice de la matrice est ulcéré: beurre, encens, myrrhe, résine, moelle de cerf, injecter. Autre : faire bouillir des lentilles dans de l'eau, transvaser, et injecter cette eau. Quand de l'eau s'écoule de la matrice, qu'il y a des ulcérations, et qu'elles sont mordicantes, oindre avec de la graisse d'oie et un œuf. Autre : graisse de mouton ou de porc, et lentilles, faire cuire dans du vin coupé de moitié d'eau, et injecter ce vin; les ulcérations des parties génitales seront fomentées avec du vin; on les saupoudrera avec manne, ronce, écorce de pin, et on les lavera avec de l'eau où auront bouilli ces ingrédients.

91. (Moyens propres à expulser l'embryon mort.) Moyen expulsif, si l'enfant est mort: galbanum gros comme une olive, rouler dans un linge, tremper dans de l'huile de cédros, et appliquer à l'orifice utérin. Autre: calamus odorant, intérieur d'une courge, piler dans de la graisse d'oie; attacher à l'ombilic et au bas ventre; en faire dégoutter un peu, qu'on recevra dans de la laine et qu'on appliquera à l'orifice utérin; par ce moyen le sœtus sort peu à peu. Autre: piler de la garance, ajouter de la sciure de cédros et de l'eau, exposer au serein de la nuit, puis, le lendemain matin, donner pour les deuleurs. Autre: silphion une drachme, suc de poireau un exphaphe, ajouter un demi petit cyathe d'huile de cédros, et

πάθρου C.- πέδρινον vulg. - πεδρίνην θ.- ἐμβάσσσα (sic) J.- ἐμβάφας θ. 
" έπ. cm. G.- ἐλλο D.- τὸν θ.- τὸν οπ. vulg. - ἐντεριόνην Η. - τρίφας θ. χηνός Cθ. - μικρὸν ἀπ' αὐτοῦ ἐνετάξας θ. - προσθέσθω θ. - καὶ (καὶ οπι. Cθ)
ἐπ (ἐπτὸς Q') τούτου (τοῦ μτο τ. CFGIJQ'6) (addit τὸ Q') πατ' ὸλ. ἔλκεται (ἐρχοπαι Cθ) vulg. - " ἄλλο οπι. FGJ. - πρίσμα Κ. - τε οπι. Cθ. - τίθει τulg. 
δὶς Cθ. -- " ἄλλο οπι. FG. - σιλείη (sic) δσον δραχμή μίη Κ. - δραγμήν FL μάγν ΗΙ.- καὶ οπι. Κ. - πράσσου C. - ὅσον θ. - ὀξόδαφον Fiθ. - παραμίζαν vulg. 
σπαραμίζας CDFGHIHA, Ald., Lind. - μικροῦ vulg. - σμ. Cθ. - ἐκπιεῖν Cθ.

ζας κέδρινον έλαιον ήμισυ κυάθου σμικροῦ, δὸς πιείν. 1 Αλλο ταύρου γολήν όσον όδολον, ή ήμιωδόλιον, τρίδων εν οίνω δός ή σταιτί πεοιπλάσσων πάλιν καταπιείν δίδου. 2 Άλλο καρκίνους ποταμίους πέντε και λαπάθου και πηγάνου βίζαν, και αιθάλην από τοῦ Ιπνοῦ τρίψασα όμου πάντα καὶ ένώσασα έν μελικρήτω, υπαίθριον θείσα, πινέτω νήστις τρίς. \* Άλλο \* σιχύης εντεριώνην τρίψας λείην εν κεδρίνη πίσση ές εξριον ένελίξας, προσόήσας πρός το πτερον λίνω, \* προσθέσθω έσω· τοῦ δὲ πτεροῦ τὸ σκληρὸν προεχέτω σμικρὸν έξω έκ τοῦ εἰρίου · ὅταν δὲ αἶμα φανῆ, ἀφελέσθω. Ε Αλλο · ἐλλεβόρου μέλανος λαδών ραδδίον όσον έξ δακτύλων περιειλιξον έν είρίω, το δέ άχρον ἔα ψιλὸν είναι, είτα προσθέσθω <sup>6</sup>ἔσω ὅτι μάλιστα· ὅταν δέ αίμαχθη τὸ ἄκρον, ἀφελέσθω. ΤΑλλο· έλλέδορον μέλανα καὶ κανθαρίδας καλ κόνυζαν τρίψας εν δόατι \*καλ ποιήσας βάλανον μαλθακόν, όσον έξαδάκτυλον, ξήρανον, κάπειδάν σκληρόν γένηται, εἰρίω περιελίξασα προσθέσθω, \*τὸ δὲ ἄχρον χεδρία χρισάτω, χαὶ ἔστω ψιλόν, όταν δὲ αξμα φανή, ἀφελέσθω. 10 Έκδολιον · ἡν ἔμδρυον τεθνεὸς ἔνδον ή, ή ἀπόπληκτον, βατράχιον καὶ ἐλατηρίου σμικρὸν μίζαι ἐν Εξει εύχρήτω, και δούναι πιείν. 11 "Η κράμδης άπαλὸς καυλός κατά τὸ άχρον νετώπω χριόμενος έμδαλέσθω.

92. 12 Νόθα τῆ τελευτῆ τοῦ πρώτου περί γυναιχείων βιδλίου προσ-

' Άλλο om. FG. - χολής θ. - ήμιοδόλιον CFGHIK, Ald., Frob., Cordseus, Lind. -μιωδέλιον (sic) θ. - ħ [έν] στ. Lind. -περιπλάσαι (περιπλάσας DHIK, Lind.; περιπλάσσων θ) ων (ων om. θ; ως pro ων Lind.; ωὸν pro ων, C in marg., D) πάλιν (πάλι θ ; πάλην Lind.) (ξμπαλιν pro ων πάλιν Corderes in not.) vulg. - καταπίνειν D. - δίδου CDIIIKO. - ' ά) λο om. FG. - Post λαπ. addit ρίζαν θ. - καὶ πηγ. om. C. - αϊθαλον vulg. - αϊθάλην CK. - Ιππου 6. ίπνου DHJK. - ίπνου vulg. - τρίψας θ. - τρίψασαν CDFHIJK, Ald. - καί έν. om. C. - ένόσας D. - ένώσασαν FIJK, Ald. - πιέτω C. - νήστις έπ (έπ σα. Cô) τρίτου (τούτου pro τρ. Cordæus; τρὶς pro τρ. Cô) vulg. -FG.-έντεριόνην Η.-λίην θ.-πίσσην <math>FG.-πίσσης D.-ένε)ίξασα θ. - ένειλιξας D. - ένελείξας Η. - προσδήσασα FHIJK, Ald. - προσδησάτω θ. - προσδείσασα C. — 4 πρ. δὲ (δὲ om. θ) ίσον (ἐσω pro ἱσον θ; είσω Foes in not., Lind.), τοῦ vulg. - τὸ σκληρὸν om. 0. - προσεχέτω vulg. - προεχέτω 0. - μκρόν vulg. - σμ. C. - φανήται vulg. - φανή Cô. - φανείται Κ. -FG.-έξαδάκτυλον θ.-περιέλιξον θ.-περιειλίξα; Κ.-έν οπ. Cθ.vulg. - έσω θ. - μάλιστα δτι Κ. - ' άλλο om. FG. - άλλο.... ἀφελέσθω om. DQ'. - πονύζην C. - πονιαν (sic) θ. - \* παὶ om. Cθ. - βαλάνιον CFGHIJK. -tήρ. om. Co. - ἐπειδάν C. - \* τῶ FG. - δὲ om. Co. - ἄκρω G. - κεδρία 6. xebpy vulg. - xebpivy Lind. - χρησάτω CG. - φανήται vulg. - φανή Co. - αφο-

donner à boire. Autre : bile de taureau une obole ou une demiobole, piler dans du vin et donner; ou envelopper dans de la pâte et donner à avaler. Autre : écrevisses de rivière cinq, racine de patience et de rue, suie d'un four, piler le tout ensemble dans de l'hydromel et incorporer, puis exposer au serein, et saire boire à jeun trois sois. Autre : intérieur d'une courge, bien broyer dans de la poix de cédros, rouler dans de la laine, attacher à une plume avec un fil, et mettre à l'intérieur; la partie dure de la plume fera un peu saillie hors de la laine; quand le sang paraît, on l'ôte. Autre : prendre un rameau d'ellébore noir long de six doigts, le rouler dans la laine, en laisser l'extrémité nue, puis l'introduire aussi avant que possible; quand elle est tachée de sang, la retirer. Autre : ellébore noir, cantharides, conyza, piler dans l'eau, faire un gland mou long de six doigts, sécher; puis, quand il est durci, l'entourer de laine et l'appliquer; l'extrémité sera ointe de résine de cédros, et laissée nue; on le retirera quand le sang paraîtra. Moyen expulsif; si l'embryon mort est à l'intérieur, ou s'il est frappé d'apoplexie, batrachion (ranunculus asiaticus), un peu d'ellébore, mèler dans du vinaigre bien coupé, et donner à boire. Autre : tige tendre de chou, frottée de nétopon par le bout et introduite.

92. Quoique cet appendice soit dit apocryphe dans des manuscrits, cependant je ne le regarde aucunement comme tel. Seulement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne tient en rien aux livres des Maladies des Femmes. Il me paralt être un fragment de quelqu'un de ces livres intitulés Φαρμακίτις que les Hippocratiques avaient rédigés et dont il est fait mention dans le livre des Affections,

λέτω 6. — " έκδ. om. FG - άλλο pro έκδ. JK. - τεθνεώς J. - τεθνεός θ. - ένδον σει. Cθ. - ή οει. θ. - ή οει. C. - Post άπ. addit ή θ. - έλατήριον vulg. έλατηρίου Cθ. - μικρόν vulg. - σμ. C. - εὐκρήτω θ. - ἀκρήτω vulg. - πίσαι
pro δ. π. θ. - ποιήσαι pro δ. π. C — " Ante ή addit νόθα C. - καυλός άπ. Cθ. - πετά τὸ οει. C. - χρ. νετ. Cθ. - χριώμενος (sic) Ι. - ἐμδαλλέσθω DFIJ. ἐμδ. σει. Cθ. - Ηία addit ήν εὐτοκον θεραπεύης, κόψας βόλιτον αὔον καὶ
διασήσαις δσον τέσσερας θ. — " νόθα... προσκείμενα οει. Cθ. - Α νόθα ad
finem libri οει. DFGHIJK. - Ald. et Froben placent cet appendice après
le Evre Περί ἀφόρων,

πείμενα. Βηχὸς <sup>1</sup> παιδίου · θαφίην ἐπ' ἀλφίτοισι ψωμίζειν. "Επερον · ἀδο <sup>2</sup> ἀπτήσαντα, τὴν λέκιθον ἐξελόντα, τρῖψαι · καὶ σήσαιεν λευκὸυ πεφρυγμένου καὶ ἄλες, ἐν μέλιτι ἐλλείχειν. Τὴν κοιλήγο <sup>2</sup> λῦσαι παιδίου · εἴριον ἀπλυτον ἐς μέλι βάφας ἐνθεῖναι · ἢν δὲ γερείτερον ἢ, προμμώων τὰ ἔσωθεν τρίψας ἐντιθέναι · <sup>4</sup> ἢν δὲ μὴ; πλύσει γάλακτι αἰγὸς, συμμίξας μελι · ἐὰν δὲ γάλα μὴ ἢ, σητάνιον ἀλευρον ἐκπλύνας, μέλι καὶ ἔλαιον μίζας, χλιερῷ κλύσαι. <sup>5</sup> ἤνθματος πεκδίου · λιδανωτὸν ἐν οἴνεν γλυκεῖ, ἀλουσίη, καθαρτήριον · βαλανίδας ποιέειν, κοτύλην μέλιτος, ἀνίσου ὀξύδαφον, ἀσφάλτου δύο δραγμές, κολήν βοὸς, σμύρνης τρεῖς δραγμάς, πόσιν ἔλατηρίου · ἐψεῖν ἐν χαλκῷ, κόκος τῷ χηνείφ μαλακῷ · εἰρίφ δὲ χρῆσθαι τῷ δίφ, ἐλαίφ δὲ σχυνωρ, τούτεν μίσγειν κιννάδαρι.

- 93. \*Εμετον λύει · <sup>7</sup> ώχύμου χυλὸς ἐν εἶνφ λευχῷ. \*Ετερον ἀλήταν σητανίου <sup>8</sup> χεχυλισμένου τὸ ὕδωρ, ἢ ροιὰς γλυκείας καὶ ὀξείας ἀποχυλώσας, εἶτα μέλι μίζας.
- 94. Τὸ σηπτικὸν ὧος ποιέςται ἐλλέδορος μελας, <sup>9</sup>σανδαράκη, λεπίς χαλκοῦ, ἴσον ἐκάστου τρίδειν χωρίς · ὅταν δὲ λεῖον ἢ, παραμικαι μιᾶς μερίδος διπλάσιον τίτανον, ἀναδεύσας κεδρίνω, γριέτω.
- μίξαι μιᾶς μερίδος διπλάσιον τίτανον, άναδεύσας κεδρίνη, χριέτω. 95. <sup>10</sup> Όπτον φάρμακον ὧοε ποιέεται · άνθος κεκαυμένον καθαρίζος,
- δχρις οὖ φοινικοῦν γένηται, τρέμας λεῖον, τουτέω χρῶ.

  96. Τὸ μέλαν φάρμακον · λεπὸς, ἀνθος, χωρὸς τρίδειν ἐκάτερον ·
  δται δὲ <sup>11</sup>λεῖον τρέμης οὕτω, μόγειν ποιέειν δύο ἢ τρία εἶδη τοῦ φαρ-
- Haidlows 6. άλφίτοις vulg. άλφίτοισι 6. 2 δπτήσας είτα την 6. ένleiger vulg. - evliger 0. - eleiger (sic) C. - 12. rou (rou om. Co, Ald. Frab. )π. vulg. - εἰς θ. - ἐντιθέναι θ. - ἐὰν vulg. - ἢν θ. - κρομμύου θ. - ἔξωθεν vulg. - έσωθεν θ, Lind. - ' ήν δὲ μή, κλύσαι γάλακτι αίγὸς, συμμίξας μέλι 0. - Av.... μέλι om. vulg. - μέλι [τε] καὶ έλ. Lind. - χλιηρώ vulg. - χλιερώ 0. - 5 **δισθμω** τοῖς παιδίοις θ. - παιδίοις C. - ἀννήσου θ. - ἀξόδαφον θ. - τ**ρὶς δρ.** ποσίν θ. — 6 μ. δ' έλαιον ή χηνός θ. - μέλλης θ. - βαλάνους τῷ χηνείφ ή τῷ ότφ, είρίφ δὲ χρῆσθαι μαλακῷ, ἐλαίφ Lind. -τῶ χηνίω καλθακῶ Cô. - ἔξω 🛰τώπω pro τῷ ձἰφ θ. - δὲ οπ. θ. - σχινίω C. - κιννάθαρ (sic) C. - κ - <sup>1</sup> δαίμου θ. — \* κεχλυλυημένου (sic) θ. – ροιής γλυκείης απ**ι όξείης θ**. – μέλιτι vulg. - μέλι θ. -- • σανδαράχη Lind. - λίον θ. - τιτάνου καλ δεύσ**ας θ.** -χρώ pro χρ. θ. -- 10 τὸ ἀπτὸν θ. - ἀπὸν C. - σηπτὸν Foes in mot., Lind. άχρις (άχρι θ) οδν (οδ Cθ, Lind.) φ. vulg. - λίον τούτο δ. - "λίον θ. - ορέ δης vulg. - τρώγη; θ. - μίσγε vulg. - μίσγειν θ. - Post άνθος addit δε C.-παν άρμόττει θ.

\$ 28, L. VI. — ( Différentes recettes pour la toux des enfants, pour leur lacher le sentre.) Partie apocryphe, mise en appendice à la fin du premier livre sur les maladies des femmes. Pour la toux des enfants : faire manger de la thapsie dans de la farine d'orge. Autre : faire cuire un œuf, ôter le jaune. puis ajonter sésame blanc grillé et sel, et donner en électraire dans du miel. Pour lâcher le ventre, chez un enfant : mettre en suppositoire de la laine non lavée, trempée dans du miel; si l'ensant est plus grand, piler l'intérieur des poireaux, et mettre en suppositoire; sinon, donner un lavement avec du lait de chèvre mèlé à du miel; s'il n'y a pas de lait, laver de la farine de ble de printemps, ajouter miel et huile, et injecter tiède en lavement. Pour la gêne de la respiration, chez un enfant : encens dans du vin doux, interdiction des bains, purgatif; faire des suppositoires, miel une cotyle, anis un oxybaphe. asphalte deux drachmes, bile de bœuf, trois drachmes de myrrhe, une potion d'élatérion; faire cuire dans un vaisseau de cuivre, mêler de la graisse d'oie, et, quand on va s'en servir, oindre les suppositoires avec de la graisse d'oie molle; en se sert de laine de mouton, d'huile de lentisque, et on y mêle du sang-dragon.

93. (Moyens d'arrêter le vomissement.) Pour arrêter le vomissement : jus d'ocymum (ocymum basilieum) dans du vin blane. Autre : eau dans laquelle aura bouilli de la farine de blé du printemps, ou jus exprimé de grenades douces et acides, puis y mêler du miel.

94. (Formule du médicament septique.) Le médicament septique se compose ainsi : ellébore noir, sandaraque, écaille de cuivre, de chaque partie égale, piler à part; quand c'est bien broyé, mêler platre le double d'une partie, mouiller avec de l'huile de cédros, et oindre.

95. (Formule du médicament grillé.) Le médicament grillé se prépare ainsi : fleur de cuivre bien brûlée jusqu'à ce qu'elle tevienne de couleur rouge, bien piler et s'en servir.

96. (Formule du médicament noir.) Le médicament nair:

φάρμακον επιπαν άρμοζει. 

φάρμακον τὸ μεν ἐσχυρότατον τὸ ἀνθος τρίτον, πεμπτημόριον · τοῦτο τὸ κέντερον, τεταρτημόριον , τὸ ἀξ τρίτον, πεμπτημόριον · τοῦτο τὸ κέντερον , το κέντερον τῆς λεπίδος , τὸ ἀξ

- 97. Δαλειπτόν πρός την συνάγχην κάχρυς, ασταφίς άγρία, άψίνθιον, έλατήριον, μέλι.
- 99. Τὴν ἔδρην εμβάλλει ἀσταφίδι λείη, τετριμμένη, ξηρή, ἐπαλείφειν τὴν ἔδρην.
  - 100. Τὰ 6 πεπωρωμένα διαχεῖ σανδαράκην ἐν σταιτί.

χαταλείψας ύποχάειν νύχτα καὶ ήμέρην.

- 101. Θρίδακος τῆς <sup>7</sup> ἐρυθρῆς ὁπὸς ὀδύνην λύει πᾶσαν ἐν ὕδατι, σ. αθμὸς ἡμιωδόλιον ἀττικόν.
- 102. 'Οφθαλμικά · \* χαλκὸς κεκαυμένος, ίὸς, σμύρνα χολή κίτος λύεται · ταῦτα πάντα όμοῦ τρίψας λεῖα, οἴνο διιέναι λευκό · \* εἶτα ξηρᾶναι πρὸς τὸν ήλιον ἐν χαλκείψ · ἔπειτα ἐς κάλαμον ἐμδαλών, ξηρῷ χρῆσθαι.
  - 103. "Εμπλαστρον' μίσυ κατακαύσας, τρίδε εν ίγδη ξυμ-
- ' Διαλειπόν πρό; τό συνάγχου; C. τού; συνάγχους θ. καχρυσα (sic) σταφὶς θ. - κάχρυα, σταφὶς vulg. - Lisez, dans θ, κάχρυς, ἀσταφίς. -- 2 τοῖς ποδαλγικοίς vulg. - τοίσι ποδαγρικοίσιν θ. - άλὶ θ. - άλὶ om. vulg. - καταπάσσειν θ. - Ante οδ. addunt νίτρον Cornar., Foes in not., Lind. - φυρώντα λίον θ. - λούειν vulg. - λύειν θ. - λούσης vulg. - λύσης <math>θ. - λίτρον θ. - τουτέφ(τούτω θ) ώσκερ αλεί (ώσκερανεί C; ώσκερ άλί θ) χρέεσθαι (χρήσθαι θ; χρίεσθαι C) καὶ (καὶ om. θ) τὸν vulg. - τὸν Ισον.... ἔὸρην om. Lind. - Co que Linden a omis est omis aussi par les traducteurs. En effet cela était con plétement inintelligible avant les restitutions de θ. — 3 χύτρην 0. - Ελας 0. - δλας om. rulg. - έμδαλων λίους θ. - όλίγην έπιπασαι είτα τιθέναι τὰ χαλχία καὶ αὐθις ἐπιπάσσειν τοὺς άλας καὶ τὴν στυπτηρίην θ. - ὁλίγην.... στυπτηρίην om. vulg. – καταλίψας  $\theta$ . – ὑποκεῖν vulg. – ὑποκαεῖν (sic)  $C\theta$ . —  $^{5}$  ἐμδαλεῖν vulg. - έμβάλλει θ. - λίη θ. - τετριμμένην C. - έναλείφοντι vulg. - έπαλείφειν - 6 πεπυρωμένα διάχριε, άνδράχνην έν vulg. – πεπωρωμένα διαχεί σανδαράχην ἐν θ. —  $^{1}$ ἐρ. ὁπόσον (ὁπὸς θ) όλκὴν (ὁδύνην Cθ) λύει (λύε Lind.) πᾶσων (άπασαν θ) vuig.- ήμιοδολιον vuig.- ήμιωδέλιον θ. - ναλχού (χαλκός C, Ald.,

Frob.) ίδς (δίος C, Ald., Frob.), χολή αίγδς, σμύρνα, ταῦτα λύεται πάντα

écaille de cuivre, fleur de cuivre, piler séparément; quand la trituration est complète ainsi, composer deux ou trois espèces du médicament, l'une la plus forte où la fleur est le tiers de l'écaille, l'autre où elle est le quart, la troisième où elle est le cinquième; ce médicament a un emploi très-étendu.

- 97. (Formule d'un liniment pour l'angine.) Liniment pour l'angine : cachrys (cachrys cretica), staphisaigre, absinthe, élatérion, miel.
- 98. (Recette contre les douleurs goutteuses.) Dans les douleurs goutteuses, appliquer sur les parties gonflées du sel dont on fait une pâte avec de l'eau, et ne pas détacher de trois jours; puis, quand vous l'avez ôté, piler du nitre rouge cru et un peu de miel, et s'en servir comme du sel, le même temps; le sel pilé se jette dans un vase, puis on le saupoudre d'un peu d'alun, alors on met les chaudrons sur le feu, et de rechef on saupoudre avec le sel et l'alun, ensin on le laisse se cuire une nuit et un jour (voy. Diosc. V, 126).
- 99. (Recette en cas de chute du rectum.) Pour faire rentrer le fondement qui tombe : raisins secs, bien pilés, séchés, en frotter le fondement.
- 100. (Pour résoudre les concrétions.) Pour résoudre les concrétions : sandaraque dans de la graisse.
- 101. (Recette anodine.) Le suc de la laitue rouge, dans de l'eau, dissipe toute douleur, à la dose d'une demi-obole attique.
- 102. (Recette pour les yeux.) Préparations ophthalmiques : cuivre calciné, vert-de-gris, myrrhe, délayés dans de la bile de chèvre; bien triturer tout cela ensemble et mouiller avec du vin blanc; puis sécher au soleil dans un vase de cuivre; ensuite mettre dans un roseau, et s'en servir sec.
  - 103. (Emplátres.) Emplátre: misy calciné, triturer dans un

15

τulg. - χαλκός κεκαυμένος, ίὸς, σμύρνα, χολή αἰγὸς λύεται ταῦτα πάντα θ. - λία θ. - διεῖναι θ. - - \* εἶτα ξηράναι πρὸς τὸν ήλιον ἐν χαλκίω θ. - εἶτα... χαλκείω οια. τυμίς. - " εἴναιστον θ. - κατασκευάσας vulg. - κατακαύσας θ. - τρίδειν θ. - συνμίσγειν δ' θ. - χρισήτιν Ald. - χρυσήτιν C. - εῖναι pro ἔστω θ. - ἔστι C. - τρία μέρη θ. - τρία ἡ μίσυ ὡς ἐν ἡμισυ κατάκαιε C. - τοῦ δὲ μ. θ. - τὸ δὲ μ. κατακαίειν ἐς μάζαν, φ. δπως θ. - ἡ pro ἢ θ.

έχ τοῦ ἀσδολου πεπλυμένη, χαὶ ψιμύθιον, χαὶ μίσυ όπτον \* εἶναι δἰ

104. Υγρόν ανεμώνης, τα φύλλα χόψαντα, έχπιέσαι, χαὶ ές τὸν

Αλιον θείναι ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ κατακαλύψαντα, ο ὅκως μηδὲν ἐμπεσείται. ὅταν δὲ παχὰ ἢ, διαπλάσσειν φθόεις, εἶτα ἐπειδὰν ψυχθῆ, τρισειν λεῖα, καὶ μίσγειν σποδὸν πεπλυμένην τὴν ἐκ τοῦ ἀσδολου ἴσην πρὸς ἴσον, εἶτα παραστάζων νέτωπον σμικρὸν τρίδειν, εἶτα μελιπι διιέναι. ο ἔνος ἐν κοῦς ἀσδολου ἴσην κοῦς ἴσον, εἶτα παραστάζων νέτωπον σμικρὸν τρίδειν, εἶτα μελιπι διιέναι. ο ἔνος κοῦς ἐν κοῦς ἀσδολου ἴσην διιέναι. ο ἔνος κοῦς ἐν κοῦς ἀν κοῦς ἀν κοῦς ἐν κοῦς ἀν κοῦς

δύο μοίρια της σποδοῦ καὶ τοῦ ψιμυθίου, ἐν τοῦ μίσυος.

μένη, καὶ ἀνθος χαλκοῦ, ταῦτα ἔσα μίσγειν καὶ τρίδειν λεῖα. "Ετερον ξηρόν ο σποδὸς κυπρίη, χαλκῖτις λεῖα τετριμμένη, καὶ σποδὸς χρυσῖτις ἀπλυτος, ἐν ἢ ἀφέψεται τὸ χρυσίον, ἔσα ἀλλήλοις λεῖα τρίδειν. "Ετερον ξηρόν ο σποδὸς πεπλυμένη, " χρυσῖτις καὶ ἀφρὸς χαλκοῦ ἔσα λεῖα. "Ετερον ὁ βιφακὸς χυλὸς, " καὶ σποδὸς κυπρίη ο τὴν ὁ μφακα ἀκμάζουσαν χρὴ ἐκπιέσαι τὸν χυλὸν δι' ὁθονίου ἐς χαλκὸν ἐρυθρὸν, καὶ μῖξαι ὅξεος τρίτον μέρος λευκοῦ ὡς ὁξυτάτου, καὶ οὕτω καθεψεῖν ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἀναταράσσειν πεντάκις τῆς ἡμέρης ο ὅταν δὲ παχὺς γένηται το Ενκαστον θ. – ψιμίθιον (bis) Frob., Lind. – τῷ μίσυ ὁπτωμένω ὁπερο ἐν

0. – χρυσήτιδι C, Ald. — <sup>2</sup> ξυπαστον ίσχ. τούτων 0. – χυπρία vulg. – χυπρίη 0. – πεπλυμένου vulg. – πεπλημένου C. – πεπλυμένη 0, Foes in not., Lind. – δύο μοίρας της σπόδου τοῦ ψιμυθίου (ψιμιθίου, Frob.), ἐν τούτφ μίσυος

Ξηρὸν εμαλακόν σποδὸς κυπρίη, γαλκῖτις ἀπλυτος, λεῖα τετριμ-

ύγρόν. 'Ανεμώνης Vulg. – δύο μοίρας τῆς σπ., τοῦ ψιμιθίου ἔν, τοῦ μίσυος ἔν. Ύγρὸν ἀνεμώνης Foes in not., Lind. – δύο μόρια τ. σπ. καὶ τ. ψ. ἐν (sic) τοῦ μίσυος. Ύγρὸν ἀνεμώνης θ. — ³ δπ. θ. – ἐμπεσῆται Vulg. – ἐμπέσηται θ. – φθόεις Lind. – φθοείς vulg. — α εἶτ' θ. – λία θ. – σποδῷ πεπλυμένη τῆ ἐκ τοῦ ἀσδόλου ἴσον, εἶτα vulg. – σποδὸν πεπλυμένην τὴν ἐκ τοῦ ἀ. ἱσην πρὸς ἱσον, εἶτα θ. – μικρὸν vulg. – σμ. θ. – διεῖναι θ. — β εἴτε ξερανες (sic) χαλκὴν θ. – κηστίδα C. Ald., Frob. – J ajoute ἐμβαλών. – τούτω χρῆσθαι θ. — α μαλθακόν θ. – κυπρία vulg. – κυπρίη θ. λία (bis) θ. – ἀρρὸς pro ἀνθος θ. — α και πρία vulg. – κυπρίη α – λία (bis) α – ἀρρὸς pro ἀνθος α – α και πρία vulg. – κυπρίη α – δια τετριμμένη vulg. – λία τετριμμένη α – α – α και α τος ἐναφεψεῖται τὸ χρυσίον ταύταις ἀλλήλαις (ταύτας ἀλλήλας, Foes

pilon, y mèler de la spode chrysitis lavée (oxyde de plomb); il y aura trois parties de spode, et une de misy; brûlez le misy en pain, prenant garde qu'il ne s'écoule; en effet, grillé, il se liquéfie; quand il est bien grillé, il devient rouge. Emplâtre : céruse mèlée de la même façon avec le misy grillé comme pour la préparation avec la spode chrysitis. Autre emplâtre plus fort que le précédent : spode de Chypre lavée, celle qui provient de la suie, céruse, misy grillé; il y aura deux parties de la spode et de la céruse et une de misy.

104. (Différentes formules de préparations qu'on emploie sèches.) Piler les feuilles de l'anémone; en exprimer l'humidité, et mettre au soleil dans un vase en cuivre rouge que l'on couvrira asin qu'il n'y tombe rien; quand la préparation est épaisse, en faire des pastilles, et sécher; quand c'est sec, calciner autant que possible, laisser refroidir, bien triturer, et mêler en partie égale, avec la spode lavée, celle qui provient de la suie; puis verser un peu de nétopon, triturer, mouiller avec du miel, sécher, et mettre dans une boite de cuivre pour s'en servir. Préparation sèche adoucissante : spode de Chypre, chalcitis non lavée bien triturée, fleur de cuivre, de chaque partie égale, mèler, triturer. Autre, sèche : spode de Chypre, chalcitis triturée, spode chrysitis non lavée, dans laquelle on fait cuire l'or, de chaque partie égale, triturer. Autre, séche : spode lavée, chrysitis, écume de cuivre, de chaque partie égale, triturer. Autre : jus de raisins verts et spode de Chypre; il faut exprimer le jus du raisin vert déjà gros à travers un linge dans un vase de cuivre rouge, mêler un tiers de vinaigre blanc aussi fort que possible, faire cuire ainsi au soleil en agitant cinq fois par jour; quand le suc s'épaissit, y jeter

in not.) διατρίδειν vulg. - ἄπλυτος · ἐναρεψεῖν χρυσῖτιν, καὶ ταύτας ἀλλήλας διατρίδειν Lind. - ἄπλ. ενη (sic) ἀρέψεται τὸ χρύσιον (sic) Ισα ἀλλήλοις λία τρίδειν θ. - \* χρυσῆτις C. - λία θ. - \* καὶ οπ. θ. - κυπρία vulg. - κυπρίη θ. - χαλκεῖον vulg. - χαλκαῖον C. - χαλκὸν θ. - οῦτως vulg. - οῦτω θ. - λίην ἐμ-δάλλειν θ. - ἀναμιξαι · ὅταν δὲ (δὲ οπ. C, Ald.) ἔκτ. ἡ έ. ἢ ὁ χ. ἐν τ. ἡ. κ. ἐς vulg. - ἀναμίξαι · ἐμδάλλειν δὲ τὴν σποδὸν ὅταν ἔκ. ἡ ἑδ. ὁ χυλὸς ἐν τῶ ἡλ. κείμ., ἡ ἐς θ. - ἐλάττω vulg. - ἐλάσσω θ. - Post μαλθ. addit ἡ C. - πλείω θ

σας ξηρήναι σταν δὲ ξηρανθή, λεΐον τρίδειν.

405. Υπαλείφειν δφθαλμόν · μέλι ὡς χάλλιστον χαὶ οἶνον παλαιὸν φιμυθίου, τρίτον μέρος Χάρτου χεχαυμένου, μέρος δέχατον σμύρνης. Φιμυθίου, τρίτον μέρος Χάρτου χεχαυμένου, μέρος δέχατον σμικρὸν, οἶνος παλαιός · ξηρὰ τρίψας χρῶ. <sup>8</sup> Σχίλλα, χαὶ σποδοῦ τρίτον μέρος, χαὶ δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικῷ σταθμῷ · δταν δὶ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι, μίξαι δὶ ἴου ἡμιωδόλιον ἀττικρὸν, οἶνος καὶ τοὐτὸν ὑπαλείφειν · Παράπαστον · μόλιδος κεκαυμένος , αἰο δίτα τούτὸν ἡπαλείφειν · Παράπαστον · μόλιδος κεκαυμένος , οἶνος καὶ τὰ ἐκανος ἐκατον μέρος , ὁποῦ μήκωνος σμικρὸν , οἶνος ἐκατον τικρὸν ἐκατον μέρος , ὁποῦ μήκωνος σμικρὸν , οἶνος ἐκατον τικρὸν ἐκατον μέρος , ὁποῦ μήκωνος ο ἐκατον τικρὸν ἐκατον μέρος , ὁποῦ μήκωνος ο ἐκατον τικρὸν ἐκατον καὶ οἰνος οἰνος ἐκατον μέρος , καὶ οἰνος ἐκατον καὶ οἰνος ἐκατον καὶ οἰνος ἐκατον μέρος διακρον ἐκατον καὶ οἰνος οἰνος ἐκατον μέρος διακρον ἐκατον καὶ οἰνος οἰνος ἐκατον καὶ οἰνος

' Φθοεῖς vulg. - φθόεις Lind. - εῖτ' θ. - χρεμάσαι δ' ὅπὲρ θ. - οὕτως vulg. - οὕτω θ. - μέχρι sine οῦ θ. - ξυντρέφεσθαι vulg. - ξυστρέφεσθαι Foes in not., Lind. - συνστρέφεσθαι θ. - δὲ οπ. θ. - ὅπου θ. - ² πεφυρημένη θ. - φθοεῖς vulg. - φθόεις Lind. - ποιήσας, ξήραινε δέ (ξηρῆναι pro ξ. δέ θ) · ὅταν δὲ ξηρανθή, λεῖον τρίδειν (ξηρήνης, λίον τρίδων θ), ὑπαλείφειν ὀφθαλμὸν (ὀφθαλμῶν θ) μὲν (μέλι pro μὲν θ) ὡς vulg. - Je mets un point avant ὑπαλείφειν. - ³ ἐς θ. - ἄργημον vulg. - ἄργιμον C. - ἄργεμον θ. - Ετοι., p. 66 : ἄργεμον, πάθος τι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς λευχωματῶδες, δ δὴ ἐχ τῆς παρεπομένης λευχώτητος ὡνομάσθη. - αἰγίρου C. Ald., Frob. - ' χαλχέω vulg. - χαλχέα C. - χαλχείω Lind. - χαλχίω θ. - ἐν πυρὶ μαλθαχώ μέχρι οῦ παχὺ γένηται θ. - ἐν.... γένηται οπ. vulg. - Αnte μέλαν addit [ποιεῖν] Lind. - πίσαν Ald., Frob. - πίσαν vulg. - πίσα θ. - ¹ [καὶ] ἐὰν Lind. - δὲ θ. - δὲ οπ. vulg. - πίσαν θ. - ἐν πλαμυζος (sic) θ. - γλυχύμυρος (sic) C, Ald. - στ. ἢ (ἡ θ) λευχὴ vulg. - πίσειρα θ. - Post ἰσχυρ. addit ἢ θ. - ἰσχνῆ C. - ἀπέλω (sic) C. - ἢ οπ. θ. - δείψες ἐξωθῆσαι (ἐξωθῆναι C; ἐξηθῆσαι Foes in not., Lind.) vulg. - ἐπιδρέψας

la spode de la chalcitis de Chypre triturée et mêler; la spode ne doit être jetée que quand le suc est resté au soleil six ou sept jours, huit drachmes de spode pour chaque cotyle attique de suc; si vous voulez que ce soit plus âcre, mettez moins de spode; plus doux, mettez-en davantage; on sèche jusqu'à ce qu'il soit possible d'en faire des pastilles; puis faire dessécher, en suspendant au-dessus de la fumée, jusqu'à ce que cela devienne comme un têt, de manière que, pilé, il ne s'y forme pas de grumeaux; c'est dans cet état qu'on s'en servira; on tiendra ce médicament là où il n'y aura pas d'humidité. Autre, sèche: spode, chalcitis, pétrir avec du vinaigre blanc, faire des pastilles, sécher, triturer après la dessiccation.

105. (Différentes préparations ophthalmiques.) Pour employer en onction sur l'œil: miel aussi beau que possible, vin vieux doux, faire cuire ensemble. Pour l'argémon : larme de peuplier, lait de femme, mèler et s'en servir. Quand l'œil pleure et est douloureux : exprimer le jus d'une grenade douce, faire cuire en un vase de cuivre sur un seu doux, jusqu'à ce qu'il devienne épais et noir comme de la poix; si on est en été, l'exposer au soleil; puis oindre avec cette préparation humide. Si l'œil est larmoyant et chassieux : quand le raisin blanc est très-mûr et s'amincit sur la vigne, le cueillir, en exprimer le jus, le sécher au soleil, le racler après la dessiccation, y mêler du vert-de-gris à la dose d'une demi-obole attique, et oindre. Médicament en poudre : plomb calciné, spode, parties égales, myrrhe une dixième partie, un peu de suc de pavot, vin vieux, sécher, piler et s'en servir. Scille, un tiers de spode et de céruse, un tiers de papyrus brûlé, un dixième de myrrhe.

έξηθήσαι θ. - ἐπιδρέπειν n'est pas dans les lexiques. - ἀποξύσαι θ. - [xai]
μίξαι Lind. - δὲ θ. - δὲ οm. νulg. - ἡμιοδόλιον νulg. - ἡμιοδέλιον Cθ. παράπαστον μόλιδδος κεκαυμένον σποδοῦ ἰσον σμύρνης θ. - παραπαστὸν
νulg. - μόλιδος καὶ σποδὸς ἴσα, σμ. νulg. - μικρὸν C. - ξηρήνας pro ξηρὰ θ.
- \* σκίλλα κεκαυμένη, σποδοῦ τρ. μ., βυδλίον (sic) κεκαυμένον, ψιμύθιον
τρίτον μ., σμύρνης δέκατον θ. - ψιμιθίου Frob. - κεκαυμένου μέρος δέκατον,
σμύρνης [ἰσον] Lind.

106. Εὶ βούλει ἐχ τοῦ σώματος τρίχας ἀπελάσαι δακρύφ ἀμπέλου ἄλείρειν ἔλαίφ ¹ ἢν οὰ καὶ τὸν ὀρθαλμὸν βούλη, ἀποδρέψας ἀλείφειν. 'Αλκυόνιον κατακαύσας, ἔπειτα τρίψας λεΐον, οἶνφ διείς, ἐπαλείφειν καὶ ἄπεισι σὺν λεπτῷ δέρματι, καὶ ἔσται ἔρυθρὸν καὶ εὕγροον.

107. \* Λειεντερίης \* φαχούς, πυρούς σιτανίους δσον δύο χοίνικας

τουτέφ Χρήσθω, άχρις ὰν ὑγιὴς γένηται.

βρέξας, ἐπειδὰν μαλθαχοὶ ὧσι διατρωγόμενοι, ἰσχυρῶς ποιῆσαι κουτῆσαι τουτόως ἢ ἐν θυτἡ, ἔπειτα ἐπιχέαι το τος χοτρην, ἐψεῖν, λείους ἐν δλμφ ἢ ἐν θυτἡ, ἔπειτα ἐπιχέαι το τος χοτρην, ἐψεῖν, λείους ἐν δλμφ ἢ ἐν θυτἡ, ἔπειδὰν δὲ ἐφθὸν ἰσχυρῶς γένηται, φρύξας λείους ἐν δλμφ ἢ ἐν θυτἡ, ἔπειδὰν πινέτω ὡς παλαιότατων.

108. \* Ήν δὲ χόρυζαν ἔχη, σμύρναν τρίψας λεῖα, καὶ μέλι μίξας, δοδνιον ἀναποιήσας, τὰς ρῖνας τρίδειν.

109. Κλυσμός φλέγμα άγων θαψίης πόσιν, ἢ ἀσταφίδος ὅσων τεσσαράκοντα κόκκους, ἢ κνιδίου πόσιν, ἢ κνήστρου μίσγειν δὲ μέλιτος ἡμικοτύλιον, ἐλαίου ἴσον, διιέναι θαλάσση, πίτυρα ἐναφεψήσες ἢ πτισάνην, μέχρις οὖ λιπαρὰ γένηται, ἢ στέατος, ἢ τεύτλου χυλῷ κωρωφή, ἢ γάλακτι ἔφθῷ, ἢ ἀκτῆς χυλῷ, ἢ λινοζώστιος χυλῷ περμίσγειν δὲ ενίτρου ὅσον δέκα δραχμὰς, ἢ ἀλὸς τρυδλίον, πλὴν ἐς θάλασσαν. ¾ Ην δὲ θέλης χολὴν ἄγειν ὁποῦ πόσιν, ἐλατηρίου δλκὴν τοῖς οἶς κὰ πρότερον. 8 ᢥΗν δὲ σφοδρότερον θέλης άγειν, σικύης ἐντε-

' Έαν vulg. - ην θ. - άλκυόνιον κατακαύσας, ξπειτα τρίψας λίον, αίνω

διεὶς, ἐπαλείφειν θ. – ἀλχ.... ἐπαλείφειν οιπ. vulg. – ξὺν Lind. – ἐρυθρὸς καὶ εὕχροιος vulg. – ἐρυθρὸν καὶ εὕχροιο θ. — ² λιεντερίης θ, Ald. – λιεντερίας C. – σητ. Cθ. – διατρωγωμένη vulg. – διατρωγώμενοι Ald., Frob. – διατρωγώμενοι Θ. – ὧιν ὡς διατρωγόμενοι Foes in not., Lind. – λίους θ. – ἀλμῷ (sic) Frob. – θυεία vulg. – θυία Lind. – θυίη θ. – ἀναχεινῆσαι θ. – χύτραν vulg. – χύτρην θ. – ἐπειδὰν (addit δὲ θ) ἐφ. vulg. – ἐὰν vulg. – ἢν θ. – διψᾶ θ. – τούτω χρῆσθαι ἄχρι δτου ὑγιὴς θ. — ³ ἐὰν vulg. – ἢν θ. – λίην θ. – ποτήσας vulg. – ἀναποτήσας θ. – θύως (sic), in marg. ῥίνας C. — ⁴ ἄγει Cθ. – Ϳε prends ἀσταφὶς pour la staphisaigre. – κνηδίου C. – κνῆστρον Cθ. – διείναι θαλ. ἢ πιτύρια θ. – μέχρι θ. – σπιτος (sic) pro στέατος θ. – τεύτλων θ. — ² μούνω ἢ γάλακτι ἐφθῶ ἢ ἀκτῆς χυλῶ ἢ λινοζώστιος χυλῶ θ. μούνω.... χυλῷ οιμ. νulg. — ΄ δίτρον θ. – τρ. πλεῖον (πλὴν pro πλ. θ) ὲς vulg. — ΄ ἐὰν vulg. – ἢν θ. – δὶ ἐδιλης C. – βούλη θ. – ἡμίσιαν (sic) κολοκυνθίδας θ. – διεῖναι δὲ

106. (Dépilatoires.) Si vous voulez faire tomber les poils du corps, oindre avec la larme de la vigne et de l'huile; et même pour l'œil, arrachez le poil et oignez. Halcionium, brûler, triturer, mouiller avec du vin, et oindre; le poil s'en va avec une pellicule, et la place reste rouge et de bonne couleur.

107. (Pour la lienterie.) Pour la lienterie: lentilles, blé de printemps, deux chénices, mouiller; puis, lorsqu'ils sont mous sous la dent, les broyer très-bien dans un mortier, verser six cotyles d'eau, et remuer fortement; puis mettre dans un vase ce qui se sépare pour aller au fond, ajouter un peu de miel, et faire cuire; quand cela est bien cuit, faire frire et en donner à manger; si le malade a soif, il boira du vin trèsvieux; et il se servira de ce remède jusqu'à ce qu'il guérisse.

108. (Pour le coryza,) S'il y a coryza, bien triturer de la myrrhe, mêler du miel, enduire un linge, frotter les narines.

109. (Lavements purgatifs pour la pituite, pour la bile. Lavement pour amener une évacuation stercorale. Lavement pour la discriterie. Lavements pour le tenesme.) Lavement amenant la pituite: thapsie une potion, ou quarante grains de staphisaigre, ou une potion de grains de Cnide ou de cnestron; mêler une demi-cotyle de miel, autant d'huile, délayer soit avec de l'eau de mer où a bouilli du son ou du gruau d'orge jusqu'à épaississement, soit avec de l'eau de pâte, soit avec de l'eau scule de bette, soit avec du lait cuit, soit avec de l'eau de sureau, soit avec de l'eau de mercuriale; mèler nitre dix drachmes, on un tryblion (espèce de petit vase) de sel, excepté dans le cas où l'on se sert d'eau de mer. Si vous voulez évacuer la bile, silphion une potion, élatérion une drachme et demie, courge une drachme, piler, mouiller de la même saçon que dans la préparation précédente. Si vous voulez une action plus forte, concombre sauvage, le dedans, quatre drachmes,

τεῖ; θ. – καὶ τὸ πρ. θ. —  $^{\circ}$  ἐὰν vulg. –  $^{\dagger}$ ν θ. – δὲ οπ. θ. – σρ. οπ. Cθ, Ald. – ἐθελη; άγων C. – ἐντ. τέταρτον δραχμῆς (τέσσερας δραχμὰς θ) ἀπ. vulg. – τούτω θ. – ἐξελθόντος θ.

ριώνην, τέσσαρας δραχμάς ἀποδρέξας ἐν δδατος ήμικοτυλίω, τουτέω κλύσαι, καὶ ἐἀν ἐξελθών δάκνη, μετακλύσαι πτισάνης χυλώ. "Lteρον· 1 εν γάλαχτι έφθω όνείω, ή εν τεύτλου χυλώ τρισί χοτύλαις άπο-Ερέχειν την έντεριώνην, παραμίσγειν δέ άλας και μέλι και έλαιον, μετακλύζειν δε πτισάνης χυλώ. \* Ετερον κολοκυνθίδος δραχμήν τρίψας καὶ προδρέξας ἐν γάλακτι ὀνείω, μίσγειν τὰ αὐτά. 3 Έτερον • ἐντεριώνης δραχμήν, έλατηρίου πόσιν, σολόμης δσον τοῖσι τρισί δακτύλοις, μέλι, έλαιον, διιέναι θαλάσση. \* Ήν δὲ κόπριον θέλης άγαγείν, μηδεν πίνειν φάρμαχον, τοῖσι δε άλλοισι χρώ. Δυσεντερίης κλυσμός · ἐν οἴνω σίδια βοιῆς γλυκείης εξψῆσαι ως πλεῖστα, έψεῖν δὲ μέχρις οδ τὸ ήμισυ λειφθή, μίσγειν δέ μέλι, έλαιον, τεταρτημόριον κοτύλης έχατέρου. Τεινεσμοῦ · λιδανωτοῦ τέσσαρας δραχμάς, μύρου βοδίνου ήμικοτύλιον, πτισάνης χυλός, θάλασσα έφθή. Ἐλλεδόρου ĉύο <sup>€</sup>πόσιας τρίψας, ΰὸατος διείς ήμιχοτυλίω, ελαίου ἴσον κλύζειν. Χυλὸν ἐγχέας ἐς σκαφίδα, μῆλα κυδώνια πκατατάμνειν, καὶ ἐἄν ἐκβρέχεσθαι έπειδαν δε το ύδωρ την όσμην έχη, διδόναι πίνειν. Πτισάνης ε λέκιθον εμβαλών ες χοέα βδατος, εψε μέχρι λιπαρός γένηται, ψύξας οὲ, τὰ μῆλα κατατάμνειν, κηρίον δὲ καταδρέξαι ἐν δόατι, καὶ ἄμα τρίδειν, ἔστ' ἀν ὑπόγλυκο ἢ, καὶ διηθήσας, ἐμδάλλειν σελίνου φύλλα. Έτερον · ἀσταφίδα λευχήν ἐς ὕδωρ 9 ἐμβαλών, χαλαμίνθην ή χορίον ανατρίδειν ες ύδωρ υπόγλυχυ.

1 'Ev θ. - èv om. vulg. - η om. θ. - èναποδρέχειν vulg. - ἀποδρέχειν θ. - δὲ C0. - δè om. vulg. - άλα C0. - 2 έτερον θ. - έτ. om. vulg. - καὶ om. θ. - ταῦτα ρτο τὰ αὐτὰ θ. —  $^3$  ἔτερον θ. – ἔτ. οπ. vulg. – γολόμης θ. – ἄλμης ρτο σολόμης Cornar., Lind. - Ce mot inintelligible paratt altéré; je l'ai laissé en blanc. La conjecture de Cornarius ne semble pas bonne, à cause de θαλάσση qui suit.  $-\tau$ οῖς valg.  $-\tau$ οῖσι θ. - διεῖναι θ. - 'ἐὰν vulg. -  $<math>\frac{1}{2}$ ν θ. - άγειν θ. -  $\frac{1}{2}$ ν σγειν pro πίνειν θ. – φάρμ. om. θ. —  $^5$  έψήσα; vulg. – έψησαι θ. – μέχρι sine où  $C.-\dot{\omega}$ ; pro  $\mu$ . où  $\theta.-\lambda\iota\phi\hat{\sigma}\tilde{\eta}$   $\theta.-\mu\iota\sigma\gamma\epsilon\iota\nu$  δὲ έλαιον ( $\mu\iota\epsilon\lambda\alpha\iota o\nu$  sic C) vulg. - μίσγειν δε μελι έλαιον θ. - χοτύλης, έχατέρου την ετέρην. Λιδανωτού τέταρτον δραχμής, μύρου vulg. - κοτύλης, λιβανωτοῦ τέταρτον δραχμής. Ετερον · μύρου Lind. - χοτύλης έχατέρου. Τηνεσμοῦ λιδανωτοῦ τέσσερας δραχμάς μύρου θ. — Φύσιες θ. - Je pense qu'une nouvelle formule commence à ελλεδόρου. - ήμιχοτύλιον vuig. - ήμιχοτυλίω θ. - χλύζειν χυλφ έγχέας ές σχαçίδα. μηλα vulg. - Ceci ne m'a pas paru intelligible; par conjecture donc. je mets un point après πλύζειν et je lis χυλόν, ôtant le point après σκαφίδα. — <sup>7</sup> κατατέμνειν 0. - βρέχεσθαι 0. — \* λέκυθον vulg. - λέκινθον C., Ald. -λέκισκον (slr) 0. - χότα C. - έψεῖν 0. -ψύζα; (έψήσας pro ψ. Calvus, Foes, Lind.) δὲ τὰ μ. ἢν κατατάμνη (κατατέμνειν 0) κηρίον καταδρέξαι δὲ ἐν

mouiller avec une demi-cotyle d'eau, et saire prendre en lavement; si ce lavement excite de la cuisson en sortant, en administrer un second avec l'eau de gruau d'orge. Autre : lait d'ànesse cuit, ou bien eau de bette, trois cotyles, mouiller le dedans d'un concombre sauvage, mèler sel, miel et huile, puis administrer un second lavement avec l'eau de gruau d'orge. Autre : courge une drachme, piler après avoir mouillé avec du lait d'anesse, et mêler les mêmes substances. Autre : intérieur de concombre sauvage une drachme, élatéune pincée (my. note 3), miel, rion une potion, huile, mouiller avec de l'eau de mer. Si vous voulez produire une évacuation stercorale, ne boire aucun évacuant, mais se servir du reste. Lavement pour la dysenterie : faire cuire dans du vin autant d'écorces sèches de grenades douces qu'on pourra, jusqu'à réduction de moitié, ajouter miel, huile, de chaque un quart de cotyle. Pour le tenesme : encens quatre drachmes, huile de rose demi-cotyle, eau de gruau d'orge, eau de mer bouillie. Ellébore deux potions, piler, mouiller avec une demi-cotyle d'eau, autant d'huile, injecter. Mettre de l'eau de gruau dans un vase, couper des coings, les y laisser macirer, et, quand l'eau a l'odeur du fruit, la donner à boire. Jeter de la bouillie de gruau d'orge dans un conge d'eau, faire cuire jusqu'à ce que l'eau devienne grasse, laisser refroidir. couper les coings, mouiller avec de l'eau un rayon de miel, broyer tout ensemble, jusqu'à ce que la préparation devienne un peu douce, passer, et jeter des seuilles d'ache. Autre : jeter dans de l'eau raisin blanc sec, calaminthe (melissa attissima, d'après Fraas) ou coriandre, piler jusqu'à ce que l'eas devienne un peu douce.

volg.—Je prends l'infinitif de 8, dès lors je supprime ho et déplice 24. d'amplieur pro dua reiseur 8.—Star (ést' àr 8, ést. volg. — 2 épolitique h.

FIX DU PREMIER LIVRE DES MALADEIS LES FERRESS.

## **ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ**

## TO AETTEPON.

110. 1 Ρόος λευχός εν τησι γεραιτέρησι των γυναιχών μάλλον γίνεται ή εν τῆσι νεωτέρησι. ρόος πυρρός εν άμφοτέρησι. ρόος ερυθρός εν τησι νεωτέρησιν. \* Καὶ ρόος ερυθρός μεν γίνεται εκ πυρετού, μάλλον δέ έχ τρωσμοῦ · γίνεται δέ χαὶ ἔξ ἀπολήψιος ἐπιμηνίων, δταν ἀποκλεισθέντα έξαπίνης καταβραγή · γίνεται δὲ καὶ ἐκ \* τόκων. Αξμα ρέει πάμπολυ, καὶ θρόμδοι ἐκπίπτουσι, καὶ ὀδύνη γίνεται τῶν κληίδων καὶ τῶν τενόντων, καὶ νάρκη τοῦ σώματος ἀπόψυξίς τε τῶν σκελέων ενίστε δε και ήρεισε τους δρόντας, ην πλέον ή το αίμε 6 τὸ ἀπιὸν, καὶ ἄναυθοι γίνονται, καὶ ίδρώς καταγεῖται πουλύς· πρὸς δε τούτοις χαρδιωγμοί τε γίνονται, και περιψύξιες, και πυρετοί άχρητόγολοι καὶ άλυσμώδεες, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρης πολλάκις <sup>7</sup> βιγέουσι, καὶ αὖθις ໂοροῦσι, καὶ ἄλλοτε μέν ἀπὸ τῶν ἄνω χωρίων σπασμοί γίνονται σφίσιν, άλλοτε 8 δὲ ἀπὸ τῶν κάτω, καὶ ἔς τοὺς βουδώνας δδύναι δξεΐαι έμπίπτουσι καὶ ἐσχυραὶ, φοιτέουσαι ώσπερ φρίνες . ενίστε δε και στραγγουρίη . και το στόμα ξηρόν, και δίψε \*πιέζει, καὶ ή γλῶσσα τρηχείη, καὶ οἱ δάκτυλοι ζυνελκόνται τῶν ποδῶν οἱ μεγάλοι, 10 καὶ τὰς γαστρικνημίας αἰεὶ τῷ μηρῷ ξυντιταίνεται, καὶ τῆς ὀσφύος περιωθυνίαι, καὶ τῶν χειρέων ἀκρασίη. ὑκόταν

' Avant ρόος Linden a mis un long morceau commençant par al δοτέραι et finissant par τὰ καταμήνια καλεύμενα. Ce morceau appartient an livre des Lieux dans l'homme; voy. t. VI, p. 344, § 47. – ρόος [δὲ] Lind. — ² πυρὸς CFGHIK. — ³ καὶ οπ. Cθ. – καὶ ρόος μὲν ἐρ. DFHIJK. – μὲν οπ. Cθ. – πυρετῶν Cθ. – δ' θ. – τρωσμῶν Cθ. – ἀπολήψεως vulg. – ὑπολείψεως J. – ἀπολήψιος CDHIKθ, Lind. – ἐπιμηνιαίων C. – ὁπόταν ἀποκλησθέντα θ. – ἀπο ταν IJ. — ⁴ τόκων καὶ ἐκ πυρετῶν (καὶ ἐκ π. οπ. θ). Αἴμά τε (τε οπ. θ) vulg. – ρεῖ θ. – ἐγγίνεται θ. – τοῦ οπ. θ. – Post σώματος addit καὶ ἀρτηρές θ. — ὁ καὶ ἡ ρἰς (ειρησε sic pro ἡ ρὶς θ) ἐκχεῖ (ἐκχεῖ οπ. Cθ) ἐς (ἐς απ. θ) τοὺς vulg. – Je lis ἡρεισε. – ἡν [δὲ] πλέον Lind. – πλέονι θ. – πλεομένη pro πλ. ἢ C. — ο τὸ θ. – τὸ οπ. vulg. – καὶ ἀν. γίν. οπ. vulg. – καὶ ἰδρώς τε C. – ἰδρώς τε sine καὶ θ. – κατέχηται θ. – κρὸ C. – τουτέων Cθ. – περιψύξηες C. – κνησμώδεες vulg. – κλυσμώδεες C (D, al. manu κνησμώδεες) FGHIKL, Ald. – ἀλυσμώδεες θ. — ² ρίγεῦσι θ. – ἰδρέουσι (sie)

## DES MALADIES DES FEMMES.

## LIVRE DEUXIÈME.

110. (Écoulement rouge ou métrorrhagie.) L'écoulement blanc survient plutôt chez les femmes d'un certain âge que chez les jeunes; l'écoulement roux, chez les unes et les autres; l'écoulement rouge, chez les jeunes. L'écoulement rouge vient à la suite de la fièvre et surtout de l'avortement ; il vient aussi à la suite de la suppression des règles, quand, retenues, elles font une éruption soudaine; il vient enfin à la suite d'accouchements. Du sang s'écoule en abondance, des caillots s'échappent; douleur aux clavicules et aux tendons, engourdissement du corps, refroidissement des membres inférieurs; parfois aussi grincement de dents, si le sang coule trop abondamment, perte de la parole, sueur profuse. A cela s'ajoutent cardialgie, refroidissements intenses, sièvres à vomissement de bile pure et avec jactitation; dans le même jour il y a plusieurs sois frisson et puis sueur; il vient des spasmes tantôt des parties supérieures, tantôt des parties inférieures; aux aines se font sentir des douleurs aiguës et fortes, allant comme des tranchées d'accouchement; parsois encore il y a strangurie; la bouche est sèche, la soif pressante, la langue rude, les gros orteils se contractent, et les mollets se convulsent constamment en même temps que les cuisses; douleurs intenses des lombes, et impuissance des

καὶ αδθις ριγούσι J. - καὶ αδ. ίδρ. om. θ. - ίδρὰς pro ίδρ. C. - μὲν om. θ. - σρ. γέν.  $\mathfrak{C}\theta$ . - σρῆσιν DFHIJK. — ε δὲ om. θ. - Απιε δὲ addit τε K. - όδ, αὶ (ct om. DFGHIJKL) όξ. νυὶς - όδ. σρίσιν ξιμπίπτουσιν όξεῖαὶ τε καὶ ίσχ. φοττώσαι θ. - ώσπερ ώδ. φοιτ. J. — ε ξχει  $\mathfrak{C}\theta$ . - ή om. θ. - τρηχεία νιὶς. - τρηχεία  $\mathfrak{F}$ Ι. - τραχεία  $\mathfrak{K}$ . —  $\mathfrak{m}$  καὶ ἐς (εἰς  $\mathfrak{J}$ ; ἐς om. θ) τὰς γαστο, αἰεὶ (ἀεὶ  $\mathfrak{J}$ ) τῷ (τῷ om. θ) μηρῷ (τὰ μηρὼ  $\mathfrak{J}$ ) ξυντιταίνη (ξυντιταίνει  $\mathfrak{K}$ , Frob., Lind.; ξυντεταίνει  $\mathfrak{J}$ ; ξυντετένει  $\mathfrak{F}G$ ; ξυντείνει  $\mathfrak{D}$ ; ξυντειτένει  $\mathfrak{H}$ ; ξυντιτένει  $\mathfrak{I}$ , Αἰd.; ξυντιταίνεται  $\mathfrak{g}$ 0) νιὶς. - περιδυνίη  $\mathfrak{g}$ 0. - σταν  $\mathfrak{g}$ 0. - γένηται  $\mathfrak{K}$ 1. -  $\mathfrak{g}$ 1 νιὶς. Αἰd. - τότε καὶ om.  $\mathfrak{g}$ 1. - σφαγίας  $\mathfrak{g}$ 1 μποδ. - Γενηται  $\mathfrak{g}$ 1 γιας. Αἰd. - τότε καὶ om.  $\mathfrak{g}$ 1. - σφαγίας  $\mathfrak{g}$ 1 μποδ.

δέ τοιαύτα γίνηται, τότε και τέτανοι φιλέουσι γίνεσθαι άπο τών κλητόων κατά τάς σφαγάς ές τάς γνάθους 1 καί την γλώσσαν, έκ δέ τῶν τοιουτέων ὀλίγω ὕστερον ὅπισθεν ἀπὸ τῶν τενόντων κατὰ τὴν ράχιν, καὶ δίδε ἀπόλλυνται κατά βίην. Προλέγειν οὖν δεῖ ἀρχομένων τῶν ρόων, διαιτῆν δὲ τόνδε τὸν τρόπον πρωί μέν διδόναι \*πρὸς τους ρόους φάρμακον πίνειν, ών αν έγω γράψω, οδ αν δοκέη δεισθει μάλιστα, διδόναι δε και τρίς και τετράκις· και ήν πουλύ <del>ἀπίη τό</del> αξιας, διαιτήν οδν, 3 ήν μεν απύρετοι έωσι, σιτίοισιν 3 ην δε πυρεταίνωσι, βοφήμασιν. Έστι δὲ τῶν μεν βοφημάτων τάδε ἐπιτηδειότατα έλυμος, φακή, άλητον έφθον σητάνιον, γόνδρος κάθεςθος \*ροφητός, ζειά κάθεφθος · τῶν δὲ πομάτων, πάλη ἀλφίτου ἐφ' ὕδατι. καὶ τὰ κνήσματα τὰ ἀπὸ τῶν ἄρτων κεκομμένα, καὶ άλφιτα προκώνις λεπτά βεδρεγμένα εν δόατι, ελλείχειν άναλτα των όε σιτίων, άρτος έξοπτος εν σποδιή . όψον δε λαγωού κρέας, πελιάδος, φάσσης, καί έφθα καὶ όπτα, ἐρίφου κρέας όπτον, εμηδενὶ περιπεποιημένον, ἐς όξος έμδάπτων, ήπαρ εν σποδιή όπτον αίγος ή βοός, ωων όπτων λέπιθοι, τυρὸς ἄναλτος · λαχάνων <sup>7</sup> δὲ μηδέ τινος γεύεσθαι , μήτε ξοθών μήτε ώμων, καὶ λουτρών ἀπέχεσθαι, καὶ ἐπιδέειν τὼ χέρε εἰρίω ρερυπωμένω στρέψαντα καὶ παχετόν ποιήσαντα ύπερ τῶν ἀγκώνων καὶ <sup>8</sup>τῶν ίγνύων ύπερ τῶν γουνάτων, καὶ <sup>ο</sup>σικύας ἀείρειν ἐπάρ**ας μαζούς ὑπ**' αὐτέους, άλλοτε μέν ές τὰ δεξιὰ, άλλοτε δὲ ές τὰ λαιά : Αν δὲ δύσπνοια γένηται πρὸς την πρόσδλησιν τῆς σικύης, ἀφαιρέειν την

¹Τε καὶ Cθ. – τοιούτων θ. – βάχιν ἐς ὀσφῦν (ὀσφῦν D, Frob., Lind.) (ἐς ὀσφ. οπ. θ), καὶ ὧὸε vulg. – Post βίην addit γε δίκην θ. – διαιτεῖν C. – διαιταῖν θ. – δὶ οπ. vulg. – τῶδε τῶ τρόπω Cθ. — ²πρὸ τοῦ βόου θ. – τῶν pro ὧν Ald. – γράψω θ. – γράφω vulg. – δὶς pro τρὶς θ. – κὴν θ. – διαιτεῖν C. – διαιταῖν θ. – δὶ pro οῦν θ. — ² εὶ D. – ἄπυροι ἐῶσι θ. – τροφήμασιν pro βοφ. θ. μὲν οπ. DH. – φακὴ vulg. – φακῆ Κ. – σιτάνιον Κ. — ⁴ ρόφ.... κάθ. οπ. C. – πωμάτων θ. – πάλιν pro πάλη C. – κλύσματα (κλάσματα Foes in not., Lind. χνήσματα θ) (addit τὰ θ) ἀπὸ vulg. – ἐκεκομμένα (sic) J. – Sans doute pour ἐκκεκομμένα. – Post κεκ. addit λία θ. – ποροφήνια C (D, restit. al. manu) FGHIJK, Ald. — ² κεκομμένα pro β. J. – β. ἐν ΰδατι οπ. L. – ὕδατι ἐκεί (ὰ καὶ οπ. Cθ) ἐλλ. (ἐλλίγειν θ; ἐλείγχειν sic C) vulg. — ἀνάλατα (sic) C. – ἀναλτάτων δὲ σιτίων θ. – σποδίη θ, Ald., Frob. – σποδώ C. – ἔψον pro ὅψον C. – πελειάδος JK. – ἐρίφου τε (τε οπ. Cθ) κρ. vulg. — ⁴ μηδενὶ πέπερι (πεπέρει J; πέπ. οπ. θ) πεποιημένον vulg. – Je lis περιπεποιημένον. – ἤπάρ τε (τε οπ. Cθ) vulg. – σποδίη Cθ, Ald., Frob. – ὼοῦ (ὼὸν C; ὼῶν θ) τὸ (τὸ οπι. Cθ) λεπτὸν (ὁπτῶν θ; λεικὸν LQ', Lind.) ἢ (ἢ οπ. θ) ὁ (ὁ οπ. Cθ) λέπθος

bras. A ce point, des convulsions se font sentir ordinairement c'es clavicules jusqu'aux mâchoires et à la langue, le long des jugulaires, et puis peu après en arrière dans les tendons du rachis: et de la sorte les femmes succombent à la violence du mal. Il l'aut annoncer le pronostic au début des écoulements et prescrire ainsi le régime : le matin, donner, pour les écoulements, un des évacuants que j'écrirai, celui qui paraîtra le mieux convemir, et le donner trois et quatre fois; si le sang coule abondamment, nourrir, en cas d'apyrexie, avec des aliments solides : en cas de fièvre, avec des potages. Parmi les potages ceux-ci sont les plus convenables : le panic, la lentille, la farine de blé de printemps cuite, le gruau bien cuit, l'épeautre bien cuit. Quant aux boissons, fine farine d'orge dans de l'eau, raclure de pain, gruau d'orge récent, fin, dans de l'eau, à prendre sans sel. Aliments de céréales, pain très-cuit sous la cendre; plats, viande de lièvre, de pigeon, de ramier, bouillie et rôtie, viande de chevreau rôtie, saucée dans du vinaigre sans autre préparation, foie de chèvre ou de bœuf grillé sous la cendre, james d'œuf grillés, fromage sans sel; point d'herbages, ni bouillis, ni crus; point de bains. Attacher les bras avec de la laine en suint enroulée et nouée au-dessus des coudes; en saire autant pour les jambes, au-dessus des genoux; mettre, soulevant les mamelles, sous les mamelles mêmes, des ventouses tantôt à droite, tantôt à gauche; retirer la ventouse, si l'application en cause de la dyspnée; ne pas ôter de sang; employer les pessaires que je décrirai, ceux qui sont hémostatiques et conviennent à ces cas-là. Si la femme guérit de tels

(λέκυνθος FG; λέκινθος HIK; λέκιθοι θ) vulg. - Post τυρός addit όπτος θ. - μη pro δὲ μηδέ τ. Cθ-μήτ ζώμῶν θ.'- λουτρῶν δὲ sine καὶ C (θ, τε). - ἐπέτχεσθει C. - ἐπιδεῖν vulg. - ἐπιδεῖν C. - τὰς χεῖρας θ. - χεῖρε vulg. - χερε DF HIK. - παγετὸν L. - Schneider, dans son Dict., en mettant cette variante, conjecture qu'au lieu de παχετὸν on doit lire πάγιον. - ποιήσαντι C. - ἀγγώνων C. - \* τῶν οm. CDFHIJθ. - Ante ὑπὲρ addit καὶ θ. - \* σικύαις vulg. - σικύας C. - αἰρειν θ. - ἀειρέειν D. - ἀνειρέειν (sic) Q'. - ἀνείργειν Lind. - α΄ τοὺς θ. - μὲν οm. θ. - εἰς (bis) C. - δὲ οm. θ. - ἀριστερὰ θ. - γίνηται θ. - βλῆσιν C. - προσδολὴν θ. - ἀραιρέειν CDθ, Lind. - ἀραιρεῖν vulg.

σιχύην · αίμα δὲ μὴ ¹ ἀπάγειν · προσθέτοισι δὶ χρῆσθαι, οἶσιν ἀν ἐγὸ γράψω τῶν στασίμων τοῦ αἰματος προσθετὰ ποιέοντα τῆσι τοιαύτησιν. ² Ἡν μὲν περιγένηται ἐκ τῶν βόων, ἀπιόντος πολλοῦ αἰματος, τό τε χρῶμα ἀφυῶδες, καὶ τὸ πρόσωπον μετάρσιον, ³ καὶ ἐν τοῖσιν ὑποφθαλμίοισιν οἰδήματα, καὶ τὰ σκέλεα ἐπηρμένα, καὶ ἡ δστέρη ὑγρὴ, καὶ αἰεὶ ἀνεστόμωται παρὰ λόγον, καὶ τὰ ἀπιόντα ὑδαρέα, οἶον ἀπὸ κρεῶν ὑμῶν χυμός. ⁴ Τῆσι τοιαύτησι χρὴ, ὅταν ἱσχύη, καὶ ἐμέτους ποιέειν νήστιας, καὶ μετὰ τοὺς ἐμέτους ἀρισταν διδόναι. ⁵ Ταύτησι ξυμφέρει ὀλιγοποσίη, οἶνος μέλας ἀκρητέστερος, ἀλουσίη, ψυχρολουσίη, περίπατοι, μονοσιτίη, πᾶσα ξηρασίη. Ἡν τῶν ρευμάτων ἀπαλλάσσωνται μηδὲ ξυμπίπτωσιν αὶ ὑστέραι, μηδὲ τῶν ρευμάτων ἀπαλλάσσωνται, ἀποσκεπτόμενον χρὴ ἐς τὴν δύναμαν τοῦ ο σώματος, ἡν ἢ δυνατὴ, ἐλλεδορίζειν · <sup>7</sup> ἢν δὲ μὴ ἐνακούση, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ τὰς ἀτέχνους.

411. <sup>8</sup>Σκεπτέον δὲ καὶ τὰς φύσιας τῶν γυναικῶν καὶ τὰς χρόας καὶ 
<sup>9</sup> τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύματα. <sup>50</sup> Αἱ μὰν 
γὰρ ψυχραὶ ὑγραὶ καὶ ροώδεες, αἱ δὲ <sup>11</sup>θερμαὶ ξηρότεραί τε καὶ στάσεμοἱ εἰσιν. <sup>12</sup> αἱ μὲν γὰρ ὑπέρλευκοι ὑγρότεραί τε καὶ ροωδέστεραι, αἰ 
δὲ μέλαιναι ξηρότεραί τε καὶ στρυφνότεραι αὶ δὲ οἰνωποὶ μεσηγύ τι 
δὰ μφοῖν ἔχουσιν. Καὶ ἀμφὶ τῶν ἡλικιῶν ὡσαύτως <sup>13</sup> ξυμδαίνει αὶ μὰν 
μὰρ νέαι ὑγρότεραι καὶ πολύαιμοι ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ αἱ δὲ πρεσδύτε-

<sup>&#</sup>x27; Έπ. D. - τη τοιαύτη θ. - 2 καὶ ην μεν θ. - τοῦ πολλοῦ C. - 3 καὶ τὰ ύποφθάλμια οιδήματα θ. - ύποφθάλμοισιν vulg. - ύπ' όρθαλμοζουν Κ. - Je lis ύποφθαλμίοισιν. - ή om. C. - ἐστόμωνται vulg. - ἐστόμωται L, Lind. - ἀνεστόμωται θ. - ές pro καὶ C. - τὰ πιόντα θ. - Cela doit se lire τάπιόντα. έπιόντα C. — 'τή τοιαύτη θ. - καί om. L. - ποιέειν καί (καί om. Cθ) νηστείας (νήστειας θ) vulg. —  $^5$  ταύτη θ. – σ. vulg. – ξ. Cθ, Lind. – ή (ή C; ή om. θ) δλ. (όλιγοπωσίη θ) vulg. - μέλας CFGHIJKθ. - μέλας om. vulg. - άχρητότερος θ. άλ. ἢ (ἢ om. Cθ) ψ. vulg. - καθεστέωνται vulg. - καθιστέωντα: CDL0, Lind. - καθιστώνται θ. – συνπίπτωσιν θ. — <sup>6</sup> σώ., καὶ (καὶ om. Cθ) **ἡν (addit μὶν** K)  $\vec{\eta}$  vulg. —  $^7$  el J. – èvaxoún  $\theta$ . – καθήραντι DFGHJK. – ταθήραντι (sic)  $\vec{L}$ -τρόπον καὶ (καὶ om. C) περὶ (ὄνπερ pro καὶ π. θ) τὰς vulg. - σκέπτεσθει δὲ χρή τὰς θ. - Post δὲ addunt χρή CDFGIK, Ald. - χροιάς θ. - \* τὰς οπ. θ. - καὶ τὰς ω. om. Κ. -- " αί.... εἰσιν om. θ. - Cette omission de θ est réparée plus bas; voy. p. 240, n. 1. - ψυχραί, αί δὲ (αί δὲ om. θ) ὑγραί vulg. - βοώδεις C. — " θερμαί μέν (μέν om. C) ξ. δέ (τε pro δέ C) καί vulg. — " af μέν.... πνεύματα p. 240, l. 4, om. (DH, restit. al. manu) FGIJK. - υγρότεροι

écoulements, ayant perdu beaucoup de sang, elle a le teint blafard, le visage tuméfié, le dessous des yeux gonsié, les jambes enflées; l'utérus est humide, toujours béant contre nature et laissant écouler un liquide semblable à de la lavure de viande crue. Dans ce cas, il faut, si elle a de la force, provoquer des vomissements à jeun, et, après les vomissements, denner à déjeuner. En cet état, peu boire, vin noir assez pur, s'abstenir de bain, se laver à l'eau froide, se promener, ne faire qu'un seul repas, et user de tout ce qui dessèche, voilà ce qui convient. Si, malgré ces moyens, la femme ne se rétablit pas, si l'utérus ne s'affaisse pas, si les flux persistent, il faut, considérant l'état de la constitution, donner, si elle est forte, l'ellébore; si aucun esset n'est produit, purser la tête, et, après cette purgation, employer pour traitement le même régime que dans le cas des femmes qui ne penvent pas avoir d'enfant (voy. § 75).

111. (Considérations générales sur les complexions des femmes par rapport aux écoulements.) Il importe aussi d'examiner la constitution des femmes, leur coloration, leur âge, les saisons, les lieux et les vents. Les unes sont froides, humides et sujettes aux flux; les autres, chaudes, plus sèches et plus serrées. Les femmes très-blanches sont plus humides et plus sujettes aux flux; les femmes noires sont plus sèches et compactes; les femmes brunes tiennent le milieu. Il en est de même pour l'âge; les jeunes sont plus humides et ont beau-

0.- μέλαναι (sic) Η.- μελανὰ (sic) C.- στριφν. CH0.- οἰνωπαὶ CH.- οἰνώττοι (sic) μέση (adest spatium vacuum duo litterarum) τι θ. — ιι συμβ, θ. - νεώτεραι pro νέαι ύγρ. Η.- νέαι οπ. C. ΑΙd.- ὑγρότεροι C.- πολύαιμοι ὑμοίως (ώς pro όμ. Lθ, Lind.) (addit ώς Η) ἐπιτοπολύ (ἐπὶ τὸ πουλύ CH) ταις - ἀμερων ταιις.- ἀμερων ταιις.- ἀμερων ταιις.- ἀμερων ταιις.- ἀκοισαι ναιις.- ἐπεντύσυσαι Lind.- Gal. Gl.: ἰσεννύσυσαι, ἐπάζουσαι, μεσήλικες οὖσαι.- Les interprètes ont rapporté la glose de Galien à ce passage-ci. Cependant Schneider dans son Suppl. dit: « A la vérité, Phavorinus a mis plus exactement ἰσενώσυσαι d'ἰσενώω. Mais même cette forme d'un verbe dérivé d'ἴσενος, τοπαπε δίενος, τρίενος, me semble ĉire contre l'analogie. En conséquence je préfère ἰσενοι ἐσῦσαι, parce que je ne connais d'ailleurs aucun verbe provenant d'ἔνος.»

ραι ξηρότεραι καὶ ἐλίγαιμοι αί δὲ μέσαι μέσον τι ἀμφοῖν ἔχουσιν, ἐσενύουσαι. Δεῖ ¹ δὲ τὸν ὁρθῶς ταῦτα διαγειριούμενον διαγινώσχειν ἔκάστοτε τὰς φύσιας τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς καιροὺς καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὧρας καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύματα.

112. <sup>2</sup> <sup>\*</sup>Ην ρόος ἐν τῆσι μήτρησιν ἐγγένηται, αἶμα ρέει πολλὸν, καὶ θρόμιδοι πεπηγότες ἐκπίπτουσι, καὶ όδύνη ἴσχει ἐς τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ σκληρή ἐστι, καὶ διγγανομένη ἀλγέει, καὶ ρίγος καὶ πυρετὸς δζὺς λαμιδάνει, καὶ ἀσθενείη ἐἐπιγίνεται, καὶ πάντα πλὴν ὡμων καὶ ὑμοπλατέων ἀλγέει, καὶ θέρμη ἔγει, καὶ ἐρευθιᾶ, καὶ τὰ φλέδια σκληρὰ ἀντιτυπεόμενα. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται μάλιστα ἔἐκ τρωσμῶν · γίνεται δὲ καὶ ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια μὴ γινόμενα πολλοῦ χρόνου ἐξαπίνις καταρραγῆ. Ταύτη, δοκόταν ὧδε ἔχη, δλυνθον ξηρὴν κόψας καὶ διασήσας ἐς δθόνιον ἐνδῆσαι καὶ προσθέσθαι · καὶ ἐπὶ τὴν νειαίρην γαστέρα ψύγματα ἐπιτιθέναι, φυλασσόμενος μὴ φρίξη. Ἐπειδὰν δὲ τὸ ρεῦμα το τὰ ἐπιτιθέναι, φυλασσόμενος μὸ φρίξη. Ἐπειδὰν δὲ τὸ ρεῦμα τὰ αἰσοια · πινέτω δὲ γίγαρτα εκαὶ ροῦν τὴν ἐρυθρὴν ἑψήσας ἐν δὸστι

1 Δή θ. - διαχειριζόμενον Clift. - Post πνεύματα addunt αι μέν γάρ ψυχραίς al δὲ (al δὲ oni. θ) ύγραὶ καὶ ροώδεες, al δὲ θερμαὶ μὲν (μὲν om. θ) ξηρότεραι τὲ καὶ στάσιμοί εἰσιν (H, al. manu)  $\theta$ . —  $^2$  ήν.... ἐκπίπτουσι om., restit. al. manu D. - γένηται έν τ. μήτρ. C (θ, εγγένηται). - γένηται Kl. - αϊμά οί βεῖ θ. - xai ή (ή om. CDHIJLe, Lind.) όδ. vulg. - έχει θ. - εἰς C. - τὴν om. Co. - νειέρην FGHIK, Ald., Frob. - νειαιρήν Lind. - νιεραν (sic) 6. - 3 θιγγανουμένη (sic) CDHIK. — \* ἐπιγίνεται θ. - ἐγγίνεται vulg. - καὶ πάντα οπ. θ. - ώμοπλάτων θ. - θέρμην FGHJKL. - έχει om. Cθ. - έρευθρια, al. mam έρευθιά D. - έρευθία C. - φλεδία HJ. - άντιτυπεύμενα θ. - \* έχ τών τρ. DL. Lind. - τρωσμοῦ θ. - γιν. ἀπὸ (ἀπὸ om. Cθ) πολλοῦ vulg. - ραγῆ θ. - "όπ. θ. - έχει Η. - δλονθον Cθ. - ξπρόν L, Lind. - δλυνθος est ordinairement du masculin. Schneider, dans son Dict., remarque que Hippocrate, en ce passage-ci, a ξηρήν, mais qu'un ms. donne ξηρόν. L n'est point, à proprement parler, un ms. ; c'est un mélange de leçons provenant les unes de mas., les autres de conjectures. Ici on peut affirmer que c'est une correction, tous nos mss. ayant ξηρήν. - κόψαι θ. - διαττήσας C. - ένδησον C. - νειέρην FGH IK, Ald., Frob. - νιεράν θ. - νειαιρήν Lind. - τη C. - άγριοελαίης J. - άγριελαίου θ. - ύδατι pro δξει L, Vatic. Codd. ap. Foes - ώς CDHULO, Vatic. Codd. ap. Foes, Lind. - ώς om. vulg. - πινέτω... αίδοῖα om. J. ροιάν (ρόα Foes in not., Lind.; ρόον C, H supra lin. al. manu, θ) την έρυθρην εψήσας (έψησάσα θ) εν ΰδατι (δξει pro ΰδ. Foes in not., Lind.) ώς όξυτάτω αλειψάσθω τὰ αίδοῖα (ώ; όξ. άλ. τὰ αίδ. om. 6) δσον vulg. - Schneider. dans son Suppl., a une note sur ce passage même, au mot pou; : « Le

coup de sang; les âgees plus sèches et ont peu de sang; les intermédiaires tiennent le milieu, par l'action moyenne de leur âge. Celui qui veut bien conduire le traitement chez les femmes doit reconnaître en chaque cas leur constitution, les opportunités, les âges, les saisons, les lieux et les vents.

112. (Autre métrorrhagie. Si un flux s'engendre dans la matrice, du sang coule en abondance, des caillots consistants s'échappent; il y a douleur aux lombes, aux lancs et au tasventre; la malade a le corps rigide: elle senifre si on la 1 moche; frisson, fièvre augle, la faiblesse survient : douleur par tout le corps excepte aux épaules et aux outepastes : ciaseur, rougeur; les veines sont dures et renitemes. Lette matadie, survient surtout à la suite de l'avortement; elle sorvient aum quand les règles, supprimées pendant longueurs, lont erraption tout à coup. Les choses étant ainsi, piler une inque verte têche, tamiser, attacher dans un linge et appliquer en pessaire; sur le bas-ventre faire des applications irusée: : cemant

Lesique de Photius cite le parte partei les épices, comme tire uns parters de Solon. La forme par est ordinairement emputyes par les Grees, puse-Plears pour l'accusatif du substantif écon, courant : cen ann qu'un in Clans Herodian, Epimer., p. 201, 50' untapol. bacaperr & a fatin to ener vous, vol. De plus, le genre féndain ers pour mous un surspasse par l'un, t été adoptée par Linden, rend cette currentent tout à las encanemnes ble. D'un aotre cité, écias éculous est certamentent faut, car toutes 🙉 arenades sont rouges. En conséquence, il ne me rente plus d'autre conjucture que d'admettre que Gaben a la ici pou su soulou. Le elles, une ses GL, on lit : for, to be the consults. To work from more from more uni unuiven tele bloc interestate, unbates une è notar s'ontéquant past, de une s'Alestrougherg és tis tenta tres. Lots ceres dinamentos, e d White, I. 181, m's pas doz. mais semement to in succe poor content and sies rois éleis airrotai. Le qui parait encure parest pour a esto see se deutori, c'est que l'impocrate fait aussilut cuire ces ione e sea empaise en en, tandis qu'il fait d'abord sécher, pour es un voir es possers de rou, attenda que le fruit du Sobr est our et a resoit, d'eur presistitement brayé avant de pouvoir servir a oiutire, a limpus conte trois un brantatuer ll'est survenu deux faits nouveaux pour le texte impuereatique d'est d'une part la leçon 2000 qui peut si facilement se cianque en 2000 e Cautre et, l'omission, dans 6, des mule absidante un applia, unimitut qui fat aber un des arguments de Schweiter. Je petre cone qu'il fait sompter estre amission et lire point

παθοῦσα ὑγρανθῆ, θυμιήσθω ἕως ἀν ἀποξηραίνη.

παθοῦσα ὑγρανθῆ, θυμιήσθω ἕως ἀν ἀποξηραίνη.

πίνειν ἢν ³δὲ θελης ἰσχυρότερον, τιτάνου ξυμμίξας δύο μοίρας, 
ἀλήτου ἐπιδαλων, πῖσαι κατω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ δὲ τὸ φάρμακον τὰς ὑστέρας 
ρόου, φάρμακον πῖσαι κάτω μετὰ κὰν ἀποξηραίνη.

113. Τόος έρυθρός ' ρέει τοιόνδε οίν αξια νεοσφαγέος, κεὶ θρομδία διαλάμποντα, ἄλλοτε δὲ καὶ ρόο τρυθρὸν ἐκδράσσει, καὶ ἡ γαστὴρ ἡ νειαίρη ἐπαίρεται, καὶ λεπτύνεται, καὶ νηπελεῖ, καὶ σκληρύνεται, καὶ ἀλγέει ψαυομένη ὡς ἔλκεος, καὶ πῦρ ἔχει καὶ βρυγμός ὀδύνη τε 'ἐς αὐτὰ τὰ αἰδοῖα καὶ τὸ ἐπίσειον καὶ ἐς τὰς κενεῶνα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τένοντα καὶ κοιλίην καὶ στῆθος, ' καὶ τὰς ὑμοπλάτας καὶ τάλλα πάντα ἀλγέει, καὶ ἀδυναμίη καὶ δλιγοψυχίς ἔχει, καὶ δ χρὼς τρέπεται. \* Καταρχὰς τῆς νούσου τάδε ἐπιλαμδάνει ἡ λὸ ὑμηκύνη, ταῦτα πάντα ἐπὶ μᾶλλον ἀνθέει, καὶ δῆλος ἡ νοῦσος, καὶ τὰ κοῖλα ἐπανίσταται, καὶ οί πόδες οἰδέουσιν. 'Η δὲ νοῦσος 'λάζεται ἐκ τόκου μάλιστα, ἡν τι ἐν αὐτέη διακναισθὲν καὶ ἡ, ἀλλ' ἐνσαπῆ τε καὶ τρυχωθῆ τὸ ἔμδρυον. Ταύτη κατ' ἀρχὰς ἡν

' Τοῦ om. D. - ξηράνας (ξηρήνασα C; ξηρήνας DHIKLO, Lind.) καὶ (καὶ om.  $\theta$ ) τρ. (τρίψασα C) λ. (λία  $\theta$ ) vulg. – σιτανίου HK. – μίσγειν Lind. <sup>2</sup>δὲ om. θ. - σητανίου pro τιτάνου Cornar., Foes in not., Lind. - συμμ. ε. - ἐπιλαδών L, Lind. - λούσθω θ. — <sup>3</sup> ἐνώδει J. - εὐώδει Vatic. Codd. ap. Foes. - ο δέοι FHI. - πεπλυμένου C. - ην δη pro ήδη θ. - πιείν CO. - άνω pro πάτω C. - όλόνθων C0. - παθούσα om. C. - ποιούσα Lind. - ύγιαίνη 0. - ἀποξηρηωηι (sic) θ. — • ρέη C. - ρεῖ θ. - νεοσφαγές vulg. - νεοσφαγέος θ. - θρομδοι διαλείποντες J. - διαλείποντα vulg. - διαλιπόντα θ. - διαλάμποντα CDLQ, Lind. - ρέον pro ρόον b. - [τὸ] ρέον Lind. - ἐκδράσει C. - Gal. Gl.: ἐκδρή σει, ἐκδάλλει, ἐκδράσσει. - 5 ή Co. - ή om. vulg. - νειέρη FGHIK, Ald., Frob. - νειαιρή Lind. - νιερά θ. - καί om. θ. - λεπτή τε γίνεται θ. - λεπτή γίνεται CFHIJKL, Lind. - νηνεμεί vulg. - άνεμοί aut άνεμουται aut ήνεμούται conjicit Foes in not. - Gal. Gl. : νηπελεῖ, ἀδυνατεῖ. - Cette glose a été jediquée comme la vraie leçon par divers critiques. - oxànpives vulg. - oxànρύνεται θ. – ψαυομένη;  $\mathbf{D}$  — ε ές (εἰς θ) ταῦτα (αὐτὰ θ, Lind.) τὰ  $\mathbf{vulg.}$  – ἐπισειόμενον CDFGHIJKL, Ald. - έπίσιον θ. - τένοντας Foes in not., Lind. - <sup>7</sup> χαὶ ἐχ τῶν ὤμων χαὶ πλαστας (sic) πάντα ἀλγέει θ. – τοὺς pro τὰς **C. –** άλλα (τάλλα DIJL, Lind.; άλλα om. C) vulg. - άλγέειν C. - λιποψυχίη LQG-- λειποψυχίη DFHIJK. - ἀποψύχη (sic) C. - ώχρὸς pro 6 χρ. JL. - στρέφετα

garde de causer du frisson. Quand le flux est arrêté, faire cuire des feuilles d'olivier sauvage dans du vinaigre aussi fort que possible et laver les parties génitales; la malade boira, à la dose d'une demi-cotyle, une eau dans laquelle auront bouilli des pepins de raisin et du sumac rouge; ou mûres rouges de la ronce, faire sécher, piler, mèler avec partie égale de farine de

blé de printemps et donner à boire à jeun ; si vous voulez rendre la préparation plus énergique, ajoutez deux parties de

plâtre, saupoudrez avec de la farine, et faites boire. Elle ne se baignera pas ; elle usera d'aliments siccatifs et de vin noir fort. Si la malade enfle, l'écoulement étant déjà arrèté, administrer un evacuant par le bas; après cette purgation, prescrire une injection utérine avec la préparation aux agues vertes, et faire une contre-injection astringente. Dans

cet état, la femme devient-elle humide, elle fera des fumigations jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. 113. (Autre métrorrhagie.) Flux rouge: il est comme le sang d'un animal récemment égorgé; tantôt de petits caillots lui-

sants et tantôt un flux rouge sont rejetés; le bas-ventre se tuméfie, s'amincit, est frappé de faiblesse, se durcit, et est douloureux au toucher comme s'il y avait une plaie; fièvre; grincement de dents; douleur aux parties génitales, au pubis, aux flancs, aux lombes, au tendon, au ventre, à la poitrine, aux omoplates et partout; adynamie, défaillance, décoloraties. An début de la maladie tels sont les accidents: grand

aux flancs, aux lombes, au tendon, au ventre, à la poitrine, aux omoplates et partout; adynamie, défaillance, décoloration. Au début de la maladie tels sont les accidents; quand elle se prolonge, tout s'aggrave; la maladie est apparente, le dessous des yeux se tuméfie, les pieds enflent. Cette maladie prend surtout après l'accouchement, quand l'embryon détruit ne sort pas, mais se pourrit et se consume. Si une telle malade

τυίς. - τρέπεται Cô. — \* κατ. [μὲν] Lind. - νόσου vulg. - νούσου CDH9, Lind. - τειῦτα pro τάδε Cô. - ἐπιλαμδάνη Ald. - μηκύνηται θ. - τάδε Q', Lind. - ταιῦτα π. om. (D, al. manu τάδε πάντα) FGHIJKL. - ἀσθενέει (ἀνωτέει θ) vulg. — \*) άζυται θ. - αὐτῆ vulg. - αὐτέη CDFHIJK. - διακνησθέν τωίς. - διακναισθέν τὲ μὴ ἴη θ. - ἢ C. - ἐνσάπηται (ἐνσαπῆ τε CJ; ἐνσηπη τε εἰς θ) καὶ τρηχυνθῆ (τρυχυνθῆ, al. manu τρυχωθῆ D; τρυχωθῆ CDKL9, Lind.) vulg. - τὸν σπόγγον C, Ald. - τῶν σπόγγων θ.

244 DES MALADIES DES FEMMES. ἐπιτυγγάνης, σπόγγον 1 κατατέγγοντα προστιθέναι δκόταν ή δδύνη, καὶ δθόνιον λεῖον μαλθακὸν \* κνηστὸν ὕδατι τέγγοντα ψυχοῷ ἐπὶ τήν γαστέρα ἐπιδάλλειν, καὶ ὕδατι ψυχρῷ καταχεῖν, καὶ τὴν κλίνην ἀπὸ τῶν ποὸῶν ὑψηλοτέρην εἶναι, καὶ στορέσαι ὧὸε καὶ τῶν γυναικείων πειρώμενος, δ τι αν μαλλον προσίηται πιπίσχειν του σελίνου τον \* καρπόν κόψαι καὶ φῶσαι σήσαντα, \* καὶ ἐρύσιμον ὡσαύτως καὶ μήχωνος χαρπόν ζὺν ἀλφίτοισι σήσας, χαὶ χνίδης δχαρπόν ώσα<del>ύτως •</del> καὶ τῆς ψώρας τῆς ἀπὸ ἐλαίης, καὶ κικίδα, καὶ πήγανον, καὶ δρίγανον, καὶ γλήγωνα ἐν ἀλφίτοισι σῆσαι καὶ φυρῆσαι, καὶ <sup>6</sup> κρίμνα ἀπ<sup>3</sup> αλφίτων άδρα φώξαι, καὶ <sup>7</sup>πύανα καταλέσας, καὶ τυρὸν αἴγειον περιξύσας τὸ αἶσχος, <sup>8</sup> τῶν μὲν ἄλλων ἴσον ἐχάστου μίσγε, ὀριγάνου δὲ καὶ πηγάνου καὶ ψώρας καὶ κικίδος ήμισυ, ταῦτα πίνειν νηστιν πρωί πρό της χινήσιος χιρνάναι δέ χρή και ές χρησιν. Αν δριμέπ <sup>9</sup> ἔη, καὶ κυκεῶνα διδόναι, ἐν μὲν τοῦ φαρμάκου μέρος ἔστω, **ἐν δὲ** τοῦ τυροῦ, ἐν οὲ τῶν ἀλφίτων · ἐς ἐσπέρην δὲ τοῦ μελιτος ξυμμίσγοντα πιπίσχειν. Καὶ άχρι 10 μεν εν άρχη έχηται τη νούσφ, καὶ τὸ αξικ συχνόν ίη, και διαλείπη δλίγον χρόνον, και δδύναι δξείαι ζογωσι, ταῦτα χρη ποιέειν. Ήν 11 δε το αξμα έλασσον ρυή και δι' ελάσσονος χρόνου, πιπίσκειν α δή κατω ύποχωρέει ή ανω, καὶ πυριῆν τα αδοία βληχροίσι πυριήμασιν, ώς αν δοχέη έχαστοτε χαιρός είναι, και ζειάς ἐρίξαντα ξὸν τοῖσι χελύφεσι, χαὶ 12 ολύνθους ἐρινεοὸς αὐήναντα

 $<sup>^1</sup>$  Κατέγγοντα (sic) F. – κατατέγκοντα (sic) J. – όπ. ἡ οδ. ἢ θ. – ἡ pro  $\frac{1}{4}$  (D, al. manu ἢ) FGHK, Ald. – λίον θ. —  $^2$  καθεψῶν (καταξύων Cornar., Foes in not.; καταψών L, Lind.) vulg. - Je lis κνηστόν, qui me paraît s'éloigner moins des mss.; mais le véritable texte reste fort douteux. - xéqγοντι FG, Ald. - τέγχοντι J. - τὴν θ. - τὴν om. vulg. - ἐπιδαλεῖν vulg. - ἐπι-. δάλλειν C0. – τῶν θ. – τῶν om. vulg. – ὑψηλοτέραν Κ. – πειρόμενος J. – μαλλον om. F. - μάλιστα θ. - άλλο pro μᾶλλον (D, restit. al. manu) GHIK. - άλλο μάλλον Vatic. Codd. ap Foes. — 3 καρ. φωσαι και σήσαι και κόψαι, και έρ. vulg. - καρ. κόψαι καὶ φῶσαι σήσαντα, καὶ έρ. θ. — 4 καὶ om. J. - καὶ μήχ.... ώσαύτως om. (DH, restit. al. manu) FGIJK. - σὺν vulg. - ξὺν C. Lind. - τήσαι pro σήσας C. - δέρύσιμου pro x. C. - Post ώσαύτως addit καὶ μήκωνος καρπὸν ξύν ἀλφίτοισιν ώσαύτως C. - ψ. άγριελαίης (τῆς ἀκὸ έλαίης pro άγρ. θ) vulg. – κηκίδα θ. – καὶ όρ. om. θ. – καὶ γλ. om. K. – γλέχ. HJ.- ἀλφίτοις vulg. - ἀλφίτοισι CDθ. - στησαι pro σησαι FG, Ald. - τήσαι C. – φυρήξαι DFHK. – φορήξαι G. – φορύξαι C. – φορήσαι Altl. — επρημνά C. –  $t\pi'$  (άπ' θ) άλφ. vulg. – άδρὰ DGI. – φῶσαι CJ. — πύρινα (πύρρινα K; πύανα C) κατ. vulg. - Ce qui m'engage à recevoir la leçon de C, c'est qu'à mon avis un mot aussi peu commun n'aurait pas été mis en place de πύ-

au début vous échoit, mouillez une éponge et appliquez-la quand il y a douleur; trempez dans de l'eau froide un linge fin, souple et raclé et mettez-le sur le ventre; faites des affusions froides; disposez le lit de manière qu'il soit plus haut du côté des pieds; essavez et donnez à boire, parmi les préparations pour les femmes, celles qui sont le mieux recues : graine d'ache, griller, piler, tamiser; érysimon (sisymbrium polyccratium), de même; graine de pavot avec du gruau d'orge, tamiser, et graine d'ortie de même; galle d'olivier, noix de galle, rue, origan, pouliot, avec farine d'orge, tamiser, pétrir; et gros gruau d'orge grille, pyane (mélange de légumes à gousse et de grain) moulu, fromage de chèvre dont on a racle l'ordure; de chaque partie égale, saus l'origan, la rue, la galle d'olivier et la noix de galle, dont on ne met que demi-part; donner cela à boire le matin à jeun avant aucun mouvement; il faut agiter avant de s'en servir ; si l'écoulement est acre, on donne un cyceon ainsi composé: une partie de la préparation ci-dessus, une partie de fromage, une de sarine d'orge; pour le soir on ajoute du miel. Tant que la maladie est au début, que le sang coule en abondance et ne s'interrompt que pour peu de temps, et qu'il y a des douleurs aiguës, voilà ce qu'il faut faire. Si le sang coule moins abondamment et pendant moins de temps, faire boire ce qui évacue par le bas ou par le haut; et saire sur les parties génitales de douces fomentations choisies chaque fois suivant la circonstance; piler de l'épeautre avec la balle, faire sécher des figues sauvages vertes, les piler, les

ρινα par un copiste. – περιξέσαντα vulg. – περιξύσας θ. — \* καὶ (καὶ om. θ) τῶν vulg. – ἰσων J. – ὀρίγανον δὲ καὶ πήγανον vulg. – ὀρίγανου δὲ καὶ πηγάνου θ. – καὶ κικ.... κινήσιος om. L. – κηκίδος Cθ. – πρωὶ νῆστιν θ. – κιρνέναι CGK. – πρώτ νήστιν θ. – κιρνέναι CGK. – πρήσιν (sic) θ. — \* ἱοι vulg. – ἱη JK, Lind. - ἢ C. – μέρον (sic) pro μέρος θ. – ἐν δὲ τ. άλ. om. J. – ἐσπέραν J. – συμμ. θ. — \* μὲν αν (ἀν om. C) ἀρχῆς (ἐν ἀρχῆ pro ἀν ά. θ) vulg. – εἰη θ. – διαλείπων (διαλείπον JL, Lind.; ἐδιάλειπτον C; διαλίπη θ) vulg. — " δὲ om. K. – προίοι pro ἔλ. μνῆ C. – Αnte κρόνου addit μνῆ J. – δεῖ pro δὴ DH. – ὑποχωρέειν D. – ἐρείξαντα CP. – ἐρρίξαντα JK. – σὸν Jθ. – κελύφοισι D. – καλύφεσιν C. — \* ολίνθους FGHI, Ald. – δλόνθους θ. – ἐρίνους FGJL, Lind. – ἢ ρίνους θ. – ἐρίνου D. – κερίνους lilk. – ἐριναίους C. – ἐρίνους vulg.

κόψαι, καὶ σῆσαι, καὶ ἐλαίης φύλλα όμοίως, ἴσον ἐκάστου, ¹καὶ καταπλάσσειν, καὶ γάλα πιπίσκειν βόειον, ἢ ἔφθὸν, ἢ ὤμὸν, ²πρὸς τὸ ὀρθῶς ἔχον ὁρῶν, ³καὶ ὡς ἂν καιρὸς δοκέῃ εἶναι. ⁴ Ἡ δὲ νοῦσος δοκέει βληγρὴ εἶναι καὶ θανατώδης - δλίγαι δὲ διαφεύγουσιν.

114. "Οχόταν γυναιχὶ αἶμα βέη ἐχ τῶν ἀρθρων ὑπὸ τόχου διεφθορυίη ἢ ὑπὸ νούσου · οἰονται δ' ἔνιοι τοῦτο τῶν ἰητρῶν βόον εἰσι, τὸ δ' ἐστὶν ἔτεροῖον · <sup>7</sup> τοῦτο μἐν ἐχ τῶν ἄρθρων χάχ τῆς ὁσφύος καὶ ἰσγίου χολλῶδες ὁμοῦ τῷ αἴματι · χεῖνο δὲ ³ἀπὸ ὑστερέων καὶ χοίλων φλεδῶν, χαθαρὸν αἴμα. Ταύτην χρὴ ὑποθυμιῆν, ἔτεὶς χατερίξαντα ὅσον ἡμίεχτον, ³δζει φυρῆσαι ὀλίγω, ὅχως μὴ χατὰ πᾶν ὑγρήνης τὰς μήτρας, χαὶ τοῦ θείου ὁχόσον ἡμιωθολιον μίξας πρὸς τὰς ζειὰς τετριμμένας <sup>10</sup>χαὶ τῷ ὅζει φυρήσας, τὴν νύχτα τίθει · πρωὶ δὲ πῦρ πολλὸν χαταχαύσας, ἐπιτιθέναι · <sup>11</sup> χαὶ φλόμου βύσματα ἀπὸ ἐλαιηρῶν χεραμίων, χαὶ ἀπὸ τοῦ χνάφου <sup>12</sup> τῶν χναφέων ξύμτοῦ πυρὸς, <sup>18</sup> χαὶ χαίειν, χαπνίσαις γὰρ ἀν μάλιστα. Δίφρον <sup>14</sup> δὲ χρὴ ἀπήεντα εἴναι χαὶ ἀμφιίζεσθαι τὴν γυναίχα περιστειλαμένην εἴμαστυ, ὡς μὴ παραπνέη · ἐπὶ δὲ τὸ πῦρ ἐπιπάσσειν τὸ ξὸν τῷ δζει , χαὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ὁφιος. Καὶ σμύρνα δὲ <sup>18</sup> μισγομένη ἐνεργὸν, χαὶ παύει τὰ

restit. al. manu) IJKL.- ἡ ὡμὸν ἡ ἐφθὸν J. — ² καὶ (καὶ om. Jθ) πρός vulg. — Post πρὸς addit γὰρ J. – ὁρῶν DFHI (J, ὁρᾶν χοἡ) Κθ, Ald., Lind. – ὁρῶν om. vulg. — ³ καὶ θ. – καὶ om. vulg. — ⁴ καὶ (καὶ om. θ) ἡ (ἦδε pro ἡ Lind.) (addit δὲ θ) νόσος (νοῦσος CJΚθ) δοκέη (δοκέει Dθ. Lind.) βλ. εἶναι καὶ (addit οὰ Lind.) θαν. vulg. — ⁵ παῦραι C (H, al. manu in marg.) θ. – δὲ τῆς τοιαύτης νούσου (τῆς τ. ν. om. Cθ) διαφ. vulg. — ⁶ δταν θ. – ἐν γυναικὶ DQ'. – ῥαίη θ. – ὑπὸ (ἐκ θ; ἀπὸ Lind.) τ. ἄ. ὑπὸ τ. διεφθορυῖα (διαφθορυῖα sic CHIK; διεφθορυία J; διεφθορυῖη Lind.; διεφθορυῖα ίδιαφθορυῖα δίνα Fθ) τοῦ (τοῦ om. CΚθ) πόνου (νούσου θ) vulg. – οἰωνται J. – τῶν ἡι. om. Cθ. – ἰπτρέων (sic) D. – ῥώνυ D. — ² τὸν μὲν γὰρ ἐκ θ. – ἄρθρων ἐστὶν ἐτεροῖον (ἐσ. ἐτ. om. θ) κὰκ. vulg. – ὁμοίως pro ὁμοῦ J. — ˚ ὑπὸ C. – [τῶν] ὑστ. Lind. – ὑστέρων D. – ταύτη CK. – ὑποθυμιὰν θ. – κατερίξαντα Lθ, Lind. – κατερρίξαντα C. – καταρρήξαντα J. – κατερείξαντα D. – κατερρίξαντα FGHIK, Ald. – κατερρήξαντα vulg. – ἡμισκτον (sic) θ. — ˚ δξει δὲ θ. – ὁλῆτον

Καὶ Cô. - καὶ om. vulg. - πιπ. καὶ ἐφθὸν (κάθεφθον pro κ. ξ. θ) βόειον
 (βότον θ) ἢ ἀμὸν Cô. - βόειον om. (D, restit. al. manu post ἀμὸν) FG (H,

FGIJK. - δλ. οπ. θ. - δπως θ. - χαθάπαν Η. - χατάπαν (sic) Κ. - πάνυ pro πᾶν D. - δγρήνη J. - δσον θ. - ήμιοδόλιον FGHK, Ald. - ήμιοδόλιον CIθ. - \*\* χαὶ οπ. θ. - σύνθες Cθ. - Ante ἐπιτ. addit χαὶ ἐπὶ πῦρ θ. - " χαὶ φλόμου θ. - χαὶ φλ. οπ. νυὶς. - ἐλαιηρέων C. - γνάρου Cθ. - " τοῦ pro τῶν J. - γναφέων CGθ. - σύμμ. θ. - χαθάρσεων vulg. - θαρσόν (sic) C. - θαρσέων θ. -

tamiser, traiter les feuilles d'olivier semblablement, prendre de chaque partie égale, et appliquer en cataplasme; prescrire le lait de vache cuit ou cru, considérant le bon état des choses et l'opportunité. Cette maladie est lente et grave; peu en réchappent.

114. (Distinction entre l'écoulement vrai du sang qui vient de la matrice, et l'écoulement faux qui vient des lombes et de l'ischion. Traitement de ce dernier écoulement.) Quelquesois une semme rend du sang provenant des articulations, ayant souffert à la suite de l'accouchement ou par l'esset d'une maladie. Quelques médecins prennent cela pour un écoulement; ils se trompent; ceci est une humeur visqueuse venant des articulations, des lombes et de l'ischion avec le sang; l'écoulement vrai vient de l'utérus et des veines caves et est du sang pur. Dans ce cas, faire la fumigation suivante : épeautre broyé, un demi-setier, pétrir avec peu de vinaigre, afin de ne pas humecter complétement la matrice, mêler à l'épeautre pilé une demi-obole de soufre, pétrir avec le vinaigre, et exposer la nuit au serein; le lendemain matin, allumer un grand seu et mettre ce mélange sur le seu; y mêler des tampons de molène (verbascum) qui ont servi à boucher les vases à huile, des ordures prises au peigne des foulons, et de la graine d'ophis • (plante indéterminée); diminuer l'ardeur du feu et brûler; c'est ainsi que vous obtiendrez le plus de fumée. Vous aurez un siége avec un pertuis et vous y assoierez la femme, la couvrant avec des vêtements afin que la vapeur ne se perde pas; puis vous jetez sur le feu la préparation au vinaigre et la graine d'ophis. La myrrhe aussi est efficace, et, en parfum, arrête le sang qui mouille les parties génitales. Quand la fumi-

παθάρσιον (sic) J. – καθαρσίων Lind. – άραιρέων δὶ τοῦ πολλοῦ θ. — <sup>13</sup> καὶ em. θ. – καὶ μὴ καίειν Cornar., Lind. – καπνιῶν (καπνιῷν Lind.; καπνίων C) δὶ μάλιστα vulg. – καπνίσαις γὰρ ἀν μάλιστα θ. — <sup>14</sup> δὶ om. Κ. - όπ. om. DFGHIJK. – ὁπηέντα Frob. – ἀριίζεσθαι (sic) J. – ἀμφιέζεσθαι Cθ. – περιστιλαμένη, ν θ. – εἰμασιν Κ. – ξμασιν Cθ. – ὡς ἀν μὴ θ. – σὺν Dθ. — <sup>15</sup> σμιγομένη C. – παύειν vulg. – παύει θ. – Ante τὰ addit [καὶ] Lind. – θυμιητέον C. – ἐρύσμον C. – περωγμένον Dθ.

αίδοῖα τὸ θυμιητὸν αίμάσσεσθαι. Ἡν δὲ άλις ἔχη, ἐρυσίμου καρπὸν πεφωσμένον τρῖψαι καὶ ἐν οίνω διδόναι.

115. 'Ρόος 1 πυβρός ρέει, οξον έξ ωοῦ είδεχθέος πουλύ τε καλ

δύσοδμον, καὶ φλεγμαίνουσιν αἱ ὑστέραι, καὶ ὀδύνη ἐκ τῆς ὀσεύος καὶ τῶν βουδώνων, καὶ τὰ ε ἐπεργόμενα πολλά, καὶ ἢν μὴ ἀπαλλάσσηται, ταχὺ βέοντα ἀλλ' ἢν καὶ χρόνος ἐγγένηται, τὰ \*ἀπιόντα σήπει ως οδόν τε μάλιστα • βεῖ γὰρ οδον ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν γυμός άμα δε τουτέσισι πυρετοί ισχυροί και δίγεα εκ δε τών • τοιούτων ρόων αξ μέν πολλαί ἀπόλλυνται, δλίγαι δὲ διαφεύγουστυ. 7 Κήν μεν εν άρχη παραλάδης, θεραπεύειν ώδε γρή : ήν μεν άπύρετοι έωσι καὶ Ισχύωσιν, 8 έλλεβορίζειν · δταν δὲ γένηται, διαλιπόντα ήμέρας τρεῖς ή τέσσαρας κάτω πῖσαι φάρμακον. 9 Μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν διαιτῆν ὧδε, δαως τὰ βεύματα ύδαρέα ἔσται καὶ λιπαρά• ο πρωτ μέν νήστει διδόναι των φαρμάχων τι πίνειν επ' οἶνος επιπάσ σων, ὧν αν έγω γράψω προς ρόον ιμετά δὲ τὸ φάρμαχον ἐν τῆ άλλη διαίτη θεραπεύειν, τὰς δὲ ὑστέρας θεραπεύειν ὧδε : την μέν φλεγμαίνωσι και ξυμμεμύκωσι, πυριην χρή μαλθακησι τησι πυρίησι, 11 μέχρις οδ τὸ στόμα τῶν μητρέων μαλθακὸν γένηται · μετά δὲ τὰς πυρίας, κλύζειν τῶν κλυσμάτων 18 δκοίοισιν ἄν δοκέη δεῖσθαι, ἤν τε καθαρτικωτέροισιν ήν τε μαλθακωτέροισι· μετά δε τούς κλυσικούς μαλθακτήρια προστιθέναι. 18 ήν δέ μή εύλυτον τὸ στόμα γίνηται, πυριην καὶ μαλθάσσειν προσθέτοισιν ών αν έγω γράψω, 14 μέχρις 🐿 αναστομωθη. Ήν δὲ μή πρὸς ταῦτα παύηται τὰ ρεύματα, καθαίρει» •

Πυρός G. - ρεῖ θ. - οἰον ἔξω οὐδεχθέος πολύ τε C. - ἰδεχθέος FGHI. - σὐσεχθέος Ald. - ἰλεχθέος θ. - Schneider, dans son Dict., pense que la leçon est altérée et qu'on devrait lire ὀδεχθής ου ὀζεχθής. Mais il n'y a rien à changer, l'auteur hippocratique donnant ici et un peu plus loin le sens de puant à εἰδεχθής. - κάκοδμον θ. - ὀδύναι θ. - βουδόνων (sic) θ. - - ² ἀπ. Cθ. - πουλὰ F, Ald., Frob. - πουλὰ DGHIJ. - ΄ ἐράων θ. - ἀλλ' εἰ (ἀλλὰ sine εἰ DF HIJKLθ) vulg. - Je lis ἤν. - καὶ οπ. θ. - ἐγγίνηται θ. - - ἀλλ' εἰ (ἀλλὰ sine εἰ DF HIJKLθ) vulg. - Je lis ἤν. - καὶ οπο. θ. - ἐγγίνηται θ. - - ἀρά τοὶ ναὶ σωπ. θ) οἰον ἀ. κ. ἀπτῶν (ὡμῶν J) χυμὸς ἐπιζὸξέει (ἐπ. οπ. Cθ) · ἀμα vulg. - ΄ τούτοιτι θ. - ἐγεες (sic) Κ. - - ἀτοιώνδε θ. - τοιουτέων D. - ἀπόλυνται J. - ΄ ἢν οὖν ἐν θ. - ἐνέωσι θ. - - ἀτλεδορίζης θ. - διαὶ είποντα CJ. - πεῖσαι θ. - σπεῖσαι θ. - ἐγεκώσι θ. - - ἀτλεδορίζης θ. - διαὶ είποντα CJ. - πεῖσαι θ. - σπεῖσαι C. - φαρμάχω θ. - ἐντα μετὰ sine δὲ θ. - διαιτῷν (διαίτην θ ; διαιτῆν: C) ὀφείλει; (ὀφ. οπι. Cθ; ὀφείλει DH) ἀνε νιιg. - ὅπως θ. - ἐστὶ L, Lind. - '' διδόναι δὲ πρωὶ μὲν (μὲν οπι. θ) νήστει C (θ, νήττι). - ¢αρμ. ἢ

gation est suffisante, piler de la graine grillée d'érysimon et donner dans du vin.

115. (Écoulement roux.) L'écoulement roux est abondant et fétide comme d'un œuf gâté; la matrice est enflammée, il y a douleur aux lombes et aux aines; le flux est abondant, et, s'il m'y a pas amélioration, il coule rapidement. Dans le cas où le mal se prolonge, l'écoulement produit une très-grande corruption; car il est comme du jus de viande cuite. Avec ces accidents surviennent des fièvres fortes et des frissons. De tels écoulements font périr la plupart des femmes, et peu réchappent. Si vous avez la malade dès le début, il faut traiter ainsi : en cas d'apyrexie et de force, donner l'ellébore; cela fait, laisser reposer trois jours ou quatre, et administrer un évacuant par le bas. Après la purgation, conduire, asin que le flux soit aqueux et onctueux, le régime ainsi : le matin, à jeun, donner à boire, en poudre dans du vin, quelqu'un des médicaments que j'écrirai pour le flux; après le médicament, prescrire un régime général, et, en particulier, traiter ainsi la matrice : si elle est enstammée et fermée, administrer des fumigations émollientes, jusqu'à ce que l'orifice en devienne mou; après les fumigations, faire les injections qui paraîtront convenables, soit plus actives soit moins actives; après les injections, appliquer en pessaire les émollients. Si l'orifice utérin ne cède pas facilement, faire des fumigations, et l'amollir par des pessaires que j'écrirai, jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Si le flux ne cesse pas par ces moyens, purger la tête, et prescrire ce régime : boire, s'il y a dysurie, du lait d'ânesse; herbages cuits, cul-

(τι pro † θ) πίνειν vulg. - ἄ pro ὧν ἀν θ. - ἐν om. Cθ, Ald. - διαίτη θεραπεύειν δὲ τὰς ὑστ. ὧδε ἡν θ. - καὶ τὰς ὑστ. sine δὲ C. - ὧδε χρὴ L, Lind. - φλεγμήνωσι καὶ ξυνμηκύνωσι, πυριᾶν χρὴ μαλθακή εἴ τῆσι πυρ. θ. - ξυμμεμύκασι DFGHIK. - τῆσι δὲ πυρ. FGH (Ι, τῆσιδε) JK, Ald. — " μέχρι τὸ στόμα εῦλυτον καὶ ὁ στόμαχος μαλθακὸς γένηται θ. - τῶν μη. om. θ. — σκοίηστν J. - ὁποίοις θ. - ἢν pro ἀν θ. — <sup>13</sup> ἢν δὲ τὸ στ. μὴ εὕλ. γίνηται θ. - ἄλυπον J. - γένηται D. — μέχρις ἀν στομωθή, mutat. al. manu in μέχρις ἀναστομωθή Η. - μέχρι sine ἀν θ. - στομωθή DFGIIL. - πρὸς ταῦτα μὴ CDFHIJEθ. - οῦτως vulg. - οῦτω CJθ. - διαιτεῖν C.

την κεφαλήν, και ούτω διαιτήν . ήν μέν 1 δυσουρέη, όνου γάλα πίνειν λαγάνοισιν έφθοισι καλ ήμεροισι καλ αγρίοισι, πλήν σκορόδων και πράσων και κράμδης και βεφάνου της μακρής. θαλασσίων ε βάτω τῷ λείω, σχορπίω, γόγγρω, νάρχη, έγχέλυι, ψήσση, χωδιῷ, έψειν <sup>8</sup> δε χρή εν προμμύοισι και ποριάννοισιν, εν άλμη γλυπείη και λιπαρξί δίεφθα . πρεών δέ μαλιστα μέν συός , δεύτερον δέ άρνος , 🐧 δίος, έφθοῖσι μᾶλλον ή όπτοῖσι, \* καὶ ζωμοῖσιν οίνω λευκῷ μελιγρῷ δδαρεί λουτροίσιν άνευ της κεφαλής, μή λίην θερμοίσι μηδέ πολλοϊσιν. Ήν δὲ πρὸς ταύτην τὴν δίαιταν τῆς μὲν δλχώσιος καὶ τῆς φλεγμασίης ἀπαλλάσσωνται, ύγραι δε ώσιν αι μῆτραι, ἀντὶ μέν λουτρών αλουσίησιν, αντί δὲ εχιβρών οίνων μέλασιν, αντί δὲ ίδαρεστέρων ακρητεστέροισιν, αντί δὲ αλφίτων αρτοισι, αντί <sup>7</sup>δὲ ἰχθήκου κρέασιν όπτοῖσι καὶ σιτίοισι πᾶσι 8 τοῖσι ξηραντικοῖσιν, οἶσι**περ ἐπὶ** τῆσι διαβροίησι χρεόμεθα κλυσμών ἀπηλλάχθαι πάντων, πλήν οίνου και δρατος θυμιήσθαι δε τοίσι στυπτικοίσιν άριστον δε έν γαστρί έχειν. Ήν δέ τις νεηνις ή, εμέτους νήστιας, πυχνά δὶ ἐπεμέειν, καὶ μετέπειτα άριστίζεσθαι σμικρόν. Αυτη των ρόων τώνδε τυγγάνει δίαιτα.

116. 'Ρόος λευκός' <sup>10</sup> ρέει λευκόν ὡς ὄνου οὖρον, καὶ ἐν τῷ προσώπι οἰδήματα, καὶ τὰ ὑπορθάλμια οἰδέει ἀμρω, ὑδρωποειδέα τε καὶ οὐ πάνυ εὐειδέα τὰ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸ λαμπρὸν ἀπεστι, <sup>11</sup> καὶ γλάμυροὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἀμδλυώσσοντες, καὶ τὸ χρῶμα ἀφυῶδες <sup>12</sup> καὶ φλυκταινοειδές, καὶ ἡ γαστὴρ ἐπανοιδέουσα ἡ νειαίρη, καὶ ἐν τῆσι γνάθοισι κατὰ <sup>13</sup> σμικρὸν ἐρυθροειδέα τε καὶ <sup>14</sup> σμικρὰ καὶ ὑδαρέα καὶ πονηρὰ, καὶ ἐν τοῖσι σκέλεσιν οἰδήματα, καὶ ἡν πιέζης τῷ

¹ Ἄπυρος ἢ (δυσουρέη θ), δνου vulg. – ρεφάνου  $C\theta$ . – ραφ. vulg. — ² δὲ (δὲ οπ.  $C\theta$ ) βάτω vulg. – χωδίω pro τῷ λείω  $\theta$ . – ἐγχελύει  $\theta$ . – ἐγχελυ (sic)  $\theta$ . – ἐγχελυν  $\theta$ . – ἐγχελυν  $\theta$ . – καλίω  $\theta$ . – βιαφη  $\theta$ . – ρυπαρη  $\theta$ . – ρυπαρη  $\theta$ . –  $\theta$  νυίg. – λείμθω  $\theta$ . – διέφθω  $\theta$ . –  $\theta$ 

tivés et sauvages, excepté l'ail, le poireau, le chou et la rave longue; poissons de mer, la raie sans épine, le scorpion (cottus scorpio), le congre, la torpille, l'anguille, le turbot, le gobius, les faire cuire avec poireau et coriandre dans de la saumure douce et grasse, ils doivent être très-cuits; viandes, en premier lieu le porc, en second l'agneau ou le mouton, bouilli plutôt que rôti, et des bouillons; un vin blanc, couleur de miel, aqueux; bains, sans la tête, ni très-chauds ni très-fréquents. Si, à l'aide d'un tel régime, l'utérus guérit de l'ulcération et de la phlegmasie, mais devient humide, supprimer les bains; vins noirs, au lieu de vins paillets, purs au lieu de coupés d'eau, pains au lieu de polenta; au lieu de poissons, viandes rôties, et tous aliments siccatifs, comme nous employons dans les diarrhées; renoncer à toutes les injections, sauf le vin, et l'eau; faire des fumigations avec les astringents. Il est trèsbon pour la femme de devenir enceinte. S'il s'agit d'une jeune femme, prescrire les vomissements à jeun, les répéter souvent, et donner ensuite un petit déjeuner. Tel est le régime des écoulements.

116. (Leucorrhée.) Leucorrhée: l'écoulement est blanc comme de l'urine d'âne; gonflements dans le visage; le dessous des deux yeux est tuméfié; les yeux sont pleins d'eau et n'ont pas bon aspect, le brillant en est effacé, ils sont chassieux, et la vue est trouble. La peau est blafarde et se couvre de phlyctènes. Le bas-ventre se gonfle. Il survient aux mâchoires peu à peu une éruption rougeâtre, petite, aqueuse et de mauvaise nature. Les jambes enflent; si vous pressez avec le doigt, il s'y forme une empreinte comme dans la pâte. La bouche s'emplit

δακτύλω, εμπλάσσεται ι ώσπερ εν σταιτί, και το στόμα σιέλου έμπίπλαται καρδιωγμοί τε, δκόταν νήστιες έωσιν, καὶ έμέουσιν οίον ύδωο όζύ · καὶ ἢν \* πρὸς ἄναντες πορευθη, θᾶσσον ἇσθμα ἔγει, καὶ πνίξ, καὶ σκελέων <sup>8</sup> ἀπόψυξις, καὶ γουνάτων ἀκρασίη, καὶ ἐν τῷ στόματι άφθαι, καὶ ὑστέρη παρὰ λόγον ἀνεστόμωται, καὶ ἐμπέπτωκεν εν τῷ στόματι βαρέη ιοπερ μολιδδος καὶ διά τῶν μηροῦν διατείνουσιν δδύναι, καὶ ἀποψύγεται πάντα τὰ κάτω, \* τὰ ἀπὸ νειαίρης γαστρός άρχόμενα άχρι ποδών, εχαί τὰ θέναρα τῶν ποδῶν ναρκῶσι, τααὶ ἐπιδαίνειν οὐ δύνανται. Τὰς τοιαύτας χαλεπὸν ἀπαλλάσσειν τῶν νδοημάτων αξ τε γὰρ ἡλικίαι προδεδήκασιν, οξ τε χάματοι ξυγκαταγηράσκουσιν, ην μή τι εὐτύχημα τῶν αὐτομάτ<del>ων</del> λύση γενόμενον. Ταύτησι χρη 8 απαρύσαι, δταν πλεονάζη, φαρμάκοισιν άσσα χολήν ξανθήν μή καθαίρει, άλλά τὰ οὐρητικά <sup>9</sup>ταύτησι ξυμφέρει πινόμενα, καὶ κεφαλης καθάρσιες, καὶ άλουσίαι, καὶ τὸ λευκὸν ἐπίθυμον 10 ποιέει, καὶ περίπατοι, καὶ πᾶσα ξηρασίη ἐν τῆ διαίτη. Ταυτα δρώσαι υγιέες μέν παντελώς ου γίνονται, ευπετέστερον δὲ διάγουσιν.

117. Ρόου <sup>11</sup>λευκοῦ θεραπείη καθαίρεται λευκὸν ὑπόχλωρον, καὶ ὅταν οὐρέη, δάκνει καὶ ἀμύσσει, καὶ ἔλκοῖ τὴν ὑστέρην, καὶ πυρετὸς ἔχει δζὺς, καὶ θέρμη πολλὴ, δίψα, ἀγρυπνίη, καὶ ἔκφρονες γίνονται, καὶ ὅταν σπουδάση, ἆσθμά μιν ἔχει, <sup>12</sup> καὶ τὰ γυῖα λύονται. Ταύτην μήκωνα πιπίσκειν λευκὴν, καὶ κνίδης καρπὸν, ἀμεινον κάὶ ροιῆς γλυκείης ρίζαν καὶ φύλλα καὶ <sup>12</sup> ρόον καὶ κικίδα ταῦτα ἐν οἴνφ στρυφνῷ πιπίσκειν, καὶ ροιῆς χυλὸν, καὶ ξυμμίσγειν τυρὸν αἴγειον ·

<sup>&</sup>quot;Ως 0. - τὸ οπι. θ. - πτυάλου ἐμπίμπλαται, χαρδιωγμός τε δταν νήστις (sic) ἢ καὶ ἐμέουσιν οἰον ὅδωρ ὁξὺ θ. - νήστιδες DG. - νήστις C. - νίστιδες F. - ἔωσιν, ἢ καὶ ἐμέωσιν (ἐμέουσιν CDFHIK) ΰδ. οἰον (οἰον οπ. C) (οἰον ΰδ. ΗΠ) ὁξὺ νιἰg. - ² πρόσαντες νιἰg. - προσαναντες (sic) θ. - πνὶγξ θ. - ² ἀπότινξις J. - πολλὸν ρτο παρὰ λ. θ. - βαρείη νιἰg. - βαρεία C. - βαρέη θ. - ⁴ μηρέων C. - ⁵ τὰ οπι. C (D, restit. al. manu). - νειέρης FGHIK, Ald. - Γτου. - νιαιρης θ. - νειαιρῆς Lind. - μέχρι θ. - - κατὰ ρτο καὶ τὰ C. - τῶν ποδῶν θ. - τῶν π. οπι. νιἰg. - ² καὶ CDGHIJKθ, Ald., Lind. - καὶ οπι. νιἰg. - τὴν τοιαίτην θ. - νουσ. DGHIJK, Ald., Lind. - προσδεβ. C. - συγκατ. θ. - εὐτυχημάτων αὐτομ. θ. - λύσιν FGHI. - λύσει Ald. - λυσιγενώμενον (sic) C. - ˚ ἔπαρρύσαι C. - ˚ ταῦτα θ. - καθάρσηες C. - ἀλουσίη Cθ. - '' πίνειν (ποιέει θ) νιἰg. - πάση θ. - δρῶσα ὑγιὴς.... γίνεναι.... διάγει θ. - '' ἐρυθροῦ pro λ. θ. - θεραπεία D. - θεραπίη C. - οὐρέει J. - οὐ ρέει L

et vomit une espèce d'eau acide; si elle monte une côte, elle

est plus vite essoussiée. Elle sussoque, ses jambes se resroidissent; ses genoux sont sans force. Des aphthes naissent dans la bouche. L'utérus est béant contre nature, et pèse sur l'orifice comme un plomb. Des douleurs s'étendent à travers les cuisses. Toutes les parties inférieures se refroidissent depuis le bas-

ventre jusqu'aux pieds; la plante des pieds est engourdie, et la malade ne peut marcher. Dans ces cas la guérison est difficile; car ce n'est plus l'âge de la jeunesse, et les soussrances s'invétèrent, à moins de quelque bonne sortune qui spontanément dissipe l'affection. Il faut administrer, quand il y a pléthore, des évacuants qui n'agissent pas sur la bile jaune. Les diurétiques en boisson conviennent, ainsi que les purgations de la tête, l'abstinence de bains, l'épithymon blanc (cuscuta epithymon), les promenades et tout ce qui, dans le régime, dessèche. Par ces moyens, les femmes, à la vérité, ne guérissent pas complétement, mais leur existence devient plus supportable.

117. (Autre leucorrhée.) Traitement de la leucorrhée : l'écoulement est blanc, jaunâtre; quand la femme urine, elle éprouve des mordications et des élancements ; l'utérus s'ulcère ; fièvre aiguë, beaucoup de chaleur; soif, insomnie; délire; si elle se livre à quelque occupation, elle est essoussée, et les membres sont dans le relachement. En ce cas, saire boire le pavot blanc et la graine d'ortie, ou, mieux, la racine et les feuilles de grenadier blanc, le sumac et la noix de galle; donner cela à boire dans du vin astringent : donner du jus de grerade, et mêler du fromage de chèvre. Pour fumigation, épeautre, figues vertes d'hiver, feuilles d'olivier, galle d'olivier,

- (Lind., βίη). - ἀμύσει καὶ έλκέοι δστ. C. - έλκοι θ. - 12 κατά pro καὶ τὰ C. -τά om. θ. - γῦα Ι. - ταύτην δέον (δ. om. Cθ) μ. vulg. - Ante λευ. addunt καὶ FHIJK. — " Voilà encore ρόον mis pour ροῦν. - καὶ om. L. - κηκίδα Co, Lind. - διδόναι (διδ. om. Co) πιπίσχειν (πιπ. om. C) vulg. - ύποχάπνι (de) F. - δε om. C. - ολόνθους C9. - ολίνθους FHK. - ψώρας (ψώραν θ) της ध्येगो६ (र. a. om. Ce), xai vulg.

ύποχάπνιζε δὲ ζειὰς χαὶ ὀλύνθους χειμερινοὺς χαὶ ἐλαίης πέταλα καὶ ψώρας, καὶ σικύης λέμματα τρίτον μέρος, τὰ δ΄ ἄλλα ¹ ἴσον · καὶ τῶν ἐψανῶν ροφέειν, καὶ τὰ δι' ἀμυγδάλων καὶ σησάμου ροφήματα, καὶ αἰωρέεσθαι καὶ ὀχέεσθαι καὶ μὴ ἡρεμεῖν.

118. 2 Ρόος άλλος καθαίρεται όχοιον προδάτου ούρον πολύ. γροιή λευχή, και οιδέει πάσα, και έν τησι κνήμησι ε πόμφοι άνίστανται, και ην επαφήση τῷ δακτύλω, τῆσι κνήμησι και τοῖσι ποοίν έμπλάσσεται βοθροειδέα, καὶ ήν τι φάγη, ἐμπίπλαται, καὶ φλεγμαίνει, και έπειδαν δδοιπορήση και έργον τι δράση, ασθμά μεν λαμβάνει καὶ πόνος, καὶ ἡ χροιἡ λευκή, ἐνίστε ὑπόχλωρος. Ταύτη ην Ισχύη ε καὶ η νέη, καὶ τάλλα φαίνηται, καταρχάς δίδου άνω φάρμαχον και κάτω και την κεφαλήν κάθαιρε, ήν μεν φλεγματώδης 3, δι' ὧν φλέγμα καθαίρεται, ην δὲ χολώδης, δι' ὧν χολή καὶ 🏞 ώρη <sup>6</sup> ή τοῦ έτεος καὶ ην μη φύσει ή σπληνώδης, καὶ ην τι τῶν <sup>7</sup> ઢૉρημένων ή, δρόον διδόναι, αφεψείν δε και πίνειν ώς πλείστον γ νον και ες εσπέρην οίνον γλυκύν ύδαρέα, ην δέη, σίτου δε μή άπτεσθαι · ήν εδὲ ἀσθενής ή, ροφήματι ως ελαχίστω, καὶ άλουτεέτω. έπειδαν δέ σοι καιρός δοκέη είναι, τῆς πόσιος παυέσθω, καὶ μετά τήν κάθαρσιν σιτίοισι χρεέσθω, ἀπεχομένη λιπαρῶν 9 καὶ δρι**μέων καὶ** γλυκέων, καὶ άλμυρῶν, καὶ λαγάνων 10 δριμέων, γρησθαι δὲ ίγθύσι πετραίοισε και κρέασε μηλείοισεν, ή όρνεθίοισεν, ή λαγωοίσεν, άρτορ 11 σποδίτη ή έρικτοῖσι, καὶ λαχάνοισιν έρθοῖσι χρεέσθω, καὶ άγρίοισε 12 τρωχτοῖσι χαὶ ἡμέροισιν ἄτερ δριμέων· χαὶ περιπατείτω πρωέ 12 χαδ

<sup>1</sup> Τσα vulg. - Ισον D. - ρυφείν DFH10. - ρυφήν Κ. - ροφέειν C. - ρυφείν GJ. - ροφείν vülg. - το CDFGHKLθ, Lind. - ρύφημα θ. - ρόφημα CHLQ'θ, Lind. - καὶ ἐνορέεσθαί τε C. - ἐωρέεσθαί G, Ald. - τε καὶ θ. - ² άλλος ρόος D. - καθαίρεται Cθ. - καταβρέεται vulg. - οἰον θ. - όκοῖον ώς πρ. C. - πουλύ DHIJK. - 3 πολφοί C (F, al. manu) GI. - πόλφοι HKθ, Ald. - πόμφοι... κνήμφοι σπ., restit. al. manu D. - βοθριοείδεα (sic) θ. - θρομβοειδά J. - ⁴ ἐνπίμκλεται θ. - φλεγμαίνη G, Ald. - ἐνίστε λευκή J. - λίην pro ἐνίστε θ. - Αnte ứπ. addit ἢ J. - 5 καὶ ἢν (ἢ pro ἢν Cθ) νέη vulg. - φάρμακα Cθ. - καθαίρεν Cθ. - ἡν βια (addit μὲν θ) φλ. ἐστι (ἢ CJθ) vulg. - ὑρ' pro δι' (bis) Cθ. - ἢν pro δι' ὧν J. - ΄ ἢν pro ἢ C. - καὶ (addit ἢν θ) μὴ φ. ἐστι (ἢ CJθ) vulg. - ² ἐρ., ἢ (ἢ J. Lind.) ὀρό. (δρον Cθ) vulg. - ἐς οπ. IJK. - γλυκύν οἰνον θ. - ἢν δὲ ἢ C. - στίου θ. - ἀπτέσθω C. - ΄ μὴ pro δὲ θ. - ἀσθενήση C. - ἐυφ. θ. - ἀλουτείτω vulg. - ἀλουτείτω Φ. - ἀλουτείτω Φ. - αλουτείτω D. - χρήσθω θ. - ΄ κ. δρ. οπ. Cθ. - ΄ δρ. οπ. C - δρ. οπ. Δε. οπ. Δ

écorce de concombre sauvage un tiers, du reste partie égale. Prendre des potages de légumes bouillis, des potages aux amandes et au sésame; se balancer, aller en voiture, ne pas rester en repos.

118. (Autre leucorrhée, Règle pour la cure par le lait.)

Autre écoulement : le flux est abondant et comme de l'urine de mouton. La femme est décolorée; elle est toute gonflée; aux jambes s'élèvent des boutons. Si vous appuyez avec le doigt sur les jambes ou les pieds, l'impression en reste comme une fossette. Si elle mange quelque chose, elle ressent de la plénitude et de l'inflammation. Quand elle marche et fait quelque ouvrage, elle est essoussée et soussre. La peau est blanche, quelquesois jaunâtre. En ce cas, si elle est forte, jeune et que les autres signes concourent, donner, au début, un évacuant par le haut et par le bas; purger la tête, si la malade est pituiteuse, avec les médicaments qui évacuent la pituite; si elle est bilieuse, avec les médicaments qui évacuent la bile. Si la saison de l'année le permet, que la femme n'ait pas naturellement la rate malade et que quelqu'un des signes susdits existe, donner le petit lait, qui aura bouilli et dont elle boira le plus longtemps possible; le soir, du vin doux aqueux, s'il en est besoin; ne pas toucher aux aliments, sauf, en cas de saiblesse, un peu de potage, mais aussi peu que possible; point de bain. Quand le temps paraît venu, la femme cessera le petit lait, et, après cette purgation, elle prendra des aliments, s'abstenant des choses grasses, acres, douces, salées, des herbages acres; mangeant poissons de roche, viandes de mouton, volaille, bèvre, pain cuit sous la cendre, ou orge pilée; herbages bouillis; herbages qui se mangent crus, sauvages et cultivés, sauf ceux qui sont acres. Elle se promènera le matin et après le re-

valg. - σττώδη Η. - σποδίτη θ. - έρειπτοΐσι D. - έρειπτοισι ΗΙ. - χρήσθω θ. a Gal. Gl.: τρωπτοΐσιν, ωμοῖς ἐσθιομένοις. - άνευ J. - περιπατεέτω Lind. - a καὶ οm. Κ. - τοῦ οm. D. - ποιέοι FG. - ποιέειν J. - ποιέοντα (D, emend. al. manu) ΗΚ. - καὶ σκληροτέρη pro ξηρ. FGJ. - τρυγεὶ θ. - τέτταρας valg. - τέσσερας θ. - ήσυχίαν valg. - ήσυχίαν Hl, Lind.

από τοῦ σίτου. Ἐπὴν δέ σοι δοχέη ταῦτα ποιέοντι ξηροτέρη είναι, κλύζειν τὰς ὑστέρας τῆ τρυγί· τρεῖς δὲ ἡ τέσσαρας ἡμέρας διαλιπών, μετέπειτα στρυφνοίσι κλύσαι, καί έπισχόντα, ήν μέν ή ξηρή, ήσυχίην άγειν, και <sup>1</sup> ήν φύσει ή χολώδης ή φλεγματώδης, ύπο δε τῆς διαίτης καὶ τῆς φαρμακοποσίης λεπτυνθεῖσα, ἢν μὴ δύνηται αναλαδεῖν, γάλα πινέτω τεσσαράκοντα ήμέρας βόειον, θερμόν ακο βοός. Την δέ γε φλεγματώδεα άμεινον σιτίοισιν ως έλαγίστοισι χρέεσθαι, έως αν γαλακτοποτέη, έστω δὲ μέτρον όσον εξ κοτύλαι αττικαί, ε άρχεσθαι δὲ ἀπὸ δύο, καὶ προσθέτω κοτύλην έκάστης ήμέρης, άχρις αν έξ γένωνται, κάκ τοῦ κατ' ολίγον ἐπὶ τὸ ἔλασσον, καὶ μετέ την γαλακτοποσίην ανακόμιζε σιτίοισι και διαίτη. Και μετά την τοῦ γάλακτος πόσιν πινέτω πρωί νηστις ἀδίαντον, ξηρήνας, κοψάτω, καὶ διασήσας διὰ κρησέρης, τοῦτο διδόναι εν οἶνω μέλανι εὐώδει κεκρημένω. Ήν δε ύποστρέφη ή νούσος, πυριήσαι αὐτήν όλην, και αὖθις φαρμάχοισι χαθῆραι χάτω, χαὶ μετὰ τοῦτο χλύσαι τὰς ὑστέρας, ἢν μὲν φύσει 6 ἢ φλεγματώδης, τῷ κόκκῳ τῷ κνιδίῳ, ἢ τῇ ρίζη της θαψίης, ην δε χολώδης ή, της σχαμμωνίης τῷ ἀκῷ, ή χελοχυνθίδι τῆ ἀγρίη, κόψας, ἐπιχέας δύο κοτύλας ὕδατος, ἀφεψεῖν ἐς το ήμισυ, τουτέφ ξυμμίσγειν μέλι καὶ έλαιον γναρκίσσινον ή άνδινον · έστω δὲ τοῦ μὲν μελιτος τεταρτημόριον χοτύλης, τοῦ δὲ ἐλαίου μέτρον ήμιολιον τοῦ μέλιτος · μεταχλύζειν δὲ τῷ μέλιτι καὶ τῷ οίνο καὶ τῷ ἐλαίῳ μούνῳ, καὶ <sup>8</sup>θυμιῆσθαι, καὶ ἐπισχεῖν ἡμέρας τ**ρεῖς 🛊** τέσσαρας · αδίαντον δε πινέτω. Καὶ ην θμη εν γαστρι λάθηται,

Έαν C. – φαρμαχοπωσίης θ. – ἀναλαμβάνειν vulg. – ἀναλαβείν θ. – βόιον  $\theta$ . —  $\theta$  γε om. C (D, restit. al. manu) θ. – φλεγματώδη θ. – χρῆσθαι θ. – γαλαχτοποτή Cθ. —  $\theta$  χαὶ άρχ. δὲ C. – ἔρχεσθαι Ald. – δ' θ. –  $\theta$  χαὶ πρ. C. – προστιθέτω θ. – χοτίλη C. – ἐχ. ἡμ. om. C. – ἡμέρας vulg. – ἡμέρης DFHIKθ. – ἄχρι θ. – αλὶ ἐχ τοῦ θ. – τοῦλασσον θ. – γαλαχτοπωσίην θ. — 'τοῦ γ. τὴν πόσι (sic) θ. – ἀδ. ξηρήνας (ξηρήνασα Cθ; ξηρὸν Q'; ξηρὴν ἢν DrGHIJK) κοψάτω (χ. om. θ) χαὶ διασήσας (διασήσας C; διασήσασα θ) δι' (ἐξ pro δι' J) ἀχρῆς αἰρῆς (ἀχρησαίρης C) (διαχρησερης sic θ; διὰ χρησέρης conjicit Foes; διὰ χνησέρης Lind.) vulg. – Ετοι., p. 232: χνησέρης χνησέρα μέμνηται καὶ Αριστοφάνης ἐν ἀττιχαῖς λέξεσι. – Gal. Gl.: χρησέρα, ἡ τοῦ ἀλεύρου πτίσις ὁνομαζομένη μάρσιππος δὲ τίς ἐστιν αὐτὴ λινοῦς. – διὰ χρησαίρης Mercur. in marg. — 'ἐπ' οι. μ. οἰνώδει θ. – χεχρημένω εὐωδει DH. – χεχραμένω vulg. – κεχρημένω ClJ. – δ' θ. – ὑποστρεφέη (sic) J. – ὑποστροφῆ C. – πυριάσαι θ. –

pas. Quand, par ces moyens, elle paraît devenue plus sèche, faire des injections utérines avec la lie; puis, après une intermission de trois ou quatre jours, faire une injection astringente; nouvelle intermission, et, si la femme est sèche, se tenir tranquille. Est-elle de constitution bilieuse ou pituiteuse, et, amaigrie par le régime et la purgation, est-elle hors d'état de reprendre de l'embonpoint, elle boira, pendant quarante jours, du lait chaud sortant du pis de la vache. Pour la constitution pituiteuse, il vaut mieux prendre aussi peu d'aliments que possible, durant l'usage du lait. La quantité de lait est de six cotyles attiques (cot. = 0litre, 27); on commence par deux, et on ajoute une cotyle chaque jour jusqu'à six, puis de là peu à peu jusqu'à la dose du début. Après cette cure par le lait, on la restaure par les aliments et le régime. Le lait étant bu, elle boira le matin à jeun de l'adiante, séchée, broyée et tamisée; cela se prend dans du vin noir, de bonne odeur, coupé d'eau. Si la maladie revient, on administrera une fumigation générale, et de nouveau on purgera par le bas, puis on fera des injections utérines, si la constitution est pituiteuse, avec le grain de Cnide ou la racine de thapsie; si elle est bilieuse, avec le suc de scammonce ou la coloquinte; piler, verser deux cotyles d'eau, faire bouillir jusqu'à réduction de moitié, ajouter miel et huile de narcisse ou de lis; miel, un quart de cotyle, huile la moitié du miel; puis faire une contre-injection avec le miel, le vin et l'huile seuls, donner une sumigation, interrompre trois ou quatre jours; et boire de l'adiante. Si la semme ne

αύδις om. 6. — 6 ή CFGIJQ'θ, Ald., Lind. – ή om. vulg. – ανηδίω FGI, Ald. – άγρίη, ἐμδαλὼν γὰρ ἀπ' αὐτέης καὶ δύο κοτύλας ἐπιχέας ὕδατος ἀφεἡεῖν, καὶ τὸ (τῷ Lind.) ἡμισυ τουτέφ (τουτέου Lind.) συμμέσγειν (ξ. D, Lind.) μέλι τulg. – κόψας ἐπιχέας δύο (δύο ἐπ. θ) κοτύλας ὕδατος ἀφυψεῖν (ἰκ) [ἀρεψεῖν θ) τὸ ἡμισυ τουτέω (τούτω θ) ξυμμίσγει (ξυνμίσγειν θ) μέλι Cθ.

- Je lis ἐς τὸ ἡμισυ. — 'ναρκίσινον C. – ἔστω δὲ ο om. Κ. – τετάρτημορον (κἰς) θ. – ἡμιόλ. καὶ (καὶ om. CDHθ, Ald.) τοῦ (τοῦ om. C) τulg. – τῶ οῖ. καὶ τῶ μέλιτι Cθ. — β υμμήσαι θ. – τέταρας vulg. – τέσσερας θ. – τέσσερας C. – ἐπιπινέτω L. — \* μή θ, Cornar. – μή om. vulg. – ἐν τῆ γ. C. – βάλληται GK.

- βάληται DIJ. – λάξη θ. – ὑποστρέρη Η. – ὑποστρέρει ἡ νοῦσος καὶ ἀπολλυνται C.

17

ύποστρέφει, καὶ ύποστρεφομένης τῆς νούσου ἀπόλλυται. ¹ Οχόσες γεραιτέρας λαμδάνει ή νοῦσος αὕτη, κατασήπονται αἱ ὑστέραι, ἐκφεύγουσι δὲ πάνυ ὀλίγαι.

119. 'Ρόος άλλος καθαίρεται οδόν περ έξ ωοῦ ώμοῦ, 2 γλωρον δπόλευχον, και έλχοι το αιδοίον, και οιδίσκεται τούς τε πόδας και τάς χνήμας, χαὶ τὰ χοῖλα τῶν ὀφθαλμῶν ἐπανοιδέει, χαὶ <sup>8</sup> οἱ ὀφθαλμοὶ ύγροὶ γλαμυροὶ, καὶ ἢν βαδίζη, ἆσθμά μιν λαμδάνει, καὶ ἀσθενείη γίνεται. \* Ή δε νοῦσος φύσει φλεγματώδης και ήν μή καθαρθή. πυρετήνη δε χολής χινηθείσης, φλαύρον γεραιτέρας δε ή νούσος αύτη λαμδάνει μαλλον ή νεωτέρας. 5 Όχοταν ολ ώδε έχη, ήν μέν άνοιδήση σφόδρα, διδόναι χάτω φάρμαχον πιείν δ τι φλέγμα χαλ γολλν · ἐνήσεται· ἢν δὲ μὴ ἰσχυρῶς οἰδέῃ καὶ τὸ φλέγμα αὐτὴν πιέζῃ, ἄνω δοῦναι φάρμακον καὶ ἢν τμέν ἢ δυνατὴ, ἐλλεδόρω καθαιρέσθω - ἢν δὲ ha), ο τι Χογμλ κας άγελιτα αλει. Ιτετα ος ε τα άφιτακα οξίολ έφθον διδόναι πίνειν ώς πλείστας ήμέρας εξύν άλὶ δλίγω επιτρωγέτω δὲ ἡδύοσμον, ἐσπέρην δὲ σίτου μὴ ἀπτέσθω, ροφεέτω δὲ όλίγον, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον γλυκὺν, ἢν χρήζη. ἢν δὲ μὴ ιο παρῆ, δὸβόν · γαλα τε όνειον άφεψησαι, καὶ διδόναι τέσσαρας ήμέρας εσπέρην δὲ ταῦτα ποιέειν, ην μη πῦρ έχη νύκτωρ. \*Ην δὲ ἢ φύσει σπληνώδης, 11 πνευματώδης, λείφαιμος, μήτε όββον μήτε γάλα διδόναι, ήν φυσή ήν δέ μή, κατωτερικοίσι καθαίρειν. Καὶ ἐπειδάν σοι δοκέη καιρός είναι, κλύσαι τὰς μήτρας, πρῶτον μέν 12 τῷ ἀπὸ τῆς τρυγὸς δὶς ἢ τρὶς. μετά δε τοῦτο τῷ ὀπῷ τῆς σχαμμωνίης, οἶνον δε ἐπιχέαι γλυκον

1 'Οκόσας C (D, al. manu όκόταν) FGHIJK, Vatic. Codd. ap. Foes. – δσας θ. – ὁκόταν vulg. – ὁκόταν δὲ Lind. – γὰρ ἐτέρας pro γερ. (D, emend. al. manu) FGHIJKLQ', Vatic. Codd. ap. Foes. – καὶ κατασ. vulg. – Je retranche ce καί. – Απιε ἐκφ. addit καὶ D. – ἐκφτύγουσαι C. – δὶ θ. – πάνν οπ. Cθ. — ² χλωροῦ D. – λεμκὸν ὑπόχλωρον C. – καὶ τοὺς πόδας καὶ C. – τε οπ. θ. — ² οἰ οπ. θ. – λεμυροὶ GHIJK. — ' ἡν δὲ φύγη (φεύγη C), ἡ νοῦσος φλεγματώδης ἢ, καὶ (καὶ οπ. C) ἡν vulg. – ἡ δὲ νοῦσος φύσει φλεγματώδης, καὶ θ. – πυρετήνει (πυρετήνη J; πυρετήναα C) λαύρως (λ. οπ. C) χ. (addit δὲ C) κιν. vulg. – πυρετήνη δὲ χολῆς κινηθήσης θ. – φλαῦρον Cθ. – φλ. οπ. vulg. – μᾶλλον οπ. (D, restit. al. manu) FGHIKθ. — 'ὁταν θ. – δὲ οπ. CD HIJ, Ald. – ἀνοιδέη θ. – Απιε φλέγμα addit φάρμακον D. — ' ἱῆται νυἰg. – ἱξοεται Cθ. – Lises ἰνήσεται. — ' μὲν ἢ οπ. G. – δυνατὸν J. – ἐλεδόρω Κ. – ἐλλέδορον θ. – καθαιρ. οπ. Cθ. – φλ. χ. χ. J. — \* τὰ CFHIJKθ, Lind. – τὰ οπ. νulg. – δρον β. — \* σὺν θ. – δλίγη FI. – ἐπιτρογέτω Ald. – ἡδίοσμον J. - ἐς ἐσπ. δὲ σ. μὴ ἀπεχέσθω, ρυφείτω θ. – χρίζη θ. — \* παρρῆ H. – παρρίορς

devient pas grosse, il y a récidive, et la récidive l'emporte. Quand cette affection attaque des semmes d'un certain age, l'utérus se corrompt, et très-peu en réchappent.

119. (Autre leucorrhée.) Autre écoulement : le flux est comme d'un œuf cru, jaune, blanchâtre, les parties génitales s'ulcèrent, les pieds et les jambes enflent, le dessous des yeux se tutnéfie, les yeux sont humides, chassieux; si la femme marche, elle s'essousse, et se sent faible. Cette maladie est de nature pituiteuse; et, s'il n'y a pas de purgation et que la sièvre survienne, la bile étant mise en mouvement, cela est mauvais. Elle attaque plutôt les femmes d'un certain âge que les jeunes. Les choses étant ainsi, si la malade est très-enflée, donner à boire un purgatif évacuant la pituite et la bile; si le gonflement n'est pas considérable et que la pituite soit ce qui l'accable, donner un évacuant par le haut. Les forces le permettant, évacuer avec l'ellébore; sinon, avec ce qui emmène la bile et la pituite; après les évacuants, administrer le petit lait cuit. avec un peu de sel, autant de jours qu'il se pourra; elle mangera de la menthe, le soir elle ne touchera pas aux aliments solides, prendra un peu de potage, et, par-dessus, boira du vin doux s'il est nécessaire; à défaut de vin, du petit lait; elle fera cuire du lait d'anesse et en prendra pendant quatre jours. Voilà ce qu'il faut saire le soir, à moins qu'il n'y ait de la sièvre la nuit. Si la femme a par constitution la rate malade, si elle est sajette aux flatuosités, si le sang lui manque, elle ne boîra mi petit lait, ni lait, en cas qu'il cause des flatuosités; et alors on purgera avec des évacuants. Quand le moment vous paraîtra venu, vous ferez des injections utérines d'abord avec la préparation à la lie deux ou trois fois, puis avec le suc de

pro π. δ. C. – δρος θ. – τε οπ. Cθ. – δνιον θ. – ἐς ἐσπ. δὲ τ. ποιεῖν θ. — " η (η οπ. θ) πν. νιιἰg. – Ante γ. addit η K, Lind. – αιφαιμος (sic) θ. – λίφαιμος CFIJK. – γάλα πινέτω, ην δὲ μὴ νιιἰg. – γάλα διδόναι ην τυση (θ, φύσει η), ην δὲ μὴ Cθ. – κατ. φαρμάκοισι καθ. θ. – πρώτα DIJK. – πρώτω Ald. — " τὸ DPGHIJK. – τοῦτο οπι. θ. – τοῦ ὁποῦ (τῶ ὁπτῶ θ) νιιἰg. – Lisez ὁπῷ. – δ' Cθ. – ναρκισίνου C. – εἰ δὲ μὴ, ἀνθίνου θ. – εἰ δ. μ. ἀ. οπ. νιιἰg. – ὑστερέη C. – εἰτου θ.

τους κλυσιούς, καὶ ἢν \* γίνηταί τι αίματῶδες, οἶον ἀφ' ἔλκεος, μεταλύζειν τοῖσι στρυφνοῖσιν. Καὶ ἢν μετά ταῦτα αὐτὴ ἐρωτηθεῖσα φῆ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων σκληρὸν εἶναι καὶ δδύνην ἔχειν, κλυζειν τὸν αὐτὸν τρόπον ε τῷ ξὺν τῷ πικερίῳ, ἔστ' ἀν ἀποξηρανθέωσιν αἱ δοτέραι καὶ δοχέῃ ὑγιὴς εἶναι τὰς δὲ μεταξὺ ἡμέρας τῶν κλυσιμῶν πινέτω ἀκτῆς καρπὸν καὶ λαγωοῦ πυτίην καὶ μήκωνος τὸ κέλυφος καὶ κνίδης καρπὸν, ροιῆς ετε γλυκείης τὸν φλοιὸν, τρίδων ἴσον ἐκάστων κιδητιον δὲ <sup>1</sup> ξυμμίσγειν καὶ ἀδίαντον, ἐν οἴνῳ μέλανι εὐωῶει νῆστις αιτίσισι δὲ χρεέσθω μαλθακοῖσι ε μὴ ἀλμυροῖσι, μηδὲ δριμέσι κρέα δὲ ἀμείνω ἰχθύων, ἤγουν ὀρνίθια, ἢ λαγῶα, καὶ λουέσθω θερμῷ μὴ πολλῷ. Ἡν δὲ μὴ \*λωφήση ὁ ρόος, ἀλλ' ὑπολείπηται, καὶ δγραίτεραι οἱ δρα ἴτω · ¹ο κὴν ἐν γαστρὶ ἴσηη, ὑγιὴς γίνεται. Αἱ δὲ γεραίτεραι οἱ

δύνανται αναφέρειν, αλλ' απόλλυνται ύπο ασθενείης.
120. 11 'Ρόος αλλος : ρέει ύπόχλωρον οδον εξ ωου, και γλίσχεον,

 $^{1}$  Kal om. D.- τεταρτοχοτύλη  $\hat{\mathbf{J}}$ .- τετ. μέρει  $\theta$ . - χοτ. om.  $\mathbf{C}\theta$ .- ρητίνης (ρπ.

FGI, Ald.) vulg. – ρητίνη θ. – καὶ τρ. μοίρην ρητίνης J. – μοῖραν vulg. – μοίρης F. – μοίραν Dθ, Ald. – μοίρην 1K. – ἐλαίου θ. — ² τὰ οπ. (F, restit. al manu) J. – ὑπὸ θ. – τοῦ οπ. D. – ὑποχωρεῦντα C. – ὑποχωρείοντα θ. – κλ. καὶ (καὶ οπ. Cθ) αὖθις (αὖτις C) vulg. – τρὶς ἢ τέσσερας θ. – τέτταρας (τέσσαρας C), ἔπειτα ἐκλέψαι τ. κ. δ. π., κλύζειν δὲ vulg. – Supprimez ἔπειτα, lisez ἐκλέψαντα, et μετακλύζειν. – τοῖς αὐτοῖς θ. — ³ ποσὶ θ. – μίην J. – μίαν οπ. θ. – τοῦτοιν pro τοῖσιν C. – ὑποχωρέοντα θ. – τουτέους vulg. – τούτους Jθ. — ⁴ γέν. CDJ. – ϙἢ ἑωντῆς pro αὐτῆ ἐρ. ϙῆ θ. – ἀρῆ αὐτέη pro αὐ. ἐρ. φῆ C. – Ante ϙἢ addunt εἰ DFGHlK. – ὑστεραίων Frob. – Post σκλ. addunt οἱ HİJKL, Ald., Lind. – εἶναι pro ἔχειν C (θ, ἐνεῖναι). – κλῦσαι θ. – κλύσαι CFHIJK. — ³ τὸ

ρτο τῷ J.- σὺν θ. - ἀποξηρανθῶσιν τυία. - ἀποξηρανθέωσιν θ. - κλυσμάτων θ. - αὐτῆς ρτο ἀκτῆς J. - πυτίην Ιθ. - πητύην Κ. - πιτύην τυία. - ͼ τε om. Cθ. - τρίδον F, Frob. -- ͼ σ. θ. - χρήσθω θ. -- ͼ μήθ θ. - ἢ ρτο ἤγουν θ. - ἤγουν om. C. - ὀρνίθεια DHIJK. - ⟩ούσθω Cθ. -- ͼ λος. C. - ὑπολίπητα: FIJK. -

scammonée, on y verse une cotyle attique de vin doux et un quart de cotyle d'huile, surtout d'huile de narcisse, sinon, d'huile de lis. Le lendemain, contre-injection avec une cotyle de vin, un quart de cotyle de miel, un tiers de résine, et autant d'huile que de miel. Si les matières entraînces par l'injection sont pituiteuses, faire, après un intervalle de trois ou quatre jours, une injection avec deux potions de grains de Cnide pour injection, puis la même contre-injection que plus hant; s'il n'y a pas de grain de Cnide, y substituer la racine de thapsie, à la dose d'une potion, puis faire une contre-injection de même composition que plus haut. Quand ces injections ont débarrassé de l'humeur qui s'écoule, s'il vient quelque chose de sanguinolent, comme d'une plaie, faire une contreinjection avec les astringents. Si, après tout cela, la malade interrogée répond que l'orifice de la matrice est dur et douloureux, faire de la même façon l'injection au beurre, jusqu'à ce que l'utérus se dessèche et paraisse être sain. Dans les jours intermédiaires des injections, la femme boira graine de sureau, présure de lièvre, écorce de pavot, graine d'ortie, écorce de grenadier doux, de chaque partie égale, le tout pilé; mêler de la farine d'orge et de l'adianté, et prendre à jeun dans du vin noir de bonne odeur. Elle usera d'aliments doux, non salés, non acres; la viande vaut mieux que le poisson, volaille, lièvre. Se laver à l'eau chaude non en grande quantité. Si l'écoulement, ne se relâchant pas, persiste et que la matrice devienne humide, faire la fumigation avec le parfum à l'écorce sèche de grenade, puis la femme ira auprès de son mari; et, si elle devient grosse, elle guérit. Les semmes d'un âge avancé ne peuvent supporter l'écoulement; elles succombent par faiblesse. 120. (Écoulement et métrite, suite de quelque accident dans

ύπολείδηται θ. – ὑγράζονται FGHIK, Ald., Frob. – θυμιασαι (slc) θ. – σὰν θ. – πέπειτα DQ', Lind. —  $^{10}$  καὶ ην θ. – ην δὲ ἐν τῆ γ. C. – ἔξει FHIJ. – ἔξη GK. – ἐπόλυνται J. – ὑπ' θ. – ἀσθενίης C. —  $^{11}$  ροῦς vulg. – ρὸς (sic) C. – ρόος θ. – λευ-πὸς pro δλλος CDFGHIKθ, Ald. – ὑπόχλωρος.... γλίσχρος θ. – νειέρη FGHIK, Ald., Frob. – νειαιρη Lind. – νιερὰ θ. – ψαύση D9. – ἐπίσιον CDFGHIJK, Ald.

καὶ ἡ γαστήρ ἀνίσταται ἡ νειαίρη, πεὶ, σκληρή γίνεται, καὶ ἡνψαύσης, ἀλγέει, καὶ βρύχει, καὶ πῶρ ἔχει, καὶ ὀδύνη ἐς τὸ ἐπίσειση,
καὶ ¹ ἐς τὰ αἰὸοῖα, καὶ ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ ἐς τὰς ἰξύας,
καὶ λιποθυμίη, ἀλυσμοί τε καὶ περιψύξιες ² καὶ ἰδρώς πουλύς,
σφυγμοὶ πρὸς χεῖρα ψαίροντες, βληχροὶ, ἐκλείποντες, καὶ αὐτίκο,
δλλυνται. ² Ἡν δὲ περιῆ, καὶ ἡ, χροιἡ οἱ τρέπεται, καὶ γίνεται οἰόν,
περ κηρίον, καὶ ὁ χρώς τῷ δακτύλφ πιεζεύμενος μαλθάσσεται, καὶ

εμπλάσσεται οδόν περ εν σταιτὶ, καὶ οἰδέουσιν οἱ πόδες καὶ τὰ σκέ... λεα. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται μάλιστα, ἢν εν αὐτῆσί τι διακναισθῆ ἢη ενσαπῆ εν τῷ τόκῳ αἱ δ' ἀφηλικέστεραι μᾶλλον πάσχουσιν, οἰ πάνυ.. δὲ ἡ, τοιαύτη νοῦσός ἐστιν εὐήθης.

121. Ἄλλος ρόος καθαίρεται οδοκ ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν χυμὸς, καὶ

έλαστου εν οἴνω μέλανι αὐστηρῷ, νήστει ἐἐ ἐιδόναι πίνειν. "Ην δὲ ἐκάστου ἐν οἴνω μέλανι αὐστηρῷ, νήστει ἐὲ διδόναι πίνειν.

Lind. – ἐξῆρθεν L. – ἐξαραχθὲν Foes in not. – ἐξεραθὲν DFGIJKθ. – ὑπόχωλον Κ. – γίνηται DIJK. – πίνειν ὀεῖ φάρ. D. – ἐεῖ om. θ. – ἐλλεδορίζειν pro  $\mathfrak{E}_{i,j}$ 

ήλχωμένου ή το αίδοιον, μεταχλύσαι τῷ πιχερίω, ἔπειτα φάρμαχον.

¹ 'Ες οπ. θ. – νειέρην FGHIK, Ald., Frob. – νιεράν θ. – νειαιρήν Lind. – λειπ. CDHJK. – άλυσμὸς CDHJK. – Ιn marg. σύμπτωμα στομάχου τρομάδες Η. – τε οπ. C. – τε καὶ οπ. θ. — ² καὶ οπ. θ. – πολὺς θ. – σφυγμὸς Η. – φέροντες G (Η, emend. al. manu) IJ. – ἐκλίποντες (sic) Gθ, Ald., Frob. – δλυνται CHI. – ἀπόλλυνται θ. — ³ εἰ J. – δὲ ομ. Κ. – περιή θ. – οἱ οπ. J. – γένησιαι vulg. – γίνεται θ. – περ οπ. J. – πιεζόμενος Cθ. – μαλθάσεται C. – καθ. εμπλ. οπ. C. – οἰδεῦσιν θ. — ⁴ αὐτῆ CFGIJKθ. – διακνησθῆ L. – τῷ οπ. Cθ. – δὲ C. – δ' ἡ sine τοιαύτη θ. – ἐστιν οπ. Cθ. — ⁵ πυκνὸν θ. – καὶ λάζ. φρ. όμοῦ J. — ° αὶ θ. – αὶ οπ. vulg. – βοσισιν οἰαι (οἰαι οπ. Cθ; δμοιαι Foes in not., Lind.) · αὖτη (αὐτὴ C) vulg. — τὰ θ. – ἰκτερώδης θ. — ˚ γίνεται δὲ δ. βόος (ὀρθὸς καὶ pro δ β. θ) ἀπὸ τοῦδε Cθ. – ἐξαραθὲν vulg. – ἐκταραχθὲν.

Paccouchement.) Autre écoulement : le flux est de couleur blafarde comme l'humeur d'un œuf, et visqueux ; le bas-ventre se gonfle et devient dur ; il est sensible à la pression. La femme a des grincements de dents ; fièvre, douleur au pubis, aux parties génitales, au bas-ventre et aux lombes ; défaillance ; jactitation ; refroidissement, sueur profuse ; pulsations qui frappent faiblement la main, débiles, intermittentes, et bientôt mort. Si la malade résiste, la coloration s'altère et devient couleur de rayon de miel ; la peau s'affaisse sous la pression du doigt et en garde l'empreinte comme de la pâte ; les pieds et les jambes enflent. Cette maladie survient surtout quand quelque chose se déchire ou se pourrit dans l'accouchement. Les femmes d'un certain âge y sont plus exposées. Cette maladie est loin d'être bénigne.

121. ( Scoulement et métrite, suite de la rétention des règles ou des lochies.) Autre écoulement : le flux est comme le jus de viandes rôties; il ulcère les parties génitales et tous les points de la peau avec lesquels il vient en contact; frisson, fièvre aigue, pressante, forte; le frisson se mêle à la chaleur; douleurs, les mêmes que dans tous les écoulements. La malade enfle tout entière, ainsi que le dessous de l'ombilic et les jambes. La coloration devient ictérique. Ce qui produit cet écoulement, c'est l'absence de purgation, le sangévacué étant devenu sub-bilieux. Les choses étant ainsi, il faut administrer un évacuant, si la semme est forte, avec l'ellébore, si elle est faible, avec la racine (sorte de plante légèrement purgative; voy. Gal. Gl.) et l'élatérion, puis saire prendre du lait de chèvre; ou bien prescrire un purgatif cholagogue et phlegmagogue; injecter dans la matrice l'injection à l'eau de chou; boire sauge, hypéricon, graine de lin, de chaque partie égale, dans du vin noir astringent; cela se prend à jeun. Si les parties génitales sont ulcé-

άλλ. C. - ελλέδορον sine έξ C. - ° φ. om. Cθ. - χολήν τε καὶ θ. - ύστερέως C. - σἰν θ. - " σελίνου Cornar., Lind. - Ισον θ. - Ισον om. vulg. - διδ. νήστει πίνειν sine δὲ C. - διδόναι νήστι sine δὲ et sine πίνειν θ. - εἰλκωμένον θ. - ἐκκωμένον GHK, Ald. - ἐλκώμενον Ι. - πεῖσαι θ.

πῖσαι, καὶ ἐπιγρίειν τὰ έλκεα 1 πικέριον, βητίνην, σμύρνην, ἀργύρου άνθος · διανιζέσθω δε ύδατι από μυρσίνης και έλελισφάκου χλιερώ • σιτίοισι δε χρήσθω 2 μήθ' άλμυροῖσι μήτε δριμέσιν, ώς μή δακνῶδες τὸ οὖρον γένηται, καὶ τῶν θαλασσίων εἔργεσθαι, \* καὶ κρεῶν βοείων, καὶ ότων, καὶ χοιρείων \* \* τοῖσι δὲ άλλοισι κρέασι χρέεσθαι έφθοῖσι, καὶ σιτείσθω άρτον, καὶ οἶνον εὐώδεκ παλαιὸν πινέτω μέλανα. Ήν δὲ ταύτα 5 ποιέη και μή υγιής γίνηται, πυριήσαι όλην εκαι φάρμακον δούναι τη ύστεραίη άνω, έπειτα διαλιπών αὖθις κάτω. 7 καὶ ην μέν ή δρός, μετά τὰ φάρμακα ἀφεψήσας δοῦναι πιεῖν ἐκάστης ἡμέρης, εσπέρην δε ροφήμασιν · οίνω δε γλυχει λευχώ · ήν δε μή ή δρρος, γάλα όνου έφθὸν πινέτω ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, \* έσπέρην δὲ τοῖσιν αὐτέοισι χρήσθω. μετέπειτα 10 δε πινέτω επέ τεσσαράκοντα ξιμέρας γάλα βοὸς θερμὸν, καὶ τῆς ἡμέρης μηδέν ἐσθιέτω ὡς ἔπος εἰπεῖν, άριστον γάρ τοῦτο, 11 καὶ γάρ καθαίρεται καὶ τρέφεται καὶ ἀμδλύνεται ύπὸ τοῦ τοιοῦδε γάλακτος. 12 ξοπέρην δὲ δειπνείτω κρέας δρνιθος δπτον δλίγον, και άρτον σμικρον εγκρυφίην επιπίνειν δε οίνον μέλανα παλαιὸν οἰνώδεα, ἔστ' αν τὸ γάλα πίνη, 15 ην πολλά ἔη καὶ ταράσσηται τὸ δριμύ. Καὶ ἢν ταῦτα ποιήσασα ἐν γαστρὶ ἴσχη, ὑγιὴς γίνεται. "Όσαι δὲ γεραίτεραί εἰσιν, 1 ἐνίστε ὑποστρέφει ἡ νοῦσος, καὶ ἀπολλυνται τησι δε νέησιν οὐ θανατώδης γρονίη δέ.

122. 'Ρόου ἰχωροειδέος θεραπείη · βέει ὕραιμον, οδόν περ ἀπὸ κρεῶν ἀπτῶν 15 χυμὸς, καὶ δάκνει ὡς ἄλμη, καὶ ἐσθίει καὶ ἐξελκοῦ τὰ αἰὸοῖα, καὶ ἡ ὑστέρη ἀνελκοῦται, 16 καὶ τὰ πέριξ καὶ τοὺς μηροὺς καὶ τὰ ἀλλα · ἐπειδὰν ἐπιστάξη ἐπὶ τὰ ἱμάτια, βάπτεται, 17 καὶ δύσπλυτα ἐμμένει · καὶ ἡ γαστὴρ ἐπαείρεται καὶ σκληρὴ γίνεται,

¹ Πεκέριον J. - ἐπικέριον C. - ριτ. I. - σμύρναν θ. - σμ. om. L. - διανιζέσθαι (sic) J. - χλιηρῶ; vulg. - χλιερῶ θ. - χλιερῶς DJK. - χλιαρῶ CHI. -- ² μήτ² C. - μήτε θ. - δέχνη sine γένηται Cθ. -- ³ Ante καὶ addit ὡς θ. - βοίων καὶ ὑείων καὶ χοιρίων θ. -- ⁴ τοῖς vulg. - τοῖσι CDIΚθ. - δ' θ. - χρῆσθαι θ. - ἀρτον σιτίσθω θ. - οἰνωδεα pro εὐ. θ. -- ⁴ ποιέει θ. - γένηται L. -- ⁴ καὶ οm. C. - διαλιπεῖν αὖτις καὶ κάτω θ. -- ' καὶ ἢν μὲν μείνη ὁ ρόος vulg. - καὶ ἢν μὲν μείνη ὁ ρόος vulg. - καὶ ἢν μὲννηθης ος είν δρὸν νέμειν ἐκάστης ἡμέρης πίνευν vulg. - ἀρεψ. δοῦναι πιεῖν ἐκάστης ἡμέρης θ. -- ἀρεψ. δοῦναι πιεῖν ἐκάστης ἡμέρης θ. -- ἀρεψ. δοῦναι πιεῖν ὀρὸν ἐμάστης ἡμέρης C. -- ⁴ἐς ἐσπ. θ. -- τοῖς θ. - χρῆσθαι Κ. -- ποῦ οm. FGJ, Ald. - τεσσαράχονθ' C. -- " οὐ pro καὶ C. - γὰρ οm. J. - καὶ τρο οm. θ. - ἀμβύνεται (sic) C. -- ὑπὸ τ. τ. γ. om. C. - τοιούτου J. -- πὶς ἐσπ. Cθ. -- δειπνίτω θ. -- δειπνήτω J. - δειπνεέτω Lind. - μικρὸν νυίg. -- σμ. θ. -- δρ.

rées, faire une contre-injection avec le beurre, puis administrer un évacuant, et oindre les ulcérations avec beurre, résine, myrrhe, fleur d'argent. La femme se lavera avec l'eau tiède de myrte et de sauge. Ses aliments ne seront ni salés ni acres, afin que l'urine ne devienne pas irritante. On lui interdira les poissons de mer, les viandes de bœuf, de mouton et de porc. Elle usera des autres viandes bouillies; elle mangera du pain, et boira du vin vieux noir de bonne odeur. Si elle fait cela sans guérir, on administrera une fumigation générale, et on donnera le lendemain un évacuant par le haut, puis, après une intermission, un évacuant par le bas. S'il y a du petit lait, après les évacuants, en faire cuire et en donner à boire chaque jour; pour le soir, des potages, du vin doux blanc; s'il n'y a pas de petit lait, elle boira du lait d'ânesse cuit pendant quatre jours, et pour le soir ce sera comme plus haut. Puis elle boira pendant quarante jours du lait de vache chaud, et pendant le jour elle ne prendra pour ainsi dire rien autre; c'est ce qu'il y a de mieux; car, à la sois, ce lait purge, nourrit et amortit. Le soir, elle mangera un peu de volaille rôtie, un peu de pain cuit sous la cendre; pardessus elle boira du vin noir vieux et fort, tant qu'elle sera à l'usage du lait, si l'écoulement est abondant et si l'humeur âcre est mise en mouvement. Si, ayant employé ces moyens, elle devient grosse, elle guérit. Chez celles qui sont d'un certain age, la maladie est sujette à récidiver, et elle les emporte; chez les jeunes elle n'est pas mortelle, mais est de longue durée.

122. (Ceci est la répétition du § 120; mais ici le traitement, qui manque dans le § 120, est exposé.) Traitement de l'écoulement ichoreux: le flux est sanguinolent, comme du jus de viandes rôties, il est irritant comme de la saumure, il corrode et ulcère les parties génitales, la matrice s'ulcère, ainsi que

χρυφίαν J. — 13 ήν [δὲ] Lind. – εῖη θ. – ποιήσας θ. – ἔχη θ. — 14 ὑπ. ἐνίστε J. – χρονίη δὲ τοῦ ἰχωροειδέος ρόου ἡ θεραπείη, τὸ δὲ τοιοῦτον ρέει ὕφαιμον ταἰg. – χρονίη δέ, ρόου (ροους sic θ) ἰχωροειδέος θεραπείη ρέει (ρεί θ) ὕφαιμον Cô. — 15 χ. οπ. θ. – ἐξελχέει C. — 16 χατὰ (χαὶ pro χατὰ θ) τὰ (τὰ οπ. C) πέρεξ ταὶg. – ἐπιστάζη θ. – βλάπτεται θ. — 17 χαλ.... ψαύση οπ. G. – ἐπαείρεται θ. — ἐπαείρεται ταὶ θ. — ἀπαείρεται ταὶg. – ψαύσης θ. – θέρμην D (H, al. manu) Κ. – ἰσχει D.

καὶ ἀλγέει ἢν ψαύση, καὶ θέρμη ἔχει, \* καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα καὶ \* ἐς τἢν εδρην \* ὀδύνη καὶ ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ κενεῶνας καὶ ἰσχία καὶ ἰξύας, ἀδυναμίη ψυχοὴ, καὶ ἡ χροιὴ τρέπεται ὡς ἰκτερώδης. Ἡν δὲ ὁ χρόνος μηκύνη καὶ ἡ νοῦσος, ταῦτα πάντα πολὺ μᾶλλον ἐπιλαιδάνει, καὶ τὰ \* κῦλα ἐπανίσταται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ σκέλεα ἀπὸ τῶν ἰξύων. Ἡ δὲ νοῦσος λάζεται, ἐπὴν διακναισθῆ τι τοῦ ἐμδρύου ἐν τόκφ ἢ τροισμῷ. Χρὴ δὲ πυριῆν καὶ θυμιῆν καὶ πιπισκειν ταῦτα \* πάντα ἀεὶ ἱσχει τὸν ρόον καὶ ὄνειον γάλα καὶ τὰ ἀλλα ποράτιος κὰ πάντα ἀεὶ ἡν δὲ ἄπυρος μὴ ἢ καὶ βλημοῦς καὶ ἀνειον ξηρὴ πυρίη.

123. Όχοταν <sup>7</sup> ές την κεφαλήν τραπώσιν αί ύστέραι καὶ τῆδε λήγη ό πνιγμός, κεραλήν βαρύνει, άλλησι δὲ άλλη πη τέκμαρ ἴσγεται. Σημήῖον δὶ <sup>8</sup> τόδε <sup>8</sup> τόδε <sup>9</sup> τὰς φλέδας τὰς ἐν τῆ βινὶ καὶ τὰ ὑπὸ τοῖσιν ἀρθαλμοῖσιν ἀλγέειν φασὶ, <sup>10</sup> καὶ κῶμα ἴσχει, καὶ ἀφρίζει ὅταν βαίση. Ταύπην γρή λούειν πολλῷ θερμῷ <sup>7</sup> ἡν δὲ μὴ ἐνακούη, ψυχρῷ, καὶ κατὰ κεφαλῆς, δάφνην τε <sup>11</sup> καὶ μυρσίνην ἐνεψῶν ἐν τῷ βὅατι καὶ ψύχων καὶ ροδίνω μύρω τὴν κεφαλήν χριέσθω καὶ ὑποθυμιήσθω τὰ εὐωδεα, τὰ δὲ κακώδεα ὑπὸ τὰς βῖνας <sup>8</sup> καὶ τὴν κράμδην ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν βορεέτω.

124. Ήν δε πρός την 12 χαρδίην προσιστάμεναι πνίγωσιν αξ δστέ-

1 Kai θ. - xal om. vulg. - είς vulg. - ές Co, Lind. - 2 είς J. - ές την οπ. C.- Ante ές addunt δδύνη Vatic. Codd. ap. Foes. - 3 δδύνη θ. - δδ. om. vulg. - νειέρην FGHIK, Ald., Frob. - νειαιρήν Lind. - νιεράν θ. - [ξστι δέ καί] άδ. Lind. - άδυνασίη θ. - ψυχρή Cθ - ψ. om. vulg. - Post χρ. addunt at Cθ. - Ικτεριώδης C. - πουλύ CD, Lind. — 4 κοΐλα vulg. - κύλα θ. - λάζυται 0. - διακναισθή τι (διακνεσθέντι θ) του έμβρ. η έκτρώση (έκτρώσει Κ) έν τόπφ (ἐν τόπω ἡ ἐκτρωσμῶ C, θ τρωσμῶ) vulg. — 5 [γὰρ] πάντα Lind. πάντα καὶ (καὶ om. L, Lind.; ἀεὶ pro καὶ θ) logeι (ἔχει θ) vulg. - δνιον θ. καὶ τὰ άλλα om. (D, al. manu καὶ τάλλα) FGHIJK. - τάλλα θ. - ήν δέη 📭 προσάγειν Co. — \* την δέη GHK, Lind. - την δέη om. vulg. - ἄπειρος CK. μή θ. - μή om. vulg. - βληχρός vulg. - βληχρῶς DFGHIJKQ'θ, Lind. - Εχει C.-ξ. πυρ. om. L. — i ώς ές θ. -έὰν ἀναδη ές περαλήν ή μήτρα pro ἀπόταν.... ὑστέραι L. - λήγει vulg. - λήγη CDKθ. - πῆ, Ald., Lind. - • τὰ; 0. - τοῖς θ. - ἀγέειν (sic), al. manu ἀλ D. - φησὶ θ. - 10 καὶ om. C. - Gal. Gl. : ἀφράζει, ἀφραίνει, ἀσυνετεί. - On est tenté d'adopter cette giose, attendu qu'à la suite du coma le délire n'est pas raré. Mais tous nos mss. sont unanimes pour ἀφρ:ζει; et il se peut que l'auteur ait signalé l'écume dans cette espèce d'hystérie. - ταύτησι χεή λέγειν θερμῶ πολλῶ C. - καί (καί om. 6) θερμώ vulg. - δάφνη Η. - 11 καί om. Κ. - μυρίνην C. - έν

les parties environnantes, les cuisses et le reste. Quand il tombe sur les vêtements, il y fait des taches que le lavage n'enlève que dissicilement. Le ventre se gonfie et se durcit, il est sensible à la pression; il est chaud; douleur aux parties génitales, au siège, au bas-ventre, aux flancs, aux hanches et aux lombes; faiblesse avec refroidissement; coloration ictérique. Si le mal se prolonge, tous les accidents s'aggravent beaucoup, le dessous des yeux se gonfle; les pieds et les membres inférieurs à partir des lombes sont enflés. Cette maladie attaque surtout quand quelque partie de l'enfant a été déchirée dans l'accouchement ou dans l'avortement. Il faut administrer des fomentations, des fumigations et des purgations; tous ces moyens ont pour effet constant d'arrêter l'écoulement. On prescrit le lait d'anesse et le reste; et, s'il est nécessaire, on fait vomir. Le cas n'étant pas apyrétique, sans qu'il y ait acuité, un bain de vapeur sèche vaut mieux.

123. (Hystérie, rattachée à la théorie des déplacements de l'utérus, et attribuée à la matrice se portant à la tête. Comp. le § 7.) Quand la matrice se porte à la tête et que là se fixe la suffocation, la tête est pesante; et il se peut aussi que des indices se manifestent les uns d'un côté, les autres d'un autre. Voici le signe : la malade dit que les veines dans les narines et le dessous des yeux sont douloureux; somnolence; écume à la bouche, quand il y a du mieux. En ce cas, il faut laver avec beaucoup d'eau chaude; si cela ne réussit pas, affusions froides sur la tête avec de l'eau où du laurier et du myrte ont bouilli et qu'on a laissé refroidir; onctions sur la tête avec l'huile de rose; fumigations aromatiques par en bas, fétides sous les narines; manger du chou, boire de l'eau de chou.

124. (Autre privaterie, attribuée à ce que la matrice se sixe

om. C. - χρεέσθω vulg. - χρεέσθω CDGIKLθ, Lind. - ύποθυμιάσθω θ. -- χυμόν C. - καταρυφείτω θ. -- <sup>12</sup> καρδίαν vulg. -- καρδίην CDHθ. - αί.... πνίγωσιν, p. 268, l. 13, ow. (D, restit. al. manu) FGHIJKL. - ἀνάσυρτος Codd. Reggap. Foes. - ἀνάσιτος DQ'. - Ετοι. p. 98 : ἀνάσσυτος, ἀνόρμητος. -- ἡ θ. -- ἀλης γυlg. -- ἡης Cθ. -- ἀλησθύη J. -- ἀλησθίει θ.

ραι, καὶ ἀνάσσυτος ἴη δ ἡἡρ βιώμενος, ἀλησθύει καὶ ¹εἰλέει, κεὶ ἔστιν ἦσιν αὐτίκα ἔλυσθεῖσα κάτω χωρέει καὶ φῦσα ἔξειστν, ἢ καὶ ἔμέει ἀφρώδεα, ἡ δὲ παῦλα ἥδε γίνεται. Ἦσι δὲ οὐκ ἀφίστανται, ³πράσου τὸν καρπὸν καὶ μήκωνα τρίψας, διεὶς ὕδατος κυάθω δίδου πίνειν· καὶ ³όζους λευκοῦ ἀρήγει πόσις κύαθος ἡ ἀρκεύθου καρπὸν καὶ ἔλελίσφακον, όξος ¹σὺν τοίσδεσιν ἡ οἶνον· ἀλεαίνεσθαι δὲ χρὴ, ⁵ ἢ άλειφα χηνὸς, κηρωτὴν ἐρβητινωμένην, καὶ πίσσαν ἐν αὐτέψ τῆξαι, καὶ προσθετὰ ποιέειν.

125. "Όταν δὶ ὡς πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσπέσωσι, "πνίγουσιν ἐπὴν ἐνθάδε τὸ τέρθρον ἢ τοῦ πάθεος, καὶ ἐπιλαμδάνει ἔμετος πυρώσης δριμὸς, καὶ ράων γίνεται δλίγον χρόνον, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τράχηλον δδύνη διαμπερής. Χλιάσματα προστιθέναι, ἢν ἄνω πνίγωσιν ὑπὸ δὲ τὰς ρίνας θυμιῆν τὰ κάκοδμα ἐκ προσαγωγῆς, ἢν γὰρ αθρόα ἢ, μεθίστανται αὶ ὑστέραι ἐς τὰ κάτω καὶ ὅχλος γινεται εὐοδμα δὲ κάτω καὶ πιεῖν διδόναι τὸ καστόριον καὶ τὴν κόνοζαν ἐπὴν δὶ κάτω ἔλκυσθῶσιν, ὁ ὑποθυμιῆν τὰ εἰδεχθέα, ὑπὸ δὲ τὰς ρῖνας τὰ εὐωδεα. Ἦν δὲ αἱ δὲύναι παύσωνται, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου ἢ δρρὸν, ἢν μὴ σπληνώδης τὰ ἀπὸ γενέσιος ἢ λείφαιμος ἢ ἄχροος, ἢ τὰ οὐκτα ἢχώδεα ἔχῃ διὰ ξυγ-

1 'Εμέει (είλέει θ), καὶ ἔστιν ήσιν αὐτίκα έλκυσθεῖσα (έλυσθεῖσα θ) κ. χ. x. φ. έξεισιν · ή (η Cθ) μεν (μεν om. C; xαί pro μεν θ) έμεει άφρώδεα, ή (η CHθ) δὲ παῦλα (addit ἡ δὲ θ) γίνεται (γίνεται παύλα sic D) vulg. - 2 πράσσου CD. –  $\vec{v}$ δ, χυάθοις τρισὶ (χυάθω θ) δίδου πίνειν (π. om. θ) vulg. —  $\vec{s}$  δξος C. - όξος λευχόν θ. - 4 σύν (ξύν Lind.) τοῖς εἴδεσιν (τοισδεσσιν sic 0) \$ vulg. —  $^5$  η om. C.-άλιφα θ.-κηρωτή θ.-ρερητινωμένην CHθ.-ρερητινομένην Ald.-τήξαι έν αὐτέω D.-αὐτῶ θ. —  $^6$  πνίγωσιν θ. -τὸ στερεὸν (τέρθρον θ, Lind.) δ vulg. - Erot. p. 366: τὸ τέρθρον τοῦ πάθους, ἀντὶ τοῦ τὸ τέλος. τέρθρον γαρ έλεγον οι παλαιοί το έσχατον και έπι τελει : ώς και Ευριπίδης έν Ευρυσθεί ποιεί τον Ήρακλέα λέγοντα ούτως πέμψεις δ' εί, φδου ζώντα καὶ οὐ τεθνηκότα, καί μοι τὸ τέρθρον δηλον εἰσπορεύομαι. Καὶ Ἀπολλόδωρος ό τοὺς ύμνους γράψας φησί. Τις τοίχδε ώρη ήλθεν ἐπὶ τέρθρον θυράων, άντι τοῦ ἐπὶ τέλει τῶν θυρῶν. Καὶ οΙ περὶ ναῦν ἔμπεμε τερθρία κάλους ὀνομάζουσι τοὺς ἐπὶ τέλει τοῦ Ιστοῦ. - Gal. Gl. : τέρθρον, πυρίως μὲν οῦτως ονομάζεται το άκρον της κεραίας, και τέρθριοι οι κάλοι έντεῦθεν, ἐπὶ τὰ άκρα τοῦ Ιστίου παρήκοντες. Ὁ δ' Ἱπποκράτης ἐν τῷ δευτέρφ τῶν γυναικείων· \*Επήν ε θάδε, φησί, το τέρθρον ή του πάθεος, εν ίσφ τῷ τὸ ἄκρον καὶ ἀνώτατον καὶ ἐπιμελείας μάλιστα δεόμενον. – ρᾶον vulg. – ραῖον D, Ald., Frob. – ράων θ, Lind. – [χρὴ δὲ] χλιάσματα Lind. — ' πνιγώσιν θ. – δὴ DH ΙΚ. - δὲ om. J. - θυμιᾶν θ. - \* ἀθρόως (ἀθρόαι DFGHIK; ἀθρώαι C; ἀθρόα

coeur.) Si la matrice, se fixant au cœur, cause de la suffocation et que l'air se portant en haut aille par violence, la
femme a de l'anxiété et des tournoiements; parfois, aussitôt,
le vent, tourbillonnant, va vers le bas et sort, ou il y a même
des vomissements bilieux, et ainsi se termine la crise. Mais
quand la matrice ne se détache pas du cœur, piler de la graine
de poireau et du pavot, mouiller avec un cyathe d'eau et
donner à boire. Un cyathe de vinaigre blanc en boisson est
utile aussi. Ou bien graine d'arkeuthos (juniperus phœnicea),
sange, vinaigre ou vin. Il faut échauffer. Ou bien graisse
d'oie, cérat à la poix, poix, faire fondre, et faire des pessaires.

125. (Autre hystérie, attribuée à ce que la matrice se porte aux hypocondres.) Quand la matrice se porte aux hypocondres, elle suffoque. Quand c'est là qu'est le terme de l'affection, la femme est prise de vomissements brûlants et âcres, et elle se sent mieux pour un peu de temps; une douleur générale occupe la tête et le cou. Faire des applications chaudes. si la suffocation est en haut; brûler sous les narines des substances fétides, peu à peu (car, si on en brûle en masse, la matrice se déplace vers le bas, et du trouble survient', et, par le bas, des substances parfumées. Donner à boire le castoréum et la convza. Quand la matrice a été tirée en bas, faire les sumigations fétides en bas, aromatiques sous les narines. Les douleurs ayant cessé, administrer un médicament qui évacue par bas; puis faire prendre du lait d'anesse et du petit lait, si la femme n'a pas, de naissance, la rate maladive, n'est pas exsangue ou décolorée, n'a pas, de naissance, des bourdonnements d'oreille, ou n'a pas depuis la jeune-se les maladies habituelles. Au contraire, on n'administrera point d'évacuant

**<sup>% (</sup>addit**  $\frac{2}{3}$  6) Ιστώνται (μεθίστανται 0) αί vu!g. — αί εἰς pro ές K. — τὸν χάστορα 0. — \* ὑποθυῆν (sic) H. — ἰδεχθέα HILθ. — αί om. J. — ὀδῦναι D. — ὄνιον  $\frac{1}{3}$  ορον (sic) 0. —  $\frac{10}{3}$  K. — γενέσεως DH. — γενήσιος C. — λίφαιμος FGIJKθ, Ald., Frob. —  $\frac{1}{3}$  Ιχώδεα (sic) pro ἡχώδεα θ. — ἔχει DH. — ἔχη om. θ. —  $[\frac{1}{3}]$  διὰ Lind. — συγγενείην (ξ. C, Lind.) vulg.

126. \* Ην προστώσιν αξ ύστέραι πρός τὰ ὑποχόνδρια, πνίγεται

ώς δπὸ έλλεδόρου, καὶ δρθόπνοος γίνεται, καὶ καρδιωγμοὶ σθεναροί· αι δε και εμέουσιν ενίστε σίελον όζυ, και το στόμα θοατος εμπέπλησται, και τα σκέλεα αποψύχονται. Αι τοιαυται, 6 ην μη ταγώ άφιστώνται άπὸ τών ύποχονδρίων αί ύστέραι, άναυδοι γίνονται, καί τα αμφί την κεφαλήν και την γλώσσαν νάρκη έχει. Τάς τοιαύτας ήν άναύδους καταλάδης καὶ τοὺς δδόντας συνηρεισμένας, πρὸς μέν τὰς δστέρας προσθείναι είριον πρὸς αὐλὸν, ώς ὧθεῖν μάλιστα, τοῦ πτεροῦ περιελίξας, βάψας η λευχῷ αίγυπτίω η αυρσίνω η βακγαρίω η άμπρακίνω. εί οξ τάς ρίνας, του φαρμάκου τώ μελανος, του τής χεφαλής, λαδόντα τη μήλη έμπλάσαι ήν δέ μή ή τουτο, τῷ ὁπῷ \* διαλεϊψαι τας βίνας, ή πτερον δξει βάψαι και καθείναι, διαλείψαι δὲ τὰς ρίνας, ἢ τοῦ πταρμιχοῦ προσθεῖναι δταν δὲ κλεισθή τὸ στόμα καὶ ή ἀναυδίη, δοῦναι πιεῖν τοῦ καστορίου ἐν οἴνω· τἀς δὲ ρίνας 10 διαλείψαι βάψας τον δάκτυλον έλαιον φώκης το δε είριον εξν προσχείσθαι, μέχρι οδ χαταστέωσιν δταν δε παύσηται, αρελέσθαι χρή. "Ην δὲ 11 ἀφαιρεθέντος αὖθις ἀναχωρήσωσι, τὸ εἴριον αὖθις

al. manu, IJKθ) ἢ (addit ἢσιν θ) ἀμεὶ τὴν (τὴν om. Cθ) φάρυγγα (φάρυγα θ) δχλοι καὶ τάλλα (τὰ ἀλλα C; τάλλα θ) vulg. – πτισσ. DH. — δὲ om. Cθ. – καὶ (καὶ om CDFGIJKθ) εὐεμὴς (εὐεμος DFHIK; εὐαιμος G; ἄαιμος J; εὖημὴς θ, ἢ (εὐημήςη C) vulg. – ἐμέτω (sic) Frob. – ἐμίτω θ. – ἐνεέτω (sic) G. — δδ' θ. – δὲ om. C. – ναρκισσίνου C. — ⁴ δταν αὶ ὑ. προστῶσι θ. – ἢ, al. manu ἢν F. – ἢν δὲ ὑποστρῶσιν (sic) J. – προσπίπτωσιν Lind. – ὀρθόπνους vulg. – δρθόπνους C. — ⁴ καὶ om. Κ. – ἐνίοτε καὶ σίαλον θ. – δξὺν vulg. – δξὺ Cθ. – ἐμπίπλαται C (H, al. manu). – ἐμπίμπλαται θ. — ΄ κὰν vulg. – ἢν Cθ. Lind. – τάχα θ. – αὶ ὑ. om. vulg. – ἀναυλοι CK. – γίνωνται G. – γλῶτταν C. – νάρκα θ. — ' τὰς τοιαύτας ἢν ἀναύδους καταλάδης καὶ τοὺς ὀδόντας συνηρεισμένας θ – τὰς.... συνηρεισμένας om. vulg. – πρὸξ τὸν (τὸν om. θ) αὐλὸν, ὡς ἕνι (ωθ:ν sic pro ἔνι θ) μαλ. vulg. – βάψαι vulg. – Je lìs βάψας. –

λευκῷ ἡ (ἡ om. C, DF restit. al. manu, HIJKLO, Lind.) αίγ. vulg. - μυρσίνη DFGHK. - βαλχαρείη αμαρακίνω C. - βακκάρει ἡ άμαρακένω 6. - βακκαρεί

' Ή θ. – ἡ om. vulg. – ἐθάδες vulg. – ἡθάδες θ. – κινέειν' (addit δοσαι εία θ) ἀμελνώσσουσι (ἀμελνώσουσι CF; ἀμελνώστουσι J) γὰρ (γὰρ om. C, D restit.

par le hant à celles qui ont la vue trouble, des embarras à la gorge et le reste. On donnera la décoction d'orge filtrée. Si la malade vomit très-facilement, on la fera vomir. L'injection la meilleure est l'injection avec le narcisse; pessaire, celui des cantharides.

126. (Autre description de l'hystérie attribuée à ce que la matrice se sixe aux hypocondres.) Si la matrice se sixe aux hypocondres, la suffocation est la même que par l'ellébore; orthopnée; cardialgie intense. Parfois il v a vomissement de salive acide; la bouche s'emplit d'eau et les jambes se refroidissent. Ces malades, si la matrice n'abandonne pas promptement les hypocondres, perdent la parole; la tête et la langue sont engourdies. En ces cas, si vous trouvez la malade sans parole et les dents serrées, introduire en pessaire, à l'aide d'une canule, asin d'ensoncer aussi avant que possible, de la laine enroulée autour d'une plume et trempée dans du parsum blanc égyptien, ou du parsum de myrte, ou de bacchar (gnaphalium sanguineum), ou de marjolaine. Pour les narines, on y appliquera, à l'aide d'une spatule, le médicament noir (voy. § 96), qui est pour la tête; si on n'a pas ce médicament, on enduira les narines avec le suc de silphion; ou tremper une plume dans le vinaigre, l'introduire et enduire les narines; ou appliquer le sternutatoire. Si la bouche est fermée et la parole supprimée, donner à boire du castoreum dans du vin, et enduire les narines avec l'huile de phoque à l'aide du doigt. On laisse la laine appliquée en pessaire, jusqu'à ce que l'utérus revienne à sa place; cela fait, on ôte la laine. Si, la

άμα βακίνω IJ.- βαλχαρίη (F, al. manu βακχαρίω) HK.- η om. DFGHK.- λαβόντος DH. — ° διαλείψαι I.- διαλίψαι θ.- Ante δξει addunt η Cθ.- καθη ρακ (καθείναι Cθ; καθιέναι Foes in not.) vulg.- διαλείψαι HI.- διάλιψαι θ. — ° κλυσθη (καυθη θ; κλεισθη J, Foes in not.) τό στ. καὶ ἡ (ῆ C, Ald.) ἐναυλίη (ἀναυδίη, H al. manu, θ; αυλίη sine spiritu K; ἀναυλίη C) vulg.- τοῦ κάστορος Cl.θ, Lind. — ° διάλιψαι θ.- διαλείψαι GHI, Ald., Frob.- βάψας τὸν δάκτυλον θ.- β. τὸν δ. οπ. vulg.- δ' θ.- προκεῖσθαι C.- μέχρις CDFHIJK.- οδν pro οδ C.- παύσωνται θ. — "ἀφαιρεθέντες θ.- καὶ δπὸ pro δπὸ δὲ J.- θυμιᾶν θ.- μέλανος JK.

προσθείναι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὑπὸ δὰ τὰς ρῖνας θυμιἦν, κέρας μέλαν τὰνὸς ἢ ἐλάφου κνήσας, ἐπιπάσσων ἐπὶ σποδιὴν θερμὴν, ὅκως μέλιστα θυμιήσεται, καὶ εἰρυσάτω τὴν όδιμὴν ἀνω οἰὰ τῶν ρινῶν, ὡς καὶνοτα ἀνθρακας περικαλύψαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπερίσχει, ὡς μάλιστα ¾ όδιμὴ ἐσίᾳ, καὶ ἐπιστάζειν τοῦ λίπεος, καὶ ἀνω ελώπω ἐλοιοτος ἡ όδιμὴν τὸ δὰ τὰν τοῦς κίπεος, καὶ ἀνω ελοιοτος, ταῦτα Χρὴ ποιέειν.

λ'ν δὶ φλεγματώδης, δ τι φλέγμα κάπειτα πιπίσκειν γάλα δυσο 127. "Ην αί μῆτραι πρὸς τὸ ἦπαρ \*τραπῶσιν, ἀφωνος ἡ γυνὴ κεροσέχειν πρὸς τὰς ρῖνας αι λακοδίμα, καὶ ἐπὴν ἰήση, κάθαιρε, ἀφρακοί τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ἐπὴν ἰήση, κάθαιρε, ἀκρικοί ἐκ τῶν τόκων εἰσίν · οὐ γὰρ γίνεται ἡ λοχείη κάθαρσις, παὶ κάλιστα παρηγορικῶς τὸ οἰδος καὶ ἐκ τῶν τόκων εἰσίν · οὐ γὰρ γίνεται ἡ λοχείη κάθαρσις, παὶ κάλιστα παροδίσαι ταινίη τὰ ὑποχόνδρια, καὶ τὸ στόμα διανοίγειν, οἶνον δὲ ὡς εὐωδέστατον κεκρημένον ἐγχέειν, ὅτε χρὴ, καὶ κοδικοίς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς δὶ τὰς καὶ τὸ στόμα διανοίγειν, οῖνον δὲ ὡς εὐωδέστατον κεκρημένον ἐγχέειν, ὅτε χρὴ, καὶ κοδικοίς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς δὶ τὰς καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς δὶ τὰς καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς δὶ τὰς καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς τὰς καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς ρῖνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς τὰς τὰς ρίνας τὰ κάκοδιμα, καὶ ὑποθυμιῆν, πρὸς τὰς τὰς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ἐκ τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς τὰς καὶ ὑπορικοίς τὰς καὶ ὑπορι

<sup>&#</sup>x27; Αιτος (sic) θ. - ανίσας CDFGHIK. - ανίσσας J. - σποδίην DHIKθ, Ald., Γ΄ ιδ. - δπως θ. - θυμιής ηται vulg. - θυμιάσεται θ. - εἰρισάτω Κ. - εἰρυσαέτω θ. - όσμὴν DFGHIK. - φωνὴν pro όδμὴν J. - άνω ponitur post ρενῶν J. - αα- εἰως J. - α ἀριστον δὲ θ. - άρ. δὲ οπ. vulg. - θυμιᾶν θ. - Απιε ἄνθρακας addit τους δὲ θ. - περικαλύψαι [δὲ] τὴν Lind. - ¾ ἢ θ. - ἡ οπ. C. - όδμὴ Cθ. - όσμὴν vulg. - όσμὴν pro όδμὴν J. - συνμεμυκέναι χρὴ θ. - χρὴ οπ. vulg. - 'κλιθώστιν C. - κλιθώστιν θ. - ἡ γυνὴ οπ. Cθ. - ξυνερήρισται vulg. - συνερήρισται θ. - ξυνερήρισται D, Foes in not., Lind. - ξυνερήρησται H. - συνερήρυσται C. - ¾ παρθένησι DFGHIJ. - όκόσαι (δσαι θ) καὶ τονήεσσαι κήσσαι F) (λίην νέαι ἐοῦσαι pro καὶ τ. θ) χηρεύουσι (χηρ. οπ. θ: χηρεύσουσι GHIK, Ald.; χηρεύσωσιν Ald.) vulg. - 6 καὶ τῆσιν θ. - στείρ., αῖ (αῖ οπ. C; δτι pro αῖ θ) ἐκ vulg. - λοχίη CD. - ¹οὐδ' pro καὶ οὐ. θ. - σὐδὲ ψιέουσιν vulg. - οὐδ' ἐμέει θ. - J'entends ἐμέειν dans le sens de régurgiter, comme dans le Livre Deuxième des Malad., S 4. - ἔχει C. - ἐἰδος CD. - οἰδον (sic) Κ. - τενίη FGJ. - διοίγειν C. - διαγαγείν θ. - δ' θ. - ἐγχεῖν θ. -

Laine ôtée, la matrice remonte de nouveau, on remet la laine en place de la même façon. Sous les narines on fait une fumigation avec des raclures de corne noire de chèvre ou de corne de cerf, qu'on jette sur de la cendre chaude, afin qu'il y ait le plus de fumée de produite. La femme aspirera l'odeur par les narines le plus qu'elle pourra. Mais ce qu'il y a de mieux en fumigation, c'est l'huile de phoque : on met des charbons sur un test, on couvre la femme, sauf la tête, qui reste libre, afin que l'odeur entre le plus possible; on verse peu à peu de l'huile; et la femme aspire l'odeur; elle a soin de tenir la bouche fermée. Voilà ce qu'il faut faire quand la matrice se fixe dans le haut.

127. (Autre hystérie, attribuee à ce que la matrice se sixe se foic.) Quand la matrice se porte vers le foie, la femme perd sur-le-champ la voix, les dents se serrent, la coloration devient livide. Elle éprouve soudainement, en pleine santé, ces accidents. Ils surviennent surtout chez de vieilles filles ou chez des veuves qui, étant encore jeunes, gardent le veuvage; ils surviennent particulièrement chez les femmes sans enfants et stériles, parce qu'elles sont en dehors des accouchements: chez elles, en esset, il n'y a point de purgation lochiale, l'utérus ne se gonfle pas, ne s'assouplit pas, ne régurgite pas. Les choses étant ainsi, détacher du foie doucement avec la main la tumeur vers le bas, et serrer avec un bandage de corps les hypocondres; ouvrir la bouche et y infuser du vin coupé, aussi odorant que possible, quand cela est nécessaire; mettre sons les narines les substances fétides, et, à la matrice, appliquer en fumigations les bonnes odeurs et toute espèce de parfums. Quand le mal a cédé, purgez, en administrant un purgatif, cholagogue si la malade est bilieuse, phlegmagogue si elle est pituiteuse. Puis donner du lait d'anesse cuit, et faire des

**δταν L, Lind. - ύποθυμιάν θ. -- \* δὲ οπ. L. - ἄσσα Cθ. - θυμιητὰ τulg. - θυμιατὰ DFGHIJK. - θυώματα θ. - πάθαιρε θ. - πάθ. ομ. τulg. - δὲ θ. - δὲ φα. • τulg. - δὲ θ. - δὲ φα. • τulg. - πάπτα θ. - πυριάσαι θ.** 

έφθον, καὶ τὰς ὑστέρας πυριῆσαι εὐώδεσι, καὶ προστίθεσθαι ¹ τὸ ξὰν τῆ βουπρήστει · τῆ οὲ ὑστεραίη νέτωπον, διαλιπών δὲ ἡμέρας δύο κλύσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσιν · ² ἔπειτα διαλιπών μίην ἡμέρην, θυμιῆσαι τοῖσιν ἀρώμασιν. Ταῦτα ποιέειν τὴν χήρην · ἄριστον δὲ ἐν γαστρὶ ἔχειν. Τὴν δὲ παρθένον ³ πείθειν ξυνοικέειν ἀνδρί · πρὸς δὲ τὰς βῖνας ἀείρειν [μηδὲν], μηδὲ τὸ φάρμακον πίνειν, νῆστιν δὲ τὸν

πάστορα και κόνυζαν εν οίνω ως ε εδωδεστάτω πίνειν ες είκοσιν ήμερας, και την κεφαλήν μη άλείφεσθαι εδώδει, μηδ' δσφραίνεσθαι

202. \*Ην \* δὲ αὶ μῆτραι φλεγμήνωσι παρὰ τὸ πλευρὸν, ἢν ψαύσης, σκληρὸν φαίνεται, καὶ ὅταν προσπέσωσι ⁶ [πρὸς] τὰ ὑποχόνσης, πνίγουσι, καὶ ἢεμέει φλέγμα όξὺ, καὶ τοὺς ὁδόντας αἰμωσόμια, πνίγουσι, καὶ ἔπειδὰν ἐμέση, ρῆον ἔχειν δοκέει. "Οταν δὲ κάτω δρμήσωσιν, ἀφίστανται ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἄλλοτε ἄλλη, μάλιστα οὲ ἐς τοὺς κενεῶνας, ἔστι δ' ὅτε ἐμπίπτουσι καὶ ἐς τὰν κύστιν, καὶ στραγγουρίη ἐπιλαμδάνει, καὶ ἐς τὴν ἔδρην, καὶ δοκέει ἀποπατέειν αἰλ τὰ ἐπιμήνια πρότερον ἢ ὕστερον ¹ο τοῦ μεμαθηκότος γίνεται, ἢ κολιάσματα προστιθέναι, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κάκοὸμα πρὸς τὰς ρῖνας, πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώδεα, καὶ πίνειν κόνυζαν τὴν θηλείην καὶ κάστορα ἐν οἴνω νῆστιν ἐπὴν δὲ τῆ φύσει ¹² καθιστεῶσι, θυμιῆσαι κάστορα ἐν οἴνω νῆστιν ἐπὴν δὲ τῆ φύσει 1² καθιστεῶσι, θυμιῆσαι ἡρεμέως \* πινέτω δὲ διουρητικά. Ταῦτα ποιέειν, ¹² ἔως ὰν αἱ ὀὸύναι

C (θ, μίαν). - θυμιᾶσαι FGHIKθ. - τοῖς D. — 3π. οπ. Cθ. - συνοιπέειν θ. - τὰς ῥῖνας (ὑστέρας θ, Lind.) ἀείρειν μηδὲ (μηδὲν Lind.) τὸ (τὸ οπ. Lind.) φάρμακον (addit δὲ Lind.) πίνειν (π. οπ. Cθ) νήστει (νῆστιν DJθ) τὸν πάστερα (τὸν π. ponitur post μηδὲ J) καὶ (καὶ οπ. θ) κόνυζαν δὲ (δὲ οπ. Lind.) ἔν οἰνφ (addit δὲ Lind.) ὡς vulg. - Pour cette phrase altérée, la restauration est indiquée sinon quant aux mots, du moins quant au sens, par ly phrase parallèle, l. 20. — ⁴εὐωδέστατον DFGIJ, Ald. - πίνειν οπ. Cθ. ὡς prο ἐς C. - ἀλίφεσθαι εὐωδέστατον DFGIJ, Ald. - πίνειν οπ. Cθ. ὡς prο ἐς C. - ἀλίφεσθαι εὐωδέστατον DFGIJ, Αld. - πίνειν οπ. Cθ. ως μηδενὶ C.) ὀσφ. τινι (τινι οπ. C) τῶν εὐ. vulg. — ⁵ δ' θ. - παρὰ τ. πλ. οπ. - "β' al ajouté πρὸς sans mss. — ' ἔμει (sic) θ. - ἐμέειν L, Lind. - αιμωδί (sic) θ. - αιμωδιὰν Foes in not., Lind. — " καὶ Cθ. - καὶ οπ. vulg. - ῥσ θ. — ° δ' C. - ξέστιν δτε vulg. - ἔστι δ' ὅτε Cθ. - κύστι θ. - ἀποπατείν ν' - ἀποπατέειν θ. — " τοῦ οπ. FG (H, restit. al. manu) IJK. - γίνονται καὶ pro ἢ Κ. - ἐπεραίνονται θ. - Dans vulg. le point est après αὐτίχ

' Τω DFGHIJ, Ald. - σὺν βουπρηστι (sic) θ. - δ' θ. - διαλείπων δ' ήμέρας **θ.** - διαλιπών δε πάλιν ήμέρας vulg. -- ' Post έπ. addit γλήχωνα θ. - δε μέην fomentations aromatiques à la matrice, et se servir du pessaire au bupreste; le lendemain, le nétopon, puis, après une interruption de deux jours, faire une injection utérine avec les substances odorantes; ensuite, après une interruption d'un jour, faire une fumigation aromatique. Voilà ce qu'il faut que fasse la veuve; le mieux est de devenir enceinte. Quant aux jeunes filles, on leur conseillera de se marier; de ne rien appliquer aux narines, pas même de prendre un évacuant, mais de boire à jeun le castoreum et la conyza dans du vin aussi odorant que possible pendant vingt jours; ne s'oindre la tête avec aucun parsum, et n'en flairer même aucun.

128. (Ce § parait être une confusion entre les déplacements imaginaires et les déplacements réels de la matrice.) Si la matrice s'enflamme le long des côtes, le toucher fait sentir une dureté; et, se portant vers les hypocondres, elle cause de la suffocation; la femme vomit de la pituite acide qui agace les dents; et, après ce vomissement, elle paraît soulagée. Quand l'utérus fait irruption en bas, il se détache de son siège abdominal pour aller tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, surtout vers les flancs; parsois il se fixe même sur la vessie et cause la strangurie, ou sur le siège, et la semme croit aller à la selle. Les règles arrivent plus tôt ou plus tard que d'habitude, ou ne paraissent pas du tout. En ce cas, tout d'abord, si la suffocation est en haut, faire des applications chaudes; adresser aux narines une fumigation fétide, à l'utérus une fumigation parfumée; boire la conyza femelle et le castoréum dans du vin à joun; quand l'utérus est revenu à la place naturelle, saire des famigations douces; boire des diurétiques. Voilà ce qu'il faut faire tant que les douleurs persistent; quand elles ont cessé.

l'ai reporté après έπιραίνεται. — "ταύτης (τ. 020. 0) της vuig. - τάνω C. - ενεγώσι θ. - ύποθυμιᾶν καὶ προστιθέναι τὰ πάποδμα θ. - τὰ [μὰν] πάπ. Lind. - θαλίαν θ. - νήστις θ: - νήστις C. — " ἐπισθέωσι, θυμιάσαι θ. - ήρεμ. Ιθ. - ήρεμαίως CJ. - ήρεμέει Ald. — " ἔστ' ἀν Cθ. - έχωσι pτο παύσωνται θ. - πυράησας vuig. - πυρήσας (sic) D. - πυράσαι θ. - δνιον ή ὀρὰν θ. - δν. ή ὀρὰ Φ. - δν. ή ὀρὰ Φ. - δν. ή ὀρὰν νυίg. - ἀρεψών CDKθ.

Mouse. guje 95 uanamerar' unbigaar gyale guera ugaar babine ež cho κου κάτω, ην μέν γολώσης ή, 8 τι γολήν καθαίρει, ην δέ φλεγμα THE ! ne ; si τώθης, 8 τι φλέγια άγει. χαὶ πιπίσχειν γάλα όνειον ή όβρον αίγειος goefine. As of authinopic if , thy unitaxen to layer miles ton of #; P δου. και ζη τοιαι καθαρίτοιαι αιτίσιαι Χρέταθαι Ιταγθακοίαι και ρασ المعناع: Χωρητικοΐοιν - Ιλθύες δέ αμείνους κρεών - και πυριήν τάς δοτέρας, λ χαί χαθαίρειν προσθετοίσε, χαι χλύσαι αὐτάς · χαι ὑποθυμετ, σαμείτη אמסא דטע מעסקם וניטי אטיפור סב דוור עסייםסט, באילע אמפון בע קמסדףנ. 129. \*Ην \* αί μητραι πρὸς τὰς πλευράς προσπέσωσι, βής ίσχει, και όδύνη ύπο το πλευρον, και προσίσταται σκληρίη ώς σφαίρη, και άπτομένη πονέει \* ώς ἀπὸ έλχεος, χαὶ χαταφθίνει, χαὶ δοχέει οἰον περιπλευμονίη είναι, και είρυεται, και κυρή γίνεται και τα επιμή νεια οὐ φαίνεται, ενίησι δὲ ε χαι ἀπολλυται προφανέντα, τότε δὲ γε-Achtera gagerea xaj gylla xzi xaxigea, ila loue, xzi il loud e on liνεται τουτέου του χρόνου. "Όταν δίδε έχη, φάρμακον 1 χρή πίσει χάτω έλατήριον, χαι λούειν πολλώ θερμώ, χαι των χλιασμάτων & εν προσδέ/ηται προσίσγειν, χαι προστιθέναι, ύφ' ων καθαίρεται το αίμα, χεὶ ελίνου σπέρμα φωσαι, χόψαι χαὶ σησαι, χαὶ μήχουν δ

λευχός ώφελέουσι και έλελίσφακος σύν άλφίτοισι λεπτοίσι, και τυρόν αίγειον ἐπιξύσας την Ελμην, ταῦτα μίσγε, μίαν εμοϊραν τυροῦ και Releton evitoring the houban, so xay adater winers offon in olimin gran βε ξοπερος ή, χυκεώνα παι/ον μελι επιγέων δίδου 11 πιείν · και τών

ı.

50

ποτημάτων & δείται πιπίσχειν, χαὶ πυριην πυχνά, χαὶ τῷ θερμῷ 1 Mη om. G, Ald. - μηδί τ. δ. om. - τὸ vulg. - τὸν DHIJKO, Lind. - δραν (sie) θ. - χρησθαι θ. - και ύποχ. οπ. (DH, restit. al. manu) FG1KL. - 8 θ. - και ύποχ. οπ. (DH, restit. al. manu) γωματικών και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και ένας και

(BIC) V. - ZPTOVAI V. - XAI VROX. OIII. (DEGHILK I. - OROSULIA ALL. - OROSULIA πυριαν σ. — -η (και ν) τυικ. -ταυτας υντιπισημ. - υποσυμισαμενη απο.

Frob. - ὑποθυμιασαμενη GJKθ. - τωι (sic) pro ίτω θ. - νόσου τυίκ. - νφόσω

Trun. - υπουυμιασομανη σομν. - τος ομ. θ. - προσπ. ομ. DFGHIK. - επ. (δι.) μιυ ττω ν. - νυσου ναικ. - τος ομ. ο. - προσπ. ομ. DFGHIK. - επ. (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι.) (δι (has co) to talk - anythin or adaily C - anythin or adails talk . (υπο (u) το vuig. – σκληριή ως σφαιρή (... – σκληρή ως σφαιρα vuig. – «κ ξ)κος θ. – άπθ οπ. C. – καταφθείνει C. – οι C (D, al. manu olov) Η (I, el) 1 Κθ, Ald. – περιπν. Κ. – είρυαται (sic) C. – είρυασται θ. — μ. και οπ. (αλλικώς σκ. μ. ).

18υ, Λια. - περιπν. μ. - ειρυαται (30C) υ. - ειρυσεται υ. - - - παι υπα. άπολλυνται τυία. - ἀπόλλυνται θ. - προσφανέντα FGIK. - ἀσθ. (addunt τε C απολλυνται vuig. - απολλυται ο. - προυφανεντα τυσμ. - ασο. (πακαμ. το ο. ), και ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κακ. ο. κα

0) και όλιγα (addit και υ) κακιονα (κακειυεανισοι; sic pro κακ. υ), και ψ rulg.—Je pense que la leçon de θ, qui est la bonne, doit se lire κακάθα ην ίδη:— εούκ ἐγγίνεται L, Lind.—τούτου Jθ.— 1 π. χρή CDIJ.—πολ. και θερμώ Κ.—δτι pro & θ.— ε λινούσπερμα φώξαι και κόψαι θ.—και δ έλελ πειικ — πολ λλολίσσανος (sic) Ι Αλά — Ελω Lind — λοπούσε (alo) Α — επιδά χαι σερμω κ. - στι μευ κ. - - Ανσυσπερμα φωζαι και κοψαι σ. - - και θ εκεκ.

DHIK. - καὶ δλελίσφακος (sic) J, Ald. - ξύν Lind. - λεπτύσι (sic) θ. - ἐπιξε. faire une sumigation de tout le corps, puis administrer un purgatif cholagogue si elle est bilieuse, phlegmagogue si elle est pituiteuse; prescrire cuits le lait d'ânesse ou le petit lait de chèvre; si elle a la rate maladive, ne donner ni le lait ni le petit lait; pendant les mondifications user d'aliments émollients et relâchants; le poisson est meilleur que la viande; saire des sumigations utérines, mondisser avec les pessaires, administrer des injections. La semme, après avoir reçu une sumigation, ira auprès de son mari. La solution de cette maladie est

une grossesse.

129. (Dans ce cas il y a sans doute une lésion persistante de l'utérus peut-être un déplacement, ce qui cause le dépérissement, avec des accès d'hystérie indiquée par la boule au côté. De la Nat. de la F., § 38.) Si la matrice se porte aux côtes, il y a toux, douleur au côté, et l'on y sent une dureté semblable à une boule. Le palper est douloureux comme d'une plaie. La semme dépérit, elle semble atteinte de péripneumonie, elle se rétracte et devient bossue; les règles ne paraissent pas, ches quelques-unes elles ne paraissent que pour se supprimer, et alors elles sont faibles, en petite quantité et de mauvais aspect. Durant tout ce temps il n'y a pas de génération. Les choses étant ainsi, administrer l'élatérion pour évacuer par le bas, laver avec beaucoup d'eau chaude; appliquer les somentations qui conviennent; mettre les pessaires qui déterminent l'évacuation du sang. Prendre de la graine de lin, la griller, piler et tamiser; le pavot blanc aussi est utile, ainsi que la sauge avec de la fine farine d'orge, et le fromage de chèvre dont on a raclé la saumure; meler cela, une part de fromage, et une part de farine d'orge sans sel, et donner à boire dans du vin à jeun; le soir venu, préparer, en y versant du miel, un cycéon épais qu'on donne à boire. Administrer les breuvages dont il est besoin ;

σας C. – περιξύσας Lθ. – ἄὶ ἔην (sic) θ. — ο μοίραν (bis) θ. — ο καὶ om. Cθ.
 σδίδου πιεῖν C (θ, πίνειν). – δ' Cθ. – ἐσπέριος (ἔσπερος θ) ἢ (εἶη θ) (ἐσπερώση C) ταἰg. — " π. om. Cθ. – πομάτων Κ. – δὴ ἰᾶται pro δεῖται θ. – δεῖ DH. – πομάν θ. – Post θερμφ addunt δὲ Cθ. – καταιωνεῖν C. – αἰονάν θ.

καταιονζίν, καὶ τῆ ½ χειρὶ ἡσύχως καὶ μαλθακῶς καὶ διιαλῶς ἀποιθέειν ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὰς μήτρας, καὶ ἀναδεῖν το πλευρον ταινίη πλατείη, καὶ γαλακτοποτέειν βόειον γάλα ὡς πλεῖστον ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα σιτίοισι δὲ χρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοισιν. Ἡ δὲ νοῦσος περχνή τε καὶ θανατώδης, καὶ δλίγαι ἐκφεύγουσιν ὧδε μελεδαινόμεναι.

- 130. \*Ην \* δὲ ἐν τῆ ὀσφύι αἱ ὑστέραι ἐνῶσιν ἢ ἐν τῷ κενεῶνι, καὶ τη πνεῦμα μετάρσιον, καὶ πνῖγος ἔχῃ, \* ἄσθμά μιν λάζυται πυκινὸν, καὶ οὐκ ἐθέλει κινέεσθαι τρίψας θεῖον ἢ ἀσφαλτον ἢ κώνειον ἢ σμύρναν, μέλι ἔρθὸν παραχέας, \* ποιέειν βάλανον μακρὴν πάχετον, καὶ ἐντιθέναι ἐς τὴν ἔδρην.
- 131. Ἡν αὶ μῆτραι εἰλέωσι σφέας ἐς τὸ μεσηγὸ τῶν ἰξύων, ἐδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ τὰ σκέλεα εἰρύαται, καὶ τὰς κοχώνας ἀλγέει, καὶ δκόταν ἀποπατήση, ὀδύναι ἴσχουσιν τοξέαι, καὶ δ ἀπόπατος προέρχεται ὑπὸ βίης σμικρὸς, καὶ τὸ οὖρον στάζει, καὶ δλιγοψυχίη λαμδάνει. Όκόταν ὧδε ἔχη, χρὴ προσδῆσαι τῆ κύστει αὐλίσκον, καὶ ἐγκλύζειν ἐλαιον θερμὸν ἐς τὰς ὑστέρας, καὶ πυριῆν ἢ κοῦσαι πολλῷ καὶ θερμῷ ὕὸατι, καὶ ἐς ἔλαιον καὶ εὕδωρ καθίζειν τῶποθυμιῆν εἰς ὑπὸ τὰ αἰδοῖα κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ρῖνας εὐκόδεαν ἐπὴν δὲ ἡ ὀδύνη παύσηται, φάρμακον διδόναι ἀνω, τὴν δὲ κάτω κοιλίην οὐ χρὴ ταράσσειν. Ἐπὴν δὲ αὶ ὑστέραι καταστέωστ, φάρμακον πῖσαι κάτω <sup>10</sup> καὶ γάλα ὄνου, ἢν μὴ σπληνώδης ἢ ἔπειτα πυριῆσαι καὶ καταιονῆν τὰς ὑστέρας <sup>11</sup> τῷ ξὸν τῆ ὀάρνη, προστιθείς
- ¹ Κηρωτή (χωρὶ C; κυρωτή G) vulg. ἡσύχη καὶ μαλθακή θ. ἡσύχα C. ἀποθέειν G. τὰς μ. οπ. C. ² τῷ πλευρῷ vulg. τὸ πλευρὸν CLθ, Lind. γαλακτοπωτέειν βόῖον θ. χρήσθω θ. φεύγουσιν (ἐκρεύγουσιν θ; φεύγωσιν C) vulg. ³ δ² θ. δὶ ὡς ἐν C. -- ἐν οπ. DΦGIK. ἐῶσιν C. -- ετη Foes in mat., Liad. πνίγος DFGII. πνιγμάς θ. -- ἔχει C. ⁴ καὶ (καὶ οπ. Cθ) ἀσθμά μιν λάζ. I) vulg. ἐθελη F. κώνιον θ. περιχέας θ. ³ π. δὲ (δὲ οπ. J) β. vulg. Post μακρήν ασθθί δὲ C. πάχετον θ. παχείην vulg. ἐντιθέναι post ἔδρην Cθ. ° σπε ο Ε. μεσσηγύ τῶν ἰξίων J. ἔχει (ἰσχει Η; ἔχη J) καὶ τὴν vulg. Je supprime ce καὶ même sans mss. νιαιρὰν θ. νειαιρὴν Lind. νειέρην FHIK, Ald., Frob. ἰρύαται C. κοχῶνας DHI, Ald., Frob. κωγχῶνας (sic) CK. <sup>7</sup> δξεῖαι vulg. δξέαι θ. ὁ οπ. FG. ἀπὸ θ. μικρὸς Η. τρύζει (στρύζει θ; στάζει Cornar. ex loco de Nat. mul.) τε (τε οπ. Cθ) καὶ vulg. λειποψυχίη C. λιποψυχίη θ. δταν Cθ. δὲ ὧδε D. αὐλίσκον προσδήσαι πρὸς κύστιν sine χρὴ Cθ. προσδ. χρὴ J. ἔμφυσὰν (sic) πρὸς ρτο ἐγκλύζειν Ελ. θ. πο-

faire de fréquentes sumigations et des affusions chaudes; à l'aide de la main, éloigner du côté la matrice avec douceur, avec ménagement et d'un mouvement égal; serrer le côté avec un bandage de corps; prescrire le lait de vache en aussi grande quantité que possible pendant quarante jours; user d'aliments très-émollients. La maladie est sort dangereuse, et peu échappent, même ainsi traitées.

130. (Quelque attaque d'hystérie.) Quand la matrice est dans les lombes ou dans le flanc, que la respiration est élevée, et qu'il y a suffocation, la femme est en proie à la dyspnée, et elle ne veut pas se remuer. Triturer soufre, ou asphalte, ou ci-guē, ou myrrhe, ajouter du miel cuit, faire un gland allongé et gros, et le mettre dans le siège.

131. (Quelque déplacement de la matrice, peut-être une retroflexion. De la Nat. de la F., § 14.) Si la matrice s'enroule dans le milieu des lombes, il y a douleur au bas-ventre, les jambes se contractent, les hanches sont douloureuses; quand la femme va à la selle, des douleurs aignés se font sentir, les excréments ne sortent qu'avec effort et petits. L'urine coule goutte à goutte, et des défaillances surviennent. Les choses étant ainsi, attacher une canule à une vessie, et injecter de l'huile chaude dans la matrice; donner des bains de vapeur ou laver avec beaucoup d'eau chaude, et prescrire des bains de siége composés d'huile et d'eau; faire des fumigations fétides sous les parties génitales, aromatiques sous les narines. Quand la douleur a cessé, évacuer par le haut, mais ne pas troubler le ventre inférieur. Quand la matrice est remise en sa place, administrer médicament qui évacue par le bas, et le lait d'anesse, si h rate n'est pas maladive; puis donner des bains de vapeur,

ριάν θ. — <sup>8</sup> iζ (ές om. Cθ) Gδ. valg. – καθιζέσθω θ. – καθ ύποθυμαζιν θ. — <sup>8</sup>δλ om. Cθ. – πίσαι pro διδόναι Vatic. Codd. ap. Foes in hot. – καταστώσι θ. — <sup>16</sup> καθ θ. – καλ om. vulg. – καταιονήν vulg. – καταιονήν C. — <sup>11</sup> τδ (τώ Ca., Lind.) vulg. – σύν θ. – προστιθέναι Η. – καθ προστιθέναι θ. – δ μή δ. om. **IFGHIKL.** – δήξηται vulg. – δίξηται C. – δήξεται θ. – κάπιτα θ. – χρώμασι **μευ άρ.** CFGHIK. – έχη θ. – πολλαλ om. Cθ. – πάροθ θ. – πολλάκις om. C. – δε τὸ πολὸ pro πολλάκις θ.

ται · άτοκοι δέ πολλαί καὶ πηραί τὰ σκέλεα πολλάκις γίνονται. ἀρώμασι, παρά τὸν ἀνδρα ἴτω, καὶ ἢν ἐν γαστρὶ ἴσχη, ὑγιὴς γίνεπροσθετὸν καθαρτήριον δ μὴ δήξεται · κάπειτα θυμιωμένη τοῖσκ

- 132. ¹ Όχόσησι εἐ τὸ στόμα χλίνεται ἐτέρωσε καὶ προσπίπτει τῷ ἰσχίω, γίνεται γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέρην καθαίτοῦ ἰσχίω, γίνεται γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέρην καθαίρεσθαι καὶ τὴν γονὰν δέχεσθαι ²καὶ μὴ παιδοποιέειν ταῦτην πυριῆν χρὴ τοῖσιν εὐωδεσι, καὶ μετὰ τὴν πυρίην, ἢν παρασημήνη, τῷ δακτύλω ἀποστῆσαι ἀπὸ τοῦ ἰσχίου κάπειτα ἔξιθύνειν τοῖσι δαιδίοισί τε καὶ τῷ μελίβδω οὐ γὰρ βιήσεται θοῶς, ὡς εἴρηται. "Όταν δὲ κατὰ θαίρειν, καὶ ε τάλλα προσηκόντως ποιέειν.
- 133. <sup>6</sup> Όχόσησιν αί υστέραι προσπίπτουσι πρός τὸ ἰσχίον, ἢν μὴ ταχέως ἀφιστέωνται καὶ πάλιν ἐς χώρην καθιστέωνται, προσαυαίνονται πρός τῷ ἰσχίφ, ἀνάγκη δὲ τὸ στόμα ἀπεστράφθαι καὶ ἀνωτέων <sup>7</sup> οἴχεσθαι, ὅταν δὲ ἀποστραφῆ, ξυμμύσαι, <sup>8</sup> ἐκ δὲ τοῦ ἀπεστράφθαι τε καὶ ξυμμύσαι, σκληρον γενέσθαι, καὶ <sup>9</sup> ζυμμύενν καὶ πεπηρωμένον τὸ στόμα τῶν ὑστερέων εἶναι <sup>10</sup> καὶ ἀποκλεισθέντα ἐπαναπέμπει τὰ ἐπιμήνια ἐς τοὺς μαζοὺς, καὶ βεδρίθασιν οἱ τιτθοί τοι ἡ γαστὴρ ἡ <sup>11</sup> νειαίρα ἐπῆρται, καὶ δοκέουσιν αὶ ἀπειροι ἐν γαστρὲ
- ' Όχόσοισι J. δσησι θ. έτέροσε Η. χαθαίρεσθαι χαὶ om. θ. ού παιδοποιέει C (θ, παιδοποιεί). - πυριάν θ. - 3 πυριήν FHI. - πυριήν GO, Ald. - παρασπασεμένη (ήν παρασημήνη θ; παραφεσαμένην Foes in not., Lind.) τῷ vulg. - κἄπιτα ἐξειθύνειν θ. - δεδίοισι DFIJK. - δὲ δίοισι G. - βιάσεται C. - βήσεται L. - βιήσετο L ex manuscripto. - 'γίνονται vulg. - γίνωνται CDFGIJK. — \* τὰ άλλα C. - τὰ λοιπὰ θ. - προσ. οιι. Co. — \* ήσι & 6. - αί DKLθ, Lind. - αί om. vulg. - προσπίπτωσι θ. - Post μή addit γάρ C.τάχα CDHJK. - ταχία (slc) G. - Ante έ; addit τάχα θ. - καθιστώνται θ. προσαυαίνωνται πρός τὸ Ισχίον καὶ ἀνάγκη τὸ θ. - τὸ Ισχίον L. - "Ισχεσθαι vulg. (H, al. manu, erat prius ξχεσθαι sic). - οξχεσθαι CFHLIKLO, Lind. άποστραφθέν pro αποστραφή II. — ε έκ.... ξυμμύσαι om. (DH, restit. al. manu) FGIJK. - έχ.... γενέσθαι om. θ. - \* μύειν Cθ. - πεπωρωμένον θ. πεπληρωμένον, al. manu πεπη.... D. - τὸ σ. τῶν ὑστ. om. δ. - ὑστερείων C. - 10 αποχλεισθέντ**ων δὲ** ἐπαναπέμπειν τὰ ἐπιμήνια (τὰπιμήνια **l) ἐς τοὸς** μαζούς καὶ βεδηότας (βεδηώτας Ι) τοῦ στήθεος (τοὺς τιτθούς ρεο τ. στ. C) ποιέει (ποιέειν DH) καὶ ἡ vulg. - καὶ ἀποκλεισθέντα ἐπαναπέμπει τὰ ἐπιμήνια έ, τους μαζούς, και βεδρίθασιν οί τιτθοί και ή 6. - " νιαιρά θ. - νεεί FGI, Ald., Frob. - veraion D. - veraioa vulg. - veraion Lind. - veiepa HK. νεία:ρα J. - ἐπῆρται om. C. - δοχεύσιν C.



faire des affusions sur la matrice avec de l'eau de laurier, mettre un pessaire mondificatif qui ne soit pas irritant, puis, après une fumigation aromatique, elle ira auprès de son mari, et, si elle devient grosse, elle guérit. Mais beaucoup de femmes restent stériles et souvent perdent l'usage de leurs jambes.

132. (Obliquité latérale de l'orifice utérin. Le redresser avec le doigt, avec les bâtonnets, avec la sonde.) L'orifice utérin s'incline d'un côté et se porte vers la hanche; c'est encore un empêchement à la mondification de la matrice, à la réception du sperme et à la génération. Dans ce cas il faut faire une fumigation aromatique; et, après la sumigation, si l'indication existe, éloigner de la hanche la matrice avec le doigt; puis la redresser avec les baguettes de pin et les sondes de plomb; car, comme il a été dit, elle ne cède pas à une force qui s'exerce rapidement. Quand elle a repris sa situation naturelle et est ouverte, mondisser avec des pessaires émollients, et tout le reste comme il convient.

133. (Obliquité latérale devenant chronique. Accidents qui en résultent. Les règles supprimées font gonfler les mamelles. Cela donne naissance à de petites tumeurs qui dégénèrent en cancers mammaires. Exposition des signes qui précèdent et annoncent la dégénération cancéreuse. Une des bases du traitement est une fumigation ayant pour but de produire de l'air dans Le matrice et de la rendre mobile. Ensuite on emploie les bâtonnets, qui sont ici décrits et dont l'usage est expliqué. Une sonde en plomb alterne avec les bâtonnets. L'auteur se complait à détailler tout le traitement. Comme l'absence des règles est une partie de la maladie, il faut les rappeler; et, pour cela, il institue un régime jour par jour, d'une époque à l'autre; régime que l'un continue deux mois et trois mois si les règles ne viennent pas tout d'abord, et qui, ajoute-t-il en terminant, convient à toutes les maludies de ce genre.) Quand la matrice se porte à l'ischion, si elle ne s'en éloigne pas promptement pour revenir à sa place, elle s'y dessèche; nécessairement l'orifice est dévié, porte plus haut, et, en raison de la déviation, sermé,

έχειν· πάσγουσι <sup>1</sup> γὰρ τοιαῦτα οἶά περ αἱ κύουσαι μέγρι μηνῶν έπτὰ <sup>2</sup> ἢ ὀκτώ· ἢ τε γὰρ κοιλίη ἐπιδιδοῖ κατὰ λόγον τοῦ χρόνου, καὶ τὰ στήθεα ἐπαίρεται, καὶ γάλα δοκέει ἐγγίνεσθαι· ὁκόταν δὲ οδτος ὁ γρόνος ὑπερπέση, οἴ τε τιτθοὶ <sup>3</sup> ξυνισγναίνονται καὶ ἐλάσσονες γίνονται, καὶ ἡ κοιλίη τωὐτὸ πάσγει, καὶ τὸ γάλα ἀποδέδρηκεν ἄδηλον, καὶ ἡ κοιλίη ἐπ' ἐκεῖνον τὸν γρόνον, <sup>6</sup> δν χρὴ τίκτειν, ἐπειἐὰν ἔλθη, ἀπολωλε καὶ ξυμπίπτει. Τοιούτων δὲ γινομένων, αἱ ὑστέραι ἰσγυρῶς ἐς ὀλίγον γρόνον <sup>8</sup> ξυνέργονται, καὶ τὸ στόμα αὐτέων ἐξευρεῖν οὐχ οἶόν τε, οὕτω πάντα <sup>8</sup>ξυνειρύονταί τε καὶ ξυναυαίνονται, καὶ ἐν τοῖσι τιτθοῖσι φυμάτια ἐγγίνεται σκληρὰ, τὰ μὲν μέζω, τὰ

τέων φύονται καρκίνοι κρυπτοί. Μελλόντων δὲ καρκίνων ἔσεσθαι, πρότερον ετὰ στόματα ἐκπικραίνονται, καὶ ὅτι ᾶν φάγωσι πάντα δοκευσι πικρὰ εἶναι, καὶ ἤν τις πλείονα δῷ, ἀναίνονται λαβεῖν, καὶ σχέτλια δρῶσι παράφοροι εδὲ τῆ γνώμη, καὶ οἱ ἀρθαλμοὶ σκληροὶ, καὶ βλέπουσιν οὐκ ἀξέα, καὶ ἐκ τῶν τιτθῶν ἐς τὰς σφαγὰς ἀδύναι διαίσσουσι 10 καὶ ὑπὸ τὰς ὡμοπλάτας, καὶ δίψα ἴσγει, καὶ αὶ θηλαὶ

δε ελάσσω · γκαι ουκ εκπυούνται, σκληρότερα δε αιεί · είτα εξ αυ-

Χρόνου, οὸ δύνανται ὑγιέες γίνεσθαι, 16 άλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 11 καὶ αὖται πᾶν τὸ σῶμα λελεπτυσμέναι εἰσὶ, καὶ το καὶ ἐμπεπλασμέναι εἰσὶν, οὐκ ἀειρόμεναι πνεῦμα μινυθῶδες, 12 καὶ οὐκ δὸμῶνται οὐδὲν, καὶ ἐν τοῖσιν οὔασι πόνος μὶν καρφαλέαι, πῶρος 14 δὲ ἐνίστε. 'Οκόταν οὖν ἐς τόσον προίωσι τοῦ καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι, 16 ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτίων καρφαλέαι.

¹ Γάρ τὰ (τὰ can. Cθ) τοι. vulg. -- ² καὶ pro ἡ Cθ. -- γὰρ θ. -- γὰρ οπ. vulg. -- ἐπιδοῖ (sic) C. -- ὅταν θ. -- τε om. θ. -- ³ σ. vulg. -- ξ. C, Lind. -- ἐλάσ-

σους γίνονται vulg. - γίνονται ελάσσους C (θ, ελάσσονες). - τὸ ἀυτὸ vulg. (DFGHIJK, αὐτό). - τωὐτὸ Cô. - ἀποδέδρακεν θ. - ἐς pro ἐπ' θ. - ἀἐν Φ (ðν pro ἐν Φ θ) ἐδόκεε (χρὴ θ) (ἐνεδόκει pro ἐν Φ ἐδ. C) τίκτειν vulg. - ἀκοδέδρηκε (ἀπόλωλε θ) τε (τε om. θ) καὶ vulg. - τοιοῦτον δὲ γινόμενον vulg. - τοιοῦτων δὲ γινομένων Cθ, Lind. - χρόνον δλίγον θ. - ἀσ. vulg. - ξ. DFB IJK. - αὐτέων om. C. - οὐκ Frob. - οὐχοιονται (sìc) θ. - οὕτως CDFGKθ. - α θ. - ξυνιρ. C. - συναυ. θ. - ἔν τε τοῖσι sine καὶ C. - φύμκτα θ. - γίνονται Vulg. - ἐγγίνεται G. - μείζω Cθ. - τὰ δ' οῦ pro τὰ δὲ ἐλ. θ. - ἐλάττω C. - ἐνταῦτα δὲ (δ' C) οῦ γίνονται ἔμπνα, ἀλλ' αἰεὶ σκληρότεραι (σκληρότερα ΚL,

Lind.) γίνονται \* είτα (είτ' C) εξ vulg. - και ούκ έκπυσυνται, σπληρότερα εξ εί (sie) παι έξ θ. - αύτων Cθ. - κερκίνοι DI, Ald., Frob. -- \* κατά στόμα puo τὰ στ. L, Lind. - ήν pro ἀν C. - δοκεύσι vulg. - δοκεύσι Cθ. - είναι πιφά θ. - πλείω vulg. - πλείονα θ. - δοι (sic) ἀνάγονται θ. - σχεταία vulg. - σχέτλια είθ. -- \* εξ καὶ τη θ. -- οἱ θ. -- οἱ σπ. vulg. - σκηροὶ (sic) Η. - καὶ οὸ βλ. δξέε

Obstruant la voie des règles, il les renvoie aux mamelles, sur lesquelles elles viennent peser. Le bas-ventre se soulève, et les femmes inexpérimentées croient être grosses; en effet elles éprouvent tout ce qu'éprouvent les femmes enceintes jusqu'à sept mois ou huit : le ventre se développe en proportion du temps, le sein se gonfle, et du lait semble se produire. Mais, quand cette époque est dépassée, les mamelles s'affaissent et diminuent de volume, le ventre s'affaisse également, la lait a disparu sans trace, l'abdomen, quand l'époque où l'accouchement devait se faire est arrivée, tombe et se perd. Cela fait, la matrice se contracte fortement en peu de temps; il est impossible d'en trouver l'orifice, tant tout s'est resserré et desséché. Dans les mamelles se forment des tumeurs dures, les unes plus grosses, les autres plus petites; elles ne suppurent pas, mais deviennent incessamment plus dures; puis il s'y forme des cancers eachés. Au moment où vont naître les cancers, la bouche d'abord devient amère, tout ce que les semmes mangent a un goût d'amertume; si on leur en donne davantage, elles refusent de le prendre, et font des choses dégoûtantes. Leur intelligence se derange, les veux sont secs; la vue est émoussée. Des douleurs passent des mamelles aux jugulaires et sous les omoplates. Il y a soif. Le mamelon est desséché, et le corps entier est amaigri. Les narines sont sèches et obstruces, elles ne se tiennent pas droites; la respiration est petite; l'odorat est éteint. Dans les creilles il n'v a pas de souffrance, mais il s'y forme quelquesis une concrétion. Quand le mal est arrivé à cette époque, il ne peut plus guérir, et il cause la mort de la malade. Mais quand il est soumis à un traitement avant d'avoir fait tant de

<sup>0.-</sup>ele veig. - èc Co, Lind. - diatous: C. - 10 xal om. 0. - roue pro ràe C. -**Μη D.** - Εχει DH. - αί om. DH. — " καὶ πάσα λεπτύνεται θ. - λελεπτισμέvalg. - λελεπτυσμέναι CDHJK. - at om. D. - άθηρόμεναι (sic) θ. -**" nai oổn om. 6. – oùn om. C. – ბ**δμάται DJ. – ὀδρώται CH. – δ' οὐδέν **6**. \*F 6. - όπόταν 6. -δὲ pro σὖν J. - ἐνταῦθα pro ἐς τόσων C. - τοσοῦνον **Q'**, Link - mpobart C. - yevéstai C. - sállá nollés de de 6. - vos. Cit.

των νουσημάτων την δε πρότερον τη ες τόσον αφικέσθαι θεραπευθή, καὶ λυθή τὰ ἐπιμήνια, ὑγιής γίνεται. Θεραπεύειν δὲ τὸς τοιάσδε δδε \*χρή · πρώτον μέν άπάντον, ην έτι ίσχυρην εούσαν λαμδάνης, άποσχεψάμενος ες τὸ άλλο σώμα φαρμαχεύειν, όχοίης ἄν τινος δοχέη δεϊσθαι καθάρσιος· όκόταν εἐ καταστήσης τὸ σῶμα, οῦτως ἰέναι ³ ἐς την των υστερέων θεραπείτν. Ήν δὲ μηδὲν δοχέη τὸ πᾶν σώμα χινητέον είναι, μηδέ αί προφάσιες έντεῦθεν ώρμησθαι, άλλ' αί ύστέραι \*έφ' έωυτέων το νούσημα έγωσι, της θεραπείης ενάργεσθαι ώδε: πυριήν πρώτον τὰς ὑστέρας δόλε χύτρινον λαδόντα δσον δύο έκτέας γωρέοντα, κάνειον επιθείναι εκαί ξυναρτήσαι, δκως παραπνεύσεται μηδέν επειτα δο έχχοψαι τοῦ χανείου τὸν πυθμένα, καὶ ποιξωπι όπήν : ἐς δὲ την όπην ἐνθεῖναι χάλαμον, μῆχος ὅσον πηχυαῖον: ένηρμόσθαι δὲ χρή τὸν χάλαμον τῷ χανείῳ χαλῶς, ὅχως μή <sup>8</sup> παραπνεύσεται μηδαμώς · δχόταν δὲ ταῦτα σκευάσης, ἐπίθες τὸ κάνειον έπὶ τὸν χύτρινον, περιπλάσας πηλώ δταν δὲ ταῦτα ποιζσης, βόθρου δρυζον, δσον δύο ποδοιν βάθος, μηκος δὲ δσον χωρέειν τὸν χύτρινον. έπειτα \* χρη εγκαίειν ξύλοις, εως τον βόθρον διάπυρον ποιήσης \* δεων δε διάπυρος γένηται, έξελειν 10 χρή τὰ ξύλα και τῶν ἀνθράκων οξ δε εδρότατοι έσονται καὶ διάπυροι, την δὲ σποδιην καὶ την μαρίλην ἐν

' Ή θ.- τοσούτον Q', Lind. - ἀφίκεσθαι (sic) I. - θεραπεύηται, λύεται τὰ έπ. και ύγιης θ. - τοιαύτας CL, Lind. - 2 ἀποσκεψάμενος ήχρη (slc) και ές τὸ pro χρή.... ἐ; τὸ θ.-πρῶτον καὶ (μὲν pro καὶ CDGIK, Ald., Lind.) die. vulg. - & Locav FGIJ. - elç vulg. - &; CDK, Lind. - pappareverv.... oupe om. C. - όποίης θ. - δοκέει vulg. - δοκέη DFGHIJK. - φαρμακείης και ώδε pro καθάρσιος.... ούτως θ.-Post ούτως addit δόε C. - 3 έπί Co.- ύστέρων DF. - ύστερών J. - προφάσηες C. - όρμησθαι vulg. - ώρμησθαι J. - ώρμησθαι (sic) θ. - όρμεῖσύαι C. - 4 έρ' (άρ' Cθ) ἐωυτών (ἐκυτέων C) τulg.νόσημα CDIJK. - Ισχωσιν, έντευθεν ές την θεραπείην έναρχεσθαι ποιεύμενον, ποιέτιν δὲ ώδε πυριήν C. - πυριήν.... ώδε oni, J. - λαδοντα θ. - λαδ. om. vulg. - έχταίας δύο C. - δύο πτεας (sic) L. - χοέας θ. - έπτέα (sic) (D, al. manu έπταίας) FGHIJ. - έπτέας Κ. - χωρεύντα C. - κανείον vulg. - κάνιον CO. νίον DFGHIJK, Ald., Frob. - In marg. δρα τὸ μηχάνημα τοῦ σοροῦ DH. - δαπαρτίζων pro καί ξ. θ. - ξυναρτίσαι J. - δπως μή παραπνεύση sine μηδέν θ.-παραπνεύσηται vulg.-Je lis παραπνεύσεται, même sans mas.; voy. trois lignes plus bas. -- 6 δε κόψαι vulg. -δ' ἐκκόψαι θ. -τοῦ κ. οκrestit. al. manu post πυθμένα cum κανίου D. - κανίου CFGHIJKO, Ald., Frob. - ποήσαι F. - ποιιειν Co. - ' ταύτην pro την όπην 0. - μήκο; om. C. δσον μήκος θ. - πηχαΐον FJ. - πηχυαΐον CDHIKO. - πηχιαΐον vulg. - ἐαρμ σθαι (sic) FG. - ἐναρμόσθαι (sic) CDIK, Ald., Frob. - τὸν x. om. 6. - κανίο

progrès, et que les règles se rétablissent, la femme guérit. Voici comment il faut agir en ces cas: avant tout, si la malade vous échoit encore forte, considérer l'ensemble du corps et administrer l'évacuant propre au genre d'évacuation qu'on voudra provoquer. Quand le corps est ainsi remis en état, on procède au traitement de la matrice. Si le corps ne paraît devoir être évacué d'aucune façon, si le mal ne semble avoir aucune cause de ce côté, et que la maladie soit purement utérine, il faut entamer ainsi le traitement. On donnera d'abord une fumigation à la matrice : prendre un vase de la contenance de deux setiers, y mettre un couvercle arrangé de manière qu'aucune vapeur ne puisse trouver une issue, puis percer le fond du couvercle et y pratiquer un pertuis; dans le pertuis mettre un roseau long d'une coudée; le roseau sera bien installé dans le couvercle de manière à ce que la vapeur ne se perde pas ; quand ces préparatifs sont faits, mettez le couvercle sur le vase et lutez. Puis creusez un trou de deux pieds de prosondeur et assez large pour recevoir le vase; alors on y brûle da bois jusqu'à ce que le trou soit très-chaud; cela fait, on ôte le bois et ceux des charbons qui sont les plus gros et les plus enflammés, mais on y laisse la cendre et le poussier. Quand le vase s'èchausse et que la vapeur en sort, si elle est trop chaude, on attend; sinon, on fait asseoir la femme sur le bout du roseau, qui est introduit dans l'orifice utérin, et l'on fait la fumigation; si l'appareil se refroidit, on jette des charbons ardents, prenant garde que la fumigation ne soit pas trop active; si, par l'addition des charbons, elle devient plus active qu'il ne saut, on diminue le seu. On aura soin de donner cette fumigation par un beau temps, sans vent, afin que la semme

CDFGHIJO, Ald., Frob. - κανονίω Κ. - δπως θ. — \* παρανεύσηται vulg. - παρακεύστται θ. - μηδ' άμα θ. - Il faudralt lire μηδαμά. - μηδαμού CDHIJL, Lied. - δπόταν θ. - σκευάσας έπιθεὶς θ. - κάνιον CO. - κανίον DFGHIJK, Ald., Frob. - περιπλάσαι θ. - καὶ δρύξαι βοθρον ρτο δταν.... δρυξον θ. - δνυξων J. - χωρέον L. — \* καίειν χρή θ. - ώς θ. - βάθρον C. — \* χρή οπ. θ. - τοὺς ἀνθρακας θ. - οἱ vulg. - οἱ HI. - ౘ FGJ. - ἀδρότατοι Fl. - άδροὶ θ. - σποδίην IJKθ, Frob.

τῷ βόθρω καταλιπείν. 1 δκόταν δὲ δ χύτρινος ζέση καὶ ἡ ἀτμές έπανη, ην μέν 3 ή λίην θερμή ή πνοιή, έπισχείν, εί δέ μή, καθίζεσθα έπὶ τὸ ἄκρον τοῦ καλάμου, καὶ ἐνθέσθαι ἐς τὸν στόμαχον, ἔπειτα πυριησαι ήν δε ψύχηται, άνθρακας διαπύρους παραδάλλειν, φυλασσόμενος, 3 ένα μη όξεην ποιήσης την πυρίην. Αν όξ παραδαλλομένων τῶν ἀνθράκων ὀξείη γένηται ἡ πυρίη μᾶλλον τοῦ δέοντος, ἀφαιρέων τῶν ἀνθράχων την δὲ επυρίην χρη κατασκευάζειν ἐν εὐδίη τε καὶ νηνεμίη, ώς μή ψύχειν, άμφικεκαλύφθαι δέ χρή άμφιέσμασιν, ές δέ τὸν 6 χύτρινον χρή βάλλειν σκόροδα τῶν αὐων, 7 καὶ ὕδωρ ἐπιχέαι, ώστε δύο δακτύλους υπερίσχειν, και καταβρέζαι ως άριστα, έπιχέει δέ και φώκης έλαιον και ούτω θερμαίνειν, πυριήν δέ χρή πουλών χρόνον. Μετά δὲ τὴν 8 πυρίην, ἢν ἢ δυνατή, λουσάσθω τὸ μὲν δλον σώμα πρὸς ήδονήν, την δὲ όσφὺν και τὰ κάτω τοῦ όμφαλοῦ πλέονε. δειπνείν δε δούναι μάζαν ή άρτον και σκόροδα έφθα, τη δε δστεραίη, ην μέν διαλελυμένη ή πρός την πυρίην, διαλιπείν την ήμέρην τεύτην 3 ήν οὲ μή, πυριῆν οπίσω τυριωμένη οὲ, ήν ούνηται απέψασθαι, κελεύειν ψαῦσαι τοῦ στόματος. 10 'Η πυρίη αθτη φύσης εμπίπλησι τὰς ὑστέρας καὶ ἐς ορθὸν μᾶλλον άγει καὶ ἀναστομοῖ. 11 🕰ς οὖν τοιαύτης ἐούσης τῆς πυρίης καὶ ταῦτα ποιέειν δυναμένης, οὕτω πυριήν δεϊ. 18 "Όταν δὲ πυριήσης, ἐπεμδάλλειν χρή τῶν σκορόδων, και της φώκης του έλαίου έπιχέειν · δρην δε ταυτα, άχρις αν δοκέωσιν αί ύστέραι πεφυσησθαι, καί τὸ στόμα άνω είλκύσθαι Ισχυρώς. πρός γάρ την πυρίην ταύτην 13 τοιάδε έσται. διαιτήν δέ μετά τάς πυ-

<sup>&</sup>quot;Όπόταν θ.- ή οπ. θ.- ἐπανίη CJθ. — ² εἶη θ.- πνοὴ τυἰς.- πνοὴ Cθ.
- πυριῆσθαι θ.- φυλασσόμενον θ. — ³ ὡς μὴ δξέη ἡ πυρίη θ.- ὅκως C.δξείην τυἰς.- πυριὴν FG. — ⁴ φαίνηται pro παραβαλλομένων.... δέοντος θ.
— ⁵ πυριὴν FGI.- Post χοὴ addit τὴν δὲ θ.- εὐδίησιν, ὅκου ἀνεμος μὴ προσ
πνεύση μηδὲ προσψύξη τυἰς.- εὐδίη τε καινὴν ἐμίη (sic) ὡς μὴ ψύχειν θ.Lisex καὶ νηνεμίη.- ἀμρικαλύπτεσθαι θ. — ° χύτρινον ἐμβάλλειν σκορόδια
τῶν λύων (sic) θ.- δεῖ J.- ἀνων, sic, al. manu αύων D.- Post αὐων addit
καὶ πλείονα μὲν καταθρύπτειν τῶν κατακανμένων (κεκαυμένων C; κατακεκομένων Cornar, Foes in not., Lind.) τυὶς.- καὶ... κατακεκαυμένων
οπ. θ. — ² καὶ ὕδωρ ἐπιχέαι ὡστε αὐτὰ καταβρέξεται (καταβρέξει CJ) καὶ
ὑπερέχειν τὸ ὕδωρ τουτέων οἶον (δσοι J) τρεῖς δακτύλους, καὶ ἐπιχείν φώκης
τυἰς.- καὶ ὕδωρ ἐπιχέαι ὡστε δύο δακτύλους ὑπερίσχειν καὶ καταβρέξειων
(εἰε) ἐριστα, ἐπιχέαι ὁὰ καὶ ἐωκης θ.- Je lis, dais θ, καταβρέξει ὡς ἀριστα.
- οὕτως τυὶς.- οῦτω Jθ.- χρὴ οπ. Jθ. - πολλὸν θ. — ° πυρτῆν θ. - ἢν ¾ δ.

jette de l'ail sec, on verse de l'eau de manière à recouvrir l'ail de deux doigts de liquide; on le laisse bien macérer; on ajoute aussi de l'huile de phoque; et alors on chausse. La sumigation doit être prolongée beaucoup. Après la fumigation, si elle est en état, elle se lavera le corps entier à son gré, mais les lombes et les parties sous-ombilicales avec beaucoup d'eau. On donnera pour le dîner de la polenta ou du pain et de l'ail bouilli. Le lendemain, si la fumigation l'a épuisée, on interrompt pour ce jour-là; sinon, on recommence. Pendant la fumigation, si elle peut y toucher, on lui prescrit de reconnai-

tre l'état de l'orifice utérin. Cette fumigation remplit d'air l'utérus, le redresse et l'ouvre; c'est parce qu'elle est telle et capable de produire ces essets qu'on la pratique. Quand vous l'administrez, il faut jeter de l'ail et verser de l'huile de phoque; on fait cela, jusqu'à ce que la matrice paraisse remplie d'air et l'orifice tiré fortement en haut; résultats qu'aura en esset cette sumigation. Le régime, après ces sumigations, est le même qu'après d'autres sumigations. Quand la matrice se déplace et devient mobile, on fait une fumigation avec la racine de fenouil, préparant de la même façon un autre vase. On lave les racines de fenouil, on les broye, et on les jette dans le

om. θ. - δυνατόν JK. - μέν ουν (ουν om. θ) όλον vulg. - πλέον (addunt ei G, εί θ) τulg. - Je lis cela πλέονι. - δοῦναι οπ. θ. - ή θ. - ή οπ. vulg. - δ' Cθ. διαλημένη (sic) C. - o el Co. - οπίσω om. θ. - Post ην addit μέν θ. - σχέψαοι οπ. θ. — 10 ην ή πυρίη αὐτέη φύσης (φύσσης J; φύσησιν L, Lind.) έμται τας ύστέρας, έμπιπλάμεναι δε φύσης (φύσσης J; φύσησι Lind.) τὸ στάμα (σώμα CDHIJK) έχ του λίην άπεστράφθαι χαι προσπεπτωχέναι πρός τῷ ἰσχίφ, ως ὀρθὸν μάλλον καθεστάσι (καθεστώσι Lind.) καὶ ἀναστομούνται 🌉 - ή πυρίη αύτη φύσης ένπίμπλησι τὰς ὑστέρας καὶ ἐς ὀρθὸν μαλλον έμειν και άναστομοί θ. - Je lis άγει. - "ώς... δεί om. θ. - ταύτης D. φπόταν θ. - εμδάλλειν vulg. - επεμβάλλειν θ. - σκορδίων θ. - σκοροδέων (sic) L. - tarysīv 0. - ôpāv 0. - aypt C0. - av om. C. - dexword vulg. - dexsuστι C. - δοκέωσι θ. - πεφυσσήσθαι J. - είλαῦσθαι FIK, Ald., Frob., Lind. -**Θεύσθαι D.** — 13 τοια (sic) θ. – διαίτην Cθ. – τούς pro τάς C – ώστε pro ώς 📭 C. - τὸ qm. J. - πυριήτο vulg. - πυριήτω C. - έπυριήτο θ. - δταν δ' θ. τακινηθώσιν rulg. - άνακινηθέωσιν C. - άνακεινηθέωσιν θ. - μαςάθου CFG

HUKO, Ald.

ρίας, ώς ότε τὸ πρότερον ἐπυριῆτο. Όχόταν δὲ ἀναχινηθέωστι αί ύστέραι καὶ εύλυτοι γένωνται, πυρ:ῆν μαράθρου βίζησιν, ¹ έτερον χύτρινον χατασχευάσας τὸν αὐτὸν τρόπον, τὰς δὲ βίζας τῶν "μαράθρων άμφιπλύναντα φλάσαι, καὶ ές τὸν γύτρινον έμβαλεῖν, καὶ ἐπιχέας δόωρ τον αύτον τρόπον πυριην. Μετά δε ταῦτα λούειν, και ες έσπέρην δειπνείν μάζαν· ήν δὲ ἄρτον βούληται καὶ βολδίδια καὶ σηπίδια τών σμικρών, εν οίνω εψείν και ελαίω, και παρέγειν έσθίειν. εν δε τη πυρίη πειρησθαι του στόματος ψαύειν. \* αυτη ή πυρίη άγει τὰς υστέρας άγχιστα ταῦτα δὲ χρή ποιέειν ἐφ' ἡμέρας πέντε 🕽 εξ, σκεπτόμενον ες την άνθρωπον. κην μεν διαλύηται και άσθενης γίνηται, διαλαμδάνειν ές όσον δεί χρόνον . ήν δέ μή διαλύηται, πυριῆν ανά πᾶσαν ήμέρην. Μετά δὲ τὰς πυρίας \* πειρῆσθαι προστιθέναι τῶν προσθέτων τῆς σιάλου δαιδὸς τῆς πιοτάτης, γρίσμα δὶ λίπε έστω, ποιέειν δὲ μῆχος μὲν δαχτύλων ές, πληθος δὲ πέντε ή ές, εξοος δε εξουρά είναι δε θάτερον θατέρου συικρώ παγύτερον το δε <sup>7</sup> παχύτερον είναι δκόσον δάκτυλος δ λιχανός, καὶ τὸ είλος **δμοιον τῷ** δακτύλο εξ άκρου λεπτότατον, ε άγομενον δε παχύτερον ποιέειν δε οις λειότατόν τε και στρογγυλώτατον, φυλασσόμενον δκως σχινδαλμός μηδείς έσται · προστιθέναι δέ πρώτον το λεπτότατον · 10 δταν δέ προσθήται, αναπαυέσθω δχως μή έχπέση φυλάσσουσα • 11 προστεθέσθω δὲ πρῶτον τὸ ἄκρον, εἶτα αἰεὶ μᾶλλον, όμοῦ τε ἐπιστρέφει» και ακωθέειν κυκλόσε το δαίδιον και δκόταν σμικρόν προσδέζηται. έπισχεῖν 12 ἐπὶ τῷ σμικρῷ τουτέῳ, φυλάσσουσα ώς μή ἐκπέση · εἶτα

" Έτερόν τε (τε οπ. Cθ) κατασκευάσαι (κατασκευάσας θ) rulg. — " μαράθων CFGHIKθ. Ald., Frob. — φλάσθαι rulg. — θλάσθαι CDFHIJKL. — φλάσκει θ, Lind. — ἐμβάλλειν C. — καὶ ἐπιχέαι δ. καὶ τὸν θ. — ταῦτα οπ. θ. — " βάλδια θ. — βολδιτία Cornar. — βολόδια al. manu βολδίδα D. — Gal. Gl. : βολδιτία, τὰ ὑπὸ τῶν πολλῶν βομβύλια προσαγορευόμενα ' γένο; δέ ἐστι τοῦτο μικρῶν πολνπόδων. — σιπίδια FHIK. — σηπίδα D. — μικρῶν C. — Post οἰνφ addant πάντα C, δὲ πάντα θ. — καὶ ἐν (ἐν οπ. Cθ) ἐλ, rulg. — καὶ παρ. ἐσθ. οπ. Ch. — πειρῶσθαι θ. — ' ἢ πυρίη ἄγειν (αὐτὴ ἡ πυρίη ἄγειν C) (πυριήσσειν κίε μτο πυρίη άγειν Κ) τὰς ὑστ. ἄγχιστα ' ταὐτας χρὴ πυριῆν ἐφ' ἡμέρας (ἡμέρας θ. — ' ἢν Cθ. — διάλυτός τε καὶ θ. — γίνεται νυlg. — γίνηται CDFGHIJKθ. — δωλαμβάνων όκόσον (ὁπόσον θ) ἄν σοι δοκέη χρόνον Cθ. — ἄπασαν sine ἀνὰ θ. — ἡμέραν F. — " πειρᾶσθαι θ. — τῆς πιάλου (στάλου CDHIθ) δαιδὸς (παιδὸς C) (addit τῆς θ) πιστάτης (ποιστάτας L) νυlg. — Gal. Gl. : σιάλου δαιδὸς παὶ στάλου αἰγὸς, τοῦ λιπαροῦ. — χρίσμα G, Ald. — χρίμα θ. — λίπα FHI, Freb. — στάλου διηλος τοῦ λιπαροῦ. — χρίσμα G, Ald. — χρίμα θ. — λίπα FHI, Freb. — στάλου δαιδὸς τοῦ λιπαροῦ. — χρίσμα G, Ald. — χρίμα θ. — λίπα FHI, Freb. — στάλου δαιδος (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδος C) (παιδ

vase; on verse de l'eau, et on administre semblablement la femigation. Après cela, la femme prend un bain, et, le soir, à son diner, elle mange de la polenta; si elle veut du pain, de petits poulpes et de petites sèches, elle peut les faire bouillir dans du vin et de l'huile et les manger. Pendant la fumigation, elle essayera de toucher l'orifice utérin; cette fumigation a pour effet d'amener la matrice très-près. On l'administre pendant cinq ou six jours, en considérant l'état de la femme; si clle s'épuise et devient saible, on interrompt tout le temps qu'il faut; si elle ne s'épuise pas, on fait une fumigation chaque jour. Après les fumigations, on essaye de mettre les pessaires saits avec des bâtonnets du pin le plus gras; on les enduit avec de l'huile; ils sont longs de six doigts, au nombre de cinq ou six, de forme conique, et un peu plus gros les uns que les autres; le plus gros est comme le doigt indicateur, de même forme que ce doigt, plus mince par le bout, grossissant en allant vers l'autre extrémité. Ces bâtonnets seront aussi lisses et aussi ronds que possible, sans aucune écharde. On place d'abord le plus mince. Quand il est en place, la semme se tient tranquille, prenant garde qu'il ne tombe. On n'ensonce d'abord que le bout, puis on l'engage de plus en plus, le faisant tourner et le poussant en même temps. Quand le petit bout est reçu, on s'arrête à ce petit bout, et la semme prend garde que le bâtonnet ne tombe. Puis on ensonce davantage de la même saçon, jusqu'à ce qu'il soit entré de quatre doigts

λείπα θ. - Ante μῆκος addit δόε θ. - Gal. Gl. : ἔξουρα, εἰς στενὸν συνημένα, ἃ δὴ καὶ μύοπα ὸνομάζουσιν. - μικρῶ C. - παχύτερον Cθ. - βραχύτερον Valg. - ' βραχύτερον J. - εἰναι οπι. J. - δειχανος (sic) θ. - ' ἐχόμενον Valic. Codd. ap. Foes in not. - ' δὲ οπ. θ. - λιότατον θ. - στρογγυλότατον D. - στροπυλώτατον (sic) C. - φυλ. (φυλασσόμενος C) δὶ (ἐὲ οπι. Cθ) διως (δπως θ) valg. - σκινδαλαμός θ. - σχιδαλμός DF. - σχιδαλαμός G. - σχινδαλασμός Add. - σχιδαλαμός (λ. - κινδάλαμος (sic) C. - ἐνόται Cθ. - ἔστω L. - ' και μετο δταν δὲ πρ. θ. - πρόσθηται C. - ὡς θ. - φλάσσουσα (sic) C. - ' προστιδέτων Ulg. - εἰτα καὶ (καὶ οπι θ) αἰεὶ valg. - κυλύωσε FGH IIK. - κυκλοσαι (sic) θ. - δαιδίον C. - δταν θ. - μικρὸν θ. - ' ἐν valg. - ἐπὶ ση L. - τούτων θ. - φυλάσσουσαν θ. - ἐκπέσηται valg. - ἐκπεσεῖται C. - ἐκπέση L. Lìnd. - εἶτ' DFGHIJK. - ἐ; (ἐς οπι θ) τὸν valg.

αὖθις ἀπωθέειν τὸν αὐτὸν τρόπον, ἄχρις οὖ τεσσάρων δακτύλων εσω τοῦ στόματος τῶν ὑστερέων γένηται · ὅταν δὲ τοῦτο προσδέζηται, τὸ μετά τοῦτο προστιθέναι, διροῦ τὸ προσκείμενον ἀραιρέουσα. 2 δχως. πρίν ξυμπεσείν το στόμα, προσκείσεται θάτερον δαίδιον έτι δρθοῦ εόντος καὶ ἀνεωγμένου· ούτω 3 δὲ τοῦτο ἔσται, ἢν τὸ μὲν ἐξαιρέηται, το δε προστίθηται. Χρή δε και μόλυδοον ίκελον εξελάσαντα \* ποιήσαι τὸ εἶδος τῷ δαιδίῳ τῷ παγυτάτῳ, χοῖλον δὲ ὅχως ξυνέξει \* τοῦ 🚵 μολύδοου είναι το εύρος έληλασμένον οίον επί τα έλχεα <sup>6</sup>εζελαύνεται' όχως δὲ τὸ στόμα τοῦ μοτοῦ λεῖον ἔσται χαὶ μή τρώσει, ποιέειν ταῦτα ώς καὶ τῶν δαιδίων : όκόταν δὲ ποιηθή δ μοτός δ μολύδδινος, στέατος αὐτὸν ἐμπλῆσαι δίος τετριμμένου 7 όχόταν & παρεσκευασμένος ή, το μέν δαίδιον υφελείν, το δέ μολύδδιον ένθείναι. <sup>8 \*</sup>Ην δὲ τὸ μολύβδιον καῦμα παρέχη προστεθέν, τὸ <sup>9</sup> μέν μολύδδιον άφαιρέειν, την δε δαϊδα όπίσω προστιθέναι, 10 καὶ τὸ μολύδδιον ἀποδάψαι ες ύδωρ ψυχρόν· ἔπειτα ὀπίσω προσθείναι, την δε δαϊδα άφελεῖν· προσκεῖσθαι δέ χρη αἰεί τι· 11 την ήμέρην άμεινον την δαϊδα έχειν, νύκτωρ εὲ τὸ μολύδειον. \*Ην 12 δ' ἀναστηναι θέλη. φυλασσομένη τοῦτο δράτω, δχως δ μοτὸς ἀτρεμέη · 13 ἢν δὲ μὴ, αὐτίχα κατόπιν προστιθέναι. \*Ην δὲ τῶν δαιδίων, ά δὴ προσέκειτο, μηδέν προσδέχηται, λεπτότερον ποιέειν, " μέχρις εὐπιθὲς ή. "Ην δέ τὸ στόμα 15 μη δύνηται ἀνοίγεσθαι, 16 μηθὲ αἱ ὑστέραι ἀγχοῦ προσίω-

¹ Τὸ είσω (ἔσω θ) vulg. - Je supprime τό. - ὑστέρων D. - Ante γένητακ addit τούτο 0. - εγγένηται D. - όταν δε τούτο om. θ. - πρότερον δέξηται pro προσά Κ. - όμου.... προστίθηται om. L. - προκείμενον DFGHI, Ald., Frob. - πρίν pro προσκ. θ. — 2 δκ. om. θ. - προκείσεται vulg. - προκείσηται Lind. - ως προσκείσεται θ. - προσκείσηται DFHIJK. - θάτερον δαίδιον θ. - θ. δ. om. vulg. - όρθου έτι θ. - ήνεωγμένου J. - άνεογμένου C. - ούτω Jθ. - ούτω; vulg. - 3 δè om. (D, restit. al. mann) FGHIJK. - τούτου FGHIK. - ελκηται 6. **έξερέηται J.** - προστιθήται J. - προστιθέαται θ. - μολίδδιον θ. - μόλιδδον CD ΗJΚ. - είπέλως C. - \* είδος ποιήσαι sine τὸ θ. - ποιλοτάτω pro παχυτάτο 0. - δπως 0. - ξυνέξη vulg. - ξυνέξει CFHIJK. - συνέξει D. - δή άρμονίη καλώς έξει pro ξυνέξει θ. - μολίβδου CDJ.-μολυβδίου θ.- εληλαμένου θ.έλιλασμένον FGHI. — ε έξ. om.  $\theta$ . – δπως  $\theta$ . – δὲ  $\theta$ . – δὲ om. vulg. – μου (sic) pro μοτού 6. - λίον θ. - τρώση vulg. - τρώσει θ. - ποιέει (ποιέειν ΗΙθ) δε (& om. θ) ταύτα ώ; καὶ τὰ (τὰ om. Cθ) τῶν vulg. - παιδίων C, - ὁπόταν θ.δταν D. - δμοιος pro ό μοτός θ. - μολίβδινος CDJK. - αὐτὸν om. J. - τρεκτού 0. — τοταν 0. – παρασκευασμένος (sic) Η. – παρασκευασμένον σοι τ 0. – π  à l'intérieur de l'orifice utérin. Quand ce premier bâtonnet est ainsi recu, on l'ôte pour substituer celui qui suit en grosseur, de manière que celui-ci soit en place avant l'assaissement de l'orifice et quand cet orifice est encore droit et ouvert. Or, on réussira, si on enlève l'un et met l'autre. Il faut aussi avoir une tige en plomb semblable, pour la forme, au bâtonnet le plus gros, mais creusée à l'intérieur pour pouvoir contenir quelque chose. La capacité en sera celle de la sonde pour les plaies. Afin que l'orifice de cette tente soit lisse et ne blesse pas, on la dispose comme le bout des bâtonnets. Quand la tente en plomb est prête, on l'emplit de graisse de mouton broyée. Cela sait, on ôte le bâtonnet, et on met en place le plomb. Si, mis en place, il cause de la chaleur, on le retire et on remet le bâtonnet; on trempe le plomb dans de l'eau froide, et on le replace, après avoir ôté le bâtonnet. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose en place : pendant le jour le bâtonnet vaut mieux, le plomb pendant la nuit. Si la femme veut se lever, qu'elle se lève, mais en ayant attention à ce que la tente reste en place; et, en cas de déplacement, elle la remettra aussitôt. Si aucun des bâtonnets employés pour ces cas ne sont reçus, on les fera plus minces, jusqu'à ce que l'opération puisse s'accomplir. Dans le cas où ni l'orifice utérin ne peut être ouvert, ni

κύσμα L. - καύμα Foes in not., Lind. - περιέχη vulg. - παρέχη Lind. - μεν οπ. θ. - μολίδδιον CDK. - δαιδαν (sic) θ. - " καλ... προσθείναι οπ. I. - Post καλ addit αύτις θ. - μολίδδιον CD. - ύποδάψαι D. - έπειτ' θ. - προσθείναι vulg. - προσθείναι Cθ. - χρή post αἰε D. - αἰε CDFGHJKθ, Lind. - ἐεὶ vulg. - ἐπειτ θ. - π' [καλ] τὴν [μεν] Lind. - ἀμείνω vulg. - ἄμεινω θ. - δαίδαι (τ) H. - δὲ οπ. θ. - μολίδδιον CDJK. - " εὶ θ. - γλασσομένη (sic) C. - δπως θ. - ἀτρεμέει Ald. - " εὶ θ. - δαιδίων ὧν (τῶν C; ὰ θ) (addit δὲ, θ) πρόσθείται (προσδέχηται Vulg. - προσέχηται pro προσδέχηται D. - μ΄ μέχρες οὐ προσδέχηται (προσδέγται CDFGHJKL, Lind.) ἐκ τουτέων εἰς (ἐξ pro εἰς DHI; ἐς CK, Lind.) (ἐξεκεῖνα sic J) καθεστάναι (καθιστάναι D; καθεστάναι C) καὶ εὐπιθῆσαι (εὐπειθῆσαι J; ἀπηθῆσαι Κ ; εὐπιθήσει C; εὐπιθέσει Valic. Coddo ap. Foes in not.) vulg. - μέχρι εὐπιθὲς ἡ pro μέχρι... εὐπιθῆσαι θ. - " μηδὲ vulg. (μήδε sic G; μηδὲ οπ. J). - μή CDFIK θ. - " μηδὲ (μηδ' CDJθ) (addunt ai CDJθ) ύστ. vulg. - αὐτις ἐπαναχωρέειν θ. - ἐπαναχωρεῖν vulg. - ἱητρῖην (ἱητρείην DHJJK; πυριῆν θ) vulg. - δευτέραν vulg. - δευτέραν vulg. - ξεντέραν vulg. - ξεντέραν δι. - μαλαχθέσει vulg. - μαλαχθέσειν C.

σιν, αὖθις ἐπαναχωρέειν ἐπὶ τὴν ἀρχαίην πυρίην · ἀπὸ δὲ τῆς πρώτης επὶ τὴν δευτέρην, μέγρις ότου μαλαχθέωσι καὶ πελαστάτω προσίωσι· 1 κάπειδαν αναστομωθέωσι, προστιθέναι προσθετά ποιήσαντα δύο, είναι δέ τὸ μέγεθος όσον έλαίη, \* τούτων δέ τὸ έτερον προσκείσθαι, μέχρις ότου έχταχη, κάπειτα θάτερον προστιθέναι δχόταν δέ προστίθεσθαι μέλλης, βάψαι το προσθετόν το έχ της δητίνης. αρίστησι γάρ ἀπὸ τοῦ στόματος τῶν ὑστερέων, ἐς ἔλαιον βόδινον \$ ζρινον. Πρίν δὲ τὸ \* μολύδδινον προσκέεσθαι χρή, δκως ἐν ὀρθῷ τῷ στόματι έρηρείσεται ές τὸ έσω τοῦ σώματος. ἔπειτα μαλθακτήρια - προστιθέναι, λούεσθαι δὲ θερμῷ καὶ πρὸ τῶν προσθετῶν καὶ ὕστερον, καὶ δεῖπνον διδόναι τῶν \* θαλασσίων. Θοταν δὲ ἡμέραι γένωνται δύο η τρείς από προσθέσιος, σχεψάμενος, ην μέν το στόμα χαλώς έχη τῶν ὑστερέων καὶ καθαρὸν ἦ, παύεσθαι τουτέου τοῦ προσθετοῦ, μετὰ δέ τοῦτο μαλθακτήρια. Κταν 6 δέ ἀποφλεγμήνη, αἰεί προσκείσθω τὸ δαίδιον ή τὸ μολύδδιον . ήν οὲ μήπω καθαρόν ή τὸ στόμα τῶν ύστερέων, αὖθις προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ φάρμακα, καὶ τάλλα 7 ποιέειν, ως εξρηται, καλ τὸ 8 στόμα άναφυσῆν δεῖ καλ τὰς ύστέρας ώδε, προσθετόν ποιήσαντα \* τὸ ξὺν τῷ σύχω προσθεῖναι · ποιέειν δέ δύο καὶ ταῦτα· 10 πρὸ δὲ τοῦ προσθεῖναι πυριῆται τῆ πυρίη τῆ ἐκ τοῦ μαράθρου τῆ πρόσθεν εἰρημένη : μετὰ δὲ τὴν πυρίην τῆ ὑστεραίη προστιθέναι τὸ 11 φάρμαχον λούσαντα . λούειν δέ χαὶ ές ξαπέρην .

¹ Καὶ ἐπ. C. - ἀναστομωθώσι vulg. - ἀναστομωθέωσι C. -προσθείναι 0.δύο θ. - δύο om. vulg. - ως (adest spatium vacuum quinque vel sex litterarum) ποτινάδα pro είναι... έλαίη θ. — <sup>2</sup>πυριάσαι δὲ πρὶν θάτερον τούτω προσκείσθαι μέχρι δτου έκτακή · δταν δ' έκτακή, καλ θάτερον προστίθεσθα pro τούτων.... μέλλης θ. - τούτω J. - δτου om. J. - έκταμή Η. - καί ξπειτα C. - δταν C. - μέλης C. - 3 άψαι vulg. - άψαι DIK. - βάψαι Foes in not., Lind. - βάπτειν δὲ θ. - ριτ.  $\mathbf{FG}$ . - ἀφίσταται θ. - ἡ Ιρινον οπ. θ. - ἡρινὸν  $\mathbf{C}$ . - 4 μολίβδιον D. - μολύβδιον θ, Lind. - μολίβδινον CJK. - προσχαθαι vulg. -προσκέεσθαι C. -προσκέεσθαι.... μαλθακτήρια om. J. - δπως το σώματι έρηρείσεται ες το έσω του στόματος θ. - σώματι (D, emend. al. minu) FG, Ald. - ένειρίσηται vulg. - ένειρύσηται DH, Foes in not., Lind. - ένειρίσεται C. - et; vulg. - è; CDHIK, Lind. - etow vulg. - έσω Κθ. - λούσθαι θ. - • 0aλασσίων τι των είρημένων· διδόναι δὲ, (τι των εἰ. διδ. δὲ om. θ) δταν (addit δέ θ) ήμεραι vulg. - τρίς θ. - καὶ [ην] καθαρόν Lind. - καὶ παύεσθαι legit Foes in not. — 6 δ' θ. – άποφλεγμαίνη CIJK. – άναφλεγμήνη legit Foes in not. - alei προσκείσθω τὸ δαιδίον ή τὸ μολύδδιον · ήν δὲ μήπω καθαρόν ή θ. - alel.... ή om. vulg. - αδτις θ. - τόν α. τρ. om. θ. - τὰ άλλα C. κατά τὸν ὑρηγημένον τρόπον · ὅταν δὲ (δὲ om. DFGIK, Ald.) καλῶς ἔχη τὸ

la matrice amenée à proximité, il faut en revenir à la fumigation du début, commençant par la première et finissant par la seconde, jusqu'à ce que l'utérus s'assouplisse et s'abaisse trèsprès. Quand il est ouvert, on a deux pessaires, gros comme une olive; on en met un, qu'on laisse jusqu'à ce qu'il sonde; puis on met l'autre. Ce pessaire à la résine, quand il va être placé, sera plongé dans-de l'huile de rose ou d'iris, ce qui l'empéche dese coller à l'orifice utérin. Auparavant il faut mettre le plomb, afin que le pessaire soit dans un orifice droit et s'ensonce à l'intérieur du corps de l'utérus. Puis on applique les émollients. La femme se lave à l'eau chaude et avant les pessaires et après. Son dîner est de poissons de mer. Quand deux jours ou trois ont passé après cette application, on considère si l'orifice est en bon état et mondifié, et l'on cesse l'usage de ce pessaire, auquel on fait succéder les émollients; et, quand l'inflammation est tombée, on entretient toujours en place le b4tonnet ou le plomb. Mais si l'orifice utérin n'est pas encore mondifié, on applique de nouveau en pessaire les médicaments, et on fait le reste comme il a été dit; on produit l'insufflation de l'orifice utérin et de l'utérus en appliquant le pessaire à la figue; on en a aussi deux de cette espèce; avant de les mettre, on administre la fumigation avec le fenouil indiquée plus haut. Après la sumigation, le lendemain, on applique le médicament, on a auparavant donné un bain, on en donne un aussi le soir. On trempe ce pessaire, comme l'autre,

εδιμα (στόμα Valic. Codd. ap. Foes), ἀναφυσήν (ἀναφυσεῖν F; ἀναφυσσῆν J; ἐναφυσοῦν L) (κατά.... ἀναφυσήν οm. 6) ὡς τυἰg. — ° στ. δὲ (δὲ om. Cθ) τνίg. — ἀναφυσοῦν Δ. – ἀναφυσοῦν J. – ἀναφυσοῦν L. – δὲ pro δεῖ DL. – χρὴ θ. — ° τὸ θ. – τὸ om. τυἰg. – σὰν θ. – καὶ om. J. — <sup>10</sup> καὶ τῆ πυρίη τῆ ἐκ τοῦ βαράθου (sic) πυριήσαι (adest hic spatium vacuum quindecim τel sedecim literarum) pro πρό.... εἰρημένη θ. – πυριήσαι καὶ τῆ τυἰg. – J'efface ce καὶ, qui, par le ſait, manque dans θ. – μαράθου CGHIK, Ald., Frob. — "φάρκακον δταν δὲ μέλλη προστιθέναι (πρ. om. J) πρὸ πάντων τῶν προσθετῶν λούσαντα, οῦτω (οῦτως CDFGHIK) προστιθέναι τῆ δ' ὑστεραίη ἡμέρη τυἰg. — φάρμακον λούσαντα ' λούειν δὲ καὶ ἐφιξηπέρην ' βάπτειν δὲ καὶ τοῦτο ἐς Dhaiov, δταν προστίθηται ' μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τῆ ὕστερον ἡμέρη θ. – ἀρρήψει FGI, Ald., Frob. – ἄχρι Cθ. – ἢν pro ἀν C.

βάπτειν δὲ καὶ τοῦτο ἐς ἔλαιον, ὅταν προστίθηται · μετά δὲ τὴν κάθαρσιν τη ύστερον ήμερη μαλθακτήρια άρήγει άχρις αν φλεγμήνωσι. 1 μετά δε την φλεγμασίην ποιέειν την δαίδα κατά τον έμπροσθεν λόγον. Ποιέειν δὲ καὶ περὶ ετοῦ προσθέτου τούτου τοιαῦτα, οἶά περ καὶ περί τοῦ προτέρου. Τήν μέν ἄπας προστεθέν άρχεόντως δοχέη αναφυσήσαι τας ύστέρας, πεπαῦσθαι · ήν δέ \*τι χρήζη, αὖθις προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον δνπερ τὸ πρότερον. Μετά δὲ ταῦτα, δταν δοχέη σοι χαιρός είναι, την πυρίην χατασχευάζειν την έχ τῶν θυμιημάτων. \* σχευάζεται δε τόνδε τὸν τρόπον : χύπειρον χόψαντα χατασήσαι δσον σχαφίδα, και κάλαμον μυρεψικόν έτερον τοσούτον, και σχοίνου τῆς μυρεψικῆς ἔσον, καρδαμώμου τε ἔσον, καὶ κυμίνου αἰθιοπικοῦ, καὶ ἀννήσου, καὶ πηγάνου ξηροῦ, καὶ ὑπερικοῦ, καὶ μαράθου σπέρμα • όταν • δὲ ταῦτα παρασκευάσης, ἐγχέας ἐς τὸν χύτρινον οίνου αὐστηροῦ χοτύλας Εξ ώς εὐωδεστάτου λευχοῦ, ἐπιπάσαι τῶν χεχομμένων δσον τεταρτημόριον, 7 καὶ ἀναταράξαι εἶτα ἐπιγέαι δσον τριώδολον όλχην μύρον αιγύπτιον ώς βελτιστον, η άμαράκινον, η ζοινον αχρον· οταν ος εμιλεύς, αναταράξαι· εμοδιών ος πα**γραχώ** πυρίη πλείστον χρόνον · λούειν δέ πρό τῆς πυρίης , καὶ πυριῆν ἡμέ-· ρας δύο 🐧 τρεῖς · όταν δὲ παύσηται πυριωμένη, ἐπίθεμά τι χρή ἐπικέεσθαι ἐπὶ τῆ πυρίη, δκως μὴ ἀποπνέη · μετὰ δὲ τοῖσι δαιδίοισι καὶ 9 τοῖσι μολύδδοισι χρέο· όταν δὲ πυριήσης ήμέρας δύο ή τρεῖς, **ἔτέ**ρας διαλιπείν δύο ή τρείς. τὰς 10 δὲ μεταξύ ήμέρας λούειν δὶς τής ήμέ-

<sup>&#</sup>x27;Καὶ μετὰ τὴν φλ. J.-μ. δὲ τ. φλ. οπ. θ.-ποιέειν τὰ ἄλλα (τὴν δαιδα sic θ) κατὰ τιἰς. — ²τοῦ πρόσθεν τούτου του (sic) θ.-περ οπ. DFGIKθ.

- ³κὴν (καὶ ἢν C) μὲν μείνῃ (ἡ C; μήνη Ald., Frob.; μένη DFHIJKL) ἀπαξ προστεθὲν, ἀρκέοντος (ἀρκεόντως J) δοκέῃ (δοκέει D; δοκεῖ J) είναι, φυσῆσαι τὰς ὑστέρας καὶ πεπαῦσθαι νυἰg. - καὶ ἢν μὲν ἄπαξ προστεθὲν ἀρκοῦντος δοκέῃ ἀναφυσῆσαι τὰς ὑστέρας πεπαῦσθαι θ. — ⁴τις τυἰg. - τι θ.- χρίξη θ. - χρήξη Η. - αὖτις Cθ. - προστ. οπ. J. - δνπερ καὶ (καὶ οπ. C; τὸ ρτο καὶ θ) πρ. τοὶς. - ταῦτα οπ. θ. - δταν καλῶς (καλῶς οπ. θ) δ. σοι καὶ (καὶ οπ. θ) καιρὸς τυἰg. - κατασκευάσαι θ. - θυμιημάτων C. - θυμιωμάτων θ. - δυμιαμάτων τυἰg. — ἐσκευάσαι δὲ δὸς ρτο σκ.... τρόπον θ. - τὸν ρτο τόνδε F. - Post τρόπον addit κατασκευάζην (sic) τὴν ἐκ τῶν θυμιημάτων πυρήν τόνδε τὸν τρόπον C. - κύπαιρον θ. - ῦπερον (sic) F. - κύπερον τυίg. - κατασήσαι τοὶς. - κύπαιρον δ. - ῦπερον (sic) F. - κύπερον τοὶς - καταστήσαι τοὶς. - σταφίδα, al. manu σκαφίδα D. - σχίνου DH. - σχίνον Κ. - (Addit καὶ D) καρδάμου (καρδαμώμου θ) τε (τε οπ. D) τυὶς. - ἀννήθου θ. - ἀνίσου CDHJ. - ἀνήσου Κ. - μαράθρου D. - εδὲ παρασκευάση

dans de l'huile, au moment de le mettre. Après la mondification, le lendemain, les émollients conviennent tant qu'il y a inflammation. Quand l'inflammation est passée, on applique les bâtonnets selon ce qui a été dit plus haut. Au reste on fait pour ce pessaire exactement comme pour le précédent. Si une seule application paraît suffire pour produire l'insufflation de Putérus, on s'en tient là; mais, s'il est encore quelque besoin, on applique de nouveau le pessaire de la même façon. Ensuite, quand l'opportunité paraît venue, on prépare la fumigation des aromates. Elle se prépare ainsi : triturer et tamiser cypérus une conque (9litre,023), calamus odorant autant, jonc odorant autant, cardamome autant, graines de cumin d'Éthiopie, d'anis, de rue sèche, d'hypéricon et de senouil; quand on a préparé tout cela, on verse dans le vase six cotyles de vin astringent blanc très-odorant, on jette un quart de cotyle des substances broyées et on agite. Puis on ajoute un tiers d'obole de parfum égyptien aussi bon que possible, ou de l'excellente huile de marjolaine ou d'iris; quand on verse, on agite. On fait une douce fumigation et on la prolonge autant qu'on peut; on donne un bain auparavant, et on la répète pendant deux ou trois jours. Quand la fumigation est finie, on met un bouchon sur la sumigation, asin qu'elle ne s'évapore pas. Puis on use des bâtonnets et des plombs. Quand on a sumigé deux ou trois jours, on fait une interruption de deux ou trois jours; dans ces jours intermédiaires on donne deux bains par jour. La femme

τεῦτα ἐς τὸν χ. οἰκου (sic) αὐστ. κ. ἔξ ὡς εὐ. ἐγχέαι λευκοῦ καὶ ἐπ. θ. – κατασκευάσης J. – εἰς. νulg. – ἐς CDFHIK, Lind. – ἐπιπάσσαι FIJ. – τεταρτήμορον θ. — 'καὶ ομ. Κ. – τριόδολον C. – κράτιστον pro ὡς βελ. θ. – ἡρίδανον pro ἱρινον C. – εἰρινον θ. – ὅταν ἄὲ ἐ., ἀν. ομ. θ. — 'κυρήγ (καὶ πυριῆν Lind.; πυριᾶν δὲ θ) μαλθακήν (μαλθακή θ. Lind.) τῆ (τῆ ομ. θ) πυρίῆν ναὶς. – πλέονα χρόνον ἡμέρας δύο, λούειν δὲ πρὸ τῆς πυρίης 'ἐπὴν δὲ καύσηται θ. – πυρίην δὲ (sine καὶ) ἡμέρας C. – ὅταν... τὰς δὲ μεταξύ ομ. L. – ἐπιθέματι CG. – ἐπιθήματι θ. – ἐπικεῖσθαι ναὶς. – ἐπικέσθαι C. – ὅπως θ. — 'τῷ μολίδδου χρῆσθαι θ. – τῆσι D. – μολίδδοισι DJK. – μολίδδοσι C. – ὅταν... ἡμέρης ομ. θ. – ἡμέρας pro ἑτέρας J. — "δὲ ομ. C. – λούσασθαι C. – ἡμέρας pro ἡμέρης J. – πράσσα C. – ὑμὰ κ. ἑ. Κ. – Post ὡμὰ addit καὶ σισυμεξον (sic) θ. – ῥαρανίδας CDFGIKθ, Ald., Lind. – κάρδαμον θ.

ρης. 'Εσθίειν εξ πράσα έφθα καλ ώμα καλ βαφανίδας καλ κάρδαμα καὶ σκόροδα 1 δπτά καὶ έφθά, καὶ τὸ πόμα ἀκρητέστερον, καὶ τοῖσι θαλασσίοισε τοισε προειρημένοισε χρέεσθαι. 2 Οταν δε αι ήμεραι διαλιπόμεναι παρέλθωσι, πυριήν χρή ἐπιπάσαντα δλίγιστα ἐκάστου τῶν κεκοιμμένων ἐς τὴν ὑπάρχουσαν πυρίην, καὶ οἶνον \* ἐπιχέαι · ἢν δοχέη δεισθαι, καὶ έλαιον, \*καὶ τούτω πυριησθαι. Όκόταν δέ σοι δοκέη καλώς έχειν <sup>5</sup>των πυριών, καὶ τὸ στόμα μαλθακόν εἶναι καὶ ανεστομωμένον ώς χρή, και αξται αξ ύστέραι έγγυς, μετά την πυρίην την ύστέρην ήμέρην προστιθέναι τὸ φάρμαχον τὸ ζὸν τῆ σμύρνη. προσθετά δε είναι δύο μετά δε την κάθαρσιν τη υστεραίη ήμερη τὰ μαλθακτήρια προστιθέναι, μέχρις ότου ἀπορλεγμήνωσιν αί ὑστέραι· 7 μετά δε τουτο τοισι δαιδίοισι και μολυβδίοισι χρησθαι· την δε δύναμιν τεχμαιρόμενον του σώματος, αύθις άναπυριῆν ώς γέγραπται 8 ήν μεν δοκέη [ή] έτι υπάρχουσα πυρίη ίκανη είναι, ές ταύτην εμβαλών των θυμιαμάτων ώσπερ το πρότερον, καὶ οἶνον ἐπιγέων καὶ έλαιον • ἢν • δοκέη οὲ ἄχρηστος εἶναι αὕτη ἡ πυρίη, ετέρην ἐζ άργης κατασκευάζειν. 10 "Όταν δέ προπυριάσης αὖθις τὸν αὐτὸν τρόπον, δνπερ πρότερον προεπυρίασας, προστιθέναι τὸ φάρμακον τὸ σὺν τῷ στέατι ποιείν δὲ δύο τὰ προσθετά, καὶ προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, δυπερ πρότερον · μετά δὲ τὰς προσθέσιας τῆ ὕστερον ἡμέρη κατά τον έμπροσθεν λόγον τά μαλθακτήρια προστιθέναι · τούτω όξ τῷ φαρικάκο χρῆσθαι δι' ἡικέρας τετάρτης προπυριώντα : 4 αἰεὶ δἰ

"Ε. χ. όπ. C0. – πώμα (slc) ἄχρητον θ. – στιδισι pro τοῖσι προειρημένοιτε θ. – χρησθαι θ. — ² χαὶ αὖτις pro δταν.... παρέλθωσι θ. – αὶ οm. C. – διαλειπόμεναι CJK. – διέλθωσι J. – πυριᾶν θ. – ἐπιπάσσαντα CHIK. – ὀλίγοστα C. – εἰς γυlg. – ἐς CDH, Lind. — ³ ἐπιχέειν Κ. – καὶ ἐλαιον ἢν δοχέη δεῖσθαι θ. — ' καὶ οm. θ. – τοῦτο J. – πυριᾶν θ – δταν θ. — ' τῆς πυρίης, καὶ τό τε στόμα θ. – ἐγγὺς αὶ ὑστ. C. – ἐγγὺς οm. θ. – τῆ ὕστερον ἡμέρη CDHIK. – ἡμέρη J. – σὸν θ. — ' δ' θ. – ὑστερέη C. – ἡμέρη om. DFGHIJK.θ. – πρὸς τι μαλθ. J. – καὶ (καὶ om. θ) μέχρις (μέχρι θ) γυlg. – ἀποφλεγμαίνωστν G. — ' καὶ ρτο μετὰ δὲ τοῦτο θ. – καὶ μολ. οm. θ. – μολιβδίοισι CDJK. – χρῆσθαι (χρέεσθαι L, Lind.) μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπεῖν ἡμέρας ὡς (δσας C) ἀν δοχέης είναι τὰς φλεγμασίας ἀποσχεπτόμενον (ἀποσχηπτόμενον CDFGJ) τῶν ὑστερέων (μετὰ.... ὑστερέων οm. θ), καὶ τὴν (τὴν δὲ θ) δύναμιν γυlg. – Cette phrase de γυlg. n'est pas correcte; pour la corriger, il faudrait quelque conjecture. Je préfère la supprimer avec θ, cette suppression ne faisant aucun dommage au sens. – τεχμαιρόμενος Κ. – αἴτις ἀναπυριᾶν θ. — ' ἢν... γελοιον οm. θ. – δοχέιι J. – J'al ajonté [ἡ] entre crochets. – ἐς τ' αὐτὴν C. – ἔτις ἀναπυριᾶν θ. — ' ἢν... γελοιον οm. θ. – δοχέιι J. – J'al ajonté [ἡ] entre crochets. – ἐς τ' αὐτὴν C. – ἐξον και με διανον οπ. θ. – δοχέιι J. – J'al ajonté [ἡ] entre crochets. – ἐς τ' αὐτὴν C. – ἐξον και με διανον οπ. θ. – δοχέι J. – J'al ajonté [ἡ] entre crochets. – ἐς τ' αὐτὴν C. – ἐξον και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το και με το κα

mangera des poireaux houillis et crus, des radis, du cardame (erucaria aleppica), de l'ail grillé et bouilli; elle boira du vin pur, et prendra à son repas les poissons de mer indiqués plus haut. Quand les jours d'interruption sont passés, on fait la fumigation en jetant très-peu de chacune des poudres dans la fumigation qui a déjà servi, et on y ajoute du vin, et, si besoin en est, de l'huile; et l'on sait ainsi la sumigation. Quand les fumigations semblent avoir bien opéré, que l'orifice utérin paraît souple et ouvert comme il faut, et l'utérus lui-même s'être approché, on met, le jour suivant, après la sumigation, le pessaire à la myrrhe; on en a deux; après la mondification, le lendemain, on applique les émollients jusqu'à ce que l'inflammation soit dissipée; puis on use des bâtonnets et des plombs. Prenant en considération la force du sujet, on fumige de nouveau comme il a été dit. Si la fumigation qui se trouve toute préparée paraît encore bonne, on y jette des parsums comme précédemment, du vin et de l'huile; si elle ne paraît plus bonne, on en prépare une à nouveau. Quand on a sumigé de rechef de la même façon qu'on avait fait précédemment, on applique le pessaire avec la graisse; on a deux de ces pessaires, et on les met de la même manière que plus haut. Après les applications, le lendemain, on applique les émollients d'après la règle susdite. On se sert de ce médicament tous les quatre jours, après avoir administré une sumigation; il doit toujours être récemment préparé pour chaque application; on s'en sert jusqu'à ce qu'il vienne une humeur sangui-

ἐκδαλὼν CFGHIK. - θυμ. οπ. C. — \* δὲ δοκέη ή πυρίη εἶναι φλαῦρος 0. - .

δοκέη δὲ (δὲ οπ. C) αὐτή (αὐτή οπ. J; αύτη C) ἄχρηστος εἶναι (addit αῦτη J) ή πυρίη vulg. - ἀρχήθεν (sic) pro ἐξ ἀρχής θ. - παρασκευάζειν G. - ποιέειν θ. — \* ὅταν δὲ προπυριάσης αὖτις τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ πρότερον προεπυρέασας, προστιθέναι τὸ φάρμακον τὸ σὺν τῶ στέατι ποιεῖν δὲ δύο τὰ πρόσθετα, καὶ προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅν περ πρότερον · μετὰ δὲ τὰς προσθέσιας τή ὕστερον ἡμέρη κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον τὰ μαλθακτήρια προστιθέναι τούτω δὲ τῶ φαρμάκω χρῆσθαι δι' ἡμέρας τετάρτης προπυρεπτα θ. - ὅταν... προπυριῶντα οπ. vulg. — '' δεῖ (αἰεὶ pro δεῖ θ) δὲ vulg. - .

\*\*τογμόν Κ. - μέχρι ὰν ῦφ. μὴ καθαίρηται θ. - ῦφασμα (F, al. manu) G.

τάλλα τὰ προγεγραμμένα ποιέειν. "Όταν δὲ ἡμέραι γένωνται πέντε

καὶ εἴκοσιν 1 ἐν ταύτη τῆ διαίτη, τὰ μέν ἄλλα ποιέειν κατὰ \*ταὐτὰ, προ δὲ τοῦ ἀρίστου, ὅταν μελλη ἀριστῷν, προτρῖψαι σχορόδου ἄγλιθας δσον τέσσαρας, καὶ τυρὸν δριμύν δσον ἀστράγαλον, καὶ ἄλ.φιτα παραμίξαι δλίγα, καὶ 3 ποιῆσαι μαγίδα, καὶ ταύτην πρώτον καταφαγείν, πρό δε τοῦ δείπνου ἄχρητον ἐπιβροφέειν, καὶ οῦτω σιτείσθαι. τὰ δ' ἄλλα τὴν αὐτὴν διαίτην διαιτῆν. "Όταν \* δὲ ἐννέα ἡμέραι ϡ δέκα γένωνται διάλοιποι ές τον χρόνον, διδόναι και μετά τῶν ἀῶν \* καὶ τῆς ἀκτῆς κύμινον αἰθιοπικὸν, καὶ τοῦ κάστορος ὅσον ὁδολόν. \*Οταν δε ήμεραι λοιπαί δύο έωσι, τουτέων μεν απαλλαγήναι πάντων τῶν πομάτων καὶ τῶν καταποτίων, τὸ δὲ ξὸν τῆ δαιδὶ φάρμαχον διδόναι λουσαμένη νήστει. μετά δε την πόσιν τοῦ φαριτάχου διδόναι λινόζωστιν καλ κράμδην όμοῦ έψῶντα ἐν δδατι, \* ήδύναντα ἐν όξυγλύχει καὶ άλσὶ καὶ σιλφίφ καὶ έλαίφ ἐπὶ τῷ ἀρίστο • • ταῦτα δίδου καὶ αὐτὰ τρώγειν καὶ αὐτὸν τὸν χυλὸν ροφέειν, καὶ τὸ πόμα ακρητέστερον πίνειν· όψοισι δὲ χρησθαι πουλυποδίω έφθω, **ἡ σηπι**δίοισι. Ταύτα μέν έπι τῷ ἀρίστω, 10 ἐπὶ δὲ τῷ δείπνω κρέας αἰγὸς. λ ότος, λ άρνὸς δίεφθα, καὶ πράσα, καὶ τῶν ἄλλων δριμέων δ τι **ἐν** βοόληται · λουσάσθω δὶ ἀπὸ τοῦ δείπνου. Αὖτη ἡ δίαιτα τὰς δύο ἡμέρας 11 τὰς ὑστάτας. \*Ην δὲ πρὸς τὴν δίαιταν ταύτην μὴ κατασπασθή τά ἐπιμήνια, τὸν ἐπιόντα μῆνα 19 τὴν αὐτὴν δίαιταν ἐξ ἀργῆς

¹ Ταῦτα sine ἐν C. - ἐν om. θ. — ² ταῦτα vulg. - ταὐτὰ C, Lind. - ἀρίστου τρίψας σχορόδου άγλιθας δσον τέσσερας θ. – σχόροδα Η. – σχορώδων (sic) Κ. -άλγιθας Q'.- οδον τέσσαρας vulg. —  $^3$  ποιήσαι θ.- ποιέειν vulg.- ταύτην δὲ pro καὶ τ. Cθ.- πρό.... ἐπιρρ. οπι. θ.- δείπνου οπι. L.- ἀκρήτου ἐπιροφεῖν C. -δίαιταν θ. - διαιτήν om. Cθ. - 'δ' θ. - ή δέχα θ. - ή δ. om. vulg. - γένωνται καὶ (καὶ om. Cθ) διαλίποι (διαλείποι Κ; διαλίπωσι Foes in not., Lind.; διαλοιποι sic θ) ές vulg. - διάλοιπος, quoique ne se trouvant pas dans les lexiques, peut être adopté sur la foi de θ. - διδόναι τοῦτο πρώτον (τ. πρ. om. 0) καὶ vulg. — 5 καὶ om. DFG (H, restit. al. manu) JK. — 6 δύο λοεκαὶ Κ. - δύο λοιπαὶ δύο ἔωσι C. - πωμάτων θ. - καταπότων θ. - <sup>7</sup> τῶ pro τὸ DH. – τῷ δαιδίω vulg. – τἢ δαιδὶ C0. – νήστει λουσ. C. – νήστι λουσ. 0. – λουσαμένην  $G_{*}$  – τοῦ  $\phi_{*}$  τὴν πόσιν  $C_{*}$   $(\theta_{*}$  πόσι). – λινόζωστιν  $D_{*}$  – λινοζώστιν vulg. – ἔψοντα  $C_{*}$  —  $^{*}$  ἢ δύναντα DIII0. – ἐν οπ.  $\theta_{*}$  – δξει καὶ γλυκεῖ  $C_{*}$  – όξυγλύχω (sic) DFGHIJK. — • τ. δ. τρώγειν καὶ τῶν χυὶῶν (τὸν χυλὸν al. manu H) ροφέειν vulg. - τ. δ. καλ αὐτὰ τρώγειν καλ αὐτὸν τὸν χυλόν ροφέειν C (0, sine καὶ α. τ. χ. β.). - πῶμα θ. - εὐκρητέστερον J. - πουλυποδίω θ. -

passer quelque temps, puis prend un bain, puis prend la rue et le fromage, et enfin déjeune avec quelqu'une des choses susdites. Elle dînera tard. Il faut qu'elle se baigne deux fois par jour. Ce régime va jusqu'au treizième jour ou au quatorzième. Quand ce terme est passé, on fait des bols avec le suc de silphion, de la grosseur d'une fève, et on donne cela d'abord; puis on fait tout ce qui a été écrit précédemment. Quand vingt-cinq jours se sont passés dans ce régime, elle continue de même, sauf qu'avant le déjeuner et au moment de déjeuner, elle broie quatre gousses d'ail, gros comme un osselet de fromage acre, y mêle un peu de farine d'orge, et en fait une pâte qu'elle avale d'abord. Avant le dîner elle boit du vin pur, et, ainsi préparée, se met à table. Du reste le régime est le même. Pendant les neuf ou dix jours qu'il y a encore jusqu'au temps des règles, elle prend, avec les œuss de sèche et le sureau, du cumin d'Éthiopie et une obole de castoréum. Quand il n'y a plus que deux jours, elle cesse tous ces breuvages, tous ces bols; mais elle prend à jeun, après un bain, la préparation à la branche de pin. Après l'administration de ce médicament, on donne au déjeuner la mercuriale et le chou • cuits ensemble dans l'eau et assaisonnés d'oxyglyky (mélange de miel et de vinaigre), de sel, de silphion et d'huile; elle mange ces herbes et boit l'eau où elles ont cuit. Son vin est pur. Pour plats, elle a de petits poulpes bouillis ou de petites sèches. Voilà pour le déjeuner. Au dîner, viande de chèvre, ou de mouton, ou d'agneau, très-cuite; poireaux et tous les herbages àcres qu'elle voudra. Elle se baignera avant le dîner. Tel est le régime des deux derniers jours. Si la manière de vivre ainsi observée n'amène pas les règles, on la reprend le mois suivant d'un bout à l'autre, sauf les deux derniers jours. L'avant-dernier de ces deux jours, on sait des pessaires qu'on

τολ. vulg. - σταιδ. FFIK. -- \* ἐπὶ δείπνω δὲ Cθ. - τὸ δεῖπνον DQ. - ἢ αἰγὸς ἢ θ. - ἀρνοῦ vulg. - ἀρνὸς DFGHIJKθ. - ἀρνίου Lind. - ἄρνα Q. - δ' ἀπὸ θ. -- \* ἐς τὰς FGHIJKL, Lind. - ὑστέρας vulg. - ὑστάτας θ, Lind. - καταμήνια Κ. -- \* Ante τὴν addunt μὴ lK.

¹ διαιτήν άχρι τῶν ὑστάτων δύο ἡμερέων · ταύτας δὲ τὰς δύο ² τἢ πρότερον ἡμέρῃ τῆς ὑστάτης προσθετὰ ποιήσας, προσθεῖναι κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον, ³ φαρμάκου τοῦ ἐν τῷ ὕδατι ποιευμένου · προστιθέσθω
ἐ καὶ αἰεὶ παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὅκως καλῶς ἔξουσι, καὶ τὸ στόμε
ἀρθόν τε καὶ ἀνεστομωμένον εἰη. Καὶ ἢν δοκέωσι πρὸ τῆς προσθέσιος προσυριατέαι εἶναι · ἢν δὲ καταβραγῆ τὰ ἐπιμήνια, ἢν μὰ
ἐ κλόσοσι τοῖσι λουτροῖσι κεχρῆσθαι · ἢν δὲ ἐλάσσω, πλέοστν
ἢν ² δὲ προσημήναντα μὴ ἔη, αὖθις τῆ διαίτῃ τῆ αὐτέῃ ἐκθεραπεύειν, ἄχρις ὅτου ὰν φανῆ τὰ ἐπιμήνια · ὅταν δὲ ἀπαξ ἔλθῃ , τἦσι
τοιαύτησιν άριστον ἐν γαστρὶ λαμδάνειν. Αὕτη πασέων τῶν ὁμοιστρόπων νούσων ἡ θεραπείη.

134. \*Ην <sup>9</sup> αί μῆτραι ψαύσωσι τοῦ ἰσχίου καὶ προσκέωνται, στεβρον γίνεται ἐπὶ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀἰναι νειαίρης γαστρὸς, καὶ ἐς αὐτὸν τὸν κενεῶνα καὶ ¹ο ἐς τὰς ἰξύας καὶ ἐς τὰ σκέλεα ἡ ἀδύνη ἐμπίπτει, καὶ τιταίνεται, καὶ ἐκπυίσκονται, καὶ ἔμμοτοι γίνονται, αἴοὲ ρεόμεναι ὁλλυνται, ἢν μὴ τάμης ἡ καύσης. "Όταν οὕτως ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ πυριῆν τὰς ¹¹ ὑστέρας, καὶ ἐγχέαι οὖρον παλαιὸν ἀναζέον ἐς τὸ κοῖλον τῆς πυέλου, καὶ ἀμφικαθίζεσθαι περικαλύψας ¹² εἴματι τὴν γυναῖκα, ὡς μὴ παραπνέη. ¹² ἐπειοὰν οὲ ἀποψύχηται τὸ οὖρον, ἐμδάλλειν μύδραις οἰαπύρους ἐς τὸ οὖρον, καὶ πυριῆν μέχρις οὖ ἀν φῆ ἀμαυρὰ βλέπειν

' Διαιτάν Cθ. - ήμερων C. — ' η τη θ. - ήμερα K. — ' Ante φ. addit τοῦ θ. - προστίθει θ. - δὲ καὶ τῶν ὑσ. χρη ὅπως ὰν ἔχωσιν θ. - ἔχωσι DHK. — 'καὶ οπ. Cθ. - περὶ νιὶς. - παρὰ CFGHJL, Lind. - ὅπως θ. - ἔστομωμένον νιὶς. - ἐστομωμένον C. - ἀνεστομωμένον θ. - εἰη οπ. Cθ. — ' δοχέη σει Foes in not., Lind. - προπυριηθηναι (προπυριατέαι εἰναι θ; προπυριηθος L, Lind.) νιὶς. - δὲ καὶ (καὶ οπ. CFJθ) κατ. νιὶς. - ἐλάττσσι νιὶς. - ἐλάττω D. - ἐλάσσσσι θ. - τοῖσι CDGHIJKLθ, Lind. - τοῖσι οπ. νιὶς. - χρησθαι Cθ. - Ροσι κεχρησθαι addit καὶ τῆ ἄλλη διαίτη τε καὶ θεραπείη νιὶς. - καὶ τῆ δ. δ. τ. κ. θ. οπ. θ. Φ. - δ δ' θ. - πλείσσιν νιὶς. - πλέσσιν θ. — ' δὲ οπ. GHIJK. - μὴ θ, Lind. - μὴ οπ. νιὶς. - αὖτις τῆ δ. Cθ. - τῆ οπ. νιὶς. - αὖτῆ CJθ. - χρησθαι καὶ (χρ. κ. οπ. Cθ) θεραπεύειν (ἐκθεραπεύειν Cθ) νιὶς. - ἄχρι sine ἄτου θ. - - δ δ' ἀπαξ εἰη θ. - θεραπεύειν ούσων sine ή θ. - ἡ οπ. C. — ' δ' ἀπαξ είη θ. - θεραπείν νούσων sine ή θ. - ἡ οπ. C. — ' δ' ἀ θ. - προσκεύνται DHIJK, Lind. - προσκεύνται Vιὶς. - προσκέωνται DHIJK, Lind. - προσκαίονται θ. Ald. - προσκεύνται Vιὶς. - προσκεύνται DHIJK, Lind. - προσκεύνται Ch. - ἔτιπίπτει C. - ἐμπυίσκονται D. - ἔμετω CK. — '' ἐς οπ. C. - ἐσπίπτει θ. - ἐππίπτει C. - ἐμπυίσκονται D. - ἔμετω CK. — '' ἐς οπ. C. - ἐσπίπτει θ. - ἐππίπτει C. - ἐμπυίσκονται D. - ἔμετω

applique suivant la règle donnée précédemment; ces pessaires sont faits avec le médicament préparé à l'eau; et on les met après avoir fait prendre un bain. Il faut aussi considérer comment se comporte la matrice, de manière qu'elle soit, pendant tout le temps, en bon état, et que l'orifice soit droit et ouvert. Si avant le pessaire on croit devoir administrer une fumigation utérine, on le fera. Les règles font éruption, et elles sont abondantes: on diminue les bains. Elles sont peu abondantes: on augmente les bains. Elles annoncent leur venue, et ne viennent pas cependant: on traite par le même régime jusqu'à ce qu'elles paraissent. Une fois qu'elles sont arrivées, ce qu'il y a de mieux pour ces femmes, c'est de devenir enceintes. Voilà le traitement de toutes les maladies de même genre.

134. (Formation d'un abcès au flanc, à la suite d'une obliquité latérale de l'utérus.) Si la matrice est en contact avec l'ischion et s'y appuie, il se forme une dureté au flanc; douleurs dans le bas-ventre; la douleur gagne le flanc même, les lombes, les jambes; il y a des distensions; il se forme du pus, la plaie qui en résulte a besoin de tentes, et les femmes succombent à la diarrhée, à moins qu'on n'incise ou ne brûle. Les choses étant ainsi, administrer un médicament qui évacue par le bas; laver avec beaucoup d'eau chaude; faire des fumigations utérines de la sorte: on verse de la vieille urine bouillante dans un vase creux; la femme s'asseoit sur ce vase enveloppée de vêtements, pour que la vapeur ne se perde pas. Quand l'urine se refroidit, on y jette des pierres chauffées au rouge, et on continue la fumigation jusqu'à ce que la femme

PΤΟ ξιμοτοι D. - γίνονται καὶ (αίδε αίρεόμεναι pτο καὶ C; αὶ δὲ βαιόμεναι O δλλυνται (δλυνται FGHI), ἢν μή τι (τι οπ. θ) τ. ἢ π. (κ. ἢ τ. Cθ) vulg. - Lisex αίδε βεόμεναι dans C et θ. — " ύστερας, (addit καὶ θ) ἐγχέαι τε καὶ (τε καὶ οπ. Cθ) οὖρον π. καὶ (καὶ οπ. θ) ἀναζέειν (ἀναζέον θ) καὶ (καὶ οπ. θ) ἐς τὰ κοῖλα (τὸ κοῖλον θ) τῆς πυέλου (πυέλης D) (addit καὶ θ) ἀντικαθίζεσθαι (ἀμφικαθίζεσθαι θ; ἀμρικαθέζεσθαι C, Codd. mss. ap. Foes; ἀμρικαθέζεσθαι H; ἀντικαθέξεσθαι FGIJ; ἀντικαθέζεσθαι D) vulg. - ὑστέρας, καὶ αὐρον π. ἐγχέαι τε ἐς τὰ κοῖλα τῆς πυέλου καὶ ἀναζέειν, καὶ ἀντικαθίζεσθαι Lind. — " [μάτι (sic) θ. - ἰματίοις C. — " καὶ ἐπ. sine δὲ Cθ. - ἐς τὸ οὖρον cm. θ. - ἀν Cθ. - ἀν οπ. τυlg. - λειποθ. CDHJK, Lind.

άψαμένην τῷ δακτύλῳ έλκειν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων πρὸς τὸ ὑγιἐς

ἐσγίον, καὶ τὰς νύκτας προστίθεσθαι μαλθακτήρια: ἐπὴν εδὲ φῆ και\* ίθυ είναι, προπυριήσας τοίσιν ευώθεσιν, αύθις προστιθέναι τά μαλθακτήρια, άλλα καὶ τοὺς μολύδδους ήμέρας τρεῖς, ἔνα καθ' ἐκάστην ημέρην · μετά δὲ ε ταύτας την εχέτρωτιν ή την σχίλλην τρείς ημέρας. Μετά οὲ \* τοῦτο σχεψάμενος ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισι μάνθανε, ἤν τε χολώδεα ή, ήν τε φλεγματώδεα, ήν τε αξμα διεφθορός ή, καὶ 8 ήν δέη αὐτην αἶμα καθηςαι, προστιθέναι, ότου αν σοι δοκέη μαλιστα δείσθαι, και μετακλύζειν τοιουτέοισι προστιθέναι δὶ τὰ προσθετά, έστ' αν αξμα χαθαρόν ε ανάγηται, χαὶ ταῦτα ένεργεῖν τρεῖς ήμέρας. Ελάφου δε στέαρ προστιθέσθω τηκτόν εμβάπτων μαλθακόν εξρων, έπειτα γλήχωνα την ήμερην θυμιωμένη τοῖσιν άρώμασιν, καὶ ούτω παρά τὸν ἄνδρα ἔτω. \*Ην 7 δὲ ἐκ τόκου ἡ νοῦσος εγένηται, κεκαθαρμένης πάντα ἐκ τῆς πυρίης τοῦ ούρου, αὐτίκα ἰέναι ἐς τὰ εὐώδες, κάπειτα λουσαμένην άλειφα λευκόν αίγύπτιον προστιθέσθω \* πρός τὸ ύγιες Ισχίον, και κατακείσθω έπι τοῦτο. "Ην 10 δε μή πρός ταῦτα μεταστέωσιν αί ύστέραι, πινέτω νηστις της γλυχυσίδης χόχχους τους μέλανας πέντε, έν οίνοι εὐώδει, καὶ ἐπὶ τῷ σίτῳ τρωγέτω σκόροδα ώμα και όπτα και έφθα. όψοισι δε χρήσθω ώς ελαγίστοισι». Αν 11 86 μή γένηται ύγιης, ώσαύτως καθαίρειν αὐτην ώς ἐπὶ τῆς πρόσθεν. Επί δε ταύτης της νούσου, ην μή αὐτίκα σχη εν γαστρε, άτοκος γίνεται. Ήν 12 ολ ώδε εχούση τὰ επιμήνια μή γίνηται, και πύρ έπιλάδη, φαρμάκοισι πρώτον καθαίρειν άνω μάλιστα, ήν δε ασθενής ή,

CFG (H, al. manu) J, Ald. — 2 ουν pro δέ J. - κατιθυήναι (sic) C. - εὐθύ J.προπυριάσας τοῖς  $\theta$ .  $-\pi \rho$ . καὶ τοῖσιν DQ'.  $-\alpha \tilde{v}$ τις  $\theta$ . -τινά (τι <math>C; τὰ  $\theta$ ) μελ. vulg. - άλλα om. C. - και pro άλλα θ. - μολίβδους CDJKθ. - τρείς (τρίς θ) ήμ. C. - εν θ. - εκάστης ημέρης sine καθ' Co. - ημέρην D, Lind. - ημέραν vulg.  $^3$  τ. om. C0. –  $^3$  om. 0. – σχίλλαν 0. – τρὶς 0. —  $^4$  τ. om. 0. – μάνθ. om. C. –  $^3$  on. C. – αἰμά τι δ. C. —  $^5$   $^3$  γ om. C0. – μεταδεῖσθαι pro μάλ. δεῖσθαι 0. – τοιούτοισι θ. - τουτέοισι D. - άγεται C. - άγηται Lθ, Lind. - ένεργεζ, al. manu γείν F. - τρίς θ. - προστ. στέαρ πηκτόν ενδάπτων είς μαλακόν &προστίθεσθαι J. - γλίχωνα HJ. - θυμιουμένη FGIK, Ald., Frob. - θυμιωμέντο D. - θυμιουμένην J. - και om. Co. - ' δ' θ. - ' γίνεται D. - είς J. - κάπιτα 0. - άλειραρ D. - \* δὲ πρὸς Cô. - κατακεῖσθαι Κ. - τούτο J. - 10 δὲ om. L. - μηδέ (μή θ) πρός vulg. - μετασταίωτιν C. - μεταστώσεν θ. - τούς om. θ. -

¹ Λοῦσθαι θ. - ἀπὸ τῆς πυρίης θ. - ἀπὸ τ. π. om. vulg. - ἀἄπιτα θ. - ἀψομένη vulg. - άψαμένην CDFGHIJK. - τῶν δακτύλων θ. - Ελκειν πρὸς τὸ στ.

dise que sa vue s'obscurcit et qu'elle tombe en saiblesse. Après la fumigation elle prend un bain chaud; puis, touchant avec le doigt, elle tire l'orifice utérin vers l'ischion sain. La nuit on applique des émollients. Quand elle annonce que l'orifice est droit, on administre une fumigation aromatique, on revient aux émollients, mais on y joint les plombs qu'on emploie pendant trois jours et dont on met un chaque jour; ensuite la bryone ou la scille pendant trois jours. Puis, examinant les règles, reconnaissez si elles sont bilieuses ou pituiteuses, et si le sang est altéré; dans le cas où le sang a besoin d'être mondifié, appliquez les pessaires qui paraîtront les plus convenables, et saites ensuite une injection de même nature; il faut mettre les pessaires, jusqu'à ce que du sang pur soit amené, et faire cela pendant trois jours. On applique de la graisse de cerf fondue où l'on a trempé une laine souple, puis du pouliot pendant le jour; la femme prend une sumigation aromatique, et va ainsi auprès de son mari. Si le mal est venu à la suite de l'accouchement, on passe, après l'avoir mondifiée complétement à l'aide de la fumigation à l'urine, aussitôt aux aromatiques, puis, après avoir donné un bain, on appliquera du parfum blanc égyptien sur la hanche saine, et la semme se couchera sur ce côté. Si la matrice, par ces moyens, ne quitte pas sa place vicieuse, la malade boira, à jeun, cinq grains noirs de mercuriale dans du vin odorant; et avec la polenta ou le pain elle mangera de l'ail cru, grillé et bouilli; elle usera aussi peu que possible de me (viandes ou poissons). Si elle ne guérit pas, on la mondifiera comme dans le cas précédent. En cette maladie, si la femme ne devient pas aussitôt enceinte, elle perd la faculté d'avoir des ensants. Si, chez une semme en cet état, les règles ne paraissent pas et que la sièvre sur-

σττίω θ. - ώμα κ. έ. καὶ όπτα θ. - λέγω pro έλαχιστοιστη C (θ, λέχω). — " δὲ 6, Lind. - δε om. vulg. - γίνηται CDFHIJO. - ύγιής om. 0. - Post ώσ. addunt & K, καί L. - αύτ. σχοίεν (σχή Ch) έν γ., άτοκοι γίνονται (άτοκος γίνεται θ) - μηδέ (xaì pro μ. 0) πυρ έπ. (ἐπιδάλη Ald.) vulg. - ἀσθενήση θ.

χάτω· καὶ  $^{1}$ μετὰ τὴν φαρμαχοποσίην, ήν σοι δοχέη φλεγματώδης εἶναι, ἐμεἐτω νῆστίς τε καὶ ξύν τῷ σιτίῳ, καὶ ὡς τὰ πολλὰ ὑγιἡς ἔσται.

135. \*Ην \* δέ αι μήτραι πρός το ίσχιον λυθώσι, τά επιμήνια

παγέα εόντα οὐ γίνεται. όδύνη εδε ες την νειαίρην γαστέρα άφιxyéstat · doixysitat be xal és ton xenemna, xal báxnetat. "Otan Sos έχη, λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ διδόναι σκόροδα \*τρώγειν ὡς πλεΐστα, καὶ γάλα πίνειν ίκνεομένως, ἔπειτα οἶνον ἄκρητον, καὶ πυριῆσαι δλην, και φάρμακον δούναι άνω. ην δε άσθενεστέρη ή, κάτω. Ην δέ ληθή, πυριήν τάς υστέρας μαράθρω, ξυμμίσγεται δέ καλ άψίνθιον. έπην δε νεοπυρίητος ή, αφελκειν το στόμα τῷ δακτύλω ήρεμα τῶν ύστερέων πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον, <sup>6</sup> παρηγορικῶς μαλθάσσοντα τὸ στόμα τε καὶ τὰ ἀμφιπονεόμενα, καὶ προσθεϊναί τι μαλθακτήριον, μετὰ δὶ μολύβδους, και αὐτίκα σκίλλαν, ἔπειτα ναρκίσσινον μίαν ήμέρην διαλιπών. ΤΈπην δέ σοι δοκέη καθαρή τις είναι, τὸ νέτωκον προσθέσθω εν είριω · τη ε δε ύστεραίη ελαιον ρόδινον · των επιμηνίω» δὶ ἰόντων, ἄμεινον μή προστίθεσθαι ήν δὶ μή 'ίη, κανθαρίδας τέσσαρας, απτέρους και αποδας 10 και άτερ κεφαλής, και γλυκυσίδη. κόκκους πέντε τους μέλανας και σηπίης ώά, και σελίνου σπέρμα όλ -γον εν οίνω διδόναι πίνειν· καὶ ήν όδύνη 11 ένἢ καὶ στραγγουρίη έχ έν βο ατι θερμῷ ἐγκαθήσθω, καὶ πινέτω μελίκρητον ὑδαρές • 👣 🏖 

Μετην (sic) pro μ. τὴν θ. - φαρμαποπωσίην θ. - αἰματώδης pro φλ. DFGJL. - ἐμείτω θ. - καὶ νῆστις καὶ Cθ. - - ² δὲ οπ. Cθ. - εὐανθῶσι νυἰχ. - ἐκθέωσι Lind. ex Erot., p. 166. - ἀκνθέωσι C. - αὐανθῶσι DJ. - λυθῶσι θ. - οὐ γίνονται τὰ ἐπ. παχ. ἐόντα C. - ὄντα οὐ πίγνονται (sic) θ. - - ² δ' C. - νιαιρὰν θ. - νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νειαιρὴν Lind. - πολ. καὶ (καὶ σπ. C) θερ. νυίχ. - - ἀς πλ. τρ. θ. - Ροσι ώς addit τότε C. - πλύνειν pro πίνειν D. - ἰκνευμένως θ. - ἰκνεύμενος K. - ἰκνεύμενος DFHJ. - Post ἐπ. addit πίνειν J. - ἀκρ. οἰνον J. - πυριάσαι θ. - - ² δ' θ. - μαράθω CGHIK, Ald. - μανράθω (sic), al. manu μαράθω F. - ξύνμισγε θ. - νεοπύρεκτος DFGJK. - απαρ. οπ. (DH, restit. al. manu) FGJJKL. - σῶμα (στόμα Foes in not., Lind.) νυίχ. - τὰ CHIθ, Aid., Lind. - τὰ οπι νυίχ. - ἀμριπονεύμενα θ. - τι οπι θ. - μολίθδους CDJΚθ. - εἶτς (εἶτα Foes in not., Lind.; ἔπειτα θ) ν. (νάρκισσον C) νυίχ. - μίην C. - ἡμέραν JK. - γὲπήν σοι δέ σοι δοκήη θ. - καθαρὰ D. - αδ' Cθ. - [καὶ] τῆ ὑστ. Lind. - τῶν οπι Cθ. - αίωσι νυίχ. - ὶπος νυίχ. - διδίδι π. - ἐπος κίνειν θ. - δίδ. π. - ἐπος κίνειν θ. - δίδ. π. - ἐπος κίνειν θ. - δίδι π. - διδ. - παὶ θ. - καὶ θ. - καὶ σπ. νυίχ. - σπίης FGIK. - διδόναι πίνειν θ. - δίδ. π. - διδ. - παὶ θ. - καὶ θ. - καὶ σπ. νυίχ. - σπίης FGIK. - διδόναι πίνειν θ. - δίδ. π. -

[κυκεῶνα] πινέτω, καὶ ξυνίτω τῷ ἀνδρί. 19 \*Ην δὲ μὴ γίνηται, 14 διδόνσει

vienne, on l'évacue d'abord par le haut et, si elle est faible, par le bas. Après l'évacuation, si la malade vous paraît pitniteuse, faites la vomir à jeun et avec les aliments, et la plupart du temps elle guérira.

135. (Autre obliquité latérale.) Si la matrice se relache du côté de l'ischion, les règles, étant épaisses, ne viennent pas; de la douleur se fait sentir au bas-ventre, elle gagne le flanc et est mordicante. Les choses étant ainsi, laver avec beaucoup d'eau chaude, donner à manger autant d'ail que possible, faire prendre du lait en quantité convenable, puis du vin pur; administrer une fumigation générale, puis une évacuation par le haut, et, si la femme est faible, par le bas. La douleur étant guérie, on administre une fumigation avec le senouil, où l'on mêle aussi de l'absinthe. Aussitôt après la fumigation, on tire doucement avec le doigt l'orifice utérin vers la hanche saine, assouplissant avec ménagement l'orifice et les parties voisines qui souffrent. On met quelque émollient. Puis on en vient aux plombs, ensuite à la scille, après à l'huile de nartisse, laissant un jour d'intervalle. Quand vous jugez la malade mondifiée, appliquez le nétopon dans de la laine; le leudemain, de l'huile de rose. Pendant que les règles vont, il vaut mieux ne rien appliquer. Si elles ne vont pas, prendre quatre cantharides, en ôter les ailes, les pattes et la tête, cinq grains noirs de pivoine, des œuss de sèche, un peu de graine d'ache, et donner à boire dans du vin; si le médicament produit de la douleur et de la strangurie, la semme prendra un bain de siège chaud, et boira de l'hydromel coupé d'eau. Dans le cas où la purgation menstruelle ne viendrait pas, il faudrait reprendre le médicament. Si elle vient, la femme, gardant l'abstinence, boira du cycéon, et ira auprès de son mari. Si

om. vulg. — " ἢ D.-στραγγουρίην C.-έγκαθίσθω D0. –αδτις C0. — " δὲ κὴ Κ.-εἰη vulg.-ἰη θ, Foes in not., Lind.-Γ'ajoute entre crochets κυκεῶνα; voy. un passage parallèle, p. 334, l. 16. –ξυνέστω C0. — " ἢν δὲ κὴ γ. οπί. θ. — " Post δ. addit δὲ καὶ θ. – ὁρῶν θ. – ἀσφαλῶς J. – ἀσφαλεσ (ate) θ.

δ τι κατασπάσει, δρέων πρὸς τὴν δύναμιν τῆς γυναικὸς, καὶ τότε ἀσφαλὲς φοιτῷν ¹πρὸς τὸν ἄνδρα ¹ ἢν γὰρ ἴσχη ἐν γαστρὶ, ὑγιἡς γίνεται. Ἐν δὲ τῆ καθάρσει, ἢν ἵη πολλὴ, λινόζωστιν ἔσθιέτω, καὶ ²πουλύποδας ἔφθοὺς ἀπαλοὺς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρεέσθω.

γίνεται 11 δὲ κατὰ κενεῶνάς τε καὶ βουδῶνας καὶ ὑπὲρ τοῦ κτενός.

<sup>&#</sup>x27;E; FGIJ.- έχη θ. - σχή C. - πουλλή DFGHIJK, Ald., Frob. - πολλεί θ. - λινόζωστιν D. - λινοζώστιν vulg. - 2 πόδας δίος (olòς G; διὸς DHJK) (πουλύποδας pro π. δ. Cθ) vulg. - καὶ παλαιούς pro άπ. L, Lind. - χρήσθω 6. -3 η C. — felç vulg. - ές CDHIKO, Lind. - αὶ λέχη pro λεχοι FL - αὶ λέχοι DGHK. - al λέχεαι J. - λέχοι C, Ald. - ελπί θ. - ελ. aly. θ. - τέσσ. om. θ. πέντε pro τέσσ. C.-καὶ ἀκ. καρ. om. K.- ἐν τοῖσι (τῆσι Η) δαισίν (τοιςδεσσιν sic θ) όσον vulg.- χηραμύδος J. - χηραμίδα DHK. - « καὶ om. C. του δὲ κάστορος θ. - χρῶ θ. - χρῶτω (sic) DH. - χρώτω IK, Ald., Frob. χρήσθω J.-χρέο C.-μαλακοΐσι J.-λινόζωστις D.-λινοζώστις vulg.-δ" om. Cô. - ἐναρμόζοι θ. - ρυρίτω θ. - καὶ om. C. - τὰ δὲ pro καὶ τὰ θ. ρεφανίδος CFGIK. - ραφανίδος DHJ0, Lind. - καὶ καρδ. om. K. δ' θ. - δὲ om. C. - συμδ. θ. - νοσ. (νουσ. K, Lind.), (addit τάδε θ) λέγω δὲ (δε om. θ) δχόταν (δταν θ) αί vulg. - χινηθώσι vulg. - χεινηθέωσι θ. - χινηθέωσιν C. — \* όπη θ. - όδυνήματα καταστ. όδυνηρά (ἰσχυρά θ) vulg. - ἄψ. τις της vulg. - J'ai supprimé τις, né de la répétition, par lotacisme, de της. --"την γονην έπι σφας θ. - άφνω pro άμφω Κ. - και ην θ. - ταχείαι vulg. ταχέες θ. -γίνονται vulg. - γίνωνται DFGHIJKO, Lind. - χρόνω θ. - χρ. οπ.

les règles ne viennent pas, on donnera ce qui les provoque, en se réglant sur la force de la femme; et alors elle peut en sûreté aller avec son mari, car, si elle conçoit, elle guérit. Pendant les menstrues, si elles sont abondantes, elle mangera de la mercuriale, des poulpes tendres cuits, et usera d'aliments émollients.

136. (Obliquité latérale chez une accouchée.) Si la matrice se fixe à l'ischion ou au flanc chez une accouchée, on appliquera sur l'autre hanche du parfum égyptien blanc ou de l'huile de rose. Il vaut mieux que la malade soit couchée sur la hanche saine. Elle prendra en breuvage quatre grains noirs de pivoine, une chéramys (= 0<sup>litre</sup>,009) de graine de sureau avec ces grains, du castoréum gros comme une fève; et elle usera d'aliments émollients. La pivoine cuite comme du chou convient avant le manger; elle boira aussi l'eau où la mercuriale a bouilli. Elle mangera les herbages âcres, sauf le raifort, le poireau et le cardame (erucaria aleppica). Ce qu'il y a de mieux, c'est la laitue.

137. (Considérations générales sur les déplacements utéries. Il y a toujours une confusion entre les déplacements imaginaires et les déplacements réels. Matrice tournée vers la vessie. Matrice tournée vers le siège.) Pour toutes les maladies qui ont leur origine dans l'utérus, voici ce que je dis : quand la matrice se déplace, elle se porte tantôt d'un côté, tantôt d'un autre; partout où elle se porte, il se fixe des douleurs intenses. En contact avec la vessie, elle cause de la douleur, ne laisse point passer l'urine, et n'attire pas le sperme à soi, et les deux parties sont douloureuses. Si une prompte solution n'intervient pas, elle suppure avec le temps dans les mêmes endroits contre lesquels elle s'est desséchée. Cela se produit aussi aux flancs, aux aines et au-dessus du pubis. Au début, quand la douleur existe, il faut traiter ainsi : faire des fomen-

valg. - ταῦτα pro τὰ αὐτὰ θ. - χωρία, ἡν πρὸς αὐτὰ θέωσι valg. - χωρία, ἡ [ble] ἄν προσανανθώσι θ. — "δὲ ταῦτα κατὰ θ. - ἡ um. C. - ἡ pro έχη C. - καὶ (καὶ om. θ) χλιάσ. valg.

Χρή δὲ ἐν ἀρχῆσιν, ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχη, ὧοὲ θεραπεύειν · χλιάσματα προστιθέναι, καὶ ἐν ὕοατι θερμῷ εἶναι, ἀγαθὸν γὰρ 1 καὶ τοῦτο. ή σπόγγοισιν έν βρατι θερμώ έχπιεζομένοισι πυριήν. και πίνειν των ύστερικών φαρμάκων ήν όξ μή πρός ταῦτα λύηται, φαρμακεύειν \* χάτω, ην δέη, και άνω, όκοτέρου αν άρμόση μαλλον δείσθαι. Τοῦτο δὲ διαγνώση τῷδε τῷ τρόπῳ. ἢν μὲν ἐς τοὺς βουδῶνας καὶ κτένε καὶ κύστιν έγγρίμψη, αὖται χρήζουσιν ἄνω φαρμακείης. Αν 3 ολ ές τοὺς χενεῶνάς τε καὶ τὰ ὑποχόνδρια, αὖται δέονται κατωτερικοῦ φαρμάχου · μετά δὲ ταύτας τὰς χαθάρσιας εὐθὺς χαθαίρειν τὰς δστέρας. Τὰ δὲ \*νουσήματα πάντα τὰ τοιουτότροπα γεραιτέρησι μάλλο γίνεται ή νεωτέρησι, πρός τάς απολείψιας των επιμηνίων γίνεται δὲ ταὶ νέησιν ἐούσησιν, δχόταν χηρεύσωσι πουλύν χρόνον. Ήν 6 δὲ ἐς τὴν ἔδρην τράπωνται, τὰ ὑποχωρήματα χωλύονται, καὶ δοῦναι ζογουσι τήν τε δοφύν και τήν νειαίρην γαστέρα και τόν άρχόν. <sup>7</sup> Όταν ὧδε ἔχη, λούειν χρή μιν τῷ θερμῷ, καὶ πυριῆν την όσφὶν, καὶ ὑποθυμιζην τὸ κατόπιν κακώδεσι, καὶ προστιθέναι άσσα καθαίρει τε καὶ ἐλαύνει τὰς ὑστέρας, καὶ πιπίσκειν ὅ τι ἀν προσδέχηται τῶν ξυμφερόντων μάλιστα. Ήν δέ «χάτω έγχέωνται ές τοὺς βουδῶνές τε καὶ οὐρητῆρα, όδύναι γίνονται ἰσχυραὶ, καὶ νάρκη ἐν τοῖσι σκέλεσι, καὶ δ οὐρητήρ ἀποφράσσεται, καὶ τὸ οὖρον οὐ μεθίησι. <sup>9</sup> Θεραπεύειν οὲ χρη ωοε: προς μέν τὰς ρίνας προστιθέναι τὰ εὐώδεα καὶ μύρα, πρός δέ τὰς ύστέρας τὰ δύσοδμα θυμιῶντα.

138. Άπασα δὲ πρόφασις ίκανη τὰς ὑστέρας παροτρῦναι, ψ ἔχωσί  $^{10}$ τι φλαῦρον  $\cdot$  καὶ γὰρ ἀπὸ ῥίγεος τῶν ποδῶν καὶ ἀσφύος, καὶ

<sup>&#</sup>x27;Καὶ ἐν τούτφ (τοῦτο, sine ἐν, θ) vulg. -ἐπιεζευμένοις (sic) πυριᾶν θ. — ² κάτω καὶ ἄνω, ἡν δέη · ὁκοτέρου ὰν γένηται (φαίνηται conj. Coray., Μεκ. Οκοπ. consp., p. 10) δεῖσθαι· τοῦτο vulg. -κάτω · καὶ ἄνω ἡν δέη · τοῦτο Lind. - κάτω ἡν δέη ται καὶ ἄνω ὁπότερον ἀναρμόζη μᾶλλον δεῖσθαι· τοῦτο θ. - κάτω ἡν δέη καὶ ἄνω, ὁκοτέρου ἀρμόση μᾶλλον δεῖσθαι C. -ἐς.... & om. G. - ἐγχρίψη CDFHIK. - ἐγχρέμψη Ald. - ἐγχρήψη Q'. - χρήσουσω vulg. - χρήζουσιν CDFHIKθ. - ἀνευ pro ἄνω CDFH. — ³δ' θ. - Απιε δέοντω addit δὲ θ. - κατωτερικῶν φαρμέκων Cθ. - μετὰ δὲ ταύτας τὰς καθάρσιας εὐθὺς καθαίρειν τὰς ὑστέρας θ. - μετὰ δὲ ταύτας τὰς καθάρσιας εὐθὺς καθαίρειν τὰς ὑστέρας θ. - μετὰ... ὑστέρας om. vulg. — ⁴νοσ. Cθ. - μάλιστα (μᾶλλον Cθ) vulg. - ἀπολήψιας CD. - ἐπιλείψιας J. — ⁴ καὶ σω. Β. - δταν θ. - πολὺν C. — °δ' Cθ. - κωλύουσι LQ', Lind. - κωλύσουσι DFGIJK. - ἰσχονται vulg. - ἰσχουσι Cθ. - νειέρην FGHIK, Ald., Frob. - νιαιρὰν θ. - νειαιρὴν Lind. — ² ὅταν δὲ ὧδε θ. - πυριᾶν θ. - ἐπιθυμιαν (sic) τὰ κάτοπω - κακώδεσι om. Κ. - καθαίρεται pro καθ. τε θ. - τῶν ξυμφ. προσλ. J. —

tations chaudes; être dans l'eau chaude, car cela est bon aussi. Ou bien fomenter avec des éponges trempées dans l'eau chaude et exprimées. Boire des medicaments utérins. Si ces moyens n'amènent pas la solution, évacuer par le bas, et, s'il fant, par le haut, suivant que le besoin sera. Voici comment on reconnaît quelle voie peut être prise : si la matrice s'est fixée aux aines, au pubis et à la vessie, évacuez par le haut : si aux flancs et aux hypocondres, évacuez par le bas. Aussitôt après ces évacuations, mondifiez la matrice. Toutes les maladies de ce genre surviennent plutôt chez les semmes d'un certain âge que chez les jeunes, vers l'époque de la cessation des menstrues. Elles naissent aussi chez les jeunes dont le veuvage se prolonge beaucoup. Si la matrice se tourne vers le siége, les selles sont interceptées, des douleurs se font sentir aux lombes, au bas-ventre et à l'anus. Les choses étant ainsi, laver à l'eau. chaude, fomenter les lombes; faire par le bas des fumigations sétides; appliquer en pessaire ce qui purge et pousse la matrice; donner en breuvage, parmi les choses convenables, celles qui seront le mieux acceptées. Si la matrice se fixe en bas aux aines et à l'urêthre, il survient des douleurs intenses, les jambes s'engourdissent, l'urêthre est obstrué, et l'urine n'est pas rendue. Traiter ainsi : aux narines appliquer les bonnes odeurs et les baumes, à la matrice les mauvaises odeurs, par fumigation.

438. (Toute cause est suffisante pour déplacer l'utérus déjà lésé. Réflexion générale sur la nécessité de prendre en considération l'ensemble du corps. Danger du refroidissement des jambes.) Toute cause est suffisante pour déplacer l'utérus, pour peu qu'il ait quelque lésion; toute cause, par exemple, avoir

<sup>\*</sup>πατακγκέωνται vilg. - καταέγκέωνται F. - κάτω έγκέωνται D. - κάτω ένπαίωνται θ. - κατεγκέωνται C. - εἰς Η. - οὐρητήρα θ. - οὐρητήρας vilg. νάρκα θ. - τοῖς Κ. - ὁ οω. C (D, restit. al. manu). - μεθίεισι FHIL. - \* τὰς
τοικύτας θεραπεύειν ἀιὸε pro θερ.... ἀιδε θ. - χρή οω. C. - μῦρα D. - θυμιῆν
DHJ. - θυμιῷν vilg. - θυμιῶντα Cθ. - \* τι οω. C. - ἀσφῦος Fθ. - ἀρχεῖσθαι
vilg. - ἀρχέσθαι θ. - πτίσαι Cθ. - κεάσσαι vilg. - κεάσαι CDK. - πρόσαντες
pro πρὸς ἀν. DFGHIJK.

από τοῦ όρχεεσθαι και πτίσαι και κεάσαι και δραμείν πρός άναντικ χωρίον καὶ \* πρὸς κάταντες, καὶ ἀπ' άλλων. Ταῦτ' οὖν χρη σκίπτεσθαι ές ούλον το σωμα καθορέοντα, όταν τὰ παρεόντα συθή \*νουσήματα τὰ γὰρ τοιάδε ἀνάγχη ἐστὶ τῷ πλέονι ἢ τῷ ἐλάσσονι νοσέειν 3 χαθ' δ δ' αν έχλαμψη μάλιστα, ταύτη τα έξαπιναΐα δηλατών νουσημάτων • δκόταν οὖν τὰ ἐξαπιναῖα ταῦτα συθή, ἀνωτέρω χρή λαμδάνεσθαι εκ τοῦ παντὸς ἀνθρώπου. δ'Οκόσαι δὲ ἀποψύξιες σκιλέων ή ναρχώσιες ψύξει γίνονται έν τοϊσιν ύστεριχοϊσι, ταῦτα πάντα , μεταρσιοί τὰς ὑστέρας. Έν τοῖσι <sup>6</sup> τοιουτέοισι καταχείν χρή θερμών ύδωρ κατά της ύστερης και των πέριξ χωρίων, και έκθερμαίνειν αίτάς καὶ τὰ σκέλεα, καὶ ὅταν προσπεπτωκυῖαι ἔωσιν.

τε λοχεῖα οὐ γίνονται, καὶ δδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ίζύας και τους κενεώνας, και το δεξιον σκέλος βαρύνεται, και νάρκη έγει, \* καὶ τετρεμαίνει, καὶ οὐκ ἂν οὐναιτο τοῦ στόματος θιγεῖν τῶν μητρέων, άλλ' όψει λείας τε καὶ όμαλας ἰσχυρώς. "Οταν " δὶ Το έγη, φάρμακον πίσαι υφ' οδ καθαίρεται και άνω και κάτω, κάτω αλ μαλλον, και πυριήν όλον το σωμα και τάς 10 ύστέρας ώς μαλιστα προσηνέως, καὶ λούειν τῷ θερμῷ δὶς τῆς ἡμέρης, καὶ τῶν ποτημέτων ο τι 11 μαλιστα αν προσδέξηται πειρώμενος, και τῷ ἀνδρὶ ζυνευδέτω θαμινά, καὶ τὴν κράμδην ἐσθιέτω.

139.  $^{1}$  Ην περιστραφώσιν αξ μῆτραι έχ τόχου χατά τὰ δεξιά, πί

140. Ήν αί ύστέραι κατά 12 τὰ ἀριστερά κλιθέωσιν ή τὸ ἰσχίον,

' Προσκάταντες G. - αλλων Ικανών (ix. om. θ) vulg. - οὐ (οὖν θ, Lind.) χρή vulg. - σκέπτ. om. J. - όλον vulg. - ούλον C. - καθορώντα θ. - όταν (ad-

dunt τα D, H al. manu, K' ap. Mack in Præfat., θ) παρ. (παρεώντα IK) vulg. - λυθή vulg. - έλθη Κ' ib. - ή Cornar. - Je lis συθή au lieu de λυθή. <sup>2</sup> νοσ. Cθ. – τὰ γὰρ το:άδε πάντα (τὰ γὰρ τ. π. om. K) (π. om. θ) ἀν. (ἀνάγ $x_{77}$  θ) vulg.  $-\pi\lambda i$ ονι θ.  $-\hbar$  n'est ni dans vulg. ni dans les mss; c'est u addition indispensable faite par les traducteurs et adoptée par Lind. et Kühn. - vosežv vulg. - vosés: v 0. - vošsov notéstv Lind. - 3 nat éretdév vulg. - καπειδάν C. - καθοδάν (sic) θ. - έξαπίνεα C. - νοσ. Cθ. - - 4 δταν L τὰ εξαπιναΐα θ. - τὰ ἐξ. om. vulg. - λυθή vulg. - Ελθη Κ'. - Je lis συθή comme plus haut. - ἀνώτερον θ. -- ὁ δοαι θ. - δὲ Cθ. - σχελ. om. C. - ψόχει θ. - γίν. καὶ (καὶ om. θ) εν vulg. - μετάρσιοι vulg. - μετάρσιος L. - μετά σιοί Foes in not., Lind. - \* τουτέοισι D. - τοιούτοισι θ. - κατασχείν το καταχείν CD0, Foes in not. - καταχέειν Lind. - τὰς ὑστέρας (τῆς ὑστέρη (addunt xai Co) των vulg. - θερμαίνειν θ. - σπέλεα, (addunt xai Co) d πρ. (προπεπτωκυίαι HK; προσπεπτωκοίαι θ) vulg. - 'čάν 0. - čκ 'του 'τ

froid aux pieds et aux lombes, danser, piler, casser du bois, courir en montant ou en descendant, et autres semblables. Il faut en effet porter son attention sur l'ensemble du corps, quand les maladies font leur éruption actuelle; car nécessairement, en ces cas, il y a maladie plus ou moins grande; mais c'est là où l'explosion est la plus forte, que les affections subites se manifestent; aussi, quand les maladies font une éruption soudaine, doit-on remonter plus haut et au corps tout entier. Tous les refroidissements des jambes, tous les engourdissements produits par le froid, dans les affections utérines, tendent à soulever la matrice; en ces cas, il faut faire des affusions chaudes sur la matrice et les lieux environnants, échauffer la matrice et les jambes, ainsi que quand elle s'est déplacée.

139. (Obliquité latérale droite de la matrice à la suite de l'accouchement.) Si, à la suite de l'accouchement, la matrice se tourne à droite, les lochies ne viennent pas, il y a douleur au bas-ventre, aux lombes, aux flancs, la jambe droite devient pesante, engourdie et tremblante; on ne peut pas toucher l'orifice utérin, mais on trouve l'utérus très-lisse et très-uni. Les choses étant ainsi, administrer un médicament qui évacue par le haut et par le bas, mais par le bas davantage; donner une fumigation au corps entier et à l'utérus, aussi douce que possible; laver à l'eau chaude deux fois par jour; prescrire, en tâtonnant, les breuvages qui seront le mieux reçus. La femme dormira souvent avec son mari, et mangera du chou.

140. (Obliquité latérale gauche de la matrice.) Si la matrice

L, Lind. – κατά (addunt τὰ CLθ, Lind.) δ. vulg. – λόχια DJ. - ἴοχει θ. – ἔχη Hl. – νειέρην FGIK, Ald., Frob. – νιαιράν θ. – νειαιρήν Lind. – νάρκα θ. – καὶ οὐ τετραμμένη vulg. – καὶ εἰ μὴ τετραμμένη, οὐκ ἄν Lind. – καὶ τετραμμένει (sic) Cθ. – θίγειν CDFGHIKθ, Ald., Frob., Lind. – θήγειν J. – ἀλλοφελιας (sic) τε καὶ θ. – λεῖά τε καὶ ὁμαλά C. – τε οπ. D. – ε δὲ οπ. CDG HUΚθ. – φ. χρὴ πίσαι θ. – πυριάν θ. – μήτρας θ. – ώς θ. – ώς οπ. vulg. – προσηνώς vulg. – προσηνώς θ. – τῷ οπ. θ. – ποτημά [διδόναι] Lind. — μάλιστ' C. – προσδέχηται CDFGHIK, Ald. – προσδέηται θ. – πειρεόμενος Lind. – συνευδέτω θ. – ε τ' ἀριστερὰ θ. – πλιθώσιν vulg. – κλιθέωστν C. – ἡ οπ. L. – ἔχει θ.

σωρας ήμέρας της δε νυκτός γάλα βοός και μέλι και τό πευθως και τῷ θερμῷ λουέσθω.

141. "Ην ' παραλοξαίνωνται αί μῆτραι καὶ δοχμοὶ ἐωσι καὶ τὸ στόμα σφέων, τἀπιμήνια ταύτη τὰ μέν κρύπτονται, τὰ δὲ προφανέντα οἰχονται, καὶ οὐχ διοια γίνονται, δ ἐλλὰ κακήθεα καὶ ἐλάσσονα ἢ πρὸ τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐγγίνεται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ ὁ ὀδιὰνα ἔσχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τὸ ἰσχίον, καὶ ἐφελκεται αὐτό. "Όταν οὕτως ἔχη, φάρμακον χρὴ τ πίνειν ἐλατήριον, καὶ λούειν θερμῷ, καὶ πυριῆν. 'Οκόταν δὲ νεοπυρίητος ἡ νεολουτος <sup>8</sup>ἢ, τὸν δάκτυλον παραφάσασα, ἀπορθούτω, καὶ <sup>9</sup> παρευθυνέτω τὸ στόμε τῶν μητρέων, καὶ ὑποθυμιήσθω τὰ εὐιόδεα, καὶ τῶν ποτημάτων δίδου δ τι ὰν μάλιστα πρόσδέχηται πειρεόμενος ' σιτίσισι δὲ χρήστω δου δ τι ὰν μάλιστα πρόσδέχηται πειρεόμενος ' σιτίσισι δὲ χρήστω καλθακοῖσι, καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατακείσθω ' ἐπὶ θάτεραν καὶ πυριήσθω. 'Η δὲ νοῦσος δυσαπάλλακτος.

142. Ήν δὲ ἄγχιστα ἔωσιν, ἐμέειν <sup>11</sup> θαμινά · τὰς δὲ ὑστέρ**ας πυ**ριῆσαι τοῖσι δυσόδμοισι, μέχρι ὰν ἐς χώρην ἱδρυθέωσιν · διαίτ**ησι** δὲ χρήσθω μὴ λαπακτικῆσιν.

'Τε οπ. θ. - ἐπισκάζη J. — ' δ' CDθ. - ὑποθυμιᾶν θ. - τῶν δὲ (τε pro δὲ θ; δὲ οπ. D) κρ. νυΙς. - κατακνέσαι CřGHI, Ald. - κατατέμνεσθαι J. - κατακνίσας θ. - κήκιδα Cθ. - κατακόψας και στήσας θ. - σήσαι C. - τριτέα θ. - κοίν. τρ. Κ. — ' περιποίησον θ. - χήτρη G, Ald. - χυτρή θ. - καινή χύτρη J. - τέσσερας θ. - δὲ οπ. θ. - πινέτω οπ. θ. - λούσθω θ. — ' παραλοξαίνονται FG, Ald., Frob. - παραλοξείνωνται θ. - δοχμαὶ θ. - στόμα ἐφ' ὧν (σφάων θ; αὐτέων Foes in not., Lind.; ἐφ' ὧ CDK) νυΙς. - τὰ ἐπιμ. CDKθ. - αὐτξίαν Foes in not., Lind.; ἐφ' ὧ CDK) νυΙς. - τὰ ἐπιμ. CDKθ. - αὐτξίαν θ υνΙς. - κρύπτωνται FGHIJK. - οἰχωνται DFHIJK. - ἰσχωνται L. - γίνωνται FGHIJK. - γίγνωνται D. - γίν. οπ. C. — ' ἀλλ' αἰεὶ 'κακαθῶν θ. - ἢ ρτο ἢ C. - προτοῦ GIJ. - ἐγγίνηται νυΙς. - ἐγγίνεται Cθ, Lind. — '¾ (ἡ οπ. Cθ, Lind.; — ρτο ἡ DGHIJKQ') όδ. νυΙς. - ἰσχη DFHIJK. - νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νειαιρὴν Lind. - νιαιρὰν θ. - ἐφέλκηται J. - ἐφίλκει θ. — ' πίσαι θ. - ἐλατήριον θ. - ἐλατ. οπ. νυΙς. - λοῦσαι C. - πυριᾶν θ. - δταν θ. - νεοπύρητος FG. - νεοπύριτος C (D, emend. al. manu) Hik. -

s'incline vers la gauche ou l'ischion, une douleur aiguë et intense se fait sentir aux lombes, aux flancs et à la jambe, et la femme boite. Les choses étant ainsi, il faut administrer un évacuant, et, le lendemain, une fumigation : orge deux chénices, feuilles d'olivier triturées, noix de gale pilée et tamisée, jusquiame tiers de chénice, mélanger, pétrir avec une demi-cotyle d'huile dans un vase neuf, et faire une fumigation pendant quatre jours; le soir la femme boira du lait de vache, du miel et de l'eau et se lavera à l'eau chaude.

- 141. (Obliquité latérale de la matrice et de son orifice.) Si la matrice se dévie et qu'elle soit oblique ainsi que l'orifice, les régles ou se suppriment ou ne sont que se montrer et disparaissent, elles sont, non pas semblables à ce qu'elles étaient apparavant, mais de mauvaise nature et en moindre quantité; la conception ne se fait pas durant ce temps; la douleur occupe le bas-ventre, les lombes et la hanche, qui est retirée. Les choses étant ainsi, il faut prendre un évacuant, laver à l'eau chande, et sumiger. Aussitot après la sumigation ou le hain, elle portera le doigt, redressera et mettra dans la direction l'orifice utérin. Elle fera des fumigations aromatiques. On cherchera par des tâtonnements les breuvages qui seront les mieux reçus. Elle usera d'aliments émollients; elle mangera de l'ail cru et bouilli, et dormira avec son mari. Elle se couchera sur la hanche, et fera, sur l'autre, des somentations. La maladie est de guérison difficile.
- 142. (Abaissement de la matrice.) Si la matrice est trèsvoisine (de la vulve), il faut saire vomir souvent, et sumiger la matrice avec les substances sétides, jusqu'à ce qu'elle se remette en sa place. La semme n'usera pas d'un régime évacuant.
- ται (ή pro τ και C0) νεόλ. ναίς. \*ή C0.— τ οπ. ναίς. παραφράτασα ναίς. παραφάσασα θ, Foes in not., Lind. \* παριθυνέτω θ. δπεθυμιάσθω θ. ποτιμάτων G. πειρεόμενος ponunt ante δ τι C (θ, πειρεώμενος). πειρεώμενος FGHik. πειρεώμενος D. σιδίσισι θ. μαλακοΐσι J. \* σ. θ. τοῦ ὑγιέος ἰσχίου θ. \* θαμινάκις θ. δ' C0. πυριάν θ. ἐν τοῖσι DFGHijk. τοῖσι οπ. C0. μέχρις CDFijk. ἐν οπ. C0. ἰδρυνθώστν ναίς. ἱδρυνθώστν ναίς. ἱδρυνθώστν ναίς. ἱδρυνθώστν C0. χρώ θ. χρώ C. λαπακτικοῖσιν J.

143. Ήν αξ μῆτραι ¹προίωσιν ἐξωτέρω τῆς φύσιος, πυρετές και το αἰδοῖον καὶ τὴν ἔδρην, καὶ τὸ οὐρον στάζει θαμινὰ ² καὶ και δί/γον, καὶ δάκνεται σφοδρῶς τὸ αἰδοῖον πάσχει δὶ, ἢν ἐκ τάκω ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ ² ξυνευνάζηται. "Οταν οὐν ὧδε ἔχη, μύρτα καὶ λωτά ξύσματα ἐψῆσαι ἐν ὕδατι, καὶ θεῖναι τὸ ὕδωρ ἐς τὴν αἰθρίην προσαιοῆν ὁ ὁ ὧδε ὡς ψυχρότατον τὸ αἰδοῖον καὶ τρίδων λείως πρόσπλασσε ἔπειτα πίνουσα ὕδωρ φακῶν ² ξὸν μέλιτι καὶ δξει ἐμεέτω, τὸτ ἀ ἀπὸ τῶν ποδῶν καὶ τὸ αἰδοῖον ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, ποιέειν τὰ ἀπὸ τῶν ποδῶν καὶ τὸ αἰδοῖον ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, τὰς δί γε ρῖνας τὰ εὐώδεα σιτίοισι δὲ Χρεέσθω ὡς μαλθακωτάτεισι κὸς δί γε ρῖνας τὰ εὐώδεα σιτίοισι δὲ Χρεέσθω ἡ καὶ λουέσθω, μηδὲ τῷ ἀνδρὶ ξυνεργέσθω.

144. \*Ην παντάπασιν έχ τοῦ αἰδοίου ἐχπέσωσιν αὶ <sup>7</sup> μῆτραι, ἐχχέμναται οἶον ὄσχη, καὶ ὀἐύνη λάζεται τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουδῶνας · καὶ ὁκόταν ἐπιγένηται χρόνος, οἰα ἀθέλουσιν \* ἐς χώρην ἰέναι. 'Η δὶ νοῦσος λαμδάνει, ὁκόταν ἐχ τάκου ταλαιπωρήση, ὥστε ψαίρειν τὰς ὑστέρας, \* ἢ τῷ ἀνδρὶ ξυνίη ἐν τῷ λοχίη καθάρσει. "Οταν ὧδε ἔχη, ψύγματα χρὴ προστιθέναι παρηγρρικά πρὸς τὸ αἰδοῖον · καὶ τὸ ἔξω ἐὸν ἀποκαθήρας, σίδην ἐν οἴνω μέλανι ἐψήσας, τουτέω περιπλῦναι, καὶ ἔσω ἀπωθέειν · ἔπειτα μέλι καὶ ἐγητίνην ζυντῆξαι ἴσον ἐκατέρου, \*\* καὶ ἐγχέειν ἐς τὸ αἰδοῖον, καὶ κατακείσθω ὑπτίη, ἀνω τοὺς πόδας ἔχουσα ἐκτεταμένη. Κάπειτα

' Προσίωσιν vulg. - προϊώσιν (sic) θ. - έξω Κ. - καὶ τὴν.... αἰδοῖον οπ. G. - νειαίρην (νειέρην FGIK, Ald.; νειαιρήν Lind.) γαστέρα (έδρην pro v. γ. 0) - 2 xai om. θ. - δάχνη L. - δάχνει Lind. - σφ. om. θ. - 3 μη συνεύνηται θ. - συν. vulg. - ξυν. Η, Lind. - οδν om. Cθ. - έχει C. - πρίσματα CDL - In marg. καὶ πρίσματα HI. - καταθείναι τῶ (sic) ὕδωρ ἐς τὴν διορίην 0. είς J. - προσαιονήν C. - προσαιονήν vulg. - ώδε om. θ. - ψυχρ. τ (τ om. θ) τ vulg. - το λοιπόν οθ pro το αίδοτον, και Lind. - τρίδωνα J. - λετα C. - λία t. - πρόσπλασε C. - 4 σύν vulg. - ξύν C0, Lind. - έμείτω θ. - άνελχυσθώσι vulg. - άνελχυσθέωσιν C. - ένελχυσθώσι L. - ' καί.... ποδών om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - κλησίην C, Ald. - κλίσιν θ. - ύπ. τὸ αἰδ. C. - ὑποθυμιᾶν τὰ αἰδοῖα θ. - επρὸς τὰς ρίνας εὐωδεα θ. - καὶ πρὸς τ. ρ. τὰ C. - χρήσθω θ. - λούσθω Co. - καὶ τῶ ἀνδρὶ συνίτω Co. - τῷ δὲ ἀνδρὶ ξυνερχέσθω vulg. - μηθὲ τῷ ἀνδρὶ ξ. Lind. ex libr. de Nat. mul. - συν. Η. - γύστέραι θ. - ἐκκρίμνανται C. - ἐχχριμνᾶται  $\theta$ . - ἐχχρέμανται vulg. - ἐς (ἐς om. C) τὴν vulg. νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νειαράν Lind. - νιαιρήν θ. - δταν θ. - ες τὰν (τὴν om. θ) ἐαυτῶν (έ. om. Cθ; ἐωυτῶν Lind.) χ. vulg. - ὅταν J. - ἐκ τόκου

143. (Saillie de la matrice hors de la vulve. De la Nat. de la F. § 4.) Si la matrice saillie hors des parties naturelles, il y a sièvre à la vulve et au siège, l'urine est rendue fréquemment et goutte à goutle, et irrite fortement les parties génitales. Cet accident arrive, quand la femme, accouchée depuis peu de temps, a des rapports avec son mari. Les choses étant ainsi, saire bouillir dans de l'eau des baies de myrte et des raclures de lotus, exposer cette eau au serein de la nuit, et s'en servir, aussi froide que possible, en assusion sur les parties génitales; on triture aussi ces substances et on les met en cataplasme. Puis la femme, buvant de l'eau de lentille avec du miel et du vinaigre, vomira jusqu'à ce que la matrice soit retirée en haut; le lit doit avoir l'extrémité du côté des pieds relevée. On fera des fumigations fétides sous les parties génitales, aromatiques sous les narines. La femme usera d'aliments très-émollients et froids, boira du vin blanc coupé d'eau, ne se baignera pas, et n'ira pas avec son mari.

144. (Chute complète de la matrice hors de la vulve.) Si la matrice est sortie complétement hors des parties génitales, elle pend comme le scrotum, la douleur occupe le bas-ventre, les lombes et les aines; et, quand du temps s'est écoulé, elle ne veut plus rentrer à sa place. Cette maladie survient, quand, à la suite de l'accouchement, la femme se livre à quelque occupation pénible, de manière que la matrice s'en ressente, ou a des rapports avec son mari pendant la purgation lochiale. Les choses étant ainsi, il faut faire des applications réfrigérantes et adoucissantes aux parties génitales. Puis nettoyer la partie qui est dehors, la laver avec du vin noir où a bouilli une grenade, et la repousser en dedans; après quoi, faire fondre du miel et de la résine à parties égales et infuser dans

δταν C. - τόχου ἐοῦσα πονήση ἢ (ἐ. π. ἢ om. θ) ταλ. vulg. - ψέρειν FGIJ. -- ἢν CD. - συνίη vulg. - ξυνίη CDH, Lind. - λοχείη CHIJKθ. - χρὴ om. θ. - ἀποχαθάρας vulg. - ἀποχαθήρας Cθ. - σιδίην vulg. - σίδην θ. - τούτω θ. - εἶσω θ. - ἔπ. καὶ (καὶ om. θ) μέλι vulg. - συντήξαι θ. - ξυντήξαι FI. - ἐκάτερνν C. -- ναὶ om. C. - ἐγχέαι D. - εἰς J. - κατακκθοαι ὑπτίην.... ἔχουσαν ἐκτεταμένην, κάπιτα σπ. προστιθεῖς (sic) θ.

σπόγγους προσθείσα αναδήσαι έχ των ίξύων. "Εστ' αν 1 δ' ουτως έχη, σιτίων μέν απεχέσθω, ποτῷ δὲ ὡς ελαχίστω χρήσθω, μέχρις αν έπτα ημέραι παρέλθωσιν. Καὶ 3 ην μέν ούτως εθέλωσιν ένακούει» και απιέναι. άλις έστω: ήν δέ μή, άκρα περιξέσας τὰ λέγνα τῆς ύστέρης καλ άμφιπλύνας, χρίσαι τη πισσηρή. έπειτα πρός κλίμακα δήσαι τους πόδας, την δε κεφαλήν κάτω έχειν, και τη χειρι εσω απωθέςιν · έπειτα λύειν, καὶ ξυνδησαι αὐτης τὰ σκέλεα ἐναλλάξ, καὶ έην νύχτα και ημέρην ούτω, και διδόναι δλίγον χυλόν πτισάνης ψχρον, άλλο δὲ μηδέν. Τη δὲ δστεραίη κατακλίνας ἐπὶ τὸ Ισχίον, σίχύην προσδάλλειν ώς μεγίστην, χαὶ έξην έλχειν πουλύν χρόνον, χαὶ έπην αφέλης, μη αποσχάσης, άλλα κατακλίνας εία και μη πρόσφερε μηδέν άλλ' ή τὸν χυλὸν, Εως αν Επτά ήμεραι παρελθωσιν. "ήν δε δίψα έγη, δόωρ ελάγιστον πινέτω επήν δε αι έπτα ημέραι παρέλθωσι, σιτίοισιν ώς μαλθακωτάτοισι καὶ έλαχίστοισι χρεέσθω. <sup>7</sup> δκόταν δε αποπατήσαι θέλη, ανακειμένη αποπατείτω, εως αν τεσααδεοχαίρεκα ψίπεδαι λεκοπλιαι . εμειτα κγοζεορο Χγιαδίζοι ποδίδοι. άμεινον δὲ θερμῷ, ὡς ἐξ ήλίου, καὶ περιπατείτω ὡς ἐλάχιστα » καὶ πη γουερρα. κοιγίμη οξ πη γραώς, αιτίσιαι οξ οχιλίατοιαι Χοερορο. μήτε δριμέσι μήτε άλμυροῖσι \* καὶ \* θυμιήσθω τὸ αἰδοῖον τοῖσι καπώθεσι κάπειδάν άρξηται περιπατείν, την σφενδόνην φορείτω.

145. Ήν ολ έζω τοῦ αιδοίου τὸ στόμα τῶν μητρέων ἐκπέση,

<sup>&#</sup>x27; Δ' om. Jθ. – σίτων C. – μέλι pro μὲν C. – δ' Cθ. – ὧς om. θ. – χρήσθω om. θ. – μέχρι Cθ. – ἀν om. θ. – ἢν pro ἀν C. – παριῶσι θ. – παρέωσιν C. — ² ἐἰν C. – ἄλις ἔστω om. θ. – περιξέσαι θ. – λάχνα FGHIJKL, Vatic. Codd. ap. Foes, Ald. – λάγνα C. – ἀμφιπλῦναι χρίσαι δὲ τῆ θ. — ³ εἰσω Dθ. – λούεν (λύειν C) vulg. – ἀναλλὰξ vulg. – ἐναλὰξ FGHI. – ἐναλλὰξ CDJK, Ald., Lind. – ἐἄν θ. – σύτως vulg. – οὐτω Jθ. – δλίγον om. J. – πτισσ. DH. — ⁴ δ' CD. – ἐἀν pro ἐῆν θ. – πολὺν C. – ἀποσίσης, al. manu ἀποσχάσης D. – ἀποσχίσες Codd. Regg. ap. Foes. — ³ ἐᾶν, καὶ μὴ προσφέρεσθαι θ. – προσφερέτω μηθὲν ἄλητον χυλὸν C. – ἀλλὰ sine ἢ θ. – ἔστ' ἄν C. – ἀν om. θ. – παριῶσιν θ. — ° ἢν.... παρελθωσι om., restit. al. manu D. – ἀι om. DK. – παριῶσιν θ. — τίνοιν post μαλθ. D. – ὡς om., restit. al. manu D. – ἐλαχίστησι χρῆσθει θ. – χρέεσθαι C. — † δταν δ' θ. – πατείτω C. – δράτω pro ἀποπ. θ. – ἔστ' δν Cθ. – τέσσαρες καὶ δέκα θ. – τέσσαρες καὶ δέκα Κ. – χληροῖσι vulg. – χληροῖσι CDJK. – χλιαρῆσι θ. – λούσθω Cθ. – δλίγοισι χρέο C. – καὶ μὴ δρ. μπὸ' ἀλμ. Cθ. — \*θυμιάσθω θ. – καὶ ἔπειδὰν ἀρχηται θ. – ἀφηρείτω pro φ. (D, restit. al. manu) FGIR, Ald. – ἀφαιρείτω J. — ° δ' θ, Frob. – πειμένων FJ. – ἐόντος εὐρέος Cθ. – ἀτόκησι C.

la vulve; la femme restera couchée snr le dos ayant les pieds élevés et les jambes étendues. Puis elle appliquera des éponges qu'on maintiendra par des liens fixés aux lombes. Tant que les choses seront ainsi, elle s'abstiendra d'aliments et boira aussi peu que possible, jusqu'à ce que sept jours soient passés. Si, de cette saçon, la matrice obéit et rentre, on s'en tiendra là; sinon, racler légèrement le bord de la matrice, la laver, l'oindre de cérat à la poix; puis attacher la femme par les pieds à une échelle, avec la tête en bas, et de la main repousser en dedans; après quoi, la délier, lui attacher les jambes croisées l'une sur l'autre, et la laisser ainsi un jour et une nuit. Donner un peu d'eau de gruau d'orge froide, et rien autre. Le lendemain, la faire coucher sur la hanche, et appliquer une ventouse très-grande qu'on laissera tirer longtemps. puis, l'ayant ôtée, ne pas scarifier, mais laisser la femme couchée, et ne rien donner que de l'eau de gruau d'orge, jusqu'à ce que sept jours soient passés. S'il y a soif, elle boira de l'eau en très-petite quantité. Après les sept jours, elle usera des aliments les plus émollients et en aussi petite quantité que possible. Quand elle a besoin d'aller à la selle, elle se mettra sur son séant pour satisfaire ce besoin, jusqu'à ce que quatorze jours soient passés. Puis elle fera des injections tièdes; la meilleure chaleur est celle de l'eau que le soleil a échaussée; elle marchera aussi peu que possible, et ne prendra point de bain. On ne donnera aucun laxatif. Elle usera d'aliments en très-petite quantité qui ne seront ni acres, ni salés. Elle fera des fumigations fétides aux parties génitales. Quand elle commencera à marcher, elle portera le bandage en fronde.

143. (Ceci paraît être un renversement utérin; mais il diffère de ce qui est décrit sous ce nom dans les livres modernes. Ce n'est pas le fond de l'utérus qui, se renversant, vient s'engager dans le col; c'est l'orifice utérin qui s'engage dans le col, et vient sortir par l'orifice du col; car l'auteur distingue ces deux orifices. De plus, il ne parle pas de l'accouchement, comme condition de renversement, laquelle est, comme on salt, ρέος εόντος. Αίνεται οξ τουτο παγγολ εξίαιλ ατοχοιαι, παγιατα 1 οξ γίνεται έχ ταλαιπωρίης, έπην ταλαιπωρήση ή γυνή, και αι μήτραι θερμανθέωσι καλ Ιδρώσωσιν, έκτρέπεται το στόμα αὐτέων δια τοῦ αὐγένος, ἄτε ἐν ὑγροτέρω καὶ όλισθηροτέρω καὶ θερμοτέρω χωρίφ γενόμενον \* ή εν τῷ πρίν χρόνῳ· καὶ ἐπήν τοῦτο γένηται, θύουσεν έζω πρός τὸ ψύχος, καὶ σφέων τὸ στόμα ἔρχεται εξω ἐκτραπέν. Καὶ ἢν μέν εν τάγει θεραπευθη, δγιής γίνεται άφορος δὲ πάντως καταλιμπάνεται . ήν οὲ μή ἐν τάχει, ἔζω ἀεὶ ἔσται οἱ σκληρὸν τὸ στόμα, καὶ βεύσεται αὐτόθεν ίγωρ άλλοτε καὶ άλλοτε γλίσγρος καὶ κάκοδμος, καὶ \* ἢν τἀπιμήνια χωρήση, ἢν ἔτι ἐν τῆ ἡλικίη \* ¾ ἐν εὐνἢ εἶναι χρόνου δὲ γενομένου, ἡ τοιήδε νοῦσος ἀνίητος γίνεται, καὶ ζυγκαταγηράσκουσιν έζω τὰς μήτρας έχουσαι. \*Ην 6 δὲ αἱ μῆτραι εξίσχωσι, περινίψας αὐτὰς δόατι χλιηρῷ, καὶ ἀλείψας ἐλαίω καὶ οίνω, πάλιν ένθειναι καὶ άναδησαι, καὶ τύποθυμιῆν τὰ κακώδεα, ύπο δὲ τὰς ρῖνας τὰ εὐώδεα. Ἡν δὲ πλείονα χρόνον αἱ ὑστέραι ἐξίσχωσι καὶ περιψύχωνται ναρκωδέως, 8 καταχέειν ύδωρ θερμόν πουλύ, δχως διαπυριηθέωσιν. Ήν οὲ ήδη φυσέωνται, καὶ δξεος μίσγοντα, ξυμπυριήν ή δάφνης ή μυρσίνης θύδωρ, και ήρέμα προωθέειν, και κηρωτη ή μύρω χρίειν, ήν έσακούη· ήν δέ μή, περικλύσαι τῷ υδατι, καὶ 10 όξεος ολίγον χλιήνας καταχέαι, εἶτα άλὶ ψαύειν · δκόταν οἰ

(θερμωτέρω sic FGI) (και θερ. om. JKθ) χ. vulg. — 2 η C. - Ιθύουστν (θύουστν θ) vulg. — 3 έξω θ. - έξω om. vulg. - έστρας εν (sic) C. - και CDFGIJKO.καί om. vulg. - πάντω; om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - κατα). om. CA - del om. Co. - alel Lind. - olor pro of FIJ. - ήσι DHK. - of έσται θ. - αὐτόλ GJK, Ald. - αὐτόθεν om. θ. - 4 ἐὰν C. - τὰ ἐπ. CJθ. - 5 εἴη θ. - 3 ἐν om. C. - τοιήδε om. Co. - τοιήδι, al. manu δε Η. - αί μήτραι ἐοῦσαι Co. οιι. Cθ. – χλιαρώ θ. – χλιαρώ vulg. —  $^7$  ὑποθυμιᾶν θ. —  $^8$  καταχεῖν Hθ. – κατασχείν C. - κατέχειν FIJK. - δπως θ. - διαπυριηθώσιν vulg. - διαπυριηθέωσιν C. - διαπυρηθώσιν θ. - δή pro ήδη C. - φυσώνται θ. - δξους vulg. - δξιος (sic) C. - δξος θ. - μίσγοντες (μίσγοντα θ) ξύν (σύν Κθ) ύδατι (ύδ. om. θ: πυριήν (πυριάν θ) vulg. - Je lis ξυμπυριήν, supprimant υδατι avec θ. -(). - υδωρ om. vulg. - προωθείν vulg. - προωθέειν θ. - κηρωτήν θ. - ή Lind. - ή om. vulg. - L'addition de Lind. paraît bonne; cet i est sans doute représes par le v dans κηρωτήν de θ. — οξος θ. - οξύος (sic) C. - οξέως DFGIJ.- ελε-

ξυντακέωσι, περινίψας ώς λέλεκται, ένθεϊναι, καλ τάλλα ποιέειν τέ

' Γίν. δὲ FGHIK. - ταλαιπωρίση θ. - θερμανθώσι Vulg. - θερμανθέωσι C. άτ' C. - έν τῷ (τῷ om. θ) ὑγ. (ὑγρότεροι θ) καὶ όλ. (όλισθηρότεροι θ) καὶθερ.

à beaucoup près la principale. Il dit même que cet accident arrive de préférence chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Or, les cas de renversement utérin observés par les modernes hors l'accouchement sont très-rares; ajoutons aussi qu'ils sont encore mal expliqués.) L'orifice de la matrice fait saillie hors des parties génitales, vu que le col utérin est voisin de ces parties et large. Ce accident arrive de présérence chez les semmes qui n'ont pas eu d'ensant. Il survient surtout à la suite de satigue; la semme s'étant satiguée, la matrice s'echausse et sue; l'orifice utérin, se trouvant en un lieu plus humide, plus glissant et plus chaud que précédemment, se renverse à travers le col. Quand cela est arrivé, la matrice se porte vers le frais, et son orifice vient au dehors renversé. Si le traitement est appliqué promptement, la femme guérit; mais elle reste complétement stérile. Si elle n'est pas traitée promptement, l'orifice sera constamment dur et au dehors, et il s'en écoulera de temps à autre une humeur visqueuse, de mauvaise odeur, et aussi à l'époque des règles, si elle est encore d'âge d'être dans le lit. Avec le temps, cette maladie devient incurable, et la femme vieillit avec la matrice au dehors. Si l'utérus fait saillie, on le lave avec de l'eau tiède, on l'oint avec de l'huile et du vin, on le repousse en place, et on met le bandage. On fait les fumigations fétides sous les parties génitales, aromatiques sous les narines. Si la matrice reste saillante longtemps et se refroidit avec engourdissement, saire d'abondantes assusions d'eau chaude, asin que la chaleur humide la pénètre. Si elle est déjà insuffice, somenter avec l'eau de laurier ou de myrte où l'on a mélé du vinaigre, et repousser deucement; cède-t-elle, on la graisse avec du cérat on du haume; ne cède-t-elle pas, on la lave à grande eau, on fait tiédir un peu de vinaigre qu'on emploie en assusson, et on touche avec du sel; puis, quand la matrice s'est resservée,

haver 0.— áleshaier volg.— áleshaier (D. al. mann áleshaier) PGAUI. (I. – ált haver K.—álshaier C.—álesha: Lind.— Je prencis is logun do is plopart de nos mus., qui me semble intelligible.— dear de nora. L. sis dira l..

70M. VIII.

προειρημένα ελαιον δε μή προσφέρειν, 1 μηδ άλλο τι πίον, μηδε

146. Ήν υποπτυχθή τι των στομάτων της υστέρης, ετα επιμήνια οὐ γίνονται, ἢ δλίγα καὶ πονηρά καὶ άλγεινά, καὶ δκόταν τῷ ανορί ξυνεύδη, αλγέει, καί ο τι αν ό ανήρ μεθίη, έξεισι, καί οὐ θέλει ψαύεσθαι, <sup>3</sup>οὐδ' έλχουσι την γονήν, καὶ δούνη ζοχει την νειαίρην γαστέρα και τὰς ἰξύας, και τὸ στόμα τῶν ὑστερέων οὐ ὅῆλον ψηλαφήσει. "Όταν τοίνυν ώδε έχη, πυριησαι ού παλαιώ επειτα έμεαάτω τῷ φαχίω ξυμιτίζασα μελι χαι όξος. ἔπειτα λουέσθω ύδατι θεθιτώ , ξμειτα ξιχέασα ςς φιαγιλι αβλιδειλι η Χαγχειλι εγαιολ γεπκὸν αἰγύπτιον καὶ ἄλας, \* καλυψαμένη δὲ καθέζεσθαι ἀμφὶ τὴν φιάλην \* κήν μέν τη όδιμη αὐτῆ διὰ τοῦ στόματος 6 τοῦ ἐλαίου, φάναι αὐτην τέξεσθαι, καὶ την ὑστέρην ἔτι ὑγιῆ εἶναι. \*Ην οὲ τμὴ ἴη οομή, θαρσύνειν κάπειδάν μελλη εύδειν, προστιθέσθω τὸ αίγύπτιον έλαιον έν είριω. τη δε υστεραίη σκεψάσθω ήν τι μαλλον κατ' εθυ ή το στόμα των ύστερέων και ήν φη είναι, πυριησαι εὐώδεσιν ήμέρας τρεῖς, καὶ προστιθέναι προσθετὰ όκοῖα μὴ ἀναδήξεται καθαίρειν & καὶ μετακλύζειν εὐώδεσι καὶ μαλθακοῖσιν, ἴσας ἡμέρας <sup>8</sup> τῆσι πρόσθεν · δχόταν οὲ τὰ ἐπιμήνια γένηται, νηστεῦσαι, καὶ ἀλουτήσασα παρά τὸν ἄνορα ἔτω, θυμιησαμένη τοῖσιν ἀρώμασιν. Άτοχοι δὲ πολλαί και έκ ταύτης της νούσου γίνονται, ην μη μελεδανθη.

147. Ήν ελχωθέωσιν αξ μήτραι καξ πρόσω χωρήσωσιν έξωτάτω,

' Μηδὲ θ. – τι οπ. C0 – πιόνων G. – λίπα FHI. – ξχειν θ. — ' τάπιμήνε θ. – δλίγα τε καὶ Cθ. – όταν θ. – συνεύδη άλγέη θ. – δ τι δ' ἀν CFJK. – μεθη (μεθ. οπ. θ) ἐκ συνδυασμοῦ (συνδιασμοῦ, al. manu δυ H) (ἐκ σ. οπ. C) ἔξεισι ναίμ. – οὐκ ἐθέλει Cθ. — ' οὐδὲ θ. – ἐλκύει ναίμ. – ἐλκούση CFGHJE. – ἐλκόση D. – ἔνουσι θ. – νειέρην FGIK, Ald., Frob. – νιαιρὰν θ. – νειαιρὰν Lind. — ' οὐ Foes in not. cum interppr., Lind. – οὐ οπ. ναίμ. – τοίννο οπ. Cθ. – πυριάσαι θ. – ἐμασάτω (sic) θ. – συμμ. ναίμ. – ξυμμ. CDFHJK, Lind. – συμμίξας θ. – λούσθω θ. — ' καλυψαμένην CDFGHJKθ, Ald. - δὲ οπ. DFGHJJ. – καθέζεται ναίμ. – καλύξεσθαι CDFGHJK, Ald. Lind. – καθίζεσθαι θ. – καὶ ἢν C. – εἴη θ. – ἢ (D, al. manu τη) FGHJK, – αὐτὴ όδμὴ J. – αὐτὴ οπι. Cθ. — ' τοῦ θ. – τοῦ οπ. ναίμ. – ἐλαιον C. – τεύξεσθαι FGIK. – καὶ τὴ ὑστεραίη ὑγιῆ γενέσθαι ναίμ. – καὶ τὴν ὑστέρην (addit ἔτι θ) ὑγιῆ εἰναι Cθ. — ' μὴ Κθ, Lind. – μὴ οπ. ναίμ. – ἢ (D, al. manu τη) FGHIJKθ. – καὶ ἐκειδὰν C (θ, ἐπιδάν). – εὐδειν ΗΙΚθ, Ald., Frob. – δ' CDθ. – κατ' ἰθὸ ἢν (ἐν C; εῖη L, Lind.) (κατ' ἰθύην FGHIJK; κατ' ἰθύειν D; κατιθήη θ) τὸ ναίμ. – δυτέρον θ. – πυριάσαι θ. – όποῖα ναίμ. – όκοῖα CJ. – ἀναδήξηται ναίμ. – ἀναδηξηται ναίμ. –

on la lave comme il a été-dit, on la remet en place, et on fait tout le reste ainsi qu'il a été exposé. On n'administre ni huile ni rien de gras, ni rien qui ait de la graisse.

146. (Repliement des orifices de la matrice.) Si quelque partie des orifices de la matrice se replie, les règles ne viennent pas, ou ne viennent qu'en petite quantité, de mauvaise nature et avec douleur. La femme, quand elle a des rapports avec son mari, souffre; tout ce que l'homme éjacule ressort. la matrice ne supporte pas le contact et n'attire pas le sperme. Le bas-ventre et les lombes sont sensibles. L'orifice utérin ne se reconnaît pas au toucher. Les choses étant ainsi, administrer la fumigation avec la vieille urine; puis la femme vomira avec l'eau de lentille mélangée de miel et de vinaigre; après quoi, elle se lavera avec l'eau chaude. Cela fait, versant dans une phiale (coupe évasée) d'argent ou de cuivre du parfum blanc égyptien et du sel, et s'enveloppant, la femme s'asseoira sur la phiale. Si l'odeur du parfum lui vient par la bouche, on déclarera qu'elle peut concevoir et que la matrice est encore saine. Si l'odeur ne pénétre pas, on ne perdra pas courage; au moment de se coucher, elle s'appliquera le parfum égyptien dans de la laine. Le lendemain, elle examinera si l'orifice utérin est plus droit; et, disant qu'il l'est, elle prendra une fumigation aromatique pendant trois jours, et , mettra les pessaires qui ne sont pas irritants; elle mondifiera par des contre-injections aromatiques et adoucissantes, pendant trois jours aussi. Quand les règles sont passées, elle s'abstient de manger, de bain, prend une fumigation aromatique et va auprès de son mari. Beaucoup de femmes deviennent stériles par cette maladie, s'il n'y a pas de traitement.

147. (Ulcération et chute de matrice.) Quand la matrice est

δήξεται CDHJK. - ἀναδέξεται θ. — \*τοῖσι vulg. - τῆσι KLθ, Lind. - ὅταν δὲ τἀπιμήνια θ. - θυμιασαμένη θ. - πολλαὶ οπι. Cθ. - μελαιδανθῶσιν θ. - μελανθῆ FGIJ, Ald. - μελανθῶσιν DHKQ'. - μελανθέωσιν C. — \*έλχωθῶσιν vulg. - ἐλχωθῶσιν (sic) C. - προσχωρήσωσιν pro πρόσω χωρ. θ. - λίπα Hl. - προσταθέναι θ. - τρὶ; πυράδα; χαταπιεῖν θ. - χατατετριμμένην θ. - διεὶ; vulg. - διεῖσα θ. - χαὶ οπι. θ.

ελαίφ χρίων λίπα τὰς χεῖρας ἐντιθέναι, καὶ δίδου καταπότιον σιμύρνης ἀκρήτου, τρεῖς καταπιεῖν σπυράδας, καὶ πινέτω δάρνην χλωρήν τετριμμίνην, οἴνφ διεῖσα, καὶ ὑγιὸς οὕτω γίνεται.

- 148.  $^{1}$  Ην έξουρα  $\frac{\pi}{4}$  τὰ αἰδοῖα, προσθετὸν, ἀννήσου καρπὸν καὶ σελίνου τρίψας λεῖα, πρόσθες πρὸς τὰ αἰδοῖα.
- 149. \*Ην \* μη κατά χώρην μένωστν, άλλ' ότε μεν ένθα, ότε δε ένθα ίωσιν, δδύνας παρέχουσιν · αί δὲ ἀφανέες γίνονται, \* τοτὲ δὲ ἔζίασιν ώς έδρη και δκόταν μέν δπτίη ή, κατά γώρην μένουσιν . δκόταν οὲ ἀναστῆ ἡ ἐξ ϋπνου ἔγρηται ἡ ἐπιχύψη ἡ ἄλλο τι ποιήση χίνημα, εξέρχονται, πολλάκις δε και ήσυχίην εχούση. Ταύτην χρή ώς μάλιστα ήρεμέειν τε καὶ ἀτρεμέειν καὶ μὴ \* κινέεσθαι , καὶ τὸν χλισμόν χεισθαι πρός ποδών ύψηλότερον. χαλ τοισιν έμέτοισι χρέεσθαι, χρή γάρ άντισπάσαι άνεκάς και τοισι δέ στρυφνοίσιν άπαιονᾶν, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, ὁπὸ δὲ τὰς ρῖνας <sup>6</sup> τὰ εὐώδεα · καὶ των βοιών διά του δμφαλού τρήσαντα μέσην, έν οίνω γλιήναντα, ήτις αν άρμόζη μάλιστα, <sup>7</sup> καὶ μή τι κωλύη, προστίθει ώς έσωτάτω. είτ' άναδησαι ταινίη πλατείη, και αναλαδείν, ώς μη όλισθάνη, άλλά μείνη, και ποιέη το δέον και των μηκώνων εξύν τῷ τυρῷ και τοιστι άλφίτοισι πιπίσχειν, καθάπερ έν τη πρός το πλευρόν προσπτώσει γέγραπται καὶ τῶν ποτημάτων πειρώμενος ὅ τι οὰν μάλιστα προσδέχηται πιπίσκειν · σιτίοισι δε ώς μαλθακωτάτοισι χρήσθω, 10 και μετ'
- ' "Ην δ' θ. ἐξόρου FGHIJKθ, Ald. ἐξ ὅρου L. ἐξορούη (sic) τὰ C. ἐξορούει τὰ Vatic. Codd. ap. Foes. - προσθετὸν τίθει (τ. om. Cθ) vulg. - ἀνίσου DHJ. - ἀνήσου Κ. - ἀννίσου C. - ἀνήθου θ. - σελήνου Ι. - λία, προσθείς πρὸς τὸ αἰδοῖον θ. —  $^2$ μὲν pro μὴ D. – ὅτε (bis) C. – δ' θ. – ἔωσιν J. – ὡς (ὡς οπ. C0) όδύνας παρέχειν (παρέχωσιν C, Ald.; παρέχουσιν 0) vulg. - άφανείς vulg. - άφανείς θ. — 3 ποτέ DHJ. - τότε C. - δ' C0. - έξίουσιν vulg. - έξίασιν Jo. - έξιωσιν (sic) C. - έως έδρης θ. - όταν θ. - υπτιος θ. - υπτίην sine ή DFGI. - η ύπτίη J. - η om. H. - χώραν IK. - μένωσιν DGHI. - 4 δταν δ' CO. - xiνηθή pro π. χίν. C (θ, χεινηθή). - ποιήσει DH. - ήσυχίην CFHIJKθ. - ήσυχίη D. - ήσυχίαν vulg. - έχούση om., restit. in marg. eadem manu H. νείσθαι θ. - κλεισμόν FGHIK. - κλυσμόν J. - ύψότερον DHIJ. - χρήσθαι θ. δὶ pro γάρ L. - ἀνάγχα; L. - καὶ τοῖ; στρυφνοῖσι δὲ εοναν (slc) θ. - στρερνοῖσιν C, Ald. - δεονήν (sic) pro άπαι. C. - ύποθυμιαν μαλακώδεα θ. om. 0. - μέσσειν pro μέσην DFIJ. - μέσειν G. - μέσον L. - μέσου Lind. - χλιαίνοντα θ. - ' εἰ pro καὶ Lind. - κωλύει vulg. - κωλύη JK0. - Post κωλ. addit λίην 0. - ἐσώτατα 6. - Ante ται. addit δεί 6. - όλισθάνοι vulg. - όλιοθάνη CJ0. - μένοι vulg. - μένη C0. - ποιέειν vulg. - ποιέοι K. - ποιέει FGHI, Frob. - ποιέη Jo. - σύν θ. - πυρφ vulg. - πυρρῶ Κ. - τυρῶ θ , Lind. - τοὶ;

ulcérée et fait une grande saillie au dehors, on se graisse les mains avec de l'huile et on la remet en place; on fait prendre de la myrrhe pure en trois bols; la femme boit du laurier vert trituré et mouillé avec du vin, et elle guérit ainsi.

148. (Rétrécissement des parties génitales.) Si les parties génitales sont rétrécies, appliquer un pessaire fait de graine d'anis et d'ache triturée.

149. (Mobilité de la matrice, et déplacements qui en résultent.) Si la matrice ne demeure pas en place, mais va tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, elle cause de la douleur, et parfois elle ne se montre pas, parfois elle sort comme sort le fondement. Tant que la femme est couchée sur le dos, l'utérus reste en place; mais, quand elle se lève, sort du sommeil, se baisse, ou fait quelque autre mouvement, il ressort, souvent même la malade étant en repos. En ce cas il faut autant que possible rester tranquille, immobile, ne faire aucun mouvement, avoir un lit plus élevé du côté des pieds, user des vomissements, vu qu'il importe d'opérer la révulsion vers le haut, employer les fomentations astringentes, et les fumigations fétides sous les parties génitales, aromatiques sous les narines. On prend une grenade, de la forme qui conviendra le mieux, on la perce par l'ombilic de part en part, on l'échausse dans du vin tiède, et, si rien ne s'y oppose, on l'enfonce aussi avant que possible; puis on serre avec une écharpe large qui la reprend en dessous afin qu'elle ne glisse pas mais que, restant en place, elle sasse son office. On sait boire du pavot avec du fromage et de la farine d'orge, comme il a été écrit dans le transport de la matrice sur les

<sup>8. -</sup> ώς pro καθ. C. - πρὸς τὸ πλευρὸν θ. - πρ. τ. πλ. οm. vulg. - προπτώσει (D, emend. al. manu) ΗΚ. - πειρεόμενος Lind. — ° ἀν οm. θ. - προσδέχεται ` 8. - προσδέχονται J. - μαλακωτάτοισι J. — " καὶ μετὰ (addunt τοῦ L, Lind.) ἀνδρὸς μὴ συνευδέτω vulg. (DH, Lind., ξυν.). - καὶ μετ' ἀνδρὸς οὐ χρὴ κοιμᾶσθαι Cθ. - ἄχρι Cθ. - του pro οδ C, (Ald., τοῦ). - Post οδ addunt τοῦ IJ. - εἰητέη vulg. - οἱ ἰη Foes in not. - οἱ εἰη Lind. - οἱ ἰτέη Codd. Regg. ap. Fpos. - ἰητέη H. - οἱ ἰητέη D. - ἰκτέη J. - οἶη τε ἢ C, Ald. - βαίνειν θ. - βαίνειν σπ. vulg.

ἀνδρὸς οὐ χρη κοιμᾶσθαι, ἄχρις οὖ κατὰ χώρην οἴη τε ἢ βαίνειν. ⁴Ην αἱ μῆτραι ¹ ἐκπέσωσι, κισσὸν ὡς ξηρότατον τρίψας λεῖον, ἐνδήσας τε ἐς δθόνιον, προσίσχειν, καὶ λιπαρὸν προφέρειν μηδέν πιεῖν δὲ διδόναι πυροὺς προκόψας, καὶ μήκωνα ὅπτην, ² καὶ ἐλελίσφακον, καὶ κύπερον, καὶ ἄννησον, ταῦτα τρίψας λεῖα, διεὶς οἴνω, καὶ τῶν κυρηδίων τῶν ἀπὸ ² τῶν κριθέων, διδόναι δὶς τῆς ἡμέρης, ἐφ' ἐκατέρου ἡμικοτύλιον.

150. \*Ην ές τὰ \* σκέλεα καὶ τὼ πόδε τραπῶσι, γνώση ὧδε · οἰ μεγάλοι δάκτυλοι τοῖν ποδοῖν σπῶνται ὑπὸ τοὺς ὄνυχας, καὶ ὀδύνη ἔχει τὰ σκέλεα καὶ \* τὰ μηρὰ, καὶ ἔγκειται καὶ θλίδει τὰ ἀμφὶ τὰ μηρὸν γεῦρα. \*Οταν οὕτως ἔχη, λούειν χρὴ πολλῷ καὶ θερμῷ θαμινὰ, καὶ \* πυριῆν, ἢν ἀνδάνηται, καὶ ὑποθυμιῆν τὰ κακώδεα, καὶ τῷ μύρῳ τῷ ροδίνῳ ἀλειφέσθω λίπα.

151. \*Ην <sup>7</sup> δὲ ἄναυδος γένηται ἐξαπίνης, τὰ σκέλεα ψυχρὰ εὕροις ἄν καὶ τὰ γούνατα καὶ τὰς χεῖρας καὶ ἢν ψαύσης τῆς \*ὑστέρης, οὐκ ἐν κόσμω ἔστὶ, καὶ ἡ καρδίη πάλλεται, καὶ βρύχει, καὶ ἱδρώς πουλὸς, καὶ τἄλλα ὅσα \* οἱ ὑπὸ ἱερῆς νούσου ἐπίληπτοι πάσχουσι, καὶ ἄσσα ἀπ' οὕατος δρῶσι. Ταύτησι καταχεῖν ὕδωρ ψυχρὸν χρὴ πουλὸ κατὰ <sup>10</sup> τοῖν σκελοῖν τέως, τὰ δ' ἄλλα ποιέειν, ἢν δέῃ, καθὰ πρόσθεν εἴρηται.

152. <sup>11 \*</sup>Ην κινηθε που προσπέσωσι καὶ οδύνην παρέχωση, ἐλαίης ψώραν καὶ δάφνης καὶ κυπαρίσσου πρίσμα εψήσας ἐν ὕδατι, ἐς εἴριον ἐμδαλὼν προστίθει.

' Έχθέωσι θ. - λίον θ. - τε οπ. Cθ. - εἰς vulg. - ἐς CDθ, Lind. - πίνειν θ. - πυρρούς Κ. - προχωνίας pro προχόψας Foes in not., Lind. - λεπτὴν vulg. - λευχὴν Foes in not., Lind. - ὀπτὴν θ. - ΄ καὶ οπ. θ. - χύπαιρον θ. - ἀνισον DHJ. - ἀνησον Κ. - ἀνισον C. - λία θ. - ΄ τῶν οπ. C. - χριθῶν C. - ἐκατέρου G, Ald. - ἐκάτερον vulg. - ἐκάτερο J. - ΄ ἀνελεα (addit καὶ al. manu H) τῷ ποδὶ vulg. - σχ. καὶ τὰν πόδε C. - σχ. καὶ τοὺς πόδας θ, Foes in not., Lind. - τράπωνται vulg. - τραπῶσι θ. - γνώσεις vulg. - γνώσει Lind. - γνώση Jθ. - γνωσταν δὲ οἱ μεγ. C. - τῶς εριο ὧδε θ. - τοῖν ποδοῖν οπ. θ. - ΄ τῶ μπρῶν DFGHIK. - τοὺς μπρούς θ. - ἐκθλίδει J. - φλειθει (sic) θ. - ὅ πυριῆν (πυριᾶν θ) (addit ἢν θ) ἀν (ἢν J; ἀν οπ. l) δύνηται (ἀνδάνηται sic pro δύντται IJ) (ἡνδάνηται sic pro ἀν δύν. C; ἀνδάνηται pro ἀν δύν. Ο) vulg. - ὑποθυμιᾶν θ. - τὰ μπρὰ vulg. - τῶ μπρὰ DFGHIK. - τῶ μύρω Cθ. - ἀλιφέσθω θ. - λίπα οπ. DFGHJ. - ΄ δ' C. - δὲ οπ. θ. - γίνηται θ. - καὶ τὰ σχ. θ. - εὐρήσεις sine ἀν θ. - τὰς οπ. θ. - - ὁ ὑστεραίης J. - ἱδρὰς pro ἡ χ. J. - ἡ οπ. Cθ. - βρύχει θ. - ο οι Cθ. - οι οπ. vulg. - νόσου vulg. - νούσου CHIJθ, Lind. - πάσχ. οπ.

côtes (§ 128). On cherche par des tâtonnements les breuvages qui sont le mieux reçus. La semme use d'aliments très-émollients, et elle ne doit pas dormir avec son mari, jusqu'à ce que, l'utérus restant en place, elle soit en état de marcher. Si la matrice sort, triturer du lierre très-sec, en saire un nouet dans du linge, et l'appliquer; ne rien saire prendre de gras; froment pilé, pavot grillé, sauge, cypérus, anis, son d'orge; tout cela bien trituré, délayé dans du vin, à prendre deux sois par jour, à chaque sois une demi-cotyle.

150. (Ceci paraît être quelque déplacement de la matrice plutôt qu'une hystérie.) Si la matrice se tourne vers les jambes et les pieds, on le reconnaîtra ainsi: les gros orteils se contractent sous les ongles; les jambes et les cuisses sont douloureuses; il y a un sentiment gravatif qui contond les nerfs de la cuisse. Les choses étant ainsi, laver souvent avec beaucoup d'eau chaude, faire des fomentations si elles lui agréent, administrer sous les parties génitales des fumigations fétides, et oindre avec de l'huile de rose.

131. (Hystérie.) Si la femme perd subitement la voix, vous trouverez froids les jambes, les genoux et les mains. Au toucher la matrice ne se montre pas en bon ordre, il y a des palpitations de cœur, grincement de dents, sueur profuse, et les autres accidents des personnes atteintes de la maladie sacrée, ainsi que tous leurs actes messéants. En ces cas, il faut faire d'abondantes affusions d'eau froide sur les jambes durant tout ce temps, et employer, s'il en est besoin, les autres moyens comme il a été dit précédemment.

152. (Déplacement ou hystérie.) Si, déplacée, la matrice se transporte quelque part et cause de la douleur, prendre de la galle d'olivier et de la sciure de laurier et de cyprès, faire bouillir dans de l'eau, mettre dans de la laine, et appliquer.

153. ¹ Όκόταν δὲ γυνὴ ἐκ τόκου ἐοῦσα φορτίον αἰρηται μεζον τι τῆς φύσιος, ἢ €ίσση , ἢ κεάση ξύλα, ἢ δράμη, ἢ ἄλλα τινὰ τοιάδε δράση, αὶ ὑστέραι ἐκπίπτουσι πρὸς ταῦτα μάλιστα ' ἐνίστε δὲ καὶ πρὸς πταρμόν' δ γὰρ βιᾶται, ἢν βίη πταρνυμένη ἐπιλάδηται τῆς ρινός. Περιπλύνειν ³χρὴ τὰς ὑστέρας ὕδατι χλιερῷ, ἔπειτα τεύτλου χυλῷ ἀποζέσαντα ὁμοίως , εἶτα ἀκρήτφ οἰνφ μελανι. ⁴Ην δὲ μὴ ἐσακούη, μαλθακτήρια ποιέειν χρή ταῦτα δὲ 'ποιέειν χρὴ πρότερον ἢ ψυχθῆναι , καὶ ἐνθεῖναι εἴσω παρηγορικῶς ' εἶτα ἐκτείνειν τὰ σκέλεα καὶ ἐπαλλάξαι , καὶ ὑπὸ ταῦτα ὑποτιθέναι τι μαλθακόν, ποτοῦ δὲ εἴργειν χρὴ τὰς τοιαύτας ὡς μάλιστα , καὶ τὴν κοιλίην χρὴ τοῦ δὲ εἴργειν χρὴ τὰς τοιαύτας ὡς μάλιστα, καὶ τὴν κοιλίην χρὴ ἐδιασειν, ⁵ ὅκως μὴ ἐκταραχθῆ ' πρὸς δὲ τὴν ρῖνα τῶν εὐωδέων διδύσι τι. Τὰς τοιαύτας χρὴ ἐζ ὑστέρου, ἢν μὴ ἀτρεμίζωσιν, ἀλλὲ κινέωνται , ἐλλεδορίζειν ' ἢν δὲ μὴ ἐξαρκέωσι , καὶ ἐμέτους ποιέιιν, καὶ ἀλουτέειν, σιγῆν τε καὶ ἡρεμέειν.

154. \*Ην δάγρησθώσιν αι μήτραι, ή γαστήρ αίρεται και φυσάται 7 και σμαραγεί, και οι πόδες οιδέουσι και τὰ κοίλα τοῦ προσώπου, 8 και ή χροιή ἀειδής γίνεται, και τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται, και ἡ γονή οὐκ ἐγγίνεται ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ, και ἀσθμαίνει, ἀφρίζει τε και ἀλύει, 8 και ὅταν ἔγρηται ἐξ ὕπνου, ὀρθοπνοίη μιν ἔχει, και ὅ τι ἀν φάγη ἡ πίη λυπέει αὐτήν, και στένει, και ἀθυμέει μάλλον ἡ πρίν

' Όταν θ. - μέζον DFHIJKθ. - μεζίον vulg. - φύσηος C. - πτύσση vulg. πτήσση CHK, Foes in not., Lind.-πτήση D.-πτίσση θ.- καὶ εάσση pro κεάση FGHI. - έάσση Κ. - κεάση CJ0. - ή άλλα τινά om. C. - άλλα τινά om. θ. - τοΐα pro τοιάδε DFIKθ. - πρός τ. μάλ. om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - Addunt μάλιστα post δὲ DFGHIJK, -- 2 καὶ C0. - καὶ om. vulg. - 8 γὰρ βιήται βίην βίη πταρνυμένη ἐπιλάθηται της  $C_{\bullet}$  – οὐ γὰρ βιήται, ην (addit μὰ Lind.) βίη πτ. μή (μή om. Lind.) ἐπιλ. τῆς vulg. — 3 δὲ χρή J. - χλιερῶ θ. χλιαρφ vulg. – χλιηρώ CDH. – χληηρώ K. – τεύτλων θ. – σεύτλου C. –ποιέειν χρή· ταῦτα δὲ om. Lind. —  $^4$ ποιεῖ θ. – χρὴ om. CFHIJLθ. – ἐνθῆναι G. – εἰτ' ἔχτινε θ. – ἐχτείνει FG. – ἐπαλλάξαι θ. – ὑπαλλάξαι vulg. – ὑπὸ τὰ αὐτὰ (ταῦτα θ) rulg. - ὑποθεῖναι θ. - μαλθακὸν, ὑπὸ τοῦδε (ποτοῦ δὲ pro ὑ. τοῦδε θ, Cornar., Foes in not., Lind.) εξογεσθαι (εξογειν Cθ) χρή (χρή ponit post τοιαύτας θ) vulg. — ' όπως θ. - τι θ. - τι om. vulg. - κεινέωντα: θ. - εί δὶ μή έξαρχέουσι  $\theta$ . – χαὶ έμετοι χαὶ άλουτείτω  $C\theta$ . – σιγᾶν  $\theta$ . – ήρεμεῖν C. —  $^{e}$ ὑγρανθώσιν Η. - ύγρησθώσιν Κ. - προσθέωσιν C. - πρησθώσιν Foes in not., Lind.-Erot., p. 98: άγρισθώσεν αι μήτραι, τουτέστεν άγρας χρήζουσεν, άντι του, συλλήψεω; άπο της έμμηνου χαθάρσεως ούτω δε άχουστέον χαι το όδαξησθωσι \* πεποίηται δὲ ἀπὸ των άγορευομένων ζώων. - τύσα DFGK. - φυσάται θ.

153. (Chute de matrice après l'accouchement.) Quand une semme venant d'accoucher soulève un sardeau trop lourd pour elle, ou pile quelque chose, ou casse du bois, ou court, ou fait quelque autre action de ce genre, la matrice est fort exposée à tomber; quelquesois à l'occasion d'un éternuement; remarquez en esset que l'éternuement exerce, provoqué par des errhins, une violence, quand la femme se pince les narines (comp. Aph. v, 49). Il faut laver la matrice avec de l'eau tiède, puis semblablement avec de l'eau où du pouliot a bouilli, puis avec du vin noir pur. Si cela ne suffit pas, faire des pessaires émollients; on les a tout prêts avant que la matrice ne soit refroidie, et on les introduit avec douceur; puis on étend les jambes que l'on croise et sous lesquelles on met quelque chose de mou. On recommande l'abstinence de boissons autant ne possible; et on prend garde à ce que le ventre ne se dérange pas. On fait sous les narines quelque fumigation aromatique. En ces cas, il faut subséquemment, si la matrice ne demeure pas fixe mais se meut, administrer l'ellébore; ou bien, quand les forces ne sont pas suffisantes, prescrire les vomissements, l'abstinence de bains, le silence et l'immobilité.

154. (Ceci paraît être quelque métrite chronique.) Si la matrice est irritée par besoin de conception (de la Nat. de la F., § 41), le ventre se gonfle, se météorise et fait du bruit; les pieds enflent ainsi que le dessous des yeux; la coloration devient désagréable; les règles se suppriment; la génération ne s'opère pas durant tout ce temps; il y a essouflement, écume à la bouche et agitation; la femme, quand elle s'éveille, a de l'orthopnée; tout ce qu'elle mange ou boit lui fait du mal; elle gémit et se décourage plus qu'avant de manger, elle

<sup>-</sup>φυσξ vuig. - φύσσα J. -- ' καὶ om. DFGHJK. - σμαράγει θ. - Erot. p. 245: μάρασσει, ψοφεῖ. - Erotlen paraît avoir lu ici μαράσσει. -- \* καὶ.... γίνεται om. θ. - ἀειδής C, Foes in not., Lind. - ἀηδής vuig. - τάκιμήνια κρύδονται θ. - ἐγγίν. τούτου τοῦ χρόνου θ. - καὶ ἀφρίζει θ. - ἀφρύζει FGHIK, Aid. -- \* καὶ om. D. - ἐξ ὕ. ἔγρ. Cθ. - ἀρθόκνοια Cθ. - λυπέη G. - αὐτήν Cθ. - αὐτέην vuig. - καὶ στένει (σθένει θ) τε καὶ Cθ. - ἔλκονται θ.

<sup>3</sup> ποτήματα δίδου, & καθαίρουσιν υστέρας και έλαύνουσιν ές χώρην.

πλευροῦ γέγραπται. Ἡ δὲ νοῦσος οὐ χρονίη.

155. Ἦν \* σχιβρωθέωσιν αἱ μῆτραι, τό τε στόμα τρηχύνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια χρύπτεται · δχόταν δὲ τη, ὡς ψάμμος φαίνεται τρηχεῖα · ἢν δὲ \* καὶ καθάψηται τῷ δακτύλῳ, τρηχὸ τὸ στόμα ὡς κῶρον εὕροις τῆς μήτρης, δ προφύεται αἰεί. Ὅταν ὅμός ἔχη, τῆς καλαμίνου χρὴ τρίψαντα, καὶ ἄλας, καὶ σῦκον διοῦ μίσγειν, καὶ

ροφεέτω καὶ πράσων, καὶ θερμῷ λουέσθω.

156. \*Ην αὶ μῆτραι <sup>7</sup> σκιρρωθέωσι, τά τε ἐπιμήνια ἐπηλυγάζονται, καὶ τὸ στόμα αὐτέων ζυμμύει, καὶ οὐ κυίσκεται, <sup>8</sup> καὶ στερβόν
ἐστι, καὶ ἢν ψαύσης, ὡς λίθος δοκέει κεῖθι εἶναι, καὶ τὸ στόμα τρηχὸ
καὶ πολύρριζον καὶ οὐ λεῖον ἰδεῖν, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησιν, ὅς
μιν καθορῆ καὶ πῦρ λαμδάνει περίψυχρον, καὶ βρυγμὸς, καὶ τὰς

άναποιέειν μέλιτι βαλανίδας, καὶ πυριήσαντα κλύσαι τοῖσι καθαίρουσιν' ἐσθιέτω δὲ τὴν λινόζωστιν καὶ κράμδην ἐφθὴν, καὶ τὸν γυλὸν

"Θερμῷ [τε] Lind. - καθίγνυσθαι vulg. - καθίνυσθαι DFGHIK. - καθίννυσθαι Jθ, Ald., Frob., Lind. - καθιννῦσθαι C. — ² καὶ θ. - καὶ om. vulg. - δλον vulg. - οῦλον Cθ. - ὅτε καὶ (καὶ om. C) ἄχρις (ἄχρι Cθ) vulg. - Ante πυρ. addunt καὶ Cθ. - πυριᾶν διαλείποντα καὶ προστιθέναι θ. - πυριᾶν, διαλεκὰν δὲ (addit καὶ C) προστι vulg. - τὰ om. Cθ. - καθάρηται (sic) H. - καθαρεῖτεῖ τε (τε om. θ) καὶ μὴ δδ. C (θ, ἀδαξήσεται), - ὑποθυμιάσθω θ. — ³ ποτημάτων Lind. - ἐλάσσει (sic) C. - ἐλαύνει θ. - λινοζωστιν vulg. - λινόζωστιν D. - γεγράφαται θ. - γέγραπται δὲ ἡ ν. CDFGIJK. — ' σκυρρωθώσιν vulg. - σκυρρωθώσιν Gθ, Ald. - σκυρρωθώσιν FI. - σκιρρωθώσιν DHJ. - σκιρρωθώσιν Κ. - σκυρρωθώσιν C. - τοτὰ Ald. - τραχ. J. - τρηχὺ γίνεται θ. - τρηχεία HIJθ. — ' καὶ om. CKθ. - τρηχὺ τὸ στόμα εῦροις τῆς μήτρης, (addit καὶ Lini.) ὡς πῶρος (ὧ πόρος J) προσφύεται αἰεὶ (ἀεὶ DJ) vulg. - τρηχὺ τὸ στόμα ὡς πῶρον εῦροις τῆς μήτρης, δ προφυεταίνει (sic) θ. — 'δὲ ὧὸς C. - ἔχει Κ. - βαλανίδα DFHIJΚθ. - πυριάσαντα θ. - δὲ om. J. - λινοζώστιν vulg. - λινόζωστιν

étouffe, les nerss se rétractent; la matrice et la vessie sont douloureuses, on ne peut y toucher avec la main; l'urine n'est pas rendue, le sperme n'est pas reçu. Les choses étant ainsi, administrer un médicament qui évacue par le bas, laver à l'eau chaude, faire prendre des bains de siége; souvent somenter le corps entier et parsois jusqu'au nombril, en laissant des intervalles, puis mettre les pessaires qui mondissent sans irriter; faire les sumigations aromatiques sous les parties génitales, sétides sous les narines; donner les breuvages qui purgent la matrice et la repoussent en place; manger la mercuriale, et boire ensuite le lait comme il a été dit à l'article du

155. (Granulations utérines.) Si la matrice devient squirrheuse, l'orifice est raboteux et les règles se suppriment; et, quand elles vont, ce semble un sable raboteux; si vous touchez avec le doigt, vous trouverez raboteux comme une callosité, l'orifice utérin qui végète toujours. Les choses étant ainsi, broyer cyclamen, sel et figue, mèler ensemble, pétrir et faire des pessaires; après fumigation, pratiquer des injections avec ce qui mondifie. La femme mangera de la mercuriale et des choux cuits, boira cette eau et l'eau de poireaux, et se lavera à l'eau chaude.

Até (§ 128). Cette maladie n'est pas de longue durée.

156. (Induration du col de la matrice.) Si la matrice devient squirrheuse, les règles disparaissent, l'orifice se ferme, la femme ne conçoit pas; l'endroit est dur; si vous y touchez, il semble que ce soit une pierre; l'orifice est raboteux, à plusieurs racines, et privé de poli; il n'admet pas le doigt qui l'examine. La fièvre survient avec un grand refroidissement, le grincement des dents, la douleur de matrice, de bas-ventre,

D.- καὶ τὴν κρ. θ.- μυρείτω θ.- πράσον vulg.- πράσων θ.- θερμῷ om. (D, restit. al. manu post λ.) FGHIJK. - λούσθω θ. — ' σκιβρωθῶσι vulg. - ἐκτρωθῶσι θ. - σκιρωθῶσι FGIK, Ald., Frob.- σκιρρωθέωσιν C. - ἐπιλυγήζονται Η.- ἐκπλυγάζονται θ. - ἐπιλυγίζονται vulg. - αὐτῶν vulg. - αὐτῶν 0, Lind. — ' καὶ ὡς ἔτερον ἐστι vulg.- καὶ στερρόν ἐστι θ. - δοκέη θ. - πολύριζον CFGHIθ.- λίον θ. - εἰδεῖν vulg. - ἰδεῖν HIJKLθ. - ἐσίη vulg. - ἐσίησιν Cθ, Lind. - δσμην pro δς μιν FG. - καθορᾶ θ. - περίψυχρον θ. - περίψυχον C. - περιψύχον vulg.

μήτρας όδύνη έχει καὶ τὴν ¹ νειαίρην γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας. Πάσχει δὲ ταῦτα , ἤν οἱ διαρθαρέντα τὰ ἐπιμήνια σαπῆ· ἔστι δ' ὅτε ² καὶ ἐκ τόκου ³ καὶ ψύχεος ἢ πονηρῆς διαίτης καὶ ἔλλως. Φάρμακον οὖν χρὴ πιπίσκειν, καὶ λούειν πολλῷ τῷ θερμῷ, καὶ ὕδατι καὶ ἐλαίφ πυριῆν. ⁴ Οκόταν δὲ νεολουτος ἢ νεοπυρίητος ἢ, τὴν μήλην καθεὶς ἀναστομοῦν, καὶ ἀνευρῦναι τὸ στόμα αὐτέων καὶ τῷ δακτύλῳ δμοίως, καὶ προστιθέναι μαλθακτήρια ὡς εἴρηται, κεὶ τῶν ποτημάτων ὡσαύτως πιπίσκειν καὶ θεραπεύειν.

157. \*Ην δὲ σαληρυνθέωσιν αἱ μῆτραι, τὸ στόμα σκληρὸν γίνεται τῶν ὑστερέων καὶ ξυμμέμυκε, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνεται, ἐλλ' ἐλάσσω καὶ κακίω, ἐκαὶ πῦρ καὶ ρῖγος λαμδάνει, καὶ δδύνη ἐμπίπτι ἐς τὴν νειαἰρην γαστέρα καὶ τὴν ὀσρὸν καὶ τοὺς κενεῶνας. "Οτω δὸὲ ἔχη, λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ χλιάσματα προστιθέναι, ἢν ἡ ἀκὸ τοῦ σικύου τοῦ ἀγρίου ῦὐατι ' ἔπειτα προστιθέσθω μαλθακτήρια. Τρεῖς ἡμέρας ταῦτα \*ποιέειν ' καὶ ἢν ψαυούση αὐτῆ μαλθακὸν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων φαίνηται, μοτοῦν \* ὑμιολίνω καθετῆρι, ῷ τοἰς ἐμπύους, μοτοῖσι τρισί ' τῷ μὲν πρώτω λεπτῷ, τῷ δὲ ὁευτέρω δλίγον παχυτέρω ὁ δὲ ¹ο παχύτατος ἔστω τῷ μεγέθει ὅσον ὁ σμικρὸς ἀκτυλος, μῆκος δὲ πέντε ὸακτύλων ' Χρίων χηνείω ἀλείφατι, προστιθέναι, προπυριήσας τοῖσιν εὐώδεσι, ¹¹ καὶ βάλανον μαλθακτικὸν

1 Neifony FGIK; Ald., Frob. - viaioàv 6. - veiaion Lind. - of GK. - ele pro oi θ. - διαφθαρέοντα (sic) C. - τάπιμήνια CHIKθ. - 2 καί om. Co. pro καὶ θ. – ψύχιος K. – καὶ pro  $\hbar$  J. – πονηρᾶς vulg. – πονηρῆς  $C\theta$ , Lind. – καὶ άλλω; om. J. - οὖν om. θ. - καὶ λούειν (post λ. addit χρή θ) θερμφ (post θερ. addit χρέο C) πολλφ τε (τε om. C; post τε addit και D) ύδατι (θερμ πολλφ δὲ ύδ. Lind.; πολλω τω θερμω καὶ ύδατι θ) καὶ ἐλαίφ χρέω (χρέω om. Co; χρέο DFGHIJK, Ald.), καὶ (καὶ om. θ) πυριήν (πυριάν θ) vulg. -4 όταν θ. - νεοπύρητο; CFGJ. - άναστομοῦ (sic) FGI. - άναμοῦ (sic) H. - ἀναστομου (sic) καὶ ἀνεύρυνε θ. - ἀνευρύναι FGK. - \* σκηρυνθώσεν (sic) H.σκιρωθώσιν θ. - σκληρυνθέωσιν C. - σκληρυνθώσιν vulg. - τών ύστ. γίνεται θ. - τάπιμήνια ού γίνονται άλλά έλ. καὶ κακείω θ. - εκαὶ όδύνη εμπίπτει, καὶ πύρ καὶ ρίγος λαμβάνει άμρὶ τὴν νειαίρην (νειέρειν F; νειέρην GIK, Ald., Frob.; νειαιρήν Lind.) vulg. - καὶ πύρ καὶ ρίγος λαμδάνει, καὶ όδύνη ἐρπίπτει ές την νιαιράν θ. - δταν δὲ (δὲ om. CDFGHIJKO, Ald.) &δε vulg. πολλώ και (και om. CJ) θερμώ vulg. - ή θ. - ή om. vulg. - πυριάν θ. - πολίν C. — 7 τοῦ pro τῷ J. - σικίου J. - Ante ἀγρίου addit ἀπὸ τοῦ θ. — \* ποιείτω θ. - ψαύση (ψαύσης L; ψαυσάση Lind.; ψαυούση θ) αὐτῆς (αὕτη C; αὐτῆ θ, l.ind.) (addit xal J) μαλθ. τό στ. (τό στ. μαλθακόν θ) των ύστ. φαίνεται (φαίde flancs et de lombes. La femme éprouve ces accidents quand les règles, s'étant corrompues, se putréfient; parfois aussi, à la suite de l'accouchement, du froid, d'un mauvais régime et d'autres causes. Il faut administrer un évacuant, laver avec beaucoup d'eau chaude, et fomenter avec de l'eau et de l'huile. Quand elle sort du bain ou de la fomentation, on introduit la sonde, on ouvre l'orifice, on l'élargit; on emploie de même le doigt; on applique en pessaires les émollients; on fait prendre les mêmes breuvages et on traite de même.

157. (Autre induration du col de la matrice.) Si la matrice se durcit, l'orifice en devient dur, il se ferme, les règles ne paraissent pas, ou bien elles sont moindres et de plus mauvaise nature; la fièvre et le frisson surviennent; douleur au bas-ventre, aux lombes et aux flancs. Les choses étant ainsi. laver avec beaucoup d'eau chaude, faire des applications chaudes, s'il y a douleur; et administrer à la matrice une fumigation faible et prolongée avec de l'eau de concombre sauvage; puis appliquer les pessaires émollients. On fait cela pendant trois jours; et, si la malade, se touchant, trouve souple l'orifice utérin, on y introduit une tente en lin écru, semblable à celle dont on se sert pour les empyèmes. On a trois de ces tentes; la première est mince; la seconde, un peu plus grosse; la plus grosse, de la grosseur du petit doigt et longue de cinq doigts. On les enduit de graisse d'oie, et on les applique après une fumigation aromatique. On met un

νητει Jθ, Lind.) vulg. — ο ωμ. καθετηρίω, τοὺς ἐμπύους μοτοὺς τρεῖς (μοτεδει τρεοὶ θ) vulg. — Gal. Gl.: καθετήρι, τῷ στρεπτῷ μοταρίω, ἀπὸ τοῦ καθέσθαι, ἐν δευτέρω γυναικείων, μοτοῦν ὡμολίνω καθετήρι. — En décomposant καθετηρίω de vulg. en καθετήρι ῷ, on a, à la fois, le texte sulvant la châtion de Galien, et une leçon plus correcte et plus facile à entendre. — παχύτερος θ. – τῷ μεγ. οπ. Cθ. – μικρὸς C. – χηνίω C. – χινίω θ. – ἀλ-επτ (sic) C. – προστ. δὲ (δὲ οπ. θ) προπυρ. (προπυριάν δὲ θ) τοῖσιν τυίg. — πατ GHIJKθ, Lind. – καὶ οπ. τυίg. – μαλθ. ἡ (ἡ οπ. θ) νίτρου (λίτρου θ; νέτωπον Lind.) δσον (δσον οπ. Lind.) ἐπαλείροντα (ἀστράγαλον pro ἐπ. Corner.; ἐπαλείροντι C) τυίg. – κεντεῖν τυίg. – κεντήν DGHIJK. – κεντέειν θ. – χρὴ θ. – προκείσθω τυίg. – προσκείσθω JKθ. – ἀρίστανται D. – διαλειπών (εἰε) θ.

νίτρου όσον επαλείφοντα, ώς μή τρώση, οὐ γάρ κεντέειν δεί, καλ προσχείσθω δύο ήμερας · αφίσταται δὲ οἶον λοπός καὶ δέρμα παχύ διαλιπών δὲ τρεῖς ἡμέρας, τὴν χυχλάμινον 1 καὶ τὸ ξύν τῷ ναρχισσίνω. \*Ην δὲ ταῦτα μὴ καθήρη, κατανοῶν πολύ προστιθέναι τέως τὸ ξύν τη βουπρήστει προσκείσθω δέ την ήμέρην καὶ ἐπην δάκνη ἶσχυρῶς, ελχειν <sup>2</sup>τὴν βαλανον, καὶ διανίζεσθαι τὸ αἰδοῖον **ὕδαπ** θερμώ, καὶ ἐν ἐλαίω ζζεσθαι· τῆ οὲ ὑστεραίη λουσαμένη, ἐλάφω στέαρ τήξασα καὶ εἰς εἴριον μαλθακὸν ἀναφυρήσασα προστιθέσθω. Καὶ \* ήν σοι δοχέη ἔτι χαθάρσιος δεῖσθαι, διαλιπών τρεῖς ἡμέρας, - προστιθέναι το ξύν τῷ ναρχισσίνο τῆ τολ ύστεραίη το νέτωπ». έπειτα πάλιν διαλιπών τρεῖς ἡμέρας, κλύσαι τὰς ὑστέρας εὐώδισι καὶ λιπαροῖσι: τῆ δὸ ὑστεραίη τὴν γλήχωνα προστιθέναι μίην ήμέρην · τῆ 6 οξ ξποιτένη πυριῆν τοῖσιν ἀρώμασι · σιτίοισι 7 οξ οριμέσι χρήσθω καὶ τοισι θαλασσίοισιν, ή κρέασιν. Έν δὲ τοισιν ἐπιμηνίοικι πινέτω τὸν κάστορα, καὶ ἀσιτέουσα ἀλουτείτω, θυμιωμένη, καὶ τὸν χυχεῶνα πίνουσα , παρὰ τὸν ἄνδρα ἡχέτω.

158. \*Ην δὲ μὴ εξαδέχηται τὸ στόμα τῶν ὑστερέων τὴν γονὴν, ἀλλὰ στειρῶδες ἢ καὶ ξυμμεμύκη, προστιθέσθω μολύβοιον, ὡς εἰρτται, τρεῖς ἡμέρα; λουσαμένη θερμῷ, καὶ μαλθακτηρίοισι χρείσθω, καὶ ἀνακεέσθω ὑπτίη, καὶ εἰρ βορμὸν ἰζέσθω, καὶ εἰριον ἐςμύρον ἀποδάπτουσα προστιθέσθω, καὶ τὴν νύκτα παρατιθέναι παρε

¹ Καὶ θ. - καὶ om. vulg. - τὸ om. Lind. - τῶ pro τὸ DHJ. - σὺν θ. - καθαί. C. - καθαρθή θ. - κατά νόον (κατάνοον FGJ; κατανοόν θ) πουλύν (πολύ προστ. τέω; (δεόντως pro τέως Lind.; ώς Foes in not.) τὸν (τὸ θ, Foes not., Lind.; τω J) ξὸν (σὸν 6) τῷ (τῆ CFHIθ) βουπρήστει (βουπρηστίδι βουπρίστει K) vulg. —  $^2$  τον FG. – διανίζεται C. – εν (έν om. DFGIJK)  $^4$ (ελαι sic θ) δίζησθαι (δίζεσθαι CDFGIJKθ, Ald., Frob.; δ' ζεσθαι Η; ζεσ Foes in not., Lind.) vulg. - Je pense qu'il faut lire ίζεσθαι et que la le de θ montre comment l'abréviation s'est faite. - δ' C0. - τήξας θ. - καί 🕶 Co. - es Lind. - eis om. C (D, restit. al. manu) o. - aipiov o. - avapopit C. - ἐναφυρήσασα Ald. - ἀναφορύξασα θ. —  $^3$  ήν τι σοι θ. - δοχέει  $\mathbf{K}$ . -  $\mathbf{d}$  οm. θ. - καθάρσηος C. - διαλειπών (sic) θ. - προσθείναι θ. - προστ.... ημέ om. (D, restit. al. manu) K. - τω pro τὸ DH. - σὺν Hθ. - 'δ' CO. - τω om.  $\theta$ . –  $\delta$ ιαλειπών (sic)  $\theta$ . –  $\delta$  δ'  $C\theta$ . – γλίχωνα HJ. –  $\mu$ ίαν  $\theta$ . –  $\delta$  δ' CDHθυμιάν 0. — 7 Post δὲ addit τοῖσι J. - χρήσθω om. θ. - τοῖσι om. θ. - θαλ. τίοισιν ]. - θαλασσίοις καὶ κρέασιν θ. - ἀσιτέουσα θ. - ἀσιτεύπασα νυίσθυμ. [δε] Lind. - Ιτω C. - είτω 0. - \* ἐσδέχηται θ. - ἐνδέχηται vulg. - σει pedv aut στερβάν Foes in not. - σκληρώδες Lind. - ή (μι sic pro ή 6; 5

pessaire émollient, enduit de nitre, mais extrêmement peu, afin que cela ne blesse pas; il ne faut pas, en effet, piquer; on le laisse deux jours. Une espèce de lambeau et de peau épaisse se détache. Après un intervalle de trois jours, on applique le cyclamen et le pessaire avec l'huile de narcisse. Si ces moyens ne mondifient pas, on examine attentivement le cas, et on applique quelque temps le pessaire au bupreste; on le met le jour; quand il mord fortement, on l'ôte, on lave les parties génitales à l'eau chaude, et l'on prend un bain de siége dans l'huile. Le lendemain, on se baigne, on fait fondre de la graisse de cerf, on la pétrit dans de la laine molle, et on l'applique. Si vous jugez qu'il est encore besoin de mondification, on met un intervalle de trois jours, et on applique le pessaire à l'huile de narcisse; le lendemain, le nétopon; puis, après un nouvel intervalle de trois jours, injections aromatiques et grasses dans la matrice; le lendemain, pouliot en pessaire pendant un jour; le surlendemain, fumigation aromatique. La semme use d'aliments acres, et de poisson de mer ou de viandes. Pendant les règles, elle boit du castoréum; puis, ayant fait abstinence, n'ayant point pris de bain, ayant fait une fumigation et bu le cycéon, elle ira auprès de son mari.

158. (Autre induration.) Si l'orifice utérin n'admet pas le sperme, mais est dur et fermé, on applique le plomb, comme il a été dit, pendant trois jours, après un bain chaud; la femme use d'émollients, reste couchée sur le dos, prend des bains de siége chauds, et applique en pessaire de la laine trempée dans un parfum. La nuit, elle dispose le long des banches des couvertures de laine ou des linges souples, afin

καὶ συμμεμυχὸς (ξυμμεμύχει C; ξυνμεμύχη θ) vulg. – προστίθεσθαι θ. – μολίβδενον D. – μολίδδιον CJK. – μαλθαχοῖσι χρήσθω καὶ ἀνακείσθω θ. — θ ἐς Cô – νιζέσθω vulg. – ἰζέσθω θ, Foes in not., Lind. – μῦρον D, Lind. – νύκτα προστιθέναι ὸεῖ μᾶλλον (δὲ pro δ. μ. D) (πρ. δεῖ μᾶλλον οπ. θ), παρατιθέναι δὲ (ἐεῖ pro δὲ D; δὲ om. θ) παρὰ (πρὸς HLQ', Lind.) vulg. – ἰμάτια θ. – εἰρηνέα θ. – ἐρινέα vulg. – J'ai corrigé sans mss. ἐρινέα. – λίνεα (λινέα θ) μαλθακὰ Cθ. – λινέα FGHIJ, Ald. – περιβρῆδες vulg. – περιβρηδὲς Lind. – περιρηλέση τὸ C.

sά loχία εξματα εξρινέα ή μαλθακά λίνεα, ώς μή περιβρηδές ή τ σωμα. 1 Προσθέτοισι μαλθαχοίσι · σμύρναν πιοτάτην χαὶ πίσσαν χα 2 κηρόν και στέαρ γηνός εστω δε της σμύρνης μέν το ήμισυ, ετώση ο, αγγωλ ριμγαριολ, ελ ειδιώ , ος μδοσειβερβαι. ξαεω ος οροπροσκείσθω δε λουσαμένη την ήμέρην το εν, το δε έτερον ες την νύχτα ἔστ' αν μαλθακόν ή, και ἐπειδαν ὑφέληται, τῷ εὐώδει ὕδατι περινιζέσθω. 4 Ή έκλέψας κόκκους πεντεκαίδεκα, έστω δέ καὶ ίγδικοῦ ποσὸν, ἢν δοκέῃ ὂεῖν, ἐν γάλακτι δὲ γυναικὸς κουροτρόρου τρίδειν, και παραμίσγειν έλάφου μυελόν και τάλλα δκόσα είρηται, καὶ μελιτι όλίγω μίσγειν · τὸ 6 δὲ εἴριον μαλθακόν καθαρόν ἔστω, καὶ προστίθεσθαι την ήμερην. ην δε βούλη εσχυρότερον ποιέειν, σμύρνης σμικρόν τι παραμίσγειν άριστον δε ώου το πυρέον και αίγες στέαρ και μέλι και έλαιον βόδινον, τουτέοισιν αναφυρήν, παραχλιαίνειν δέ παρά το πύρ και το αποστάζον είριω ξυλλέγειν και προστιθέναι. 8 Ή στέαρ έρυθρὸν τὸ ἡδυντὸν χηνὸς, μύρον ῥόδινον, ταῦτα ξυμμίσγειν, και προστιθέναι είριον αναδεύσασα. Αμεινον δε χηνός έλαιον, θή δίος στέαρ, κηρός λευκός, βητίνη, νέτωπον, έλαιον βόδινον, ταῦτα όμοῦ τῆξαι καὶ μίξαι. λουσαμένη δὲ προστιθέσθω Χλιερά είσω πρός τὸ στόμα τῶν ὑστερέων. Η ἐλάφου μυελὸν καὶ στέαρ χηνὸς τήξαι φορικώ μ 10 ιδικώ εγαιώ ακαώποιλο. εξυιολ ος παγρακολ αλακ προστιθέναι.

159. Γυναικὶ 11 δκόταν αί ωστέραι σκληραὶ γένωνται καὶ ἐς τὰ αἰὸοῖα ἐξίωσι, καὶ οί βουδώνες σκληροὶ 18 γίνωνται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν

<sup>&#</sup>x27; Πρ. [δὶ] μαλθ. [μίξας] σμ. Lind. -πιστάτην FGHI, Ald. -ηιστατην (sic) θ. - καὶ πίσ. οπ. θ. - πίσαν C. - κηρίον DFGHIJ. — ²τὸ δὶ ἄλλο J. - δὶ δ. - δ' οπ. C. — ' δὶ οπ. Cθ. - ἡμέραν F. - τὸ δ' εἰς pro τὸ ἐν, sine τὸ δὶ ἔτ. C (θ. δὶ ἐς). - νύκτα ἐστάναι (ἔστ'ἐν ἢ Foes in not., Lind.; ἔστ' ἀν θ) μαλθακὸν (addunt ἢ θ, ἢ C), καὶ ἐπ. τοῦτο (τ. οπ. Cθ) ὑρ. νulg. - περινίπτεσθα: θ. - ολοκήη εἰναι (ἔετν pro εἴναι θ; διείναι Lind.) ἐν νulg. — ¹δὶ θ. - δὶ οπ. νulg. - οδικήη εἰναι (ἔετν pro εἴναι θ; διείναι Lind.) ἐν νulg. — ¹δὶ θ. - δὶ οπ. νulg. - νουρ. καὶ (καὶ οπ. Cθ) τρ. (addunt καὶ Cθ) παρ. δὲ καὶ (δὶ καὶ οπ. Cθ) ἐλ. νulg. — ° δὲ οπ. Cθ. - καὶ πρὸς τ. ἡ. προστιθέσθω (προστίθεσθαι C) νulg. - καὶ προστίθεσθαι τὴν ἡμέρην θ. - βούλει HJ. - ἰσχυρὸν θ. - Αnte σμ. addunt καὶ Cθ. - μικρὸν DHθ. - τι οπ. Cθ. — ' λευκὸν (πυρρὸν θ) νulg. - τούτοιστν θ. - ἀν. (ἀναφυρᾶν θ; ἀναφυρείν L), ἐλαιον δὲ (ἔλ. δὲ οπ. θ) παραχλ. (addit δὲ θ) παρὰ νulg. - ἀποστάζων θ. - εἰρίει Κ. — ² ἡ.... προστιθέναι οπ. C. - ἐρυθρὸν (ἰρυθροῦν L, Lind.) χηνὸς τὸ ἡδὲν καὶ μύρον (μῦρον D) ναἰχ. -

que le corps ne perde pas sa position. Pessaires emollients : myrrhe très-grasse, poix, cire, graisse d'oie; pour la myrrhe. une demi-part, pour les autres le double; ce pessaire s'applique dans de la laine; on en a deux; l'un se met pendant le jour après un bain, l'autre pendant la nuit, jusqu'à ce qu'il s'amollisse; et, quand il est retiré, la semme se lave avec l'eau aromatique. Ou bien, décortiquer quinze grains de Cnide, ajouter, si cela paraît nécessaire, une idée du médicament indien (poiere), piler dans du lait de semme nourrissant un garçon, y mêler de la moelle de cerf et tous les autres ingrédients qui ont été indiqués, et incorporer un peu de miel; la laine doit être souple et propre; on le laisse appliqué pendant le jour. Si vous voulez le rendre plus actif, on y mèle un peu de myrrhe; ce qu'il y a de mieux, c'est un jaune d'œuf, la graisse de chèvre, le miel, l'huile de rose, pétrir, faire tiedir auprès du seu, recevoir sur de la laine ce qui dégoutte, et appliquer. Ou bien, graisse d'oie rouge (a) ant du sang), préparée aux aromates, et huile de rose; méler, en impregner une laine et appliquer. Il vaut mieux faire fondre ensemble graisse d'oie, ou de mouton, cire blanche, résine, nétopon, huile de rose, mélanger, et, après un bain, appliquer tiède au dedans à l'orifice utérin. Ou bien, moelle de cerf, graisse d'oie, faire fondre dans de l'huile de rose ou d'iris, pétrir dans une laine très-molle, et appliquer.

159. (Cancer.) Quand la matrice devient dure et fait saillie dans les parties génitales, quand les aines se durcissent et que de la chaleur est dans les parties génitales, tout a de la ten-

έρυθρὸν τὸ ἡδῦν τον (sic) χηνὸς μύρον θ. - Gal. Gl.: ἐρυθροῦν στέαρ, τὸ ένεμων. - ταῦτα οm. DFGHIJ. - συνμίσγειν θ. - ἐς (ἐς οm. Cθ) εἰριον vulg. - ἀνακδεύσας Cθ. - - ἢ θ. - ἢ οm. vulg. - ὁμοῦ οm. Cθ. - καὶ μῖξαι οm. Cθ. - χλιαρα J. - χλιαρῶ θ. - χλιαρῶ C. - - " εἰρίνω FGJθ. - ἡρίνω (C, sine ἢ) I. - ἀναφυρᾶν θ. - προστίθει θ. - - " ὅταν θ. - ἐξιῶσι C. - - " γίνονται vulg. - γίνωνται CDF Gikθ, Ald. - τοῖς θ. - ἐνῆ καὶ καρκινοῦται (καρκινᾶται J) κάντα vulg - ἐνῆν (ἐνἢ θ) καρκινοῦσθαι ὀςείλει (φιλέει θ) κάντα Cθ. - ἤταν οὖν (οὖν οm. Cθ) vulg. - σικύης θ. - σικύας CFGHIJK, Ald. - τὸ οm. (D. restit. al. manu) H. - ἐκχέων vulg. - ἐκιχέας θ. - ἐνιέναι θ. - εἰς FG, Ald., Frob.

αίδοίοισιν ένή, καρκινούσθαι φιλέει πάντα. Όταν ώδε έχη, σικύου χρή το ένδον τρίψαι καὶ κηρίον, ΰδατος κοτύλην έπιχέας, ένείναι ές την έδρην, καὶ καθαίρεται.

- 460. \*Ην τὸ στόμα τῶν δστερέων σκληρὸν γένηται ὁπὸ ξηρασίης, 
  \* καὶ ἐν σχήματι ἐτέρω ἢ ὁ αὐχὴν, τῷ δακτύλω γνώση παραψαύσας:
  \* καὶ ἢν ἀνω ὡς ἐς τὸ ἰσχίον εἰληθέωσι, μὴ προσφέρειν δριμὸ μηδάν:
  ἢν γὰρ \* ἐλχωθῆ ἐπὴν φλεγμήνη, κίνδυνος τὸ πάμπαν ἄτοκον γενέσθαι:
  προστίθεσθαι δὲ ἄσσα μὴ ὀδάξεται, ὑφ' ὧν καθαρεῖται.
- 161. "Όταν δὲ σχληραὶ \*ἔωσιν αὶ ὑστέραι καὶ τῆδε ἀλγέωσι, προσθετὰ τιθέναι οἷον ἐλάφου μυελὸν \* ἢ χήνειον στέαρ ἢ ΰειον, κεὶ ἔρινον μύρον ξὸν μέλιτι, καὶ μαλθάσσειν ὡοῦ τὸ \*πυρρόν καὶ κηρὸν λευκόν ἐπίπλασμα, κρίθινον ἢ πύρινον ἀλητον ξὸν ὅδατι κεὶ πηγάνω ἔψεῖν.
- 162. "Ην αί μῆτραι <sup>†</sup> ξυμμύσωσι, τὰ στόματα σκληρὰ γίνεται σφέων, καὶ τὴν γονὴν οὐκ ἔτι δέχονται, ἀλλ' αὐτόθι, ἔπὴν ξυκευνηθῆ τῷ ἀνδρὶ, καὶ ἢν κινήσῃ τὰ σκέλεα, χωρέει, καὶ <sup>8</sup> δδύναι τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουδῶνας ἔχουσι, καὶ τὰ ἐπιμήνια παντάπασιν οὺ <sup>8</sup> γίνεται <sup>8</sup> ἢν δὲ γίνηται, δλίγα καὶ πονηρὰ καὶ ἄχροα. "Όταν ὧδε ἔχῃ, λούειν πολλῷ θερμῷ μετὰ δὲ τὸ λοῦτρον διδόναι τοῦ κάστορος ξὺν τῆ βίζῃ γλυκυσίδης, 10 ξυμμίσγειν χρὴ ἐν οἴνφ

¹ Kal ἐν σχήματι ή νοῦσος ἢ (addit καὶ J) ὁ αὐχήν, τῷ τulg. - καὶ ὁ αὐχήν, η έν σχήματι η νούσος η, τφ Lind. - καὶ έν σχήματι έτέρω η δ αὐχην, τω 6. - γνώση CDHJK. - γνώσει vulg. - 2 και ήν είς (είς om. JK; ώς pro είς CDHI) το t. είληθωσι (είληθώωσι C; είλυσθωσι J; είλισθωσι D; είλισθωσι FGHIK) vulg. - και ήν άνω ως ές το t. ίλλωθωσι θ. - δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι Β. - δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι θ. - δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. - \* είλισθωσι διαθεί ο \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. θ. \* δριμύ om. δριμύ om. δριμύ om. δριμύ om. δριμύ om. δριμύ om. δριμύ om. δριμύ o χωθή σπλ. (adest spatium vacuum quinque literarum) φλεγμήνη 6. – ή (έπην pro ή CDFGHIJK) φλ. vulg. - άσσα μή δ' άζεται (sic) 0. - άδάξηται DHK. άδάξεται CL - υφ' ων [δέ] Lind. - καθαίρεται θ. - καθαιρείται vulg. - καθαρεϊται Lind. — 'ἐῶσιν θ. - ἀλγέουσι vulg. - ἀλγέωσι CDHLIKLO, Lind. τιθέναι οίον οm. Co. - ελάφειον D. - - ην J. - χήνιον Co. - η om. O. - διον C. - πρινον CFGI. - είρινον θ. - μύρον D, Lind. - σύν θ. - πυρόν C. - καὶ (ή pro καὶ θ) κηροῦ λευκοῦ (κηρὸν λευκὸν θ) ὡς (ὡς om. CDFHIJK6) ἐπίπλ. καὶ (καὶ om. Cð) κρ. vulg. - πύρρινον FGIK. - σὺν Dð. - Εψειν C. -- ' Ευμμύωσι vulg. - ξυμβίωσιν (sic) C. - συνμύσωσι θ. - γίνονται vulg. - γίνεται C. σφων vulg. - σφέων θ. - ούκ ἐπιδέχονται D. - ούκ ἐνδέχονται θ. - αὐτόθεν vulg. - αὐτόθι θ. - Pot ἐπὴν addit δὴ J. - ξυνευνεθἢ vulg. - συνευνηθῆ θ. ξυνευνασθαι Q'. - ξυνευνασθή DJK. - ξυνευνηθή C (H al. manu, et al. manu ξυνευνασθή). - άνδρι, (addunt και έπην C, H al. manu; και ήν θ) κινέουσα dance à dégénérer en cancer. Les choses étant ainsi, il faut piler l'intérieur d'un concombre sauvage et un rayon de miel, verser une cotyle d'eau, et injecter dans le fondement; cela purge.

160. (Autre induration.) Si l'orifice utérin devient dur par sécheresse et que le col soit déformé, vous le connaîtrez avec le doigt en touchant; et, si la matrice se roule en haut vers l'ischion, n'appliquer rien d'âcre; car, si elle s'ulcère après phlegmasie, il y a danger qu'elle devienne absolument sterile; on appliquera ce qui, tout en mondifiant, n'est pas irritant.

161. (Induration.) Quand la matrice est dure et, pour cette raison, cause de la douleur, mettre des pessaires tels que la moelle de cerf, ou la graisse d'oie ou de porc, et de l'huile d'iris avec du miel, ou battre ensemble jaune d'œuf et cire blanche; cataplasme, farine d'orge ou de blé cuite avec de l'eau et de la rue.

162. (Orifice fermé et induration.) Si la matrice est fermée, l'orifice en devient dur et ne reçoit pas le sperme, qui ressort sur place, quand la femme a couché avec son mari et remue les jambes. Douleurs au bas-ventre, aux lombes et aux aines; suppression complète des règles; ou, si elles viennent, elles sont en petite quantité, mauvaises et incolores. Les choses étant ainsi, laver avec beaucoup d'eau chaude; après le bain donner du castoréum avec la racine de pivoine, le tout mélé dans du vin noir odorant; ses aliments seront ceux d'une femme en couche. Si les règles apparaissent, interrompre un

(userson C3) τὰ vulg. — ° δδύνη CFGIJ. - δδυνάται θ. - νιαιράν θ. - νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νειαιρήν Lind. - καὶ τοὺς β. καὶ τὰς lξ. J. - τὰπιμήνια θ. — ° γίνονται θ. - γίνηται οπ. C3. - όλ. τε καὶ C3. - μετὰ λοῦτρον δὶ C3. - τὰν κάθτορα C3. - ξὺν (σὸν θ) τῆ γλυκυσίδη τῆς ρίζης (τῆ ρίζη γλυκυσίδης Θ) vulg. — " συνμ. θ. - δὰ χρή J. - Ante εὐ. addit ἐν θ. - διητήσθω C. - χρή- σθω θ. - δεδιητήσθω J. - ώς ἡ (ἡ οπ. C3) (post ἡ addunt ἐν DFGHIJK) λεχώ (δεχώ θ; λέχω I, Ald., Frob.; λέχη J; λεχῶ K) vulg. - μίεψ θ. - πυριάν θ. - συνών, ἢν (εἰ θ) δὶ (δὶ οπ. C8) ἰθάδες (ἡθάδες θ) ἔωσιν (ὧσιν C; εἰεν θ) ἀνω, ἢν (αddit δὶ θ) δουξ (δοκέη C3) vulg. - Αnte γάλα addit ἡ θ. - γάλα οδν (οδν οπ. C3; γοῦν J) δνου νυλg. - δρέδυ (ορον θ) προσφέρειν (πρ. οπ. C3) καὶ συμέρθωι (πυριέσσαι Η; πυριέσαι θ) γιλg. - ὑστέρης δ. - ἐτῷ J ὑφε. Lind.

μελανι εὐώδει · σιτίοισι δὲ διαιτήσθω, ὡς λεχώ · καὶ ἡν ὅῆλα ἦ τὰ έπιμήνια, ἐπισχεῖν μίην ἡμέρην, καὶ πυριῆν όλην, καὶ φάρμακον διδόναι ποτόν, εί ήθαδες είεν, άνω, ήν δε δοχέη δείσθαι, κάτω, γάλα όνου η δρβόν και πυριήσαι βληχρώς, και μαλθακτήρια υστέρη \* προσφέρειν, καὶ κυκλάμινον καὶ ναρκίσσινον. Σικύων δὶ τῶν σμιχρών λαδείν την έντεριώνην, και κατακνήσας, έξελων το σπέρμα, παραστάζων γάλα γυναικός κουροτρόφου, τρίδειν, παραμιγνών σμύρνην άχρητον, καὶ μέλι ὡς κάλλιστον, καὶ έλαιον λευκόν \*εἰγύπτιον, καὶ ποιείν μὴ ύγρὸν, ἀλλά ξηρότερον τοῦτ' ἐμπλάσαι εἰς είριον μαλθαχόν χαθαρόν, 3 χαὶ ἐμδαψάτω ἐν λευχῷ ελαίφ αἰγυπτίφ, \*και λουσαμένη προστιθέσθω \* ύποδείσθω δέ και έν σκέπη "ήτω, δταν καθαίρηται. Έπην δέ σοι δοκέη άρκούντω; έχειν, παύσασθαι ος μή, αύθις προστιθέναι έτερον· μετά όξ τοῦτο άμφιελίξασα · εξριον μαλθακόν, στρογγύλον δε ποιέειν, τκαι εμδάπτειν ες νέτωκον, καί προστίθεσθαι μίην ήμέρην, τη δ' ύστεραίη έλαιον ρόδινον έν είρίφ είτα πάλιν ελάφου στέαρ τήξας, και αὐτο εν ειρίφ. Λουέσθω δε έν θερμώ δδατι αλεί πρό των προσθετών, και πυριήσθω εὐόδμουτ βληχρώς πλείστον χρόνον μετά δέ, μίην διαλιπών ήμέρην, αλύσαι, 8 ήν μεν φλεγματώδης ή, τῷ ξὺν τῷ κόκκῳ, ἡν δὲ χολώδης, • τῷ ἀπὸ τῆς σχαμμωνίης. μεταχλύζειν οὲ καὶ ἐπὶ τουτέοισι» ἀμφοτέροισι τη δ' ύστεραίη τῷ ναρχισσίνω ξύν οἴνω γλυχεῖ την δέ μή 🤏 ή ναρχίσσινον, ανθίνω, ή ζρίνω ως χαλλίστω. έστω δέ τοῦ έλαίσι τρίτη μοϊρα τοῦ οίνου - ἔπειτα διαλιποῦσα δύο ἡμέρας, προσθέσθω τὸ ξύν τῆ γλήχωνι ήμέρην μίην. Ήν δὶ γένηται τὰ ἐπιμήνια, πινέτω

<sup>&#</sup>x27;Προσάγειν C0. - σικίων J. - σικύης δὲ λαδεῖν τῶν μακρῶν τὴν 8. - τῶν οm. C. - μικρῶν C. - ἐντεριόνην H. - κατακνίσας CJ0. - στόμα pro σκέρμα J. - σμύρναν θ. — "αίγ. om. (D, restit. al. manu) FGHJK. - ποιεῖ C0. - ξηφὸν vulg. - ξηρότερον θ. - τοῦτο D. - ἐς Lind. — 'καὶ ἐμδαψάτω καὶ ἐκ λευκοῦ ἐλαίου αἰγυπτίου DFGHJK. - καὶ ἐμδάψασα λευκὸν αἰγύπτιον C. - καὶ ἐμ-δάψας ἐς ἐλαιον λευκὸν αἰγύπτιον θ. - Αnte ἐν addit καὶ Ald. - ἐκ λεθκοῦ «ἰ-γυπτίου Q'. — 'καὶ om. Cθ. - προστίθεσθαι Cθ. - ὑποδήσθω C. - ἔστω CH9. - Ιτω DJ. - Αnte ὅταν addit καὶ σκέπεσθαι θ. - παύεσθαι Cθ. - αῦτις θ. - τι-θέναι vulg. - προστιθέναι Cθ. — 'ἐς (είς J; ἐς om. θ) εἰριον vulg. - στρογγύλον DIJ. — 'καὶ νέτωπον ἐμδάλλειν vulg. - καὶ ἐμδάπτειν ἐς νέτωπον C. - δὲ FHIJK. - πάλιν om. C. - καὶ αὐτὸ om. C. - λούσθω θ. - ἐν om. θ. - ἀἐὶ J. - πυριῆσθαι C. - πυριᾶσθαι θ. - εὐόσμοισι J. εὐόδμησι Κ. - πουλὸν χρόνων Cθ. - μίαν διαλειπών (εἰς) θ. — 'εἰ FGHIK. - ἢ θ. - ἢ om. vulg. - τῷ ἔιν om.

jour, administrer une fumigation de tout le corps, et faire boire un médicament qui évacue par le haut, si la semme a l'habitude d'être évacuée par le haut, ou, si besoin paraît en être, par le bas, lait d'ânesse ou petit lait; faire de douces fomentations; appliquer à la matrice des émollients, du cyclamen et de l'huile de narcisse. Prendre le dedans de petites courges, ôter les graines, couper en morceaux, verser peu à peu du lait de semme nourrissant un garçon, triturer, mêler de la myrrhe pure, de l'excellent miel, du parfum blanc d'Égypte, faire une masse qui soit non pas humide mais assez sèche; emplatrer cela dans une laine molle et propre, tremper dans du parfum blanc égyptien, et, après un bain, appliquer. La semme porte un bandage et se tient à l'ombre tant que dure la mondification. Quand elle vous paraît suffisante, vous cessez; sinon, vous en appliquez un autre. Après cela, faire un rouleau de laine molle, le tremper dans du nétopon, et l'appliquer pendant un jour; le lendemain, appliquer de l'huile de rose dans de la laine; puis, de rechef, dans de la laine encore, la graisse de cerf fondue. La femme se lavera toujours à Peau chaude avant l'application des pessaires, et prendra des fumigations aromatiques, douces, très-prolongées; puis, après une interruption d'un jour, faire l'injection avec le grain de Cnide, si la femme est pituiteuse; l'injection avec la scammonée', si elle est bilieuse; pratiquer, dans l'un et l'autre cas, une contre-injection; le lendemain, injecter l'huile de narcisse et du vin doux; à défaut d'huile de narcisse, on prendra l'huile de lis ou celle d'iris, la meilleure possible; l'huile sera le tiers du vin. Puis, après une interruption de deux jours, elle appliquera le pessaire au pouliot pendant un jour. Si les

J. σὰν θ. — "τὸ H. - σκαμωνίης θ. - καὶ οπ. Cθ. - τούτοισιν θ. - δ' Cθ. - δ' σπ. vulg. - γαρκ. ἐλαίω λευκῶ καὶ οίνω θ. - σὰν vulg. - ξὰν (καὶ pro ξ. C) DH, Lind. — "εἰη vulg. - ἢ Cθ. - τὸ ναρκ. Cθ. - ἀνηθίνω Vatic. Codd. ap. Poes. - ἢ οπ. CDFGHIJK. - εἰρίνω θ. - ἢρίνω Ι. - ἢρινῶ GIJK. - μοίρα CGIθ, Frob. - διαλειποῦσα (sic) θ. - προσθέτω Dθ. - τῶ pro τὸ CDHθ. - σὰν θ. - τῶ pro τῷ J. - μήκωνι θ. - γλίχωνι J. - ἡμέραν vulg. - ἡμέρην Jθ. - ἡμέρην.... τρεῖς οπ. C. - μίην οπ. θ.

κράμξην, καὶ ἡδύνειν, καὶ προσηνές εἶναι, καὶ ἢν ἐν γαστρὶ λάθη, δήτης γίνες ἀντα καὶ δούνεις μὴ ἀπαλὴ ἢ λίην, ξυνεψείν χρὴ ἐπαλυχὰν ἐν τουτέοισι, καὶ ἀλοροδα ἐν αδάπτι, ακάπειδὰν εφθὴ γένηται, ἐκολίψαι ὁ πουτρίδειν δὲ σκόροδα ἐν αξάπτα τοῦ χυλοῦ ἀναζέσαι. ἐκολίψαι ὁ πουτρίδειν δὲ σκόροδα ἐν αξάπτα τοῦ χυλοῦ ἀναζέσαι. τὴν λινόζωστιν εψοῦσα ἐν αξάπτα τοῦ χυλοῦ ἀναζέσαι. τοῦτο πρὸ τὰν στιών ἐσθειν σκόροδα δὲ ἐφθὰ καὶ ἀπτὰ λαμδάνειν τοῦτο πρὸ τὰν ἀντιών ἐνθοῦσα ἐν αξάπτα τοῦ χυλοῦ ἀναζέσαι. τοῦτο πρὸ τὰν στιών ἐσθειν σκόροδα δὲ ἐφθὰ καὶ ἀπτὰ λαμδάνειν τοῦτο πρὸ τὰν ἀντιών ἐσθειν σκόροδα δὲ ἐφθὰ καὶ ἀπτὰ λαμδάνειν τοῦτο πρὸ τὰν ἀντιών ἐσθειν σκοροδα δὲ ἐφθὰ καὶ ἀπτὰ λαμδάνειν τοῦτο πρὸ τὰν ἀνακοιος καὶ ἀπαλὸς ἐν τουτέοισι, καὶ ἐνοσηνές εἶναι, καὶ ἢν ἐν γαστρὶ λάθη, ἐν πλοτονος ἀπολογορος ἐν ἀνακοιος ἐν ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος ἐν ἀνακοιος

163. \*Ην δὲ τὸ στόμα τῶν μητρέων ξυμμύση, γίνεται ἰσχυρὸν τος ερινέον κην ἐπαφήσης τῷ δακτύλῳ, δψει σκληρόν το καὶ ξυτιλόμενον, καὶ τὸν δάκτυλον οἰκ ἐσίησι, καὶ τὰ ἐπιμήνια κεκρύφαται, καὶ τὴν γονὴν οἰ δέκεται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ δδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς κενεῶνας ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀνω προσίσταται καὶ πνίγει. "Όταν οὕτως ἔχη, φάρμακον χρη πεικαι κάτω, καὶ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἀσσα μαλθάσσει τὸ στόμα, καὶ ὑπάλειπτρον καθιέναι καὶ ἀναστομοῦν, τὸν τε ἔξικολον ὡσαύτως, καὶ αἰονῆν. "Όταν δὶ μαλθακὸν ἢ, προστιθέναι ἄσσα καθαίρει αἴμα, καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι, καὶ πειρηθήναι ὅ τι ἀν προσδέχηται τὴν κράμδην δὲ ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ροφείτω. 164. "Ην αὶ μῆτραι ξυμμύωσι καὶ τὰ ἔπιμήνια μὴ φαίνηται.

"Εύν (ξὸν Lind.) vulg. - ἐν Cô. - τὰ ξιμι. οἰπ. Cô. - ξιμηνα DFGIIK. - σερμόνια, emend. al. manu D. - παραμονιμαν (sic) sine ξ θ. - λούσθω θ. - διανιζομένη vulg. - διανιψαμένη θ. - ἀναλτον πινέτω θ. - ² πάσασθαι θ. - πασάσθω C. - συν. θ. - ξυνευνέτω FGIK. - συνευνέτω J. - ὁπόσον θ. - λινόζωστιν Dθ. - λινοζώστιν vulg. - - ² καὶ επ. Gθ. - ἐρθη CKθ. - ή pro γέν. G (θ. ξ). ἐκθιψαι οιπ. θ. - ὑποτρίψαι sine δὶ θ. - ' καὶ οιπ. J. - Απια ἀνακ. addunt καὶ Cθ. - ἀνακικάν Κ. - ἐν τουτ. οιπ. FGHIJKL. - τούτου θ. - σίτων θ. - δὲ οιπ. J. - - ὁ δ' θ. - λινόζωστις θ. - λινοζώστις τυις. - λίην θ. - λείην vulg. - συν. J. - πράμβη vulg. - κινοζώστις θ. - ὶ παιυ. JK. - γίνεται καὶ (ἡν pro καὶ Cθ. πάντα vulg. - οι οιπ. J. - κόσμω εἰη θ. - - εἰνικλεόμενον vulg. - ἐπαφήσης θ. - ἐπαφάση D. - δψη θ. - καὶ σκλ. καὶ Cθ. - ξυναλεόμενον vulg. - ξυνειλημένον Foes in not. - ξυνειλεόμενον Lind. - ξυνιλλόμενον θ. - ἐσίη J. - ταπιμήνια CHIKθ. - δέχονται Cθ. - τούτου θ. - Ισχει θ. - νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νιαιράν θ. - νειαιρήν Lind. - ' πεῖσαι θ. - κάτω οιπ. Κ. - ὑερ. πολλεικτρον Vulg. - διπλεικτρον Vulg. - διπλεικτρον Vulg. - δικλεικτρον Vulg. - καὶξοι πολλεικτρον Vulg. - Κιπλεικτρον Vulg. - καὶξοι πολλεικτρον Vulg. - Κιπλεικτρον Vulg. - δικλεικτρον Vulg. - δικλεικτρον Vulg. - δικλεικτρον Vulg. - καὶξοι πολλεικτρον Vulg. - Κιπλεικτρον Vulg. - δικλεικτρον Vulg. - Κιπλεικτρον Vulg. - καὶξοι πολλεικτρον Vulg. - Κιπλεικτρον Vulg. - Κι

règles viennent, elle boira, à jeun, le castoréum pendant trois jours dans du vin blanc de bonne odeur. Quand elles ont cessé après avoir duré leur temps, la femme prend un bain, puis, s'étant lavée à l'eau froide, boit un cycéon sans sel, ne goûte à aucun aliment, et dort avec son mari deux jours ou trois. Pendant tout le temps qu'elle se mondifie, elle fait cuire de la mercuriale dans de l'eau, et, quand elle est cuite, l'écrase; elle écrase aussi de l'ail, du cumin, du sel, agite de l'huile dans ce mélange, et, versant un peu de l'eau où a cuit la mercuriale, fait bouillir; elle mange cette préparation avant le repas. Elle prend le plus qu'elle peut d'ail bouilli et grillé. Si la mercuriale n'est pas très-tendre, il faut faire cuire du chon avec, assaisonner, rendre cela doux; et, si la femme devient grosse, elle guérit, à condition que tout ira selon l'ordre.

163. (Autre cas d'orifice fermé et d'induration.) Il l'orifice utérin se ferme, il devient résistant comme une figue sauvage; si vous touches avec le doigt, vous le trouvez dur et contracté; il n'admet pas le doigt; les règles sont supprimées; le sperme n'est pas reçu durant tout ce temps. Douleur au bas-ventre, aux lombes et aux flancs; parfois la douleur se porte en haut et suffoque. Les choses étant ainsi, administrer un médicament qui évacue par le bas; laver avec beaucoup d'eau chaude; appliquer ce qui amollit l'orifice; l'ouvrir avec une sonde qu'on introduit, et avec le doigt semblablement; et pratiquer des affusions. Quand il est ramolli, appliquer ce qui fait venir le sang; donner des breuvages, en essayant quels sont ceux qui sont le mieux reçus; manger du chou et boire de l'eau où il a cuit.

164. (Matrice fermée.) Si la matrice est fermée et que les règles ne paraissent pas, coloquinte, cumin d'Éthiopie, nitre,

άναστόμου θ. - τόν τε (καὶ τὸν L) δάκτυλον (καὶ τῷ γε δακτύλφ Lind.) καὶ (καὶ οm. CLθ, Vatic. Codd. ap. Foes, Lind.) ώσεύτως (ώσ. om., D restit al. manu, FGHIJK) (addunt καὶ CLθ, Vatic. Codd. ap. Foes) λειοῦν (λοῦν· Vatic. Codd. ap. Foes) λειοῦν (λοῦν· Vatic. Codd. ap. Foes) λειοῦν (λοῦν· C. - κειρ. (κειραθήναι θ) παρέχειν καὶ (καὶ om. Lind.) (καρ. καὶ om. Cθ) δ τ διλο (άλλο om. Cθ) πρ. vulg. - καὶ τὴν θ. - δὲ om. Cθ. - ρυφείτω θ. - ὑτριμύσωσι αὶ μῆτραι καὶ τὰκιμήνια θ. - φύλλον pro κόμινον θ. - λίτρον θ.

κολοχυνθίδα άγρήην καὶ κύμινον αἰθιοπικόν καὶ νίτρον καὶ άλας θηδαϊκόν καὶ νεφρίδιον <sup>1</sup> καὶ άλευρον καὶ σμύρναν καὶ ρητίνην, ζέσσες πάντα δμοῦ <sup>3</sup> καὶ μίξας λεῖα, καὶ ποιήσας βάλανον, προστίθει.

- 165. \*Ην \* θρομδωθέωσιν αί μῆτραι, τὸ στόμα αὐτέων γίνεται οἶον ὀρόδων μεστὸν, καὶ ἢν ἐπαφήση, ὄψει οὕτως ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνεται, οὐδὲ ἡ γονὴ ἐμμένει. Τέως \* ἄν ὧόὲ ἔχη, τῆς κυκλαμίνου τὸν φλοιὸν περιλέψας, καὶ σκόροδα, καὶ ἄλας, καὶ σῦκον, καὶ μέλι ὀλίγον, ταῦτα τρῖψαι καὶ ξυμμίξαι, καὶ ποιῆσαι βάλανον, καὶ προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ τῶν ἄλλων προσθετῶν, \* ὅσα τε δριμέα ἐστὶ καὶ ὑφ' ὧν καθαίρεται αἶμα, καὶ τῶν πομάτων \* ἄσσα ὑστέρας καθαίρει.
- 166. \*Ην παρά φύσιν αι μῆτραι χάνωσι, τὰ ἐπιμήνια χωρέει πλέονα καὶ γλίσχρα καὶ θαμινὰ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμένει, καὶ τὸ στόμα κεχηνός ἔστι, καὶ δοὐκ οἶόν τε εἰρύεσθαι τὴν γονὴν, καὶ πῦρ καὶ ρῖγος καμδάνει, [καὶ ὀδύνη] τὴν κάτω κοιλίην καὶ τὰς ἰξύας. Ἡ δὲ νοῦσος λάζεται ἐκ ρόου αἰματώδεος, \*γίνεται δὲ καὶ δικόταν τὰ ἐπιμήνια ἐξαπίνης ἱστάμενα ραγῆ. Ἡ δίαιτα γοῦν πρόσθεν εἰρηται. Χρὴ δὲ προσθέτοισι θεραπεύειν, ἐν ἀρχῆ μὲν καθαρτηρίοισιν ἄμα καὶ μαλθακοῖσιν, ἔπειτα ἡρέμα στύφουσι, καὶ σπόγγοισι τὰ κάτω \* τοῦ ὀμφαλοῦ πυριῆν μυρσίνης ὕδατι, ἡ βάτον ἐναφεψεῖν, ἡ ἐλαιῶν φύλλα, ἡ ρόδων, ἡ οἰνάνθης, ἡ ἀμπέλου.
- 167. Ήν τὸ στόμα τῶν μητρέων <sup>11</sup> ἀναχάνη μᾶλλον ἢ ὡς πέφυκεν ἐν τοῖς ἐπιμηνίοις, τὰ ἐπιμήνια γίνονται πλείω καὶ κακίω πάντα καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλείονος χρόνου, καὶ ἡ γονὴ οὐχ ἄπτεται, οὐδὲ μέ-
- 'Καὶ άλ, repetitur C. άλευρα θ. ' χαὶ οπ. Cθ. λία θ. ποιέων C. βάλ. ποιέων προστιθέσθω θ. ' θρομβοθώσιν G. θρομβωθώσιν τυιg. θρομβωθώσιν CL, Lind. αὐτών τυιg. αὐτέων θ, Lind. ἐπαφάση D. δίρη θ. ταπιμήνια CFHΙθ. γίνεται JL. γίνονται τυιg. οὐτ' θ. ἐμμ. οπ. CFGΗ IJθ, Ald. ' ἄνω δὲ FGHIJK. ἔχει τυιg. ἔχη Cθ. περιλύφας (sic) C. σχόροδον θ. συμμ. τυιg. ξυμμ. CD. ποιέειν C. ποιεῖν θ. ' δσα (addunt δὲ C; τε θ) δρ. τέ (τε οπ. θ) ἐστι τυιg. Post ἐστὶ addunt κατεσθέει (D, κατεσθέειν) GHIJ; καὶ κατεσθέει Cθ. ' ἄττα J. ' ταπιμήνια θ. πλείονα τυιg. πλέονα DIK. Post θαμινὰ addit καὶ πύκινα (sic) θ. ' οὐχοιονται (sic) θ. εἰρύασθαι τυιg. εἰρύσσαι J. εἰρύεσθαι Lθ, Lind. J'ai ajouté entre crochets καὶ ὀδύνη, d'après tous les passages parallèles λέζηται τυιg. λάζυται DFGHI. λάζεται CJKθ, Lind. ' γίνονται τυιg. γίνεται JLθ, Lind. ὅταν τὰπιμήνια θ. ἡ οπ. θ. δὲ pro γοῦν C. θεραπεύενν οπ. Cθ. ' τοῦ οπ. θ. πυριᾶν θ. ἡ βάτου ἡ ἐλάων (ἐλάου DFGHIJL; ἐλέι-

sel de Thèbes, graisse des reins, farine d'orge, myrrhe, résine, faire bouillir le tout ensemble, bien mêler, faire un pessaire et appliquer.

165. (Caillots dans la matrice, signes.) Si la matrice renferme des caillots, l'orifice devient comme plein de grains d'ers; si vous y touchez, vous le trouvez dans cet état; les règles ne viennent pas, et le sperme n'est pas retenu. Tant que cela dure, cyclamen dont on a ôté l'écorce, ail, sel, figue, un peu de miel, triturer et mêler, faire un pessaire et appliquer à l'orifice utérin, ainsi que les autres pessaires, qui, à la fois, sont âcres et propres à provoquer le sang, et les breuvages qui purgent la matrice.

166. (Cas où l'orifice est béant.) Si la matrice est béante contre nature, les règles sont plus abondantes, visqueuses, et viennent souvent, le sperme n'est pas retenu; l'orifice est béant et incapable d'attirer le sperme. Chaleur et frisson; douleur au bas-ventre et aux lombes. La maladie survient à la suite d'un écoulement sanguin; elle survient aussi à la suite de l'éruption subite de règles qui avaient été suspendues. Le régime a été exposé précédemment. Il faut traiter avec les pessaires, au début purgatifs à la fois et émollients, ensuite doucement astringents; fomenter les parties sous-ombilicales avec des, éponges trempées dans l'eau où a bouilli du myrte ou des ronces, ou des feuilles, soit d'olivier, soit de rosiers, soit d'œnanthé (phytolacca decandra, d'après Fraas), soit de vigne.

167. (Autre cas où l'orifice est béant.) Si l'orifice utérin est béant plus qu'il n'a coutume d'être dans les menstrues, les règles sont plus abondantes, plus mauvaises, plus aqueuses et

του Κ; ἐλαίης Lind.) φύλλοις ἐναφεψῶν ἢ vulg.— ἢ βάτου (βάτον θ) ἐναφεψῶν (ἐναφεψῶν θ) ἢ ἐλαιῶν φύλλοις (φύλλα θ) ἢ Cθ.— ἢ οἰνάνθην ἀμπελου θ. — "ἀναχάνη (addunt μᾶλλον L, Foes in not., Lind.) ἢ ὡς πέφυκεν ἐν τοῖς ἐπιμηνίοις, οῦτω (ἐν τ. ἐ. οῦτω οπ. Cθ) γένηται (γίνεται Foes in not., Lind.) τὰ ἐπιμιήνια (τὰ ἐπιμ. γίνονται C; τὰπιμήνια γίνονται θ) πλείω vulg.— μάλλον est fourni par le passage parallèle, Nat. de la F. § 45.— κακείω θ.— οὐδ' ἔνμένει θ.

vet, dand mente effect. 1 xhr entuevy, to otome ebonoric diamenteχός, και αδυναμίη ζοχει όπο των εμμηνίων, και κούφη εστί και έτονος, καὶ πρόσω χωρέει, τὰ δὲ ² κράτεα χαλᾶται, καὶ πῦρ βληχρὸν, και ρίγος, και δδύνη εχει την νειαίρην γαστέρα και τους κενοώνας καὶ τὰς ὶξύας. Πάσχει \* δὲ ταῦτα μάλιστα, ἢν τι ἐν αὐτῷ διαφθαρέν σαπή και παγή, πάσχουσι δέ και έκ τόκων ένιαι, αί δέ και άλλως. "Όταν γουν ώδε έχη, φάρμακον χρή πιπίσκειν, και εκρισιμε<del>υτέρς</del> έσται κην δδύνη έχη, των χλιασμάτων προστιθέναι, και τῷ ψυχρῷ λούειν, και διαλείποντα κλύζειν, και των ποτημάτων διδόναι δ τε δυ μάλιστα προσδέχηται, καὶ ὑποθυμιἢν ὁκόσα ξηραίνει, καὶ πουλύποδας έσθιέτω και την λινόζωστιν. Ήν όξ μη μεμύκωσιν αξ μήτραι ός χρή, χαθίννυσθαι έν δόατι μυρσίνης έναφεψημένης, ή σχίνου, άμπέλου, η ελαίης φύλλοισιν, <sup>7</sup> η ρόδων. Δίαιτα δὲ, ή λέλεκται επί τοῦ ερυθρού ρόου · άριστον δέ οί βοήθημα δίψα, έμετοι θαμέες, \* καὶ λουτρων είρξεις. \* Όκόταν αναστομωθέωσι μαλλον του δέοντος αι δοτίραι καί μή μεμύκωσι, καθάρσιος δέονται καί κλυσμών καί θυμημάτων.

168. \*Ην δε 10 λειανθέωσιν εί μῆτραι, τὰ ἐπιμήνια πλείω γίνετει καὶ κακίω καὶ δγρότερα καὶ πυκνὰ, καὶ ἡ γονὴ οὰκ ἐμμένει, ἀλλὰ πάλιν οἴχεται, 11 καὶ τὸ στόμα ἐπαφώμενος τῷ δακτύλω ὄψει λεῖεν,

' Kal Av DJ, Lind. - ἐπιμείνη vulg. - ἐπιμένη θ. - Ante τὸ addunt καὶ Ch.-Voy., pour ἐπιμένειν employé en ce sens, p. 350, l. 3. -εὐρήσει vulg. - εὐρήση CK. -ευρήσεις θ. - διαπεπληχός vulg. - διαπεπληγός C, Lind. - διαπεπληχός 0. - εμμήνων CDGHIJK. - <sup>2</sup> άκράτεα θ. - Voy. le passage parallèle § 204. - χαλά τε καὶ C. - <sup>3</sup> Ισχει θ. - νειέρην FGHIK, Ald., Frob. - νειαρήν Lind. - νιαιράν θ. - <sup>4</sup> δὲ οm. Κ. - ήν τὶ οm. D. - σήπηται καὶ θ. - ένιαι οm. Cô. - οὖν J. - γοῦν om. Cô. - \* κρησιμωτέρη G. - χρησιμωτέρη θ. - κάτω pro καὶ τῷ 0. - θερμῷ pro ψυχρῷ Lind. - διαλιπόντα C. - ήν pro ἀν C. - ὑποθυμιάν θ. - όσα θ. - πολύποδας Κ. - την οπ. J. - λινόζωστιν **Dθ. - λινοζώ**στιν vulg. - - φερήχωσεν Ι. - χαθίγνυσθαι vulg. - χαθυγνώσθαι (sic) C. χαθίνυσθαι H. - χαθίννυσθαι DFGIJKO, Ald., Frob. - μυρσίνου Ald. - ἐναρ. om. L. - σχίνον Η. - ' η om. C. - δὲ om. Cθ. - η pro η C. - λέγεται θ. άριστα J. - οί βοήθ. om. Cθ. - \* καὶ om. Cθ. - εἴργεσθαι C (H, al. manu) & • ο όταν θ. - όχ. [δὲ] Lind. - ἀναστομωθέωσι C. - ἀνοστομωθώσι (sic) θ. ἀναστομωθώσι vulg. - μήτραι DQ'. - μή om. C. - μεμ. (μεμυχώσι FGHIK), Ald., Frob.) και (και om. θ) καθ. δέωνται (δέονται ΚLθ, Foes in not., Lind.) vulg. - θυμιημ. C. - θυμιαμ. vulg. - θυωμάτων θ. - 10 ανθώσι vulg. - ἐαθώσι [sic) DHJ. - ἐανθώσι ΙΚΙΩ'. - ἀνθέωσιν C. - λεανθέωσιν θ. - λειανθώσι Foet in not. - λειανθέωσιν Lind. - αί μήτραι θ, Lind. - αί μ, om. vulg. - τάπιμή-

plus prolongées; le sperme ne prend pas, n'est pas retenu et ressort. Si le mal persiste, vous trouverez l'orifice entr'ouvert. La matrice est dans l'adynamie par l'effet des règles; elle est légère et sans ressort, elle s'abaisse, et ses liens (ligaments larges) se relâchent. Fièvre lente, frisson, douleur au bas-ventre, aux flancs et aux lombes. Elle éprouve ces accidents surtout quand quelque chose, se détruisant en elle, s'y corrompt et s'y coagule; quelques-unes aussi les éprouvent à la suite de l'accouchement, et d'autres encore autrement. Les choses étant ainsi, il faut administrer un évacuant, qui rendra la solution plus facile. S'il y a douleur, faire des applications chandes; laver avec l'eau froide; après un intervalle, faire une injection; donner ceux des breuvages qui sont le mieux reeus; administrer les fumigations qui dessèchent; manger des poulpes et de la mercuriale. Si la matrice n'est pas fermée comme elle doit, prendre un bain de siège dans de l'eau où a bouilli soit du myrte, soit du lentisque, soit des seuilles de vigne, ou d'olivier, ou de rosier. Régime : celui qui a été exposé à l'article de l'écoulement rouge (§ 110). Ce qu'il y a de plus utile, c'est la soif, des vomissements fréquents, l'abstinence des bains. Quand la matrice est ouverte plus qu'il ne faut et ne demeure pas fermée, elle a besoin de mondification, d'injection et de fumigation (de la Nat. de la F., § 45).

168. (État lisse de la matrice, règles trop abondantes, et accidents qui en proviennent.) Si la matrice devient lisse, les règles sont plus abondantes, plus mauvaises, plus aqueuses, et fréquentes; le sperme n'est pas retenu, et ressort; en touchant avec le doigt, on trouve l'orifice lisse; la semme est dans l'adynamie par l'esset des règles, sièvre, frisson, douleur au

νια 8. - γίνονται θ. - γίνονται πλείω C. - κακείω θ. - καὶ π. οπ. C. - πυκινά θ. - άλλ' (ἀλλά Cθ) ἡνίκα τη (ὑπίη Lind.; τοι J) (ἡν. τη οπ. C; πάλιν pro ἡν. τη θ) οίχεται vulg. -- " καὶ τῶ δ. τὸ στ. ἐπαφ. J. - καὶ τῶ δ. ὁψη τὸ στόμα λίον καὶ θ. - ἐπαφόμενος D. - ἐπ. οπ. C. - ὀδυνασίη (sic) pro τὸδ. C. - ἐδύναστν (sic) ἡ pro τὸδ. θ. - ἐμμήνων FHIJK. - ἐμήνων (sic) D. - ῥῆγος L. - Ισχει οπ., Cθ. - εἰς J. - νειέρην FGHIK, Ald., Frob. - νεισιρήν Lind. - νιαιράν θ.

καὶ ἀδυναμίη αὐτὴν λαμδάνει ὑπὸ τῶν ἐιμηνίων, καὶ πυρετὸς καὶ ρῖγος ἴσχει, ὀδύνη τε ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, μάλιστα ¹ ὸὲ ἦν τι ἐν αὐτῇ διαφθαρὲν σαπῷ, ² καὶ ἐκ τόκου καὶ ἀλλως. "Όταν οὖν οὖτως ἔχῃ, θεραπεύειν χρὴ, ὅκου ἀν ἡ ὁδύνη ἔχῃ, ὡς ἐπὶ τῶν πρόσθεν γέγραπται.

169. Ήν αι μήτραι φλεγμήνωσι, τὰ ἐπιμήνια ε ἐπηλυγίζονται, καὶ ὁ τράχηλος ξυναρθμοῦται, καὶ πυρετὸς όξὺς \* καὶ γνώμης ἀπτόμενος, και πονηρά και όλίγα οι ἐπιφαίνεται, και δκόταν νηστις ], έμετος αὐτέη ἐπέρχεται · δ όχοταν δέ τι φάγη, ταῦτα ἐμέει · καὶ όδίκη την νειαίρην γαστέρα ίσχει και τας ίξύας, και αποψύχει, «και περίψυξις δλου τοῦ σώματος · ή δὲ γαστήρ τοτὲ μέν σχληρή, τοτὲ δὲ μαλθακή, καὶ ἐμπίπραται, καὶ ἀείρεται, γκαὶ δοκέει ἐν γαστρὶ ἔχειν. \*δστι δ' ότε χενεὸν φαίνεται τὸ πλήρωμα τῆς γαστρὸς, καὶ ἐμπίπλαται ή χοιλίη βδατος, χαὶ ὁ όμφαλὸς ἐξίσχει, χαὶ τὸ στόμα ἰσχνὸν, καὶ έξαπίνης ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια τρύζοντα, \* καὶ δλίγα καὶ πονηρὰ, και λεπτύνεται τὰς κληδόας και την δειρήν, και οι πόδες οιδίσκονται \* καὶ αἱ πέζαι μάλιστα. "Όταν ὧδε έχη, 11 φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ πυριήσαι τὰς ὑστέρας ὡς εὐώδεσι, τὰς ἡμέρας τοῖσι μολυδδίοισι, καὶ γορααι θεύτε ροατι προ της προσθεσιος τη ρακνολει. και πετα την 18 πρόσθεσιν χλύζειν τὰς ὑστέρας· οὐο πόσιας χνήστρου 18 έψήσαι έν χοτύλη βδατος, και αποχέαντα το βοωρ κλύσαι, κοτύλην ξυμμίξαντα πεγιτος και εγαίου λαυκισαίνου μ αρβιλού. Ιπετά οξ ταυτα οιαγικείν

¹ Δὲ om. C. – ἐν ἐωυτῆ (ἐωυτῶ C; αὐτῆ θ) vulg. — ² ἢ καὶ ἐκ τ. ἢ ἔλλος

C. - οῦν οm. C. - ὅπου θ. — ³ ἐπιλυγίζονται θ. - ἐπηλυτίζονται θ. - ἐπηλυγίζονται Β. - ἐπηλυγήζονται ΗΙ. - ξυναρθμιοῦται FGHIJ. - ξυναρθμιοῦται (D. al. manu ξυναραχνοῦται) Κ. - ξυναρθμιοῦται Vatic. Codd. ap. Foes, Lind. - ξυναρμοῦται (L. Vatic. Codd. ap. Foes. - συναρθμοῦται θ. - ξυναραχνοῦται vulg. - Gal. Gl. : συναρθμοῦται , συναρμόζεται. - Ετοι. p. 350 : συναρθμοῦται, συναρμόζεται καὶ συνενοῦται · ἀρθμὸς γὰρ λέγεται ἡ εῦνοια καὶ ἡ εῖνοια καὶ ἡ οἰα · ἀς καὶ Καλλίμαχός φησιν · ἀρθμὸν δ' ἀμφοτέροις καὶ φιλίαν ἔταμαν. — 'καὶ οm. θ. - ὀλίγον J. - οἱ οm. Jθ. - ὅταν θ. - ἔμετός τις (τις om. Co) αἰ. (αῦτη θ) vulg. — 'ὅταν θ. - δὲ θ. - δὲ οm. vulg. - ἔμέη θ. - νειέρην FGIK, Ald., Frob. - νιαιρὰν θ. - νειαιρὴν Lind. - ἀποψυχέει vulg. - ἀποψύχει DFG HIJΚθ. - Post ἀπ. addunt ἡ λειποψυχέει DFGHIJΚ (θ, λιποψυχέει). — 'ἡ καὶ C. - δὶ' (δὶ' om. Cθ) δλου vulg. - τότε (bis) CFIθ, Ald., Frob. - σκλαροτέρη C. - ἐμπίπλαται DH. - πιμπρᾶται θ. - αῖρεται vulg. - ἀείρεται θ. — ' παὶ ἐν γ. δ. C. — ' καὶ ἐστιν ὅτε θ. - κενεών Fl. - κενεών G, Ald., Frob. - ἐνπιμπλᾶται 'θ. - τρίζοντα FGIJ. - στάζοντα L, Lind. — 'παὶ οπ. θ. - πεὶ λε.

bas-ventre, aux lombes et aux flancs. Cela arrive surtout quand quelque chose, se détruisant en elle, s'y corrompt; cela arrive aussi à la suite de l'accouchement et autrement. Les choses etant ainsi, on emploiera, là où il y a douleur, les moyens qui ont été écrits pour les cas précédents (Nat. de la F., § 46). 169. (Métrite.) Si la matrice s'enflamme (de la Nat. de la F., § 11), les règles se suppriment, et le col se ferme. Il y a une sièvre aiguë et causant le délire. Il survient un écoulement mauvais et peu abondant. Quand la femme est à jeun, elle est prise de vomissement; si elle mange quelque chose, elle le revomit. Douleur au bas-ventre, aux lombes; défaillance; refroidissement de tout le corps. Le ventre est tantôt dur, tantôt souple; il se gonfle et se soulève; et la femme paraît être enceinte; d'autres sois la plénitude du ventre semble vide. L'abdomen se remplit d'eau, le nombril devient saillant; l'orifice utérin est mince, et tout à coup les règles apparaissent avec tranchées, elles sont en petite quantité et de mauvaise nature. La femme maigrit des clavicules et du cou. Les pieds ensient, surtout les chevilles. Les choses étant ainsi, donner un médicament qui évacue par le bas; administrer des fumigations utérines avec les aromates; pendant le jour, mettre les plombs; laver, avant de les placer, avec une eau chande qui n'ait rien d'irritant, et, après qu'ils sont retirés, faire une injection ainsi composée : cnestron (Daphne oleoides), deux potions, faire cuire dans une cotyle d'eau, décanter, méler une cotyle de miel et d'huile de narcisse ou de lis, et injec-

πτύνει τε τὰς CDFGHIJKθ. — " καὶ om. Gal. in cit. in Gl. – D'après Gallen, πέζαι dans ce passage était entendu ou du pied, ou des chevilles. — " Ante e. addit χρη J. – καὶ (καὶ om. Lind.) προσθέτοισι (πρ. om. θ) πυριήσθαι (πυρεήσαι CDHIK; πυριήσαι L; πυριάσαι θ) vulg. – μολιδδίοισι CDJKθ. – προθέσιος FGHI. — " πρόσθεσι θ. – τὰς ὑστέρας θ. – τὰς ὑστ. om. vulg. – κνήστρου δύο πόσιας θ. — " ἐψ. κοτύλην (ἐν κοτύλη θ) vulg. – καλ.... ποτύλην ὅδατος τερετίται F. – ἀποχέοντα C. – κλύσαι (addit ἐν θ) κοτύλην ὕδατος (ὕδ. cm. C,D restit. al. manu, IJKθ), ξ. (σ. θ) (addunt μέλιτος Cθ, Vatic. Codd. ap. Foes) καὶ vulg. – ἀνθίνου CDJθ, Frob. – τοῦτο C. – ταῦτα om. θ. – διαλείπειν θ. – σὺν θ. – σιτίου θ. – λινόζωστιν νυlg.

172. 11 Μητρέων όδύνης έγχυτον ήν όδύνη μοῦνον ή σπερχνή καὶ βίαιος, άχλὸς ἐν τῆσι μήτρησιν 12 ἐνι, καὶ οὐκ ἔξεισι τὸ πνεῦμα, ἀλλ' αὐτόθι μένει, κακόν δεῖ οὖν οὕτως θεραπεύειν ἀνδραφάξιος ἀγρίης καρπόν καὶ τεῦτλα τρίψας όμοῦ λεῖα, χλιήνας τε, ἔγχεον ἐς τὰς μήτρας. 'Υστερέων 12 όδύνης παῦον οἶνον ὡς ἤδιστον ἴσον ἴσω κεράσας τρία ἡμίγοα ἀττικὰ, μαράθου ρίζας καὶ τοῦ καρποῦ τριτημόρων, 14 καὶ ροδίνου ἐλαίου ἡμικοτύλιον ταῦτα ἐμδαλεῖν ἐς ἐχῖνον καινὸν

<sup>1 &</sup>quot;Ην J. - ἐπαρῆσαι C. - ἐπαρήσαιτο θ. - αὖτις CO. - 2 ἀλάζεται θ. - αὐδάζεται (D, al. manu άδάξεται) LQ'. - δδάξεται J. - ίδρώς τε pro καὶ ίδρως 0.μετωπιδαΐος vulg. - περιμετωπίδιος θ. - Lobeck, Phryn. Ecl., p. 557 : Nullus dubito, quin legendum sit μετωπίδιος. — 3 καί J. - καί om. vulg. - τε om. Cu. - ψύχ. om. θ. - τετραμένουσι θ. - τετρεμμαίνουσι J. - τετραμαίνουσιν C, Ald. — \* καὶ άλλοτε 0. - καὶ άλλ. om. vulg. — \* καὶ [δ] στ. Lind. - εἰρύαται vulg. - εἰρυᾶται θ. - In marg. φυλάττει Η. - εἰρύεται Foes in not., Lind. - καὶ (οὐδὲ pro καὶ J) ή κ. vulg. — 6 οὐ δύναται pro όδ. FG (J, δυνάται sic) vulg. - οδ. πάσα καὶ ήτρον καὶ β. Co. - ' καὶ om. DFGHIK. - τούς τε pro καὶ τοὺς J. — \*καὶ om. DFGHIK. – τὰς om.  $\theta$ . – καὶ [τὰς] παραφύσιας Lind. - παραφάσιας D. - παραφύσιας Yulg. - παρὰ φύσιας J. - Gal. Gl. : παραφάσει, παράψασθαι μετὰ καθέσεως, ώσπερ τὸ έσαφασθαι, εἰσδαλόντα τὴν χεῖρε άψασθαι\* έντευθεν δέ και τους κρυπτούς τόπους τους κατά το γυναικείον αίδοΐον παραφάσιας ονομάζουσι. - τάχα C. - χαταγνώσιν (χαταγνιώσιν Foes in not., Lind.; καταιτίζωσι sic θ), ώς (ώς om. θ, Lind.) σπ. vulg. - Lisez naταιγίζωσι. - θερμοῖς θ. - Ante έξ addit xai J. - \* xai (η Co) vulg. - exerciεσμένου G. - έξεπιεσμένοισι (sic) πυριάν θ. - καὶ προστ. om. J. - Ante μελθ.

il y a sièvre aigue et grande, frisson qui durcit, chaleur excessive aux parties génitales, sentiment de morsure et turgescence. Si on touche avec le doigt, le mal empire, les parties sont irritées. Douleur à la tête et au sinciput, brouillard, sueur au front, refroidissement et tremblement des extrémités, coma par intervalles; la malade ne prête pas l'oreille. La matrice est sans activité. Inappétence; ni l'œsophage, ni le ventre n'attirent la nourriture. Les malades crient, s'élancent, souffrent au bas-ventre, aux aines, aux lombes et à l'intérieur des parties génitales. Elles succombent rapidement. Si les douleurs sont pressantes, fomenter avec des éponges chaudes trempées dans l'eau ou dans l'huile et exprimées; appliquer des pessaires émollients, moelle de cerf, graisse d'oie, cire blanche et jaune d'œuf, ou du cérat poissé, résine; purger avec du lait d'anesse ou de chèvre, ou du bouillon de poulet; ne pas boire de vin; prendre en potage de la décoction d'orge passée au tamis.

172. (Différentes recettes contre les douleurs utérines.) Infusion utérine pour la douleur de matrice: s'il y a seulement une douleur pressante et intense, une fuliginosité est dans la matrice, le vent ne sort pas, il y reste; cela est mauvais. On traitera ainsi: prendre graines d'arroche sauvage et bette, broyer ensemble, faire tiédir, et infuser dans la matrice. Moyen propre à calmer les douleurs utérines: prendre un conge et demi attique de vin très-doux, le couper d'eau par moitié, racine et graine de fenouil un quart, huile de rose une demi-cotyle; jeter cela dans un vase neuf, puis verser le vin,

addit καὶ C. - ἄλεφαρ D. - πυρὸν C. - " κηρῷ τὴν π. Lind. - κηρωτὴν τὴν π. Q'. - σἰνν θ. - οἰνῷ ἢ γάλ. αἰγείῷ vulg. - οἶνω (ἀνείω θ) γάλ. ἢ αἰγ. Cθ. - μὴ cm. D. - πτισσ. DH. - ἀροξείτω θ. - " μ. ἀδ. ἔγχ. om. J. - ἢν ἡ ἀδ. C. - Weigel, Dict. de Schn. Suppl., regarde ἀχλὺς comme une fausse leçon, et pense qu'on doit lire δχλος en place. - " ἐνἢ J. - ἐξίη J. - μένη J. - ἐεῖ α. ο. θερ. om. Cθ. - γοῦν J. - ἀνδραφάξυος D. - σεύτλα (sic) C. - τε om. Cθ. - ἐς CHIKθ, Lind. - εἰς vulg. - " ὁδύνης C. - ὀδύνας vulg. - παῦον om. C. ἄμιχόσα D. - "καὶ om. DFGHIJK. - ἔλαιον C. - ἐμδάλλειν C. - εἰς J. - ἔχινρον C& - κενὸν C. - τὸν θ. - τὸν om. vulg. - πυριᾶσαι θ.

23

καὶ τὸν οἶνον ἐπιχέαι, εἶτα πυριῆσαι. Προστιθέναι εδε καὶ σκίλλην, ἔστ' ἀν τὸ στόμα μαλθακὸν ἢ καὶ φαρκιδώδες.

173. Καὶ δταν ἐν <sup>2</sup>τῆ παθάρου φλύπταιναι ἀνὰ τὸ στόμα τῆς δυτέρης θύωσιν, οὕτω θεραπεύειν αάρκα βοὸς πιπερίω ἡ χηνείω στέπτι καὶ ἀννήσω χρίσασα λείοις, τὴν σάρκα ἐς τὸ αἰδοῖον ἐντιθέναι.
174. <sup>4</sup>Ην ἐρυσίπελας ἔχη <sup>2</sup>τὰς μήτρας, οἰδέει τοὺς πόδας καὶ

τούς μαζούς καὶ τὸ σῶμα, καὶ πόνος αὐτήν κετέχει, καὶ δρθόπουπ γίνεται, καὶ ἀλγέει τοὺς κενεῶνας καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὰ στέρνα καὶ τὴν κεφαλήν · τρόμος \*τε έχει, καὶ τὰς χεῖρας νάρκη καὶ τὸς βουδῶνας, καὶ τὰς ἐγνύκς τρόμει · ἐνίστε δὶ καὶ ἐν τῆστο ἐγνύμοι ἐ πελιόναὶ γίνονται, καὶ κουφίζει ὅλίγον χρόνον, καὶ ἡ χροπή, μά λιστα δὰ καὶ οἱ μαζοὶ ἀεἰρονται κατὰ τὴν ὁμοεθνίην · ἀλλὰ \* γὰρ αἰ πάνο τι ἀλγέει, καὶ πῦρ καὶ ρῖγος λαμδάνει, καὶ ἐρυθρὸν τὸ πρόσοπον γίνεται, καὶ δίψα ἰσχυρή, καὶ τὸ <sup>7</sup> ἴκταρ ξηραίνεται. Ταῦτα ἡν

έγκόμονι \*περιπέση, θνήσκει, καὶ οὐκ ἄν δυνήσεται διαφυγεῖν.

174 bis. Ἡν ἐρωσίπελας ἐν τῆσι μήτρησι \*γένηται, οἰδήματα γόνεται πλεννωδέστατα ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενα ἔς τὰ σκέλεα πάντα καὶ ἔς τὴν ἀσφύν. "Θοφ δ' ἀν ὁ χρόνος πλείων γίνηται, καὶ ὁ δώρης ἐπαίει, καὶ οἰδίσκεται, καὶ περιψύχεται πάσα, καὶ πῦρ ἔχει μέγα, καὶ

' Δè καὶ om. Co. - σκίλλη Κ. - σκίλλαν θ. - φορακιώθας C. - δωρακιώθας L.φοργανώδες Foes in not., Lind. - φορακιώδες vulg. - Gal. Gl. : φαραιδάδες έυτιδώδες. - Erot. p. 388 : φαρχιδώδες, βυτιδώδες · φαρχίς γάρ λέγεται ή ρυτίς. - On ne peut guère douter qu'il ne faille lire φαρχιδώδες; car la gles d'Erotten appartient aux livres des Maladies des Femmes. -- 274 9.-4 om. vulg. - ανά το στ. τ. ύστ. φλυκτήναι J. - φλυκταίναι (sic) (D, al. mi erat prius φυκταίναι) 10. - φλεκταίναι (sic) F. - φλυκταΐναι GK, Ald., Frob.φλυκτέναι CH. - τὸ om. C. - φύσωσιν vulg. - φύωσι J. - φυσώσι C. - δύωσι δ.ούτω θερ. οπ. Co. - βοὸς ἡ (ἡ om. Lind.) κικ. (κικέριον θ) (ἡπικερίω με ο π. I; ἐπιχαιρίω L) (addunt ή Foes in not., Lind.) χην. vulg. - La correction de Foes, adoptée par Lind., paraît la bonne. - ἀννήσφ (ἀνήσσω θ; ἀνίσ CDH; ανήσω JK) τρίψαι (χρίσασα pro τρ. θ; τρίψα; Lind.) λείως (λεία Ch λείοις sic, correctum ex λίοις θ) την σάρκα (addunt χρίσας Foes in not.; κα χρίσας Lind.) καὶ (καὶ om. Co, Lind.) ές vulg. — εν τῆσι μήτρησι Co. -το σώμα όλον θ. - πόνος μιν λαμβάνει C. - πόνος λαμβάνει μιν θ. - δρθέπνια C. - δρθοπνοίη θ. - άλγέει om. θ. -- 'τ' C. - τε om. θ. - ναρκά θ. - τρέμειν C. λγνίησι ΕΙ. - υγνύησι C. - 5 καλ (καλ σπ. θ) πελιοναλ (πολλά pro πελ. η γίν. (γίγνονται D) valg. – κουφίζη C. – πολλόν pro όλίγον θ. – ή οπο. FG. – αλείρονται (slc) θ. - όμοεθνίαν FGHLFK. -- εγάρ και ου Cb. - πυρετός Ch.-

γίνεται om. θ. - δίψη D. - 7 παρ velg. - παρ θ. - Erot. p. 190 et Gal. Gal

et faire une fumigation. Appliquer aussi la scille jusqu'à ce que l'orifice soit souple et ridé.

173. (Phiyetènes à l'orifice utérin.) Quand, pendant la purgation menstruelle, des phlyetènes se développent à l'orifice utérin, on traitera ainsi : enduire de la chair de bœuf avec du bœure ou de la graisse d'oie et de l'anis triturés ensemble, et introduire ce morceau de chair dans les parties génitales.

174. (Phlegmasic utérine; symptômes singuliers.) Si un érysipèle se forme à la matrice, les pieds enflent, ainsi que les mamelles et le corps, la femme souffre, elle a de l'orthopnée; deuleur aux flancs, à l'hypogastre, au sternum et à la tête; tremblement, engourdissement dans les bras et les aines; les jarrets tremblent; parfois aussi, il survient des lividités dans les jarrets, ce qui soulage pour un peu de temps. La surface du corps se gonfie, et surtout les mamelles par la sympathie. La malade ne souffre pas extrêmement. Il y a fièvre et frisson; le visage rougit; soif intense; et les parties génitales se sèchent. Si ces accidents surviennent chez une femme enceinte, elle succombe sans qu'elle puisse réchapper.

174 bis. (Autre rédaction du Sprécédent. De la Nat. de la F., § 12.) Quand l'érysipèle se forme dans la matrice, il survient des gonflements très-pituiteux, commençant aux pieds et s'étendant aux jambes entières et aux lombes. A mesure que le mal se prolonge, la poitrine s'en ressent; la femme enfle, se refroi-

unt la glose Ικταρ. Héringa (dans Eret. ib.) fait très-bien voir que cette glose appartient aux livres des Meladies des femmes, et même au deuxième livre; et, comme π̄καρ ne donne aucun sons satisfaisant, il en conclut avec toute raison que Eretien et Galien ont lu lei non π̄καρ mais ἱκταρ. Trois explications avaient été données de ce mot : 1º Suivant Eretien il signifiant prèr, et la phrase voulait dire, et la partie environnante se sèche; 2º suivant Galien, les parties naturelles de la femme; il faudrait sième traduire : et les parties naturelles se sèchent; 3º embn lechomaque et Cydha de Mylasa lisaient ἱκμαρ, et il faudrait traduire : et l'humidité se sèche. — περιπέσει DHIJ. — καὶ οὐκ ἀν ἐπρύγη C (θ, ἐπρύγει). — δυνήσηται Β. — δυνήσοιτο J. — "γίνηται Jθ. — γέν. em. Ald. — γέν., «iδ. em. G. — πλενναθέστατα θ. — πελιωδέστατα ναίς. — τοῦν πεδοῦν C. — ἀρξ. καὶ (καὶ em. Cē) ἐζ ταίς. — κοιλα pro σκ. Κ. — πλείω ζένηται θ. — γένηται ναίς. » δάρει DHIJ. — ἐπαιιει (sic) θ.

δίγος επιλαμδάνει, και πνεύμα 1 πυκνόν, και λιποθυμίη, και ασθενείη. και όδύνη παντός τοῦ σώματος · δυσθυμέει τε και αιολάται τῆ γνώμη, καὶ τὸ πάθος ἀνέρχεται ἐκ τῆς κάτω κοιλίης ἐς τὰς ἰζύας \* καὶ ἐς τὰ νώτα καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὰ στέρνα καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰν κεφαλήν και τον στόμαχον, και δοκέει θανείσθαι · δκόταν δε λύηται ή όδύνη, νάρχη έχει τὰς ἰξύας χαὶ τοὺς βουδῶνας χαὶ τὰ σχέλεα, καὶ τα εν τησιν εγνύησι πελια γίνεται, και όλεγον χρόνον δοκέει βάων είναι · έπειτα αύθις πονέεται, καί ο χρώς φλυκταινέων καταπίμπλεται, καὶ τὸ πρόσωπον έρυθήματα λάζεται προφανέα καὶ δηλεόμενα, καὶ ὁ φάρυγξ αὖος, καὶ ή γλῶσσα τρηχείη. Αὐτη ή νοῦσος εὶ ἐγχύμονα σχοίη, κτείνει. Ήν δὲ μλ, ἰητρείην χρλ προσάγειν διου γάλα πιπίσχειν και καθαίρειν. ην δέ μη λύηται ώδε, ψύγειν την χοιλίην εν μαλθαχοίσι ψύγμασι, και προσθέτοισι μή περισχελέσι, καί καθήραι κούφοισιν έκ τοῦ κατ' όλίγον, καὶ ἐμέειν · ἀγαθὸν δέ ακτής φύλλα λαμβάνειν έφθα ξυν δριγάνω ή θύμω ή πηγάνω. ήν δέ τὸ πῦρ μεθίη, καὶ οἶνον καὶ σιτία διδόναι γλυκέα. Παῦραι δὲ ὑγιαίvovtat.

175. <sup>7</sup> Υδερος δὶ γίνεται ἐν τῆσι μήτρησι τὰ ἐπιμήνια χωρέκ ἀσώδεα καὶ ὑδατώδεα <sup>8</sup> καὶ οὐ πάνυ αἰματώδεα, οἰδέει <sup>8</sup> καὶ ἡ ὑστέρη καὶ ϙἰδέες <sup>16</sup> καὶ ὅσα ἄγχιστα, καὶ οὐ κυίσκεται, ἔπειτα πνίγεται <sup>11</sup> καὶ οἱ μαζοὶ ῥέουσι, καὶ ἡ νειαίρα γαστήρ σκληρή ἐστι καὶ οἰδέει ταὶ πᾶς ὁ ἀμφὶ πέριξ χῶρος, καὶ ἀλγέει, εἴ τις ψαύσειε <sup>12</sup> πυρετές τε καὶ βρυγμὸς ἴσχει, καὶ ὀδύνη σπερχνή ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ ἐς

Πυχινόν D. - λειπ. DHJK, Lind. - λυπ. C. - δυσθυμετ C. - εωλάται (είε) DFGHIJ (Κ, έωλ.). - ἐολάται θ. - γνώμην sine τἢ C. - ² καὶ ἐς τὰς ἀνω ὑπὸ τὰ ὑποχ. 0. - Αυτε ὑποχ. addit ὑπὸ τὰ C. - ² κατὰ pro καὶ J. - καὶ τὴν κερ. κ. τ. στ. οπ. θ. - δοκέη G. - ὅταν θ. - νάρκα ἰσχει θ. - ⁴ τὰ θ. - τὰ οπ. νυίg. - πελιδνὰ θ. - γίνονται Cθ. - δοκέι οπ. θ. - αὖτις Cθ. - φλυκταινών θ. - φλυκταινών νυίg. - φλεκταίνων FGJ, Ald. - φλυκταίνων CDIK, Frob. - φλυκταινών νυίg. - φλεκταίνων FGJ, Ald. - φλυκταίνων CDIK, Frob. - φλυκταίνων Η. - ἀναὶ μπλαταί. - λάζυται DFG. - λάζηται Η. - ½ καὶ J, Lind. - 6 οπ. Cθ. - τριχείη CD. - τραχείη JK. - εἱ εἱ σχοίη οπ. Cθ. - Ροκέ μὴ addunt κύη Cθ, κύει Η al. manu. - ἰητρικήν νυίg. - ἰητρίην FG, Ald. - ἰπτρείην CDII IJK. - εἰν οπ. Cθ, Ald. - περισκέλεσι FGI. - κούφοις νυίg. - κούφοισιν θ. - ἐμεῖν C. - ἐμμέειν G. - φῦλλα Κ. - σὺν θ. - θυμῶ C. - μεθίηται νυίg. - καθίηται νιίg. - καθίηται νιίg. - γλυκέα, ἀλλὰ παῦραι θεραπεύονται J. - μεθύηται D. - μεθείη θ. - γλυκέα, πλὴν οδν, ἀλλὰ παῦραι θεραπεύονται νιίg. - γλυκέα, ἀλλὰ παῦραι θεραπεύονται Lind. - γλυκέα, παῦραι δὲ τητρεύονται C (θ, ὑγιαίνονται). - ΄ ἢν δὲ ὕδερος γίνηται Lind. - δὲ οπ. L - ἐνγίνεται θ. - ταπιμήνια θ. - ἀσώδη DFGHJK. - ἰσατώδεα θ. - καὶ ὑδατώδεα

dit tout entière; elle a une grande sièvre; le frisson survient; respiration fréquente; défaillances, faiblesse, douleur de tout le corps. Elle est découragée, son esprit se dérange. Le mal va du bas-ventre aux lombes, au dos, aux hypochondres, au sternum, au cou, à la tête, à l'œsophage; et elle paraît mourir. Quand la douleur cesse, de l'engourdissement tient les lombes. les aines et les jambes; des lividités apparaissent aux jarrets, et, pour un peu de temps, elle semble mieux; puis les douleurs recommencent. La surface se remplit de phlyctènes; des rougeurs apparentes et delétères occupent le visage; la gorge est sèche; la langue raboteuse. Cette maladie, atteignant une femme grosse, la tue. Si la femme n'est pas enceinte, il faut ainsi traiter : faire boire le lait d'ânesse en quantité purgative; si ce moyen n'amène pas la solution, rafraîchir le ventre par des applications émollientes et froides; user de pessaires qui ne soient pas siccatifs; mondifier peu à peu et légèrement, et faire vomir. Il est bon de prendre des seuilles de sureau bouillies avec de l'origan, ou du thym, ou de la rue. Si la fièvre s'en va, donner du vin et des aliments doux. Peu guérissent.

175. (Hydromètre.) Une hydropisie se forme dans la matrice. Les règles coulent avec des nausées, elles sont aqueuses et n'ont pas beaucoup de sang. La matrice enfle, ainsi que les veines et les parties les plus voisines. La femme ne devient pas enceinte. Elle a des suffocations. Les mamelles laissent couler. Le bas-ventre est dur. Toute la région abdominale se gonfle, elle est douloureuse au toucher. Fièvre, grincement de dents; douleur intense aux flancs, aux lombes. La femme a des pollutions, et elle s'en trouve plus mal. En ce cas, laver avec l'ean chaude, échauffer; administrer un évacuant; administrer

em. 0. — \* xal om. C. – οίδέη D. — \* xal om. C0. – οί pro ή Ald. – φλείδει (xic) 0. — \* xal om. 0. – xal δσα om. C. – xal οὐ xu. om. K. – οὐ 0. – οὐ om. vulg. — " xal CDGHIJKL0, Lind. – xal om. vulg. – νιαιρά 0. – νειαιρή Lind. – νειάρη ΚL. – νείαιρα DJ. – νείερα FGHI, Ald., Frod. – οίδει C. – ἀμφιπέριξ Κ. – ἡν (εί C; ή θ) τις (τι D) αὐτὴν (αὐτῆς DFGIJK; αὐτὴν om. Cθ) ψ. vulg. — \* xal πυρ. χ. βρ. C0. – ἐξανιροί C0. – χάκειον θ.

τὰς Ιξύας, καὶ ἐξονειροῖ, καὶ κάκιον ἴσχει. <sup>1</sup> Ταύτην λούειν δεῖ θερμῷ καὶ χλιαίνειν, φάρμακον δὲ πιπίσκειν, καὶ πυριῆν βληχρῆσι πυρίῆσι <sup>1</sup> καὶ χυκλάμινον τριώδολον ἐν δθονίῳ προστιθέσθω ἀποδήσασα, καὶ κυπαρίσσου χυλὸν βρέχειν ἐν ὕδατι, καὶ κανθαρίδας τρίδουσα <sup>2</sup> προστιθέναι δλίγον χρόνον, καὶ διὰ πλείονος ἐνεργεῖ. <sup>2</sup> Προσθετὸν, κύμινον ὅσον γήμη, ἀσταφὶς λευκή. <sup>4</sup> Άλλο · κνίδης καρπὸς, ἀρου ρίζα, τουτέων δ βούλει ἐπιεικέως προστιθέναι. <sup>3</sup>Επειδὰν δὲ καθήρης, καὶ ἀφατέων δ βούλει ἐπιεικέως προστιθέναι. <sup>3</sup>Επειδὰν δὲ καθήρης, καὶ ἀφατέων καὶ ἐγκλύζειν τὰ αἰδοῖα, καὶ ξυγκοιμάσθω, καὶ ἡν διενέγκη τὸ ἔμδρυον, ἐκκαθαίρεται <sup>8</sup> πᾶσα καὶ δγιὴς γίνεται.

176. Τδέρου μητρέων ' Εφαιμόν τι ρέει Ιχωροειδές, καὶ καθείρεται, καὶ δάκνει σφόδρα καὶ Ελκοῖ ὥσπερ ελμη τὰ αἰδοῖα καὶ τὰ
πέριξ, καὶ ὅκου ἀν ἐπιστάξη ελκοῖ, καὶ ἡ χροιὴ ἰκτερώδης ' τὰ δὲ

ἀλλα καθαίρεται πλῆθος, ' ὥσπερ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι ρόοισιν. Ἡ δὲ
νοῦσος βληχροτέρη τε καὶ ἄλλως θανατώδης γίνεται, ἡν ἐξελκωθώστιν αὶ μῆτραι. Ταὐτην θεραπεύειν ὡς τὴν ὑπὸ λευκοῦ ρόου ἐχομένην,
καὶ γάλα ὄνειον πιπίσκειν, καὶ ἰσχναίνειν, καὶ ἴῆσθαι φαρμάκοισι
τοῖσι προειρημένοισιν. " Ὑδέρου ἐκλεικτά ' ἡν ὅδωρ ἐκ τῶν μητρέπο
ρέη, θεῖον, χηνὸς ἄλειφα, λείχειν.

177. <sup>\*</sup>Ην άνεμος ἐν τῆσι μήτρησιν ἐνῆ, \* φῦσα ἔξεισι καὶ τ**ρίζει,** καὶ οἰδέει πάσα, καὶ πῦρ ἔχει καὶ κάματος πρὸς τοίσδεσσι · \*\* καὶ ἀξοσει σφόδρα ὁπὸ τῆς δδύνης, καὶ τὸν ἄνδρα οῦ προσίεται, <sup>12</sup> καὶ σφό-

¹ T. om. Co. - δή (δετ DIJKL, Lind.; δὲ Co) θερμφ vulg. - πυριήν βλαχροίσι (βληχρήσι CFGI, Ald., Frob.) καὶ vulg. – πυριάν βληχρήσι πυρίησι, καί 0. - τριόδολον CI. - ἀποδήσασα.... προστιθέναι om. J. -- <sup>2</sup> εντιθέσθα 0. προστιθέσθω CDHIKLQ', Lind. — 3 άλλο είς υδερον pro προσθετών.... χήμα D. - προσθετόν άλλο ές ϋδερον· κύμινον, άσταφίς λευκή, κνίδης καρπός Lind. - In Cod. L est vacuum quoddam spatium, et sequitur 🐯 χύμην άσταφίς λευκή κνίδης καρπός κτλ. Foes in not. - δσον χήμην (χύμην G) : μινον (χύμ. om. FGHIK) vulg. – χύμινον δσον χήμη σταφιολευκή 0. — 48λλο όμοίω; FHIJ. – 4λλο om. DG. – τούτων 0. – 0. om. 0. – Erol. p. 160: 6πεικοςίκανῶς.- ἐπειδάν (addit δὲ θ) ἐκκαθάρης (καθήρης θ), κλυζέσθω (κλ. om. C; κλύζειν θ) καὶ vulg. – ξυγκ. (ξυγκοιμᾶσθαι D; συνκοιμᾶσθαι θ) άμα (έμα om. θ), καὶ vulg. - 5 πᾶσα... καθαίρεται om. C. -- ε άλλο όμοιως (δλ. om. PHUKLO) (όμοίω; om. D) υδέρου (άλλος δμοιος όδιρος Foes in not., Lind.) vulg. - τι om. 6. - Ελκοι (bis) Jo. - έλκεοι (bis) C. - ώς C. - όπου 6. ἐπιστάζη C. - Ικτεροσειδής θ. - Ικτεροειδής CDFHIJK, Lind. - Ικτεροειδής L. - δ' θ. — 1 ως Cθ. - ρόοις θ. - βληχροτέρα DHJK. - ήν.... μητραι Om., restl. al. manu D. - έξελχεωθώσιν C. - έξελχωθέωσιν Lind. - έξέλθωσιν τυ έξελχωθώσεν θ. - Dans vulg. le point est avant ήν, et il n'y a qu'une thronie des fumigations douces; appliquer en pessaire trois oboles de cyclamen lié dans un linge; faire de l'eau de cyprès, piler des cantharides, et appliquer en pessaire pendant peu de temps; l'action en est plus durable. Pessaire : cumin une chême (=0, \*\*\* 009), raisin sec blanc. Autre : graine d'ortie, racine d'arum, appliquer celle de ces deux substances qu'on voudra, en quantité suffisante. Après la mondification, la femme ôtera les pessaires, fera des injections dans les parties génitales, et dormira avec son mari. Si elle porte à terme l'enfant, elle se mondifie complètement et guérit.

176. (Autre hydromètre.) Pour l'hydropisie de la matrice : il s'écoule une humeur un peu sanguinolente et ichoreuse; ce fiux irrite fortement et ulcère, comme la saumure ferait, les parties génitales, les parties environnantes, et tous les points sur lesquels il goutte. La coloration devient ictérique. Du reste, la quantité du flux est comme dans les autres écoulements. La maladie est plus lente, et, du reste, fort dangereuse si la matrice s'ulcère. En ce cas, traîter comme dans celui de l'écoulement blanc (§ 116), faire boire du lait d'ânesse, atténuer, et employer les médicaments indiqués précédemment. Eclegme pour l'hydropisie : si de l'eau s'écoule de la matrice, prendre en éclegme du soufre et de la graisse d'oie.

177. (Vent développé dans la matrice.) Si du vent est dans la matrice, le gaz sors avec bruit; la femme enfle tout entière; la faivre et la lassitude s'y ajoutent; la douleur la fait tressaillir; elle

αρτέκ μῆτραι. C'est le contraire qu'il faut : une virgule avant ἢν, et, après μῆτραι, un point. - λευκοῦ post ἐχομ. Κ. - ἰᾶσθαι θ. - τοῖς εἰρημένοισιν θ. - - ὁ ἱδ. ἐ. ομ. L. - ἐκλικτὰ vulg. - ἐκλεικτὰ Lind. - ἐλικτὰ CFGI, Ald. - ἐκλητὰν D. - ἐλικτὰ HK. - ἐλικτιὰ J. - ἐλκτικὰ Vatic. Codd. ap. Foes. - ἐλλεικτὰν θ. - ἄλειφαρ D. - ἐλιφα λειφάῆ θ. - - ° φυσᾶν θ. - φύσαν J. - ἔξει C. - τρίζει C. - πάσα καὶ οἰδέμ J. - πουλῦ pro πάσα Vatic. Codd. ap. Foes. - καῦμα (κάματας Cθ) vulg. - τοῖσξε vulg. - τομαδεσσιν (ἐιὸ θ. - - \*\* καὶ J. - καὶ υπ. ταἰχ. - ἀδσει ομ. θ. - σφόδρα ομ. Cθ. - - \*\* καὶ σ. - - ἀχθεταται (ἐιὸ) σφοδροτάτην εὐνὴν θ. - ἀδυνατεῖ (ἀδυνατεῖ τιὶς. - κέαται (ἐγκειται θ) ἐν τιὶς. - ἡ ομ. C. - βράται καὶ C. - πάντα...- πόγεται ομ. Κ. - ἐκείσιον θ. - ἐκ ἱτρίον G. - ἐπίσχιον DHI, Yatic. Codd. ap. Foes. - ἐπίσχυον C. - ἐπισχύον Ald. - ἐπίστον J.

δρα άχθεται την εύνην, και όρθοῦσθαι άδυνατέει, και ώς βαρέα μιν έγχειται έν τῆσι μήτρησι, καὶ κεφαλήν άλγεει, καὶ άλύει, καὶ άναυδός έστιν ήν δε ή δδύνη προστή, βοά τε και άλγεει πάντα και ίζύας και επίσειον και την έδρην, και το ούρον ιζσχεται και ή κοιλίη. 2 καὶ πνίγεται, καὶ θανεῖν ἐρᾶται, 2 καὶ ὑποχόνδριον τιταίνεται, καὶ στόμαχος δάκνεται, καὶ στόμα πικρόν, καὶ ἐμέει ὀξέα καὶ ἄκρητα, καί ερεύγεται θαμινά, καὶ βαίζει την δε μή, ανοιδίσκεται, καὶ ήν ἐπαφήση, ἀντιτυπέει καὶ ἀλγέει. Κλύζειν οὖν χρη την μήτρην μιλικρήτω και όξυμέλιτι και έλαίω κύμινον τριπτόν, ή άννησον, κα λίνου πέταλα τρίδειν, καὶ ὄρνιθος πάτον ξὺν ἀοῖς, καὶ ἐν ὕδατι ἐνιέναι προσθέτοισι δε οίς αν εγώ γράψω, και ποτήμασι χρεέσθω κεθίννυσθαι δε εν ελαίω θερμώ, και αρώματα εμδάλλειν, σχοίνου άνθος, 6 ή εν ύδατι δάφνης ή θαλάσσης αριστον δε καθαίρειν κλυσμοϊσι μαλθαχοίσι την χοιλίην . ή βάλανον προστιθέναι, ώς νηπίω χοιλίη λύεται, είριον άπλυτον ξύν μελιτι · 7 ήν δε γεραιτέρη ή, χρόμμυον εμδάπτειν ές έλαιον, ή ές μέλι, καὶ προστιθέναι ή ταύρου χολήν, ή νίτρον ξύν μελιτι, ή ροιης όξείης χοίνικα ξύν μελιτι και αλήτω κριθίνω. 178. 8 Εί δὲ μύλη ἐμφύεται ὑπὸ πάχεος γονῆς ἐνεχομένης.

θύμι βραν λειήνας εν όξει καὶ δόατι, τοῦτο δίδου πίνειν ενυγρον, η οσκυάμου τὸν καρπὸν λεῖον, καὶ κλύζειν άλμη καὶ όπῷ καὶ όξει • ην οδίη, ξὺν δόατι • κράτιστον δὲ μελίκρητον ἐνιέναι ξὺν δόατι φακῶν, η δρόδων, η του ἀνθεος. \*Ην δὲ καθαρθῆ οῖα τὰ <sup>11</sup> πυριφλεγέθεα, μυρσί-

<sup>&</sup>quot; Ισχεται Cô.-εἰργεται vulg. — " καὶ DGHIJô. - καὶ om. vulg. - ειρκτκι (sic) θ. — " καὶ om. C. - δάκν. μέγα Cθ. - καὶ τὸ (τὸ om. Cθ) στ. vulg. - ἐμ. χολήν ὀξεῖα (sic) καὶ C. - ἐμ. χολήν ὀξεῖα Vatic. Codd. ἐρ. Foes. - ἐμ. χολάδεα ὀξεῖα ἄκρητα θ. - ὀρεύεται (sic) pro ἐρ. C. - ἢν δὲ μὴ, ἀν. om. L. - ἀνοιδισιχται DFHIJK. - καὶ (καὶ om. Cθ) ἀντιτ. (ἀντιτυπεῖ C; ἀντιτυπή DFGHIJ) vulg. - ἀλγίη DFGHIJ. — ' οὐν om. DFGHIJθ. - μήτραν vulg. - μήτρην CDF HIJKθ. - ἐλέω Κ. - κύμινόν τε (τε om. Cθ) vulg. - τρυπτὸν D. - ἄννησσον θ. - ἀνισον CDHJ. - ἀνήσον Κ. - ἀπόπατον vulg. - πότον F. - πάτον C (D, al. manu ἀπόπατον) GHIJKθ. - πάτων Ald. - σύν θ. - ἐν om. Jθ. — " ποιήμασι θ. - χρῶ θ. - χρέο CDFGHIJK. - καθίγνυσθαι Jθ, Ald., Lind. - καθιννύσθαι G. - καθίνυσθαι DFGHK. - καθίγνυσθαι vulg. - σχίνου DHJK. — ' ἢν pro ἡ CGHJK, Ald. - κλυσμοῖς θ. - ἡπίως pro νηπίω DQ', Lind. - λύηται D, Lind. - ἀπαυτὸν (sic) pro ἀπλ. θ. - σύν θ. — ' ἢν.... μέλιτι om. C (DH, restit. al. manu) FGIJK. - εὶ DQ', Lind. - γεραιτέρη Hθ. - γεραίτερον vulg. - εἰη DQ', Lind. - χρόμυον Ald., Frob. - ἐμβάπτειν θ. - ἐμβ. om. vulg. - ἡ νίτρον om. θ. - συμμέλιτι θ. - πυρῆνα pro χοίν Cornar., Foes in not., Lind. - καὶ om., restit.

me peut se tenir droite; elle sent comme un poids dans la matrice; douleur de tête, jactitation, perte de la parole. Quand la douleur est actuelle, la malade crie, souffre partout, dans les lombes, au pubis, au siège; le cours de l'urine et des matières stercorales est arrêté; elle suffoque et désire mourir. L'hypochondre se distend; sentiment de morsure à l'œsophage; amertume de la bouche; elle vomit des matières acides et non mélangées, elle a de fréquentes éructations, et se sent mieux; s'il n'y a pas de ces évacuations, elle gonfle, et, si l'on touche, le gonflement est rénitent et douloureux. Il faut faire des injections dans la matrice avec l'hydromel, l'oxymel et l'huile. Broyer du cumin ou de l'anis et des feuilles de lin avec de la fiente de volaille et des œufs, mettre dans de l'eau et injecter. La femme usera des pessaires que j'écrirai et des breuvages. Elle prendra un bain de siège dans de l'huile chaude où l'on jette des aromates, par exemple la fleur du jonc odorant, ou dans une décoction de laurier ou dans de l'eau de mer. Le mieux est de purger le ventre avec des lavements adoucissants; ou bien mettre un suppositoire comme on fait pour lâcher le ventre aux enfants (§ 92), c'est-à-dire de la laine non lavée et du miel; si la femme est d'un certain age, un poireau trempé dans l'huile ou dans le miel; ou de la bile de taureau, ou du nitre avec du miel; ou une chénice (=1, \*\*\* 08) de grenade acide avec du miel et de la farine d'orge. 178. (Remède contre les moles. Voy. § 71.) Si une mole se forme en raison de l'épaisseur du sperme retenu, piler la sarriette dans du vinaigre et de l'eau, et donner à boire étendu d'eau, ou le fruit de la jusquiame pilé, et faire des injections

al. manu D. - \* ή CDGIJK, Ald. - ήν δὲ μ. ἐνφύηται θ. - παχέος CJ. - λιήνας C. - λίην θ. - δίδου om. Cθ. - Ενυδρον D. - ο ως χυάμου C. - λίον θ. \* δὲ ἡ C.-ξύν ύδαπ om. Lind. - δὲ θ. - δὲ om. vulg. - ρόδων (sic) D. - ανθος θ. — " πυριφλεγέθη θ. – μυρσύνην Κ. – σμύρναν [τε] καὶ Lind. – σὺν (σὺν em. C; tov Lind.; ev 0) vulg.

avec la saumure, le suc de silphion et le vinaigre, et, s'il est nécessaire, avec l'eau; ce qu'il y a de plus actif, c'est d'injecνην έψεῖν καὶ διανίζεσθαι, σμύρναν καὶ νέτωπον ἐν εἰρίφ προστίθεσθαι. 179. <sup>1</sup> Ἡν ἄνεμος ἐνῆ ἐν τῆσι μήτρησι καὶ δάκνη, τῆδε καὶ

άχνη ἀπό οθονίων λεπτων, ἐνδησαι · προστιθέσθω 13 δὲ πρὸς τὸ στόμα τῆς δυτέρης.

180. 19 Κήν ὑποφύηται πιμελή σαρχοειδεστέρη, τηκεδόνα έντιθέναι, καὶ λεπτύνειν μέσως αί γὰρ λίην λεπτυνόμεναι άραιαί εἰσι καὶ ἐκτιτρώσκουσιν.

181. 18 Εἰ δὲ οὐ δέχεται ἡ ὑστέρη, ἀλλὰ ἀφίησι καὶ θερμὸν οὐκ ἔχει ἐν ἑωυτῆ, ὅργανον χρὴ μηχανοποιέεσθαι, ἐφ' δ ἐζομένη εἴσεισιν ἀτμὸς ἐς τὰς μήτρας, ἀμφὶ δὲ τοῦτρ εἴματα κυκλόσε τιθέναι · ὑποθυμιῆν δὲ κασίην, κιννάμωμον, σμύρναν, ἴσον ἐκάστου, ἐν οἴνω τε

<sup>\*</sup> Wv om. θ. - ην δὲ Κ. - ην η pro ἐνη θ. - δάχνει FGHI. - καὶ τηδε διρξιών vulg. - καὶ τῆδε καὶ τῆδε διεξιών θ. - Je supprime un des καί. - δουνά vulg. - όδύνη Co. - όδυνᾶται J. - άπανένεται ο. - συνούση C. - τίνεται 6. -3 καὶ ἰθύνειν C. - καὶ θύει θ. - Les mots η ἰθύνεσθαι ont l'air d'une giose  $\mathbf{d}'$ όρθοῦσθαι. – ὅταν ο. εὕ. οπ.  $\mathbf{C}\theta$ . – γνωστὸν  $\mathbf{C}\theta$ . – ἐστιν (ἐνῆ  $\mathbf{C}$ ; ἔνι  $\mathbf{\theta}$ ) ἐν vulg. - 'γυνή Foes in not., Lind. - έμφέφυκε θ. - έμπ. om. vulg. - τούτο νῦν vulg. - τοῦτ' οὖν θ. - 4 καὶ οπ. Cθ, - λία θ. - 6 καὶ θ. - καὶ οπ. vulg. οίνω.... στέαρ om. K. - είς J. - 7 καί om. D. - έριον Ι. - ένειλιξον DQ'. - ένειλίξας Lind. — \* καὶ πρὸς Q'. - Post μήτρης addunt τιθέσθω DQ'; προστιθέσθω Lind. - ένεργεῖ vulg. - έν ἔργω DFGHIJ, Ald. - ἐνεργοῦ C. - ἐνεργοτέρω 6. χρίεσθαι Codd. Regg. ap. Foes, Lind. — "λίριον θ. - Ιρινον vulg. — " zei. om. Co. - λία o. - διείς τε (τε om. Co) vulg. - " δή CFGHIJ. - μήτρης o. -12 καὶ ήν θ. - ὑποφύηται CDHJK. - ἐπιφαίνηται θ. - ἀποφύηται vulg. - ἀρέαι (sic) C. — 13 καὶ pro εὶ δὲ C0. – ἀλλ' D. – ἐζομένης (sic) FJ. – ἐζομένης DHIK. -ίζομένη θ. - εἰσέλθη vulg. - εἰσίν θ. - εἰσέλθει (sic) Η. - εἴσεισιν C. - ἄτμνος (sic) 1. - ei; vulg. - e; D, Lind. - τούτω vulg. - τούτο Co, - ειμετα (sic) 0. -

ter de l'hydromel avec de l'eau de lentilles ou d'ers, ou de fleur de violette. Si les matières que la purgation emmène sont comme adustes, faire houillir du myrte et laver avec cette décoction; appliquer de la myrrhe et du nétopon dans de la laine.

179. (Vent développé dans la matrice, et semence qui y est retenue, Comp. le § 177.) Si du vent est dans la matrice et cause de la mordication, il produit de la chaleur en se portant cà et là ; la malade enfle par l'effet de la chaleur, elle souffre, elle repousse son mari, le coît lui est très-pénible; elle a de la distension, le bas-ventre est gonfié, et elle ne peut ni se redresser, ni être droite. Quand vous trouvez cet état, sachez que du vent et de la semence sont dans l'utérus et que la semence s'est fixée; c'est pour cela que la femme soussre. Prendre miel, cire et feuilles de lin, bien broyer avec de la graisse de volaille dans du vin de bonne odeur, faire tiédir et infuser dans la matrice. La femme boira des feuilles de lin; ou bien, broyant de la graine de lin, et, la roulant dans de la laine, elle l'appliquera à l'orifice utérin; sinon, elle emploiera un pessaire plus actif: lis, safran, feuilles de lin, graisse de volaille, broyer, mouiller avec du lait de femme, éponger avec de la charpie de linge fin, attacher, et appliquer à l'orifice atérin.

180. (Développement d'une graisse charnue.) S'il se développe une graisse charnue, mettre un pessaire qui fasse fondre, et atténuer avec mesure; en effet, les femmes atténuées outre mesure ont les chairs lâches et avortent.

181. (Cas où la matrice n'est pas assez chaude et ne retient pas le sperme.) Si la matrice ne reçoit pas le sperme, le laisse ressortir et n'a pas de chaleur en soi (Aph. v, 62), il faut fabriquer ma instrument sur lequel elle s'asseoira recevant la vapeur dans la matrice, et recouverte de vétements qui l'enveloppent entiè-

παλπάκλος ἐντιθέναι C. – ὑποθυμιᾶν θ. – πασσίην CDHK. – σμύρνην CDIK. – τε σπ. θ. – φυρεῖν Κ. – φυρᾶν θ. – σιραίω (συρίω θ) τούτων (τ. om. Cθ) καὶ vnig.

φυρήν σιραίω καὶ ἐπιδάλλειν, ολίγον ¹τε λούεσθαι, ολίγα σιτέεσθαι. Αρήγει δὲ καὶ ²προσθετὸν τοιόνδε · σιμόρναν ἀπαλήν ξὰν μελιτι · ἔστω δὲ προμήκης ὡς βάλανος · ³καὶ ταῦτα ποιέειν πλειστάκις πρὸς τὴν δύναμιν δρέων. Καὶ οἱ ἐν σίτω πελεκῖνοι τριπτοὶ ξὺν σμύρνη ὡφελέουσιν. 'Εψεῖν δὲ μέλι, ⁴καὶ ξὺν τῆσι δαισὶν ἀνακυκὰν, ⁵καὶ όσον αἰγύπτιον κύαμον προστιθέναι. Καὶ ταύρου ° γολὴν, καὶ ροὸς ἐρυθρῆς ἴσον κονίζη ποίη, ὅμοιον δέ ἐστι σελίνω οὐλῷ, φύεται δὶ ἄγχιστα θαλάσσης ἐν χωρίοισι ψαμμώδεσιν, όδμὴ δύσοιστος, ξὺν μέλιτ καὶ οἴνω πρόσθες. ⁴Η ¹ βόλδιον, ἐν πυροῖσι ὸὶ θεωρεῖται, αἰρυπτίοισι δὲ μάλιστα, δριμὸ, ὅμοιον κυμίνω αἰθιοπικῷ · τοῦτο, σκόροδον, νίτρον ἐν τῷ αὐτῷ προστίθει, προλουέσθω δέ.

182. Όταν γυνή την κεφαλην εάλγέη το βρέγμα τε καὶ τον τράχηλον καὶ ἰλιγγιὰ προ τῶν ομμάτων καὶ φοδῆται καὶ στυγνή ἢ, καὶ οὖρα μέλανα καὶ δι' ὑστέρης ὅμοια, καὶ ἀση εἔχη καὶ δυσθυμίη, μέλαινα χολή ἐν τῆσι μήτρησιν ἔνι. Θεραπευέσθω δέ ἐντεριώνην παλαιην ἐνιαυσίην, ταύρου χολην, ἄνθος χαλκοῦ τρίδειν ξὸν βακκάρει, καὶ προσθετὰ ποιέειν, καὶ φάρμακον πιπίσκειν, καὶ λούειν.

183. <sup>10</sup> Όκόταν δὲ δάκνηται τὰς μήτρας γυνή καὶ ἀλγέη καὶ ἀδάξηται, καὶ χολήν οὐρέη ξανθήν, καὶ ἡ μήτρη χάνη, καὶ οἱ ἀφθαλμοὶ ἐκτερώδεες, ἴσθι ὅτι χολή ἐν τῆσιν μήτρησιν ἔνι. ᾿Αριστον <sup>11</sup> γοῦν

 $^1$  Kał pro τε θ. – λοῦσθαι θ. – χαὶ λούεσθαι ὀλίγα pro τε ὀλ. λ. ὀλ. σ. C. – σίτα όλίγα pro όλ. σιτ. θ. - 2 πρόσθεν τὸν τοιόνδε G. - τοιόνδε om. Co. σὺν θ. — 3 καὶ om. DFGHIJ. - ὡς πλειστάκις θ. - ὁρῶν θ. - πελεκίνοι FGHL πελέχινοι D. - ώφελοῦσιν θ. -– 4 xai C0. – xai om. vulg. – σύν vulg. – ξύν C, Lind. - τοῖσι FGIJK. - τοῖς CD. - τοισδεεσιν (sic) θ. - ἀναχυχῶν DJ. om. C. —  $^{6}$ χολή θ. – ροᾶς vulg. – ροιᾶς J. – ροὸς θ. – ἐρ. ὡς ἡ κόνυζα ποιή θ. – κόνυζαν ποίει C. – ποιεῖ H. – δ' θ. – χωρίοις ψαμμώδεσσιν θ. – ὀσμή (ὀδμή θ) δὲ τούτου (δὲ τ. om. Cθ) δυσ. τούτο (τ. om. Cθ) σὺν (ξὺν C, Lind.) vulg. — <sup>7</sup> Gal. Gl.: βόλδιον, οδόν έστι τὸ αὐτὸ, Ἱπποκράτης ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν γυναιχείων διδάσχει \* χαχώς οὖν τινες τὸν νάρχισσον ψήθησαν δηλούσθαι διά τὸν βολδόν. - πυροῖς vulg. - πυροῖσι θ. - Ante θεωρ. addit μάλιστα J. - δρυμὺ θ. - τούτω J. - Ante σχ. addit χαὶ θ. - σχόρον (D, al. manu σχόροδον) ΗΙ. λίτρον θ. - ύγρω pro αὐτῷ θ. - προλούσεσθαι sine δὲ Κ. - προλούσθω θ. -\*άλγέει vulg. - άλγέη DFGHIJK0. - καὶ τὸ βρέγμα καὶ 0. - τε om. C. - τὸν om. C. – εἰλιγγὰ (sic) C. – ἡλιγγιὰ  $\theta$ . – φοδείται vulg. – λυπήται J. – φοδήται DFHIL. – στυγνή sine  $\mathring{g}$  C. – έστι pro  $\mathring{g}$  Lind. – μέλαινα vulg. – μέλανα CHJK. - 9 έχει C, Lind. - δυσύυμέη θ. - ένι om. C. - θεραπ. δε om. Co. - έντεριόνην Η. - παλαιάν FHIJ. - παλ. om. Co. - ένιαυσίαν J. - σύν C. - ξυμβακχαρικά pro ξ. β. καὶ DFG. - συνξυμβακχαρικά HIJK. - βάκχαρι vulg. - βακκάrement. La fumigation sera faite avec le cassia, le cinnamome, la myrrhe, de chaque partie égale, pétrir dans du vin cuit, et jeter dans le vase, peu se baigner, peu manger. On se sert encore de ce pessaire-ci : mytrhe molle, avec du miel; il sera allongé comme un gland. Il faut en renouveler souvent l'emploi, se dirigeant d'après les forces de la malade. Le pélécinus (coronilla securidaca) qui croît dans le blé, est utile brové avec la myrrhe. Faire cuire du miel, le remuer avec des bâtonnets de sapin, et en appliquer en pessaire gros comme une sève egyptienne (nymphæa nelumbo). Bile de taureau, partie égale de sumac rouge et de conyza (la conyza est semblable à l'ache crépue, elle vient très-près de la mer, en des lieux sablonneux, l'odeur en est difficile à supporter), appliquer en pessaire avec du miel et du vin. Ou le bolbion (muscari comosum), on le voit dans les blés, surtout en Égypte, il est âcre, semblable au cumin d'Éthiopie; ce bolbion, ail, nitre, mêler et appliquer en pessaire, après un bain.

182. (Bile noire dans la matrice. Signes, traitement.) Quand une femme a de la douleur à la tête, au bregma et au cou, des vertiges devant les yeux, des terreurs, de la tristesse, des urines noires, l'écoulement utérin semblable, du dégoût, du découragement, sachez que de la bile noire est dans la matrice. On traitera ainsi: intérieur d'un concombre sauvage, vieux d'une année, bile de taureau, fleur de cuivre, piler avec le baccari (gnaphalium sanguineum), et faire un pessaire. Administrer un évacuant et un bain.

183. (Bilt jaune dans la matrice. Signes, traitement.) Quand une semme éprouve, dans la matrice, morsure, douleur et irritation, rend de la bile jaune par l'urine, que la matrice est béante, et les yeux ictériques, sachez que de la bile est dans

ρει θ. — \* δταν θ. - γυνή οπ. C. - αὐδάξηται, al. manu ἀδ. D. - δδάξηται J. - χάνη, οἰα (οἰα οπ. θ) καὶ τυἰg. - Ισθι ὅτι οπ. Cθ. - ἐν τ. μήτ. χολή ἔνι Cl. - Post ἔνι addit θεραπευέσθω ἐὰ ἐντεριώνην D. — " γοῦν οιπ. Cθ. - οῦν D. - σῶμά τε pro τό τε π. σ. C. - τὸ σῶμά τε θ. - Ante προσθ. addunt ἐν GIIK. - ἐμπροσθέτοισι D.

έκκαθαίρειν τό τε παν σώμα καὶ αύτὰς προσθέτοισιν, α χολήν άγει.

- 184. Ψύχεται ή δστέρη, καὶ βάρος δοκέει ἐγκεῖσθαι, καὶ τὸ χρῶμα οὐ λαμπρὸν, καὶ πέπηγεν ή δστέρη. "Όταν οὖτως-ἔχη, καθαίρειν δ τι φλέγμα άγει, καὶ λεπτύνειν χρή καὶ πυκινὰ ἐμέειν.
- μέλανα ἢ καὶ πονηρὰ, κεφαλὴν λαγωοῦ καὶ μύας τρεῖς κατακεῦσει μέλανα ἢ καὶ πονηρὰ, κεφαλὴν λαγωοῦ καὶ μύας τρεῖς κατακεῦσει μέλανα ἢ καὶ τῶν δύο μυῶν ἔξελεῖν κοιλίην, ἢπαρ δὲ καὶ νεφεοὸς μή καὶ ἐν ³θυἰῃ λιθίνῃ τρίδειν μάρμαρον ἢ λίθον λεικὴν, καὶ διακὰτο καὶ τὰ ἐν τῷ στόματι χωρία † τρίδειν κάπειτα εἰρίῳ πινῶδεστάτῳ καὶ τὰ ἐν τῷ στόματι χωρία † τρίδειν κάπειτα εἰρίῳ πινῶδεστάτῳ μέλιτι, ἀνατριδέτω τοὺς δδόντας καὶ τὰ οὖλα καὶ τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἔξω. Τρίδειν \*τε ἄννησον, καὶ ἀνήθου καρπὸν, καὶ ἀνόνον καὶ τὰ δδολοὺς δύο, διιέναι οἴνῳ λεικῷ ἀκρήτῳ ἡμικοτυλίῳ, ἐν τοιτέψ ἀκτλυζέσθω, καὶ ἐν τῷ στόματι πουλὺν κατεχέτω χρόνον, θαμινὰ ἐἰ τοῦτο δρᾶν, καὶ ἀναγαργαρίζεσθαι νῆστιν καὶ μετὰ τὴυ τροφήν ἀριστον δὶ ¹ δλιγοσιτίη, κράτιστα δὶ χρὴ προσφέρεσθαι. Τοῦτο τὸ φάρμακον δδόντας \*καθαίρει καὶ εὐώδεας ποιέει καλέεται δὲ ἐνφορμακον φάρμακον.
- 186.  $^{9}$  Οχόταν γυναικὶ μαζὸς τριχιήση, στοιδῆς χαρπὸν, ἡ βάταν εψῆν εν ὕδατι καὶ ἐλαίψ,  $^{10}$  καὶ τοὺς μαζοὺς καταπλάσσειν, καὶ ταίν
- 1 'Aλλη νοῦσος GJQ'. ὁκόταν (όκ. om., restit. al. manu D) δὲ (όκ. δὲ cm. CFGHIJe, Ald.) ψύχεται (ψύχηται Lind.) (addunt ή CFGIJLe) ύστ. vulg.δοκέη vulg. - δοκέει CDFGHIJK, Ald. - δταν ου. ε. om. Co. - πυκνά D.έμείτω sine π. C0. — <sup>3</sup> τὰ om. C0. – οδρα πελιδνά η 0. – λαγού 0. – μύας D. – τήν (τ. om. Co) χοιλ. rulg. - ού χρή pro μή Co. - 3 ουιη (sic) 6. - θύη FG, Ald. - είτα μίσγειν om. J. - μίσγειν δε sine είτα Co. - Post όδόντας addit xal τὰ οδλα καὶ τὰ ἔνδον θ. - 4 τρίδειν FHJKQ'. - τρίδειν om. vulg. - κάπιτα θ. κάπ. εl. π. om. G. - διακλυζέσθω CA. - έν om. θ. - - δὲ pro τε DH. - δὲ παὶ άννησσον καὶ άννήσσου 6.- άνισον DHJ.- άνησον K.- άνισσον C. - άνίθο HJ. - σμύρνην vulg. - σμύρνης DJ0. - όλαῆς vulg. - όλαὴν 0. - όδολῶν DFG HIJK. - διιέναι om. J. - διειέναι θ. - άπράτω vulg. - άπρήτω CDθ, Lind. - έν ομι. Co. - τούτω 0. - διακλύζεσθαι 0. - πολύν FIJK. - έχετω 0. -- \* αὐτὰ 0. άναγαργαλίζεσθαι Vulg. - άναγαργαρίζειν DQ', Lind. - άναγαγαρίζεσθαι (sic) J. - άναγαργαρίζεσθαι θ. - νήστις Co. - ' όλιγοσιτέειν θ. - όλιγοσιτίην DGIJK. - κράτιστον D. - δε 0. - δε om. valg. - χρή om. D. - "λευκένει θ. - λευκαίνει C. - εὐωδες θ. - εὐωδεα FG. - καλείται vulg. - καλέεται θ. - St vm. D (F,

la matrice. Le mieux est alors de purger le corps entier, et, avec des pessaires cholagogues, l'uterus.

184. (Pituite dans la matrice. Signes, traitement.) La matrice se refroidit, une sensation gravative y est éprouvée, la coloration n'est pas nette, et l'utérus a perdu sa mobilité. Les choses étant ainsi, donner les phlegmagogues, atténuer et faire souvent vomir.

185. (Recette pour la mauvaisc odeur de la bouche.) Quand me sent mauvais de la bouche, que les gencives sont noires et malades, brûler à part une tête de lièvre et trois rats (on ôtera les intestins des deux rats, mais non le soie et les reins), piler, dans un mortier de pierre, du marbre ou de la pierre blanche, et tamiser, puis mêler partie égale de ces ingrédients, et en frotter les dents; il faut aussi en frotter l'intérieur de la bouche; ensuite frotter avec une laine chargée de suint, et se laver la bouche avec de l'eau; on trempe dans du miel la laine en suint, et en en frotte les dents et les gencives en dedans et en dehors. Piler anis, graine d'aneth, deux oboles de myrrhe, mouiller avec une demi-cotyle de vin blanc pur, se laver les dents avec cette préparation, la garder longtemps dans la bouche; faire cela souvent, et se gargariser à jeun et après le repas; ce qu'il y a de mieux, c'est de peu manger, mais de prendre les choses les plus substantielles. Cette préparation nettoie les dents et leur communique une bonne odeur; on la nomme la préparation indienne.

186. (Inflammation de la mamelle, dite vulgairement poil.) Quand la mamelle est affectée du poil, prenez graine de stoebé (poterium spinosum), ou fruit de ronces, faites cuire dans eau

restit. al. manu) ΗJΚ. — <sup>9</sup> δταν θ. – γυναπλός Ω. - δ (ό οπ. C) μαζὸς τρηχὺς γένηται (εἰσγένηται DFGIJK; ἐγγένηται Η) (τριχιήση pro τρ. γ. C; τρηχήση θ; τριχιάσηται Lind.), στυδής (στοιδής CDHKθ) vulg. – In marg. περί τρηχιούντος μαζού θ. – Erot., p. 368: τριχιάσηται, τριχίασις λέγεται ή περί τοὺς μαστούς ἀπόστασις. - έψεῖν CDFHIJKθ. - έχειν L. - σὸν (ξὸν Lind.; ἐν CO) 68. vulg. - Post ύδ. addit σὸν ἀλρίτοισι λεπτοῖσι θ. - σὰν pro καὶ Cθ. — <sup>18</sup> καὶ cm. Cθ. - καταπλάσσαι θ. - σεύτλου CDFGHIJK, Ald., Frob. - ἐπὶ ἀίπτεν θ. - ἐπιτιθέναι DFGIJKLQ', Lind. - ἐπειθεσθαι Vatic. Codd. sp. Poss.

τλου φύλλα επιβρίπτειν · επειτα <sup>1</sup> βάψαι εκ βάκους ώς κυρδασίην, \*τιτθόν · ἢν δε διαπύη, ἄμεινον τάμνειν, καὶ εξρίφ βερυπωμένω μοτῶσαι, καὶ ἐπιβάλλειν τωὐτό · <sup>3</sup> μετέπειτα λύσαντα φακῷ ἐφθῷ ζὸν ἀλφίτω μίζαι καὶ καταπλάσσειν.

.187. Ἐπὴν <sup>4</sup> γυναικὶ ἐν τῷ αἰδοίῳ ἢ ἐν <sup>8</sup> τῷ ἀρχῷ ἀσκαρίδες γένωνται, λύγου καρπὸς μίσγεται ἢ φύλλα, <sup>8</sup> καὶ βοὸς χολὴ παραμίσγεται ἄσον ὀδολός · κεδρίνῳ δὲ ἐλαίῳ φυρῆν, καὶ εἰρίῳ πινόεντι εὐειροτάτῳ ἀναλαδεῖν · ἔντιθέσθω δὲ διὰ τρίτης νύκτα καὶ ἡμέρην, τῷ <sup>7</sup> δὲ ὑστεραίῃ ἀφελομένη λουέσθω θερμῷ, καὶ σκόροδα ἐφθὰ καὶ ὡμὰ <sup>8</sup> ἐσθιέτω, καὶ αἱ ἀσκαρίδες ἐξίασι καὶ θνήσκουσιν · ἄλμῃ δὲ κλύζειν χρή.

488. Πρόσωπον <sup>8</sup> ἀγλαίζει ἦπαρ ταύρου, τρίδειν ξὸν ἐλαίω, ἀλείφειν <sup>10</sup> οὲ ἐν ἀκρήτω οἴνω. χολή οὲ χλωροῦ φθείρει · <sup>11</sup> ἀλλὰ καὶ ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ὁμοίως λαμπρύνει, καὶ ἀῶν τὸ λευκὸν, καὶ ἄλητον
θέρμων καὶ ὀρόδων, καὶ σῦκον καταπλάσσειν, <sup>12</sup> καὶ κράμδης ρίζα
καὶ σπέρμα · ταῦτα καὶ φακοὺς αἴρει, καὶ <sup>13</sup> ἀλκυόνιον,, καὶ κονιορτὸς
ἢν λυπέη τὸ πρόσωπον, κηρωτῆ ὑγρῆ διὰ ροδίνου ὑποχρίειν, καὶ
ὕδωρ <sup>14</sup> ψυχρὸν προσχέειν. Καὶ ρυτίδας ἐκτείνει, ἐν θυίη λιθίνη μοδίδδαιναν τρίδειν, καὶ μηνιαῖον ὕδωρ παραχέοντα πλάσαι κυκλίσκους · κἀπειδὰν ξηρανθῶσιν, ἐλαίφ διεὶς, χρῖε τὸ τὰς ρυτίδας φέρον
πρόσωπον.

' 'Piψαι CFIJK. - τρίψαι D (H, al. manu ράψαι). - ες ράχος vulg. - εκ ράχους θ. – τεχμαιρόμενος JKθ, Lind. – τεχμηρόμενος vulg. – τεχμηράμενος C. - έκχωρήση vulg. – έκχωρήσαι J. – έκχωρήσει CDFGHIK, Frob. — 2 μαζέν J. - 7 pro 7 Frob. - auervov 0. - au. om. vulg. - τωυτώ C. - τούτο 0. -3 καὶ μέτ. Co. - λύσαντα o. - λύσ. om. vulg. - Ante φ. addit δè al. manu H. καταπλάσαι sine καὶ C. — 'γυναικὸς vulg. - γυναικὶ θ. — ' τῷ om. C. έγγίνωνται C. – ένγένωνται  $\theta.$  – λύτου (sic)  $\theta.$  —  $\theta$  pro xαὶ C. –  $\theta$  · C. –  $\theta$ ράν θ. - πιννόεντι D. - εὐιρωτάτω vulg. - εὐηροτάτω J. - εὐιροτάτω Κ. - εὐειροτάτω θ, Lind. - ήμέρην CJ0. - ήμέραν vulg. - 7 δ' D0. - άφελουμένη C. λούσθω θ. —  $^{6}$ τρωγέτω θ. – αί om. C. —  $^{9}$ άγλαίζειν θ. – σαύρου θ. – έν χηρώτη οίνω C. - σύν (ξύν Lind.; έν θ) vulg. - χλωρή Foes in not., Lind. - φείρει (sic) Κ. — " λαμπρύνει καὶ πτισάνης χυλὸς pro άλλά.... λαμπρύνει C0.-πτισσ. DH.-ώδν J.-σύχων vulg.-σύχον θ. - καταπλάσσειν 6. - καταπλαττόμενα vulg. -- <sup>12</sup> καὶ om. θ. -- <sup>11</sup> άλχιόνιον Η. - λυπή **τως.** -λυπέη θ.- τὸ πρ. om. θ. - ροδίνω sine διὰ C (θ, ροδινή sic). προχρίτην θ.-"προσχείσθω ψυχρόν C. - προσχρίσθαι ψυχρόν 0. - θυείη J. - μολύδδαιναν ct huile, et appliquez en cataplasme sur les mamelles, mettez aussi des seuilles de bette; puis faites avec du linge et des points d'aiguille une sorte de coisse assez grande pour contenir la mamelle, que vous y logerez. S'il se forme de la suppuration, il vaut mieux inciser, introduire des tentes de laine en suint, et mettre cette même laine par-dessus; puis, ôter cela, mêler de la lentille cuite avec de la sarine d'orge, et appliquer en cataplasme.

187. (Ascarides à l'anus et aux parties génitales.) Quand, chez une femme, il naît des ascarides aux parties génitales ou à l'anus, prenez du fruit de vitex ou des feuilles, ajoutez une obole de bile de bœuf, pétrissez avec de l'huile de cédros, épongez dans de la très-bonne laine grasse, introduisez tous les trois jours et laissez en place un jour et une nuit; le lendemain on l'ôte, on se baigne à l'eau chaude, on mange de l'ail bouilli et cru; et les ascarides sortent et meurent. Il faut faire des injections avec la saumure.

188. (Différentes recettes de cosmétiques.) Cosmétique: piler avec de l'huile le foie de taureau, et en enduire le visage dans du vin pûr; la bile de foie frais gâte le visage. On a aussi, pour donner de la beauté à la face, la décoction d'orge passée au tamis, le blanc d'œuf, la farine de lupin et d'ers, la figue en cataplasme, la racine et la graine de chou, l'halcyonium (halcyonium cotoneum, Linné); ces substances font aussi disparaître le lentigo. Si la poussière fait du mal au visage, l'enduire de cérat humide fait avec l'huile de rose, puis verser de l'eau froide. Moyen pour effacer les rides: piler de la molybdène dans un mortier de pierre, verser de l'eau vieille d'un mois, et former des rondelles; quand elles sont sèches, les dissoudre dans l'huile et en frotter le visage qui porte les rides.

FHL - καὶ J, Lind. - καὶ om. τυίς. - Post όδως addit δὲ θ. - παραχέαντα θ. - πλώσσαι GHl. - καὶ κυκλίσκους C. - καὶ ἐπ. ξηροὶ γένωνται Cθ. - γοὲς Dl. - γρείτω, al. manu χεῖε τὸ H. - χρέο C. - χρώ θ. - το.... ποόσ. om. Cθ. - καὶ pro φέρον H.

2

- 189. <sup>1</sup> Ήν δὲ ρέωσιν αὶ τρίχες, λήδανον μετὰ ροδίνου ἢ ἀνθινοῦ μύρου τρῖδε, καὶ μετ' οἴνου ἐγχριέτω ' ἢ τὴν <sup>2</sup> σμηκτρίδα γῆν ζὰν οἴνω, ἢ ροδίνω, ἢ ἀμφακίω, ἢ ἀκακίῃ, καὶ ἢν μαδήσῃ, κύμινον ἔμπλασσε, ἢ πελιάδων κόπρον, ἢ ράφανον τριπτὴν, ἢ κρομμύω τριπτῷ, ἢ τεύτλω, ἢ κνίδῃ.
- 190. Τὰς <sup>8</sup> δ' ἐφηλίδας λεγομένας αἴρει, ὀρόδιον, τεύτλου χυλὸς, ἐνῶν τὸ λευκὸν, πτισάνη, ἢ σικύου ἀγρίου ρίζη ξηρὴ, μετ' οἴνου τρυγὸς τριφθεῖσα, <sup>4</sup> καὶ ἐπαλειφομένη, <sup>5</sup> ἢ συκῆς φύλλα προστιθέμενα σησάμω τριπτῷ σμήχεσθαι, ἢ ἀμυγδάλαις πικραῖς <sup>6</sup> κνίδης τε σπέρμα, σκορόδων κέλυφος ἐπιδεόμενον, λεπίδιον.
- 191. <sup>†</sup> Λειχήνας έξάγει πάντας, όξος, μάννα, χίσσηρις, θεΐον μετ' όξους, χάρδαμον άγριον χαλν χαλ σποδωθλν, έχίδνης λεθηρίς, καλ χαλθους ολνώδεος φλυκταινούται, χαλ λιθαργύρου χρέο.
- 192. <sup>6</sup> Ρόου έρυθροῦ ποτὸν ἀγαθόν · ἐλάφου κέρας κατακαύσας, ώμήλυσιν κριθέων ξυμμῖξαι διπλασίην, ἐπὶ οἶνον πράμνιον ἐπιπάσσουσα πινέτω, καὶ 『σταται. <sup>9</sup> Ετερον δμοίως ποτόν · ἀδιάντου βίζαν

1 Κάν (καὶ ἢν θ) ρέωσι τρίχες Cθ. - λαύδανον vulg. - λάδανον CDFHUKL, Lind. - λήδανον θ. - ἀνθίνου ταίg. - ἀνθινον μύρον Vatic. ap. Foes. - γρώτο в. — <sup>2</sup> орихтріба FG. – ориятріба (sic) IK. – ориятрібатя в рго ор. үйо в. • σὺν θ. - ὀμφακίφ CLθ, Lind. - ὀμτακίνφ vulg. - ἀκίη (sic) θ. - μαδύση D.-βαδίση Κ. - μαδόση (sic) C. - μαδήση θ. - μαδίση vulg. - ἐνπλάσσαι θ. - πελειάδων DHJ.-προμύω FGI, Ald.-τριπτώ om. Co.-τριδέτω pro τριπτώ Cornar., Foes in not., Lind. - σεύτλω CDH. - 3 δὲ φιλίδας FIJK (8, φηλιθος).  $-\delta'$  έφυλίδας  $H_*$   $-\delta$ έ  $C_*$   $-\tau$ ό δρόδιον  $\theta_*$   $-\tau$ εύτλου (σεύτλου C) τε (τε σει.  $C\theta$ ) vulg. –  $\mathring{\omega}$ 00 J. –  $\pi$ 1100. DH. – σικίου FJ. –  $\mathring{\rho}$ ίζα Jθ. –  $\mathring{\rho}$ ίζην ξηρήν C. – ξτρού \$. -μετά θ. - 4 xal θ. - xal om. rulg. - 4 xal pro ή θ. - προστιθέναι L. προστιθεμένας \* ησαμω (sic) θ. - οὐ γλυκείαις pro πικραϊς - Cθ. - Post - mi addit - γλυκείαις al. manu - H. - \* xal xv. σπέρμα - - τε om. - C. - xal βάδαν ρτο σχορόδων θ. – λεπιδοι (sic) θ. —  $^{7}$ λ. έ. π. οm. L. – λιχήνας (sic) θ. – λειχήνας G. – λιχίνας Ι. – λειχίνας Κ. – πάσας DFGHIK. – μαμάννα (sic) Η. – xισηρίς FGIθ. - χίσσηρις Η. - χισσηρίς vulg. - θύον C. - οίον pro θείον €. λεδήριδος vulg. – λεδηρίδος D. – λεδηρίς H. – ρίζας K. – ρίζαν C. – δξους vulg. - όξεος C. - οίν.,  $\frac{1}{2}$ ν δὲ ( $\frac{1}{2}$ ν δὲ om. CDFGHIJKθ, Ald.) φλ. (φλυκτενοῦται  $\frac{1}{2}$ ι φλεκταινοῦται FGJ) vulg. - λιθαργύρω CD. - χρῶ θ. -  $^{\circ}$ ρ. ἐ.  $\pi$ . ἀ. om. L. ώμηλύσι FGIH. - ώμηλύση Κ. - ώμη λύσιν C. - ώμηλύσιον J. - ώμηλόσοι vulg. - πριθών vulg. - πριθέων θ. - ξυμμίσαι (alc) Η. - συμμ. θ. - έπὶ el. πρ. οm. Κ. - έπ' Cθ. - καὶ ίστ. οm. FGHIJKL. - \* ξ. δ. π. οm. L. - ποτὸν ξταpov sine όμ. C. - διμοιον D. - όμ. ποτόν οm. Jo. - τρίψαι και έρ. φωξαι & - 189. (Recette pour les cheveux.) Si les cheveux tombent, triturer du ladanum (substance visqueuse fournie par le cistus creticus) avec de l'huile de rose ou de lis, et appliquez-le en onction avec du vin; ou la terre cimoliée avec du vin, ou avec de l'huile de rose, ou avec de l'omphacion (huile d'olives non mares), ou avec le suc d'acacia. S'il y a calvitie, appliquez en

cataplasme le cumin, ou la fiente de pigeon, ou le raifort pilé.

on le poireau pilé, ou la bette, ou l'ortie.

190. (Recettes pour les éphélides ou taches lenticulaires.) Les taches dites éphélides sont enlevées par la farine d'ers, la décoction de bettes, le blanc d'œuf, la décoction d'orge, la racine sèche du concombre sauvage pilée avec de la lie de vin, et appliquée en onction, les feuilles de figuier en cataplasme, le sésame pilé en friction, les amandes amères, la graine d'ortie,

la pelure d'ail attachée à la partie, le cresson alénois.

191. (Recette contre le lichen.) Toute espèce de lichen est enlevée par le vinaigre, la manne, la pierre ponce, le soufre avec du vinaigre, le cardame sauvage (erucaria aleppica, d'après Fraas), brûlé et réduit en cendre, la dépouille de la vipère, la racine de la patience sauvage; triturer avec du vinaigre vineux; il se produit des phlyctènes; alors employes la litharge.

192. (Je remarque, au début de la série de formules qui vont se succéder jusqu'à la sin du livre, comme j'ai remarqué à la sin du livre précédent, \$ 74, que ces formules se rapportent aux descriptions de maladies qui sigurent dans le IP livre, et que c'est à cela que l'auteur se réfère quand il dit: On usera des remèdes que j'écrirai. — Formules de boissons pour les écoulements rouges.) Boisson bonne pour l'écoulement rouge : brûler de la corne de cerf, y mêler le double de farine crue d'orge, jeter ce mélange dans du vin de Pramne, saire boire, et le slux s'arrête. Autre breuvage agissant semblablement : piler de la racine d'adiante, griller des pois chiches, en saire une purée, et resteu sai io. écéa; vulg. -lieuve D. -lieuve C. -niveu vulg. -nouieu d. -ès passes post écéas C.

τρίψαι, και έρεδίνθους φωζαι, και λέκιθον ποιέειν, έν μέλιτι ώς ποτὸν διδόναι. Η άλήτου 1 σητανίου όξύδαφον, κόμμεως λευκοῦ ήμισυ, μάννης τρίτον μέρος, 2 και σχοίνου όλίγον, η πίτυος, η χυπαρίσσου διείς βδατι πίνειν δίδου δὶς τῆς ἡμέρης ' ἡ ελάφου χέρας κατακαίειν, τρίδειν 3 δε και ώμηλυσιν συν κεδρίσι πέντε ο δίνος 4 συν τοίσδεσσιν αὐστηρὸς μέλας μίγνυται. \*Η Ιροιήν γλυκείην οπτήσας, τὸν χυλὸν ζὺν οἴνφι μέλαν: πίνειν. [1] χυπαρίσσου εχαρπόν όσον τρία ή τέσσαρα, και μύρτα μέλανα και διιού και αυτά καθ έωυτά, πρός Ισχόν τοῦ σώματος ὸρέων τῆς γυναικὸς, ξὸν οίνω δὲ ή πόσις γενέσθω. Ή καστορίου οδολόν <sup>7</sup> καὶ σμύρνης οδολόν εν οξνώ τρίδειν αὐστηρῷ μέλανι καὶ πιπίσκειν. 8 Ρόου καὶ πάσης νούσου ποτον, όσαι ἀπὸ τῶν ύστερέων γίνονται · γλυχυσίδης \* χαρπόν, καὶ τοῦ ρόου τὰς ρίζας, 10 καὶ κύμινον αἰθιοπικόν, καὶ μελάνθιον εν οίνω λευκῷ διδόναι. # H νάρθηκα ξύσας, όσον όξύδαφον, καὶ πράσου χυλόν, εν οξνω λευκώ κεχρημένω, τούτο και έκ ρινών αξμα ρέον παύει. Ή σίδην εψήσει έν οίνο μέλανι, και 12 περιλέψαι, και τὰ ένδον τρίψαι, ἐν οίνο μελανι ξω πάλη αλφίτου πιείν. \*Η λίνου 18 σπέρμα, ή έρυσίμου φώξαι, καὶ ελαίης φύλλα χλωρῆς, καὶ μέλαιναν βίζαν, μήκωνα άδράν · ταῦτα τρίψας εν τῷ αὐτῷ, 11 ἐν οἴνφ χεχρημένφ δίδου πίνειν. <sup>1</sup>Η 15 τάμεσον δνεσον καὶ σίδης γλυκείης ρίζην καὶ κικίδα ἐξ ἴσου πάντα, καὶ ροιῆς γλυκείης γυλον ξυν οίνω πίνειν. Ή λαπάθου χαρπον, ξύν τῷ 3 τῆς χιχίδος ἔξω περιεζυσμένω. ταῦτα τρίθειν άμφω, καὶ ἐν οίνω πίνειν, καὶ μετέπειτε

Έντανείου J. - σιτανίου HK. - δξόδαρον CFGIJKθ. - κομμίως (πίσ) θ. - κόμμιος D. - κόνεως J. - κόμμεος HK. - κόμεως vulg. - μάνης FH. - μανής (πίσ) GIJ. - 2 καὶ σπι θ. - σχίνου CDHKθ. - Αιτε δλίγον addunt δὲ Cθ. - ΰδατι δίδου πείν (πείν οπι C), πίνειν δὲ τῆς vulg. - ὕδ. πίνειν δίδου δὲς τῆς θ. - ἡμέρας J. - - 3 τε (δὲ Cθ) vulg. - ξὲν ώμηλύσει καὶ κεδρίσει Lind. - ἀναγλύσει vulg. - ἀμηλύσι FGHI. - ἀμηλύσιον J. - ἀμηλύση Κ. - ἀμηλ λύστν C. - συγκέδροισει FGHI. - κέδροισει DJK. - κέδρησει C. - - 'ξὲν Lind. - τῆσει (τοῖς HK, Frob.) δαισίν vulg. - τοῖς δεσίν FG (Ι, δεσσίν). - τοῖς δεσίν J. - τοῖς δεσίν J. - τοῖς δεσίν J. - τοῖς δεσίν J. - σὰν θ. - σὰν θ. - ἀναγκαςι ρτο πίνειν θ. - - ἀναγκος θ. - έντιὰ vulg. - ένυτὰ θ. - ὁρῶν θ. - σὰν οἰνάδη πόσει θ. - γεν. οπ. Cθ. - γινέσθω J. - ΄ καὶ σμύρνης διδολὸν θ. - κ. σ. δ. οπ. vulg. - - ὁρόνυ... γίνονται οπ. L. - καὶ σπ. C. - νόσου νπίσ. - νούσου Cθ. Lind. - ἀκόσαι C. - - ἀτο κ. C. - ρόδου pro ρόδου Calvus - <sup>10</sup> καὶ θ. - καὶ σπ. C. - ὸξόδα- ου CFGIJK. - πράσσου I. - παίη J. - <sup>12</sup> περιαλείψαι θ. - τὰ οπι. J. - τρίψει J. - τρίδειν νυlg. - σὺν θ. - παιπάλη pro πάλη D. - πίνειν θ. - <sup>13</sup> σπίρειν θ.

donner dans du miel comme un breuvage. Ou bien, prendre un oxybaphe de farine de blé de printemps, un demi de gomme blanche, un tiers de manne, un peu de jonc odorant, ou de pin, ou de cyprès, mouiller avec de l'eau, et donner à boire deux fois par jour. Ou bien, brûler de la corne de cerf et piler avec de la farine crue d'orge et cinq baies de cédros; on y mèle du vin noir astringent. Ou bien griller une grenade douce et en boire le suc avec du vin noir. Ou bien trois ou quatre baies de cyprès, des baies de myrte noir, ensemble on séparément; on prend en considération les forces de la malade; on donne à boire dans du vin. Ou bien, castoréum une obole, myrrhe une obole, piler dans du vin noir astringent, et faire boire. Boisson pour les écoulements et toute maladie provenant de l'utérus : graine de pivoine, racines de sumac, cumin d'Éthiopie, nielle, donner dans du vin blanc. Ou bien, raclure de férule un oxybaphe, eau de poireau, donner dans du vin blanc coupé, cela arrête aussi l'épistaxis. Ou bien, faire cuire une grenade dans du vin noir, en ôter l'écorce, et broyer l'intérieur, et donner à boire dans du vin noir avec de la fine sarine d'orge. Ou bien, graine de lin ou d'érysimon grillée, feuilles vertes d'olivier, racine noire (racine de genista acanthoclada), pavot bien venu, piler le tout ensemble, et donner à boire dans du vin coupé d'eau. Ou bien, présure d'ane, racine de grenadier doux, noix de galle, de chaque partie égale, jus de grenade douce, boire dans du vin. Ou bien, graine de patience, raclure du dehors de la noix de galle, piler ensemble, et boire dans du vin; on prend ensuite un cycéon. Si

<sup>-</sup>σπ. om. vulg. - ἐρύσιμον θ. - ρίζαν om., restit. al. manu D. - Gal. Gl.: μέλαιναν ρίζαν, τὴν τοῦ ἀσπαλάθου τοῦ ἀρωματικοῦ καλουμένου. - [καὶ] κῆκ. Lind. - ἀδρὸν (sic) CFIKθ. - ἀδρὰν G. - ἀδρὸν (D, al. manu ἀδρὰν) HJ. - "' ἐν Cθ. - ἐν om. vulg. -- " τὸ μισὸν vulg. - τάμισαν CDFGJKLθ, Ald. - ταμιδὸν (sic) H. - ρίζην CDHIJK. - ρίζαν vulg. - κικίδος FHIJK. - κηκίδα Cθ, Lind. - ἴσα (ἴσα θ) ταῦτα pro ἐξ ἴ. π. C. - ρόης C. - σὺν D. -- " τῆς CDHIKθ. - τῆς om. vulg. - κηκίδος Cθ, Lind. - περιεξεσμένω Jθ. - τρίδειν ἄμα καὶ μετίπειτα κυκεώνα vulg. - τρίδειν ἄμφω καὶ ἐν οἶνω πίνειν καὶ μετέπειτα κυκών (sic) θ.

κικεώνα. "Ην αξια ρέη ' λαύρον εξ υστερέων, άγνου φύλλα ξύν οξνω μέλανι τα στρυφνά ρόον ζατησιν, οξνω μέλανι μιγνύμενα. " " Ρόου καὶ δδύνης κάχρυος ρίζαν εν οξνω μέλανι πίνειν ' ην δὲ πλέον ή, τερμίνθου καρπὸς τριδύμενος, χρη δὲ οξνω καὶ ϋδατι διείναι καὶ πίνειν. " Ήν ρόος γένηται, καρκίνους ποταμίους άποπνίξας εν οξνω, πίνειν διδόναι τοῦ τοιούτου οξνου μεθ' ϋδατος. "Ην ' δ' ετι φέρηται ὁ ρόος, πρόμαλον φώξας καὶ τρίψας εν οξνω δίδου, ή πράσων χυλόν. " " Ην δὲ πουλύς κατέρχηται ὁ ρόος, ημιόνου δνίδα κατακαίειν, καὶ λειήναι καὶ ξὸν οξνω διδόναι. " Ην δὲ πουλυχρόνιος ὁ ρόος γένηται, σπόγγος κατακαις άρήγει, τρίδειν δὲ λεξον τὸν σπόγγον καὶ ξὸν οξνω διδόναι εὐωδει.

193. <sup>†</sup>Κατάπλασμα ρόων ° σκόροδα καὶ ἀνδράχνην καὶ σελινον καὶ λωτοῦ πρίσματα καὶ κέδρου λεῖα όμοῦ μιζαι, διεὶς δὲ ἐν μελικρήτῳ, κατάπλασμα ποιέειν. <sup>\*</sup>Η βάτου φύλλα καὶ ράμνου καὶ ἐλαίης, διροῦ <sup>\*</sup> λεῖα μιζαι καὶ διιέναι ἐν μελικρήτῳ, καὶ ξὺν ἀλφίτοισι καταπλάσσειν. <sup>\*</sup> Η ἀκτῆς καὶ μυρσίνης φύλλα κατάπλασσε. <sup>\*\*</sup> <sup>\*</sup>Η λωτοῦ πρίσματα καὶ συκαμίνου φύλλα καὶ ροῦν ξὸν ἀσταφίδι. <sup>\*\*</sup> Πυριήσιες ρόων <sup>\*</sup> αἰρῶν ἄλευρα πεφωσμένα ἔψε ἐν δξυκρήτῳ ἀκρητεστέρῳ καὶ ἐς δθόνιον ἐγχρίων πυρία. <sup>\*\*</sup>Η <sup>\*\*</sup> φακοὺς φώξας, καὶ περιπτίσας, ποιέτιν ἄλευρα χονδρότερα, <sup>\*\*</sup> καὶ ἐν ὕδατι ἐψεῖν, καὶ δμοίως καταπλάσσειν <sup>\*\*</sup> δρόδους ὡσαύτως. <sup>\*\*</sup> Αγαδὸν δὲ καὶ <sup>\*\*</sup> ἐλελίσφακὸς <sup>\*\*</sup> ἢ ἀχυρε

' Λάβρον θ.-άγνου Κ.-έν pro ξύν θ.-Ante μέλ. addunt διδόναι Co.-Post μελ. addit δίδου πιείν L. - στριφνά I. - μίσγειν CB. - 2 περί βόσυ καί DFHIJK. - ρ. x. δδ. om. L. - κάγχρυος (D, al. manu) J. - καὶ χρυὸς (sie) 0.μέλ. om. θ. -δίδου πιείν pro πίνειν Lind. - πλείον vulg. - πλέον θ. - πλείων I. - είη Jθ. - χρή δ' έν θ. - καὶ ϋ. δ. κ. π. om. J. - είναι pro διιέναι θ. οίνω οπ. J. – ἐγγένηται θ. – δίδου πίνειν J. – ξὺν ὕδατι δὰ τὸν οίνον pro τοῦ.... υδατος C. - [ex] του Lind. - 4 δέ τι vulg. - Je lis δ' έτι avec Foes. - πρόμαλλον L. - Ετοι., p. 314 : πρόμαλον φάξας, πρόμαλόν έστιν είδος φυτού, οδ μέμνηται καὶ Εὐπολις ἐν αἰξί. - καὶ om. θ. - πράσου DH. - τῶν πράσων Cl. \* ην βόος επιγένηται πολύς C. - ην βόος ενγένηται πουλύς θ. - κατέρχεται FG, Ald, – η μιωνου αονεια (sic)  $\theta$ . – δνυχα H. – δνειδα IJK, – κατακαίειν δὲ zal Co. - λεήναι vulg. - λιήναι Co. - λειήναι H. - λειήν DK. - λειάν FGU. σύν οι δουναι θ. - \* πολ. vulg. - πουλ. CDH. - δ β. om. C. - ή pro γέν. Cl. - λίον θ. - τὸν σπ. om. C. - καὶ ξὺν οί, εὐ. δίδου C. - καὶ σὺν οί. εὐ. δοῦναι  $\theta$ . – σὰν vulg. – ξὰν Lind. —  $^{1}$  καταπλάσματα  $C\theta$ . – π. ρόων om. L. – ἀνδραχλη  $\theta$ . – σελίνου J. – Post κέδρου addit πρίσματα  $\theta$ . – λία  $\theta$ . – διάσθαι (είς) έν μελ. C. - δ' θ. - καὶ καταπλάσματα C. - καὶ κατάπλασμα ποιεί θ. - - λία μίdu sang s'écoule en abondance de la matrice, seuilles de vitex avec du vin noir. Les choses astringentes avec le vin noir arrêtent les écoulements. Pour le flux et la douleur ; racine de eachrys, boire dans du vin noir; si le flux est abondant, fruit de térébenthinier pilé, il saut le mouiller avec du vin et de l'eau, et boire. Si le flux survient, étousser des écrevisses de rivière dans du vin, et donner à boire de ce vin avec de l'eau. Si le flux continue, saites griller du premalon (vitex ou tamaria), piles, et donnez dans du vin, ou donnez de l'eau de poireau. Si le flux descend avec beaucoup d'abondance, brûler du crotin de mulet, triturer et donner avec du vin. Si le flux se prolonge beaucoup, une éponge brûlée est utile; on la triture bien et on la donne avec du vin odorant.

193. (Formules de cataplasmes pour les écoulements rouges.) Cataplasme pour les écoulements : ail, pourpier, ache, sciure de lotus et de cédros, triturer ensemble et mêler, arroser d'hydromel, et faire un cataplasme. On bien, feuilles de ronce, de rhamnus et d'olivier, triturer ensemble et mêler, arroser d'hydromel, et mettre en cataplasme avec de la farine d'orge. Ou bien, mettez en cataplasme des feuilles de sureau ou de myrte. On bien, sciure de lotus, feuilles de mûrier, sumac et raisin see. Fomentations pour les écoulements : farine grillée d'ivraie, faire cuire dans de l'oxymel pur, en enduire un linge, et fomenter. Ou bien, lentilles grillées, pilées, en faire une farine grossière, faire cuire dans l'eau, et appliquer semblablement en cataplasme; ou de l'ers de la même façon. Il est bon unçore de mettre en cataplasme la sauge, ou la paille d'orge

ξας διείς μελικρήτω σύν άλφ. καταπλάσσια θ.-διείσδαι μελικρήτω σύν C.διένει DFGHIK, Ald., Frob.-ξύν HJ, Lind.-σύν vulg.-κατάπλασσε C.ξ.... κατάπλασσε σπ. θ.-κατάπλασσε σπ. PGHIJK. — " ξ.... φωλα σπ.
G.-καὶ σπ. Cθ, Ald.-συκαμένοις C.-φύλλοις C.-φύλλοισι θ.-ρόδου (βόσυ
C; βοῦν θ) σύν (ξύν CJ, Lind.) vulg. — " πυρέησιν ές ρόων (sic) θ.-αξρων
vulg.-λιρων (sic) θ.-αξρών Κ.-δψε σπ. C.-άψλ θ.-όξυκράτω θ.-πυρέη
C. — "φακόν Κ.-περιπτίσσες D.-περιπτύξας C.-ποιείν θ. — " καὶ σπ.
Cθ.-καὶ όμ. κατ. DFG (Η, restit. al manu) Jik.-δ' όψειν θ.-κατάπλασσε
θ. — " διελίσφακον vulg.- ελελίσφακος D.-κριδών vulg.-καιδών θ.

χριθέων ἐν ἀφεψήματι ἐλελισφάχου καὶ ὑπερικοῦ ἑψεῖν καὶ καταπλέσσειν. ¹ Λωτοῦ πρίσματα καὶ κυπαρίσσου ἐναφεψῶν ἐν ἀσταφίδος ἀποδρέγματι, ἐς ὀθόνιον ἐπιχρίων, πυριῆν. ⁴Η ἐλαίης φύλλα, ἢ κωσοῦ, ἢ μυρσίνης, ἐν ² ἀφεψήματι τούτων κριθέων ἄχυρα ἐψεῖν. Ἡ ἀρωμάτων ὕὸατι ³ συναφεψεῖν πίτυρα πύρινα. ⁴Η ἀσταφίδος ἀποδρέγματι πίτυρα \* πυρῶν ἐψεῖν, ἢ λευκοίου καρπὸν, ἢ τὰς βίζας ἀφεψήματι πίτυρα πυρῶν τοῦτο ποιήσασα, θερμῷ ἐνελιξαμένη εἰρίφ, πυριήσοω · ⁵ ἢ τῷ τῆς ἔρπύλλου ἀφεψήματι πίτυρα τὸν αὐτὸν τρέπον · \* πυριῆν δὲ καὶ σπόγγοισι θερμοῖσι καὶ εἰρίοισι μαλθακοῖσιν, ἢν περιωδυνέῃ, καὶ τοῖσιν ὀστρακίνοισιν ἀγγείοισιν, ὕδατος ἐγχέων · ἢ ἐν κύστεσιν ἐλαίφ θερμῷ.

194. <sup>7</sup>Κλυσμοὶ ρόων · μυρσίνης φύλλα καὶ δάφνης καὶ κισσοῦ, ἐν ὕδατι ἀφεψεῖν · τουτέφ κλύζε χλιαρῷ. <sup>8</sup> <sup>4</sup>Η ἀκτῆς φύλλα καὶ σχοίνου ἀφεψεῖν ἐν ὕδατι, ἀποχέας, ἀκροχλιέρφ κλύζειν. <sup>8</sup> <sup>4</sup>Η οἰνάνθην καὶ κύπερον καὶ ἀσταφίδα ἀφεψεῖν ἐν μελικρήτφ καὶ κλύζειν. <sup>4</sup>Η τήλεως ὕδατι, ἢ βάτου ἀφεψήματι, ἢ ἐλαίης χλωρῆς, ἢ κυπαρίσσου, ἢ ἐρπύλλου, ἢ ροιῆς, <sup>10</sup> ἢ λευκοίου ρίζης, ἢ σχοίνου, ἀκροχλίερον, ἢ τὸ διὰ βουτύρου καὶ ρητίνης καὶ χηνείου ἐλαίου, ἢ τὸ διὰ μυελεῦ καὶ στέατος ὑείου.

195. 11 Υποθυμιήσιες ρόων κριθάς πεφωσμένας δε άνθρακας δικοθυμιήν, η δλάφου κέρας σύν δλαίησιν όμφακίτισιν, η ρόον την έρυθρην, και άλφιτα 12 πεφωσμένα ξύν έλαίω και σίνε δικλασίω. η

' [ "H] λ. Lind. - ἐν οm. DFGHIJK. - σταφίδος θ. - ἐς.... ἀποδρέγματι απ. C. - πυρία θ. — ² ἀφ. καὶ μετὰ (κ. μ. οm. θ) τούτων κριθών (κριθέων θ) νης. — ³ συνεψεῖν vulg. - συνεφεψεῖν DHQ', Lind. - πύρρινα FGHK. — ⁴ πυρρῶν FGHIK. - ἢ λευκ.... ἀφεψεῖν οm. θ. - σὺν θ. - πυρρίνοισιν FGHIK. - πυρίνοις θ. - ἐπρίπτειν θ. - πυρρῶν FGHK. - ἐνειλιξαμένη θ. - ἐρίω D. - πυρράσθα θ. — ⁵ ἢ οm. C. - τῷ τῆς οm. θ. - ἐρτύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐψήματι (ἀφεψιματι C,H al. manu) καὶ (καὶ οm. θ) πίν νυlg. — απορία θ. - καὶ οm. D. - σπόγγοις θ. - θερμοῖς Κθ. - μαλθακοῖς θ. - περιοδυνέη CFGHIK, Ald., Freb. - τοῖς ὀστρακίνοις αἰτίοις ύδατος θ. - ἀγγείοις C. — ΄ κλυσμὸς θ. - σμώρνης pro μυρσ. C. - τούτω θ. - τουτέφ.... ἀφεψεῖν οm. C. - χληρῷ νυlg. - χλωφρῦ J. - χλ. οm. θ. — ° ἢ θ. - ἢ οm. νυlg. - σχίνου DFHIJKθ, Foes in mot., Lind. - ἀκροχλιηρῷ νυlg. - ἀκροχλιερῶν θ. — ° ἢ.... κλύζειν οm. (DH, restit. al. manu) FGIJK. - κύπαιρον θ. - ἐνεψεῖν μελικρήτω θ. - τήλεος νυlg. - τήλεως DFGHIKθ. - τίλεως J. - τύλεος C. - ἀφέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - έρπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρόγημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - έρπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - έρπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀρεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀφεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου D. - ἐρπύλου H. - ἐόης C. - ἀρέψημα νυlg. - ἀρεψήματι θ. - εξοπούλου D. - ἐρπύλου D. - ἐρπύ

bouillie dans une décoction de sauge et d'hypéricon. Ou bien, sciure de lotus et de cyprès, faire bouillir dans une décoction de raisin sec, en enduire un linge, et mettre en fomentation. Ou bien, feuilles d'olivier, ou de lierre, ou de myrte, les faire bouillir, et, dans cette décoction, faire bouillir de la paille d'orge. Ou bien, faire bouillir du son de blé dans une eau aromatique. Ou bien, faire bouillir, dans une décoction de raisin sec, du son de blé, ou faire bouillir la graine de giroflée, ou les racines, et dans cette eau jeter le son de blé; ou, jetant le son de blé dans la décoction, puis le roulant dans une laine chaude, l'appliquer en fomentation; ou eau de serpolet et son, de la même manière. On fomente aussi avec des éponges chaudes, des laines molles, s'il y a forte douleur, des vases en terre pleins d'eau, des vessies pleines d'huile chaude.

194. (Formules d'injections pour les écoulements rouges.) Injections pour les écoulements : feuilles de myrte, de laurier et de lierre, faire bouillir, et injecter cette eau tiède. Ou bien, feuilles de sureau et de jonc odorant, faire bouillir dans l'eau; décanter, et injecter, légèrement tiède. Ou bien, faire bouillir la fleur de vigne, le cypérus et le raisin sec dans de l'hydromel, et injecter. Ou bien, eau de fenugrec, ou décoction de ronce, ou d'olivier vert, ou de cyprès, ou de serpolet, ou de grenadier, ou de racine de giroflée, ou de jonc odorant, injecter légèrement tiède, ou l'injection avec beurre, résine et graisse d'oie, ou l'injection avec moelle et graisse de porc.

195. (Formules de fumigations pour les écoulements rouges.) Fumigations pour les écoulements : brûler sur des charbons de l'orge grillée, ou de la corne de cerf avec des olives non mûres, ou le sumac rouge, et de la farine d'orge grillée avec

CDFGHIKO, Ald., Lind.-ἀκροχλίερον DFGHIK, Ald., Frob.-ἀκροχλίη-ρον vnig.-ἀκροχλίαρου 0.- ἀκροχλίηρου C-τὸ διὰ τοῦ 0.-χηνίου C0.-ύὸς C.- " ὑποθυμήσεις FGHK.- ὑποθυμάσεις D.- ὑποθυμήσειν ἐς βόων 0.- πεφωγμένας 0.- ἐς άν. ὑπ. ομ. Κ.- ἀνθρακειὰς ὑποθυμία 0.- ἐλαίοισιν D.- . ἐλαίοις C.- 0.- πεφρυγμένα 0.- σύν 0.- ἢ pro xal 0.- πριθών vuig.-xριθών 0.-

άγυρα πριθέων, και βάλδιτον όμοιως, ή λωτού πρίσματα, ή ρόου, ή πημαριασον 1 ξην οχών Ιπεγανι αραιλυξή ξυθήν φμοφρίτιζι. 4 λαγρανην, <sup>2</sup> ή μάνναν, ή βητίνην οίνφ δεύσαι, ή αίγὸς χέρας <sup>2</sup>χαὶ χιχίδα, παλ δ ρόος έσταται. "Ετερα θυμιητά ο δρύξαι χρή βόθρου, καλ φώξαι δσον δύο χοίνικας άττικάς γιγάρτων, τῆς σποδιῆς ἐπιδαλών ἐπὶ τὸυ βόθρον, οίνφ τε έπιψεκάσαι εὐώδει, καὶ ἀμφικαθεζομένη καὶ διαπλίξασα θυμιήσθω. Η το λεγόμενον οἰσύπη αίγος ξηρά πόψαι καί φωζαι εξων κριθέων ερίγματι, ελαίω φυρήσασα, θυμιήν. "H ès deθρακας πόλιον, κριθέων άχυρα δποδάλλων, ή πρίσματα κυπαρίσσο. μύρω δεύων, θυμίη. 74Η χώνειον, ή σμύρναν, ή λιδανωτόν, το μύρου περιχέων, θυμίη. "Η σσφαλτον και «κριθέων σχυρα δμοίως. "Η κυπερίσσου ρίζαν εν αλείφατι ροδίνω περιχέας θυμίη. \* H παλάμφ, σχοίνω, χυπέρω, σελίνου σπέρματι, αννήσου, βόδινον έλαιον περιχέας, θυμίη. "Ομοίως δε καὶ " βητίνην υποδάλλειν " καὶ κιννάμωμον παὶ σιμύρναν ξὸν βάτων φύλλοις, 4 ἢ βόδων φύλλοις ἡδυόδμεις ξὸν ποσοῦ κρόκο καὶ στύρακι ταῦτα πάντα ἐν τῷ αὐτῷ τρίδειν, καὶ θυμιτήν δδολῷ ἀττικῷ σταθμῷ ἐπὶ σποδιήν οίναρέην, ἡ ἐπὶ βολδίτου πλαστού ώς εμβάφιον \* τὸ δὲ πῦρ χλημάτινον ἔστω · ἐπιτιθέναι \* δέ τι ήθη πρότερον ώς μή όδμή ή · έπεὶ, εὶ όδμή ἔσται, ἄμεινον μή θυμιήν. 196. 15 Ρόου έρυθροῦ προσθετά · σμύρνα καὶ βολδίον ξον μέλιτι

' Ξὸν CDH. - σὺν vulg. - ξυρήν DH. - ὑποθυμιᾶν θ. -- ' ἢ om. C. - μάννε D. - μάννην C. - 3 η vulg. - καὶ θ. - κηκίδα Cθ - καὶ δ om. C. - 4 θυμητον sine έτερα C.- έ. θ. οπ. L. - έτερα οπ. θ. - θυμιατά D. - σποδής K, Ald., Prob. - έπιδάλλων C. - ύπο pro έπι D. - το σαι. CHt. - έπιψεκά (sic) C. – άμφικ. κατειλίξασα (κατελίξασα C) έαυτήν (έ. om. C) θυμ. valg. – άμφικ. καὶ διαπλίξασα θυμιήσθω θ. —  $^{\circ}$  ξύν CFHIK, Lind. – σύν valg. – πριθών θ. - Ερύγματι CD. - φυρήσας θυμία θ. - \* ή άνθρ. (άνθρικας sic θ) where (wolour sie 8) up. \$ (\$ om. J) dy. vulg. - \$ \$4 dv. walny upiblus \$ dy. Foes in not., Lind. - Je prends &c de Foes. - µupov J. - Oupic O. - 1 & on. C. - χώνιον Cθ. - μηχώνιον Liad. - τὸ om. CDFGHiKJθ. - μῦρον Dθ. - Post μ. addit δὲ θ.- Post περ. addit ὑποχίων θ.- θυμιᾶν Cθ. - \* κριθών vulg.χριθέων θ. — \* έν om. θ. - αναλείφατι (sic) pro έν άλ. C - θυμία C. - θυμιαν θ. — \* ή om. θ. – ή...- περιχέας om. GJ. – σχίνω DK. – χοίνω (sic) H1. – κυπαίρω σχοίνω θ. - σελήνου F. - άνισον CDH. - άνησον Κ. - άννήσω Foes in not., Lind. - άννήσσου 0. - άννησον vulg. - θυμίη FHK, Lind. - δυμία Co. -6. om. vulg. — " βητίνη C. — " ή pro καὶ C0. - σύν βάτου 6. — " ή β. φ. om. C. - ħ (ħ om. θ, Foes in not., Lind.) ήδ. (ἡδιόσμης J) vulg. - σδν Κδ. πάντα om. Co. - θυμιᾶν ο. - σποδίην HIJK, Ald., Frob. - σποδίη Co. - etva ρέη θ. - ολνάριον C. - η ἐπιδολή τοῦ πλαστοῦ (D, al. manu η ἐπιδολόττου

de vache semblablement, la sciure de lotus, ou le sumac, ou le cyprès sec en fumigation avec du vin noir astringent, ou galbanum, ou manne, ou résine mouillée avec du vin, ou corne de chèvre et noix de galle; moyens qui arrêtent le flux. Autres sumigations : creuser un trou, griller deux chénices attiques de pepins de raisin, jeter cette cendre dans le trou, y verser peu à peu du vin odorant; la femme s'asseoit dessus, et. écartant les jambes, reçoit la fumigation. Ou bien, ce qu'on appelle le suint de chèvre, le broyer sec, le griller avec du gruau d'orge, pétrir avec de l'huile, et employer en fumigation. Ou bien, jeter sur des charbons le teucrium polium et de la paille d'orge, ou de la sciure de cyprès, mouiller avec du parsum, et employer en sumigation. Ou bien, ciguë ou myrrhe, ou encens, verser du parfum, et employer en fumigation. Ou bien, asphalte et paille d'orge, de la même façon. Ou bien, racine de cyprès, mouiller avec l'huile de rose, fumiger. Ou bien, roseau odorant, jonc odorant, cypérus, graine d'ache, anis, verser de l'huile de rose dessus, et employer en famigation. Semblablement, jeter de la résine, du cinnamome, de la myrrhe avec des feuilles de ronce ou des feuilles de rose, sjouter un peu de safran et de styrax, piler le tout ensemble, et sumiger à la dose d'une obole attique, sur de la cendre de vigne, ou sur de la bouse figurée comme un oxybaphe; le seu est fait avec des sarments; en attendant, on mettra un couvercle par dessus, afin qu'il n'y ait pas d'odeur; car, s'il y a de l'odeur, il vaut mieux ne pas administrer la sumigation.

196. (Formules de pessaires pour les écoulements rouges.) Pessaires pour l'écoulement rouge : myrrhe et bolbion écrasé

του πλαστου) GH, (Ald., ἐπιδολή). - ἐπιδολίτου pro ή ἐπὶ β. C. - βολή του **pro βολό. F.** - βολήτου L. - βολητοῦ πλαστοῦ ΙΚ. - βουλητοῦ πλαστοῦ J. έμδαφίου CDGIKO, Ald. - κλημάτιον J. - " τι θ. - τι om. vulg. - ώμη όδμη λν C. - είη θ. - έπὶ Cθ. - εἰ δ. έσται om. Cθ. - μὴ om., restit. al. manu H. θυμιάν θ. — 15 β. d. π. om. KL. - προσθετικά J. - βόλδιον J6. - σύν θ. - έψητά (bifigue Co) ev u. anep oh (anep oh om. Co) nat vulg. - hia o. - ehi. HKo. evelifac C.

τριφθέν προσθετόν άριστον. Ή ρόδα έψήσας έν ύδατι, και τρίψας λεία εν μύρω βοδίνω, εν είρω ελίξας, προστίθει. Η του λωτού τὸ άνθος 1 έψησαι εν ύδατι, κάπειτα τρίδειν εν βοδίνω μύρω, και έν είρω πρὸς τὸ στόμα τῆς ὑστέρης προσάγειν. <sup>4</sup>Η <sup>2</sup> κύπερον καὶ ἴριν καὶ ἄννησον ίσον ξχάστου εν μύρω βοδίνω, λείον, έν είρω, μάλιστα πρός του στόμαχον είσω. Η μυρσίνης φύλλα μελαίνης εν οίνφ λευκώ, πίτυος φλοιόν παραμίσγειν, \* καὶ δμοίως ποιείν. \*Η χυπαρίσσου \* χαρκόν καὶ λιδανωτὸν ἴσον έκατέρου τρίδειν όμοῦ ἐν μύρω ροδίνω, ἐν εἰρίφ προστίθει. \* Ήν ξηρήναι δέη ρόον, καλαμίνθην εν οίνο μέλανι έψειν, καὶ ἐς δθόνιον βάπτοντα, ἐπιτιθέναι. Η ὑοσκυάμου τῶν φύλλων καὶ \* χώνειον άμα έψεῖν. "Ωσαύτως πράσα καὶ τ μαλάχην καὶ κηρὸν καὶ χηνός άλειφα μίζαι, είτα χλιερόν προστιθέναι πρός τὰ αἰδοία. Ἡ οίνον άχρητον εξύν βητίνη και σιδίω έφθω τρίδειν, και προστιθέναι όμοίως. <sup>4</sup>Η \*χνήχον ξὺν οίνω τρίδων προστίθει. <sup>4</sup>Η λωτοῦ \* τὸ πρίσμα δμοίως. \*Η 11 σχίνου φύλλα ή ρόον, μέλιτι χαθέφθφ, μίξας πρόσθες. 12 Ήν δὲ μὴ λήγη, σούσινον, ἡ βλίτον τὴν βοτάνην ὡς γλῶσσαν οῦσαν, έν είρίω ποιείν προσθετόν.

197. 'Pόου <sup>18</sup> δοπτος προσθετόν καὶ ἔγχυτον · ἢν γυναικὶ ὕδωρ ρέη ἐκ τῶν αἰδοίων, λαδών ρητένην ξηρὴν καὶ μυρίκης πέταλα καὶ λίνου καρπὸν τρῖψαι ἐν οἴνφ, καὶ μιζαι <sup>18</sup> ἐν ὄρνιθος στέατι, καὶ ἐγχέαι ἐς τὰ αἰδοῖα κλυστῆρι. 'Αλευρα <sup>18</sup> χηραμύδα ὡς καθαρώτατα, ἢ ἀμώλιον ἐν εἰρίῳ προστίθεσθαι πρὸς τὸν στόμαχον. ' 'Αλλο ἔγχυτον διμοίως ·

<sup>&#</sup>x27; Έψήσας θ. - καὶ οπ. Cθ. - ' κύπαιρον θ. - Ιριν D. - ἄνησον Κ. - ἄνισον CDHJ. - Ισον οπ. C. - ἐκάστω C. - λεῖον (addit εἰρίω al. manu H) βαλεῖν ἐς τὸ στόμα εἰσω vulg. - λεῖον (λίον θ) (addit ἐν θ) εἰρίω μάλιστα πρὸς τὸν στόμαχον εἰσω Cθ. -- ' καὶ οπ. Cθ. - χρη ρτο ποιεῖν Cθ. -- ' καρπὸς καὶ λιδανωτὸς C. - μύρω καὶ (καὶ οπ. C) προστιθέναι (προστίθει C) vulg. - μύρω ροδίνω ἐν εἰρίω προστίθει θ. -- <sup>‡</sup> ἢν ξ. δ. βόον οπ. ΚΙ. - ἔηρὰναι C. - δέξαντα Foes in ποι., Lind. - βάπτοντα θ. - Vογ. une locution semblable, ἐς εἰριον ἐμδέπτευθαι, p. 8θ6, l. 15. -- <sup>¢</sup> κόνιον C. - κώνιον θ. - έμα οπ. Cθ. -- <sup>γ</sup> μαλάχη θ. - εἰτα οπ. Cθ. -- χλιηρὸν C. - χλιαρὸν προστίθεσθαι θ. -- <sup>‡</sup> σὸν θ. - ὁμαδιχη οπ. Cθ. -- <sup>‡</sup> κνήκον θ. - κνίκον vulg. - σὸν vulg. - ξὸν Cθ. -- <sup>‡</sup> τὸ οπ. CDθ. - πρίσματα Cθ. -- ὡσσώτως Cθ. -- <sup>‡</sup> σχίνου L. - κατέρθω IJΚ. -- <sup>‡</sup> ἢ, al. manu ἢν F. - ἢν δὲ λυγίσωστν δνίδλητον (D, al. manu ἢν μὴ λήγη σούστων ἢ βλίττον) L. - ληγήσωστν (λυγήσωστν Η) δνύδλητον FGH (Κ, δνίδλητον). - λίγη θ. - σούσινον ἢ ὀνίδλητον Lind. - βλίτον θ. - βλῆτον vulg. - τὴν β. οπ. Cθ. -- πλεῖσαν (slc) pro γλώσσαν C. - οδσαν οπ. Cθ. -- ποιεῖν οπ. Cθ. -- <sup>‡</sup> ὑδετώδερς C. Codd. Vatic. ap. Foes. - βέει Ald. -- πέταλλα Κ. -- <sup>‡</sup> ἐν οπ. Cθ.

avec du miel, pessaire excellent. Ou bien, roses bouillies dans l'eau, broyées dans de l'huile de rose, roulées dans de la laine, et mises en pessaire. Ou bien, fleur de lotus, saire bouillir dans de l'eau, puis broyer dans de l'huile de rose, et appliquer, dans de la laine, contre l'orifice utérin. Ou bien, cypérus, iris, anis, de chaque partie égale, brovés dans de l'huile de rose, mettre dans de la laine, et introduire à l'interieur vers l'orifice utérin. Ou bien, seuilles de myrte noir, dans du vin blanc, mêler de l'écorce de pin, et faire de même. Ou bien, fruit du cyprès et encens, de chaque partie égale, piler ensemble, dans de l'huile de rose, et appliquer dans de la laine. S'il faut sécher un écoulement, faire bouillir la calaminthe (melissa altissima) dans du vin noir, y tremper un linge et pappliquer. Ou bien, faire cuire ensemble des feuilles de jusquiame et de la ciguë. De la même façon, mêler poirean, mauve, cire, graisse d'oie, puis appliquer tiède aux parties génitales. Ou bien, vin pur, résine, écorce de grenade bouillie, broyer et appliquer semblablement. Ou bien, carthame, piler avec du vin et appliquer. Ou bien, sciure de lotus semblablement. Ou bien, feuilles de lentisque ou de sumac, miel bien cuit, mêler, appliquer. Si le flux ne s'arrête pas, l'huile de lis, la bette, herbe qui est comme une langue, mettre dans de la laine et appliquer en pessaire.

197. (Formules d'infusions pour les parties génitales. Voy. ce que l'auteur entend par infusion, § 87.) Pessaire et infusion pour un flux d'eau : Si, chez une femme, de l'eau s'écoule des parties génitales, prendre de la résine sèche, des feuilles de myrice (tamarix Africana), de la graine de liu, piler dans du vin, mêler dans de la graisse de volaille, et infuser dans les parties génitales, à l'aide d'une seringue. Farine pure une

<sup>-</sup> έγγεον δι sine καὶ C (θ, δ'). - " χηραμίδα DFHIK, Linda ἀμύλεον DFG HIK.- ἀμύελον J.- ἀμ. οπ. C. - οίνω pro εἰρίω C. — " α. ἐγ. ὁ. οπ. L. Lind. - ρόου ὑδατώδεος ἔγχωτον pro α. ἔ. ὁ. C (θ, ὕδατος), - ἔγχ. όμ. οπ. D. - ὅμοιον J. - ὅταν θ. - πέταλλα Κ. - ἐνιέναι θ. - ἐγχέα: DQ'. - προσθεῖνα: pro κλ. ἐνείναι Vatic. Codd. ap. Foes.

δχόταν ύδωρ έχ τοῦ αἰδοίοι ρέη, μυρίχης πέταλα καὶ λιδανωτοῦ καρ πὸν ἐν χηνὸς στέατι τρίψας καὶ ρητίνην, ἐς τὰ αἰδοῖα κλυστῆρι ἐνεῖναι.

199. <sup>2</sup> Ήν ρόος αίματώδης, ἡ λευχὸς, ἡ όποῖος ἀν ἦ · θεῖον καὶ μανδραγόρου τὸ ἄχρητον ἀναλαδόντα εἰρίῳ προσθεῖναι, καὶ ὑπτίη εὐδέτω, καὶ ἀκίνητος μενέτω. <sup>2</sup>Η σίδια ξηρά τρίδειν ἐν οἴνφ <sup>3</sup> πραμνίω καὶ διδόναι πίνειν. <sup>2</sup>Ρόου λευχοῦ ποτόν · χισσοῦ λευχοῦ τὸ σπέρμα καὶ πίτυος <sup>4</sup>φλοιὸν ἐν οἴνφ αὐστηρῷ παρέχειν. <sup>2</sup>Η ἐλόφου χέρας καταχαῦσαι <sup>5</sup>μοῖραν, ὡμηλύσιος δὲ δύο μοίρας καὶ κεδρίδες πέντε, τρίδειν ἐν ὕδατι, καὶ πίνειν.

200. "Οταν πνίγηται \* ὑπὸ ὑστερέων · κάστορα καὶ κόνιζαν ἐν οἰνῷ χωρὶς καὶ ἐν ταὐτῷ πινέτω. <sup>7</sup> Ἡ ἀσφάλτου ὅσον τριώδολον, ἢ φώκης στέαρ ὅσον ὁὴ τῷ ἔακτύλῳ λαβεῖν. <sup>8</sup> Ῥίζης γλυκυσίδης ὅσον ἤμισυ πόσιος ἐν οἰνῷ εἰώδει διδόναι πίνειν. "Όταν \* δὲ πνίγωσι καὶ ὁμοῦ βήσση, σανδαράχης ὅσον ὁδολὸν καὶ θείου ἀπύρου ἱσον καὶ ἀμώγδαλα πικρὰ καθήραντα ξυμμίσγειν τρία ἢ τέσσαρα, καὶ διδόναι ἐν οἶνῷ εἰώδει. <sup>\*</sup>Ἡν δέ <sup>10</sup> γε προσίσχωσιν αὶ ὑστέραι, κριθὰς τρώψας λεῖα τοῦν τοῖσιν ἀχύροισι καὶ κέρας ἐλάφου, ἐλαίῷ δεύσας, ὑποθυμεήσθω. <sup>\*</sup>Όταν <sup>11</sup> δὲ ἀνω ἢ, καὶ θλίδηται καρδίη καὶ στόμαχος καὶ ὑπομένωσι, σμύρνην, ἢ ἡητίνην, ἢ νέτωπον, ἢ κάστορα, ἢ ὀπὸν σιλφίου πῖσαι.

 $^1$  Ospaneta toŭ htpou D (Q', intpoŭ). - hv und om. CO. - Gatódeog F. ύδατοειδέος θ. - άλγέει CKθ. - άγγου vulg. - λίνου θ. - καί om. θ. - κατακλάσαι C. - καλώς om. Co. - ' ην om. Co. - ην... όποτος αν η om. L. - Post αίμ. addit & Lind. - αν ή D. - αν ή om. vulg. - Ante θετον addit ποτον (sic) C. - θίον θ. - μανδραγόραν εν εκρήτω τρίδειν pro μ. τὸ ά. Foes in me Lind. - τω άπρήτω CB. - εἰρίον Cθ. - μενέτω om. Cθ. -— <sup>3</sup> πραμίω FGL φλοιός Co. - ποτόν pro παρέχειν Co. - υμοίραν HIO. - όμιλύσιος FGIL - ώμη λύσεως C. - εν ύδατι ερίδειν θ. - εν om. vulg. - ε από Cθ. - ύστερέων C .- botepar vulg. - xwpic er olve nai er to auto Co. - er post nai om. DFGHIJK. - πινέτω έκάτερον (έκ. om. Cθ) vulg. - - ? ἢ θ. - ἢ om. vulg. - δουν om. DFGK. - τριόδολον FGI, Ald., Frob. - ἢ om. θ. - δσον δὶ; (δὴ pro δὶ; D) τῷ vulg. - \* [ħ] & Lind. - ρίζην C. - ρίζαν θ. - γλυχυσίδος G. - γλυχισίδης [θ. — • δὲ om. Cθ. – σανδαράκης Cθ. – σανδαράχνης FGL. – 0. - 818. x. om. σανδράχνης J, Ald. - θίου θ. - καθάραντα J. - συμμ. vulg. - ξυμμ. DFGHUK Ald. - ξυμίσγειν C. - τέτταρα DFGHIJK. - 10 γε om. Co. - προέσχωσιν DF GHIJK. - upobit to. leiau J. - toihaga C. - liag 0. - où Jo. - toig DFIJK. άλεύροισι vulg.-άχύροισι θ, Foes in not., Lind.-άλάφου πέρας Co,- έλ. δεύchéramys (= 0<sup>litre</sup>,009), ou amidon, appliquer dans de la laine à l'orifice utérin. Autre infusion semblablement : quand de l'eau s'écoule des parties génitales, feuilles de myrice, fruit de l'arbre à encens, piler dans de la graisse d'oie avec de la résine, et injecter dans les parties génitales à l'aide d'une seringue.

198. (Cataplasme pour la douleur en cas d'écoulement especie.) Si, en raison d'un flux aqueux, le bas-ventre est douloureux, piler dans du miel la graine de lin, et en faire un bon cataplasme sur le bas-ventre.

199. (Recettes pour un flux rouge ou blanc.) Pour un flux

sanguinolent, ou blanc, ou quel qu'il soit : soufre et suc pur de mandragore, prendre dans de la laine et appliquer; la femme dormira sur le dos et restera immobile. Ou bien, écorces sèches de grenade, broyer dans du vin de Pramne, et donner à boire. Breuvage pour l'écoulement blanc : graine de lierre blanc, écorce de pin, donner à boire dans du vin astringent. Ou bien, corne de cerf brûlée une partie, farine d'orge crue deux parties, cinq baies de cédros, broyer dans l'eau et boire.

200. (Formules de brewages en cas de suffocation hystérique.) En cas de suffocation par la matrice : castoréum et conyra, boire séparément et énsemble dans du vin. Ou bien, asphalte trois oboles, ou graisse de phoque une pincée. Racine de pivoine une demi-potion, donner à boire dans du vin odorant. Quand la matrice cause de la suffocation et qu'il y a toux en même temps, sandaraque une obole, soufre qui n'a pas subi le feu autant, amandes amères nettoyées trois ou quatre, mêler, et donner dans du vin odorant. Si la matrice se fixe en un point, orge avec sa paille, corne de cerf, piler, mouiller avec de l'huile, et donner la fumigation. Quand elle est en haut, qu'elle presse le cœur et l'œsophage, et qu'elle demeure fixée, myrrhe ou résine, ou nétopon, ou castoréum, on suc de silphion, prendre en boisson.

**car, cm.** C. - δεύσασα θ. - θποθυμιήν C. -- 11 δε cm. Cθ. -- καρδίη Cθ. -- καφδία **vulg**. -- σμύρναν θ. -- **νέτοπον** G.

201. "Όταν 1 ύστέρη πνίγη, πνευμα οὶ σεύηται άλες άνω, καὶ βάρος έχη, και γνώμη καταπλήξ, αναυδίη, περίψυξις, \* πνεύμα προσπταϊον, όμματα άμαλδύνηται, την πεφαλήν ξυρήν ότι τάχιστε, καὶ ταινίη ἀποδιωθέειν, ὑπέρ όμφαλον δὲ εἰλέειν. διδόναι εδὲ καστόριον και κόνυζαν \*και πηγάνου δόωρ, κύμενον αιθεοπικόν, ραφάνου σπέρμα, θεΐον, σμύρνην · πρὸς δὲ τὰς ρίνας κὰ κάκοδμα, εὔοδμα ὸὲἰς τας δυτέρας - ήν δε ανέχηται, χόχχου το ενδον το λευχον μέλπι μίζας, αλείφειν την βίνα. <sup>3</sup>Η <sup>6</sup> σχίνον τριπτήν, ίνα δάκνηται. <sup>6</sup>Οταν 7 δε όδύνη έχη και πνίγηται, μαλάχης βίζαν, ή όξύμελι ή φλοιόν μαράθου και κρήθμον εν ύδατι δούναι πίνειν, άριστον δε έρυγγάνεπ και διανακαθίζειν · ή ελλεδόρφ πταρμόν ποιέειν, και προσίσχειν προς τάς βίνας. \*Ην 10 δὲ ὑπὸ τὰς φρένας δοχέωσιν ίζεσθαι, ἐξαπίνης άρωνος γίνεται, ύποχόνδρια σχληρά, καὶ πνίγεται, καὶ τοὺς όδόντας συερείδει, και ούχ υπακούει καλεομένη · δει ούν υποθυμιήν υπό τάς ρΐνας, είριον κατακαίων, άσφαλτον ές πῦρ ἐμδάλλων 11 καὶ καστόριον 12 και θείον 12 και πίσσαν. βουδώνας δέ και μηρούς μύρφ ένδοθεν εὐmogratath Xbiein. y gatebat tont 11 gayacatont tont heyanat men κράμδην μίξας έν οίνω εὐώδει πινέτω. 18 <sup>1</sup>Η σμύρνης τριώδολον, κορίανον όλίγον, ρητίνην, γλυχυσίδης ρίζαν, χύμινον αίθιοπικόν, τεύτε τρίψας εν οίνω λευκώ, \* και ύδατι ή μελικρήτω διέντα, πίνειν άκροχλίερον. 17 Βοηθέει δέ καὶ τὸ πευκέδανον, ἀριστολοχία, κρομμύου δά-

' Υστέρα vulg. - ὑστέρη Κ. - πνεύμα δὲ σέδηται (δ' ἐσέδηται DFGHLIK; δευσέδηται sic L; δὲ σεύηται  $\theta$ , Lind.) vulg. —  $^2$  πν.... περέψυξις om.  $C_0$ πρόσπαιον C. - προσπαΐον θ. - [καί] δμμ. Lind. - άμαλδύνεται vulg. - άμαλδύνηται θ. - την om. Co. - ξυράν θ. - ξηρήν C. - τάχος CDFGHIJKO, Ald. ταινίη om. θ. - ἀποδιωθείν vulg. - ἀποδιωθεί C. - ἀποδιωθέειν θ. - όμφ. (όμφαλού θ) δὲ (δὲ om. Lind.) εἰ δεῖ (οἰδεῖ DHJ; είδει C; εἰλέειν θ) vulg. <sup>3</sup> δε και (και om. CDHIJ6, Ald., Lind.) vulg. - κόνιζαν CI. -Co. - δίον δ. - σμύρνης G. - σμύρναν CJ. - δ' C. - ώς pro ές δ. -- \$ αν vulg. ην θ. - άν. (άνίσχηταιθ), καὶ (καὶ om. θ) κόχλου (κρόκου θ; κόκου J; κόκκου Foes in not., Lind.) vulg. - μέλ. δεύσας καὶ (δ. καὶ om. Co) μίξας vulg. - μίναν (sic) θ. — σχίνον Κ. - λεπτήν vulg. - τριπτήν θ. - Gal. Gl. : σχίνον, εὐ μόνον το θαμνώδες φυζόν, άλλα και είδος τι σκίλλης, εί μή άρα και κάσης σκίλλης τον βολβόν. - ήν (αν C; ίνα θ) δάκν. vulg. - 1 δε om. Ca. - όξομελε C. - μαράθρου D. - πριθμόν D. - πρηθμόν vulg. - πιείν θ. - \* δὲ om. C. ἀναπαθίζειν θ. — \* ἐλλέδορον (ἐλλεδόρω θ) καὶ (καὶ om. θ) πτ. vulg. — \* δ' Cθ. – τὰς om. Cθ. – Κεσθαι FK. – ξηρὰ pro σκλ. C. – συνερίδει Cθ. – σὰκ Λίd., Frob., Foes, Lind. - δετ ούν om. Co. - γούν J. - ύποθυμέτο C. - ύποψυμέν

201. (Autres détails sur la suffocation hystérique, et sur tout ce que l'auteur entend par déplacements de la matrice, qui va se fixer sur le cœur, le foie, les hypocondres, etc. Traitement.) Quand la matrice cause de la suffocation, le soufle se précipite impétueusement en haut, pesanteur, intelligence dans la stupeur, perte de la parole, refroidissement, respiration entrecoupée, œil obscurci : dans ce cas, raser la tête au plus vite, et repousser la matrice à l'aide d'un bandage qu'on roule au-dessus de l'ombilic; donner le castoreum, la conyza, Peau de rue, le cumin d'Éthiopie, la graine de raisort, le soufre, la myrrhe; faire des fumigations fétides sous les narines, aromatiques sous les parties génitales; si cela persiste, prendre le dedans, le blanc du grain de Cnide, mêler avec du miel et enduire les narines; ou bien, scille broyée, asin que cela cause un sentiment de morsure. Quand il y a douleur et suffocation, racine de mauve, ou oxymel, ou écorce de senouil, et crethmos (crithmum maritimum), donner à boire dans de l'eau; il est très-bon de provoquer des éructations et de se tenir sur son séant. Ou bien, provoquer l'éteranement avec l'ellébore, appliqué aux narines. Si la matrice paraît se fixer sons les phrènes (diaphragme), la femme perd anssitôt la voix, les hypocondres sont durs, elle étousse, les dents sont serrées, et elle n'entend pas quand on l'appelle. Il faut faire une fumigation sous les narines, brûlant de la laine, jetant dans le seu de l'asphalte, du castorcum, du sousre et de la poix; frotter les aines et les cuisses à l'intérieur avec un perfum de très-bonne odeur; ou bien, mêler des étoiles noires de mer et du chou, et donner à boire dans du vin

6.- and dop. L. Lind. - èς om. (F, restit. al. manu) J. - èς πύρ repetitur C. " nel oen. Co. - " nel om. Co. - blov o. - " nel om. Co. rious valg. - balassious Co. - rous om. C. - ev oi. euch. Co. - eu. oi. sine ev valg. - 4 h om. C. - ως τριώδολον θ. - τριόδολον F, Ald., Frob. - χόριον C. xegiaves θ. - πορύανον FG, Ald., Frob. - ή πορ. J. - καὶ om. θ. - πιεῖν 6.-Post z. addunt θερμαίνοντα Co.-άπροχ):πρόν θ. - άπροχλίηρον CJ. - " Bentet vulg. - βοηθέτι θ. - καὶ τὸ om. C. - καὶ om. θ. - πουκεδανόν vulg. - πευπέδανου D. - ἀκροχλίηρου CJ. - ἀκροχλίαρου θ. -διδόναι Cθ.

κρυον, πάνακες, εν οίνων ή υδατι, ακροχλίερον διδόμενον. Υστέρας 4 ές γώρην άγει, του κρότωνος ρίζα πινομένη, η κύμινον αθθοπικόν, ή σελινον, ή μαράθρου σπέρμα και άννήσου, πέπερι ή σμύρνα, καί όπος μήχωνος πινόμενος. Ήν ή \* καρδίη πνίγηται ύπο δστέρης, άνα-Oliberat, nat areijas exet nat aobjus. Sei vor napadr vije afren nat Yhuxusions ev olve miver, h abporover, xal maraxes, axal appeared κόν, ή πήγανον, \* ή δπνωτικόν μηκώνιον. \* Πάλιν σου el διμοίας Exet, pedardier telbeir detor, and pedite deven, nat noticer des βάλανον, και πρός τῷ πτερῷ προστιθέναι ή φιλίστιον όμοίως προσ-Tiber . I Thyspron & grainship drifte total et Landin mer σμύρνην σμικρήν ξυμμίσγειν. 7 "Ην ές την δοφύν αι δοτέραι καταστηρίξωσι, μή ψαύη δέ τῆς κεφαλῆς ή πνίξ, ἐσθιέτω πουλύποδας έφθοὺς, καὶ οἶνον πινέτω μέλανα εὐώδεα ἄκρητον τος πλείστου. "Όταν "δέ ώς πρός τὰ σπλάγχνα τραπείσαι πνίγωστι, οἶνον πέδρινου και κύμινου αίθιοπικόυ πινέτω, και θερμώ λουέσθω, και πυριήσθω zà simbles.

202. \*Ην άνεμωθώσιν αι όστέραι, \*ήδύσματα πάντα [å] ἐς τὸ μόρον ἐμδάλλεται, καὶ δάφνη, καὶ μυρσίνη, καὶ ἐλελίσφακος, κέδρου τε πρίσματα καὶ κυπαρίσσου \* ταῦτα κόψαι καὶ κατασήσαι λεία, καὶ ἐπ' οἶνον εὐοδμον ἐπιπάσσειν, καὶ ἐπιγέαι δόδινον ἐλαιον.

203. "Oran " de meraningleson ediberto el bortou, a peter for

' Έσχάρην pro ές χ. Κ.-μαράθου CHIJe.- άνδεου DHJ.- άνωσον (ξ. ω άννησον ή πέπ. θ. - ή όπος CO. - 2 καρδίη CDO. - καρδία valg. - πνέγγους CDFGHIJKe, Lind. - mviyerat vulg. - dvath. om. (D, al manu nat thiferen) FGHIJK. - xat bliberat L, Lind. - avapliberat C, Ald. - avapliberat uvelpa η ύγρον και ην πλεύμονα έχη και δοθμα τον παρκόν 0.- και οπ. 🔾 - έχη DGHIJK. - Set om. C. - ayvng FGIJK. -- 3 h pro xal 8. - 4 h cm. C. \* ήν πνιγμός έχηται ύπο δστερών pro πάλιν.... έχει C (θ, από δστερέων). Mer 6. - " neil om. 6. - ποιών vulg. - ποιείν J. - οίον βάλ. ποιέειν θ. - πρός om. θ. - τό pro τῷ. J. - τιλέφιον FG. - τηλέφειον J. - τρύχινον valg. - τρυχίον θ, Foes in not., Lind. - τρύχνιον FGHIKL. - στρύγχνιον (sic) J. - σμέρνασ 6. - mxphy vulg. - op. JK. - oupp. J. - 1 hy at vor. & thy dopen J. - xxx θ. - πουλ, DFHUK, - πολ. vulg. - έρθοὺς ὀπτοὺς θ. - εὐώδεκ penit pest οἶνον C. - củ đờn vulg. - củ đề ca 0. - ác can. Cô. -- 18' 0. - xal elver (xéptrer Po in not., Lind.) alt. vulg.- levetes t.- xal em. t.- xupuástes vulg.- u piaque 8. - mupia C. - muprison D. - re pro rà J. - Gal. Gi. : xal et decipasa, \$86spasa. - J'ajeute [&]; comp. p. 398, l. 14, et 404, l. 20.- pièpes B. - mupton CDFGIK, Ald. - muppion J. - nel nespou up. nel púlla unungioedorant. Ou bien, myrrhe trois oboles, un peu de coriandre, résine, racine de pivoine, cumin d'Éthiopie, piler dans du vin blanc, mouiller avec de l'eau ou de l'hydromel, et boire légèrement tiède. On a aussi un secours dans le peucédanum, Paristoloche, la larme de poireau, le panaces (echinophora tenufolia), donnés légèrement tièdes dans le vin ou l'eau. Bon pour ramener la matrice à sa place, racine de ricin en boisson, cumin d'Éthiopie, ache, graine de fenouil et d'anis, poivre, myrrhe, suc de pavot en boisson. Si le cœur est suffoqué par la matrice, il est pressé, la respiration est difficile et fréquente. Il faut boire dans du vin la graine de vitex et de pivoine, ou l'aurone, ou le panaces (echinophora tenuifolia), la gomme ammoniaque, la rue, le suc du pavot somnifère. De rechef, si la femme se trouve dans le même état, broyer de la nielle, la mouiller avec du miel, en faire comme un gland, et appliquer avec la plume. Ou le philistion (galium aparine), appliquer de même. Ou le mélinet, ou les feuilles d'anémone, piler, mettre dans un chisson, et mêler un peu de myrrhe. Si la matrice se fixe aux lombes, sans que l'étoussement touche la tête, la semme mangera des poulpes bouillis, et boira du vin noir, odorant, pur, en aussi grande quantité que possible. Quand, tournée sur les viscères, la matrice cause de la suffocation, boire du vin de cédros et du cumin d'Éthiopie, se laver à l'eau chaude, et prendre des fumigations aromatiques. 202. (Matrice remplie de vent. Remede.) Si la matrice se

remplit de vent, tous les aromates qu'on met dans le parfum, plus laurier, myrte, sauge, sciure de cédros et de cyprès; piler le tout, passer par un tamis fin, en saupoudrer du vin odorant, et verser de l'huile de rose.

203. (Autre série de formules pour les cas où la matrice

σου θ. - τὰ pro τε J. - λία θ. - εὐώδεα θ. - εὕοσμον J. - το δὲ om. - μετακιντθώσιν (sic) καὶ θλίδωσιν C. - θλιδώσιν J. - σὖν JΚθ. - τοῖς vulg. - τῆσι C. κηρυβίοισι J. - κυριδίοισι Κ. - πρόμελλον θ. - πρόγε μάλλον (D, al. man: πρόμελλον sic) FGHIJKL. - πρόσδελλε Foes in not., Lind. - καὶ (καὶ om. vulg.) ἐλ. Cô. - ὑποθυμία θ. - ἐπιθυμιῆν (Ď, cmend. al. manu).

τοῖσι χυρηδίοισι καὶ πρόμαλον καὶ ἐλάφου κέρας οίνφι δεύσας, ὑποθυμιτην. 10 Οταν προσιστάμεναι πνίγωσιν, ελλύχνιον ανάψαι καλ άποobisat bud the hivat, de hiproc nat albahde eloin . nat zuison nat καστόριον και πευκέδανον και σμύρναν διείς μύρφ, εἰρίφ ἀναδέσασα, προστιθέσθω πίνειν δε ρητίνην έλαιω διέντα. Ήν πνίγωσι λίην, οιοδόναι ποτόν χελώνης παραθαλασσίης δσον τριώδολον τρίψας εν οίνοι λευχώ, κοτύλην κυάθοις πίνειν • ή λύχνον, έπιχέας δουν έλαιον, άψαι τον λύχνον, και εάν αποσδεσθή, πρός τας ρίνας πρόσαλε. 2 μ βορροδολ φε ορασοξεατατολ οίποισε. μ εξδιολ «κατακαπαπε. y gadayton cyllon thinat en olim yenny minetim. y genathon inγχην και καστορίου εν οίνω λευκώ δὸς πιείν, και λούσον. "Ην ελ βήσση, σανδαράχης δδολόν, θείου δύο δδολούς απύρου, αμύγδαλα πικρά ἀποκαθήρας, και καστορίου δδολόν μίσγειν ξύν οίνο εὐοόδει, καὶ πίνειν δίδου. "Ην δὲ "πνίγωσιν αι δστέραι, καὶ τῆς καρδίης ψαώση το πνίγια, και μεμύκη το στόμα, όξος θερμον δίδου βοφείν πασσαλίσκο ή κερκίδι διάνοιγε, ή οίνον όμοίως άνοδμον και ξύν όξυμέλιτι. Ήν Αίην δὲ πνίγωσι, καὶ ἄφωνος ή, κρόμμου ἐν οίνω χλιερώ τρίψας, ένστάζειν ές τὰς ρίνας, και ἀνεγείρειν. "Ην δὶ "άχρις ήπατος ανίωσι, καὶ πνίγηται, άφωνος γίνεται, καὶ οὐδέν δρξ, καὶ τοὺς όδόν-

' Oταν [δί] Lind. - ελλίχνιον FI, Ald., Frob. - ελαύχνιον (sic) δήκει 6. -[ως] λιγνύς Cornar. et Foes in translationibus suis, Lind. - ως om. vulg. λυχνις καὶ αιθολος (sic) 0. - αἰθαλόεις C. - εἰσὶ D (H, al manu εἴσεισι). - εἴσsion (slo. om. C) vulg. - Je pense que sion est la vraie leçon (pour slois), et Justifie ώς. — σμύρναν pro πίσσαν, et πίσσαν pro σμύρναν K. – πευικ δανον θ. - πευκεδανόν vulg. - ερίνφ vulg. - ειρίνω J. - ήρίνω C. - ειρίω θ, Foes in not., Lind. - àvadevousur valg. - Si on prend sipie, qui paraît la vraie leçon, il saut lire evadingaga. - niverv.... διέντα om. L. -- 3 818. om. C.ποτόν ή (ή om. θ; τής pro ή Lind.) χ. vulg. - κοτύλης DH. - κοτύλη κυάθοις πίνειν θ. - κοτύλην ή κυάθους τρείς πίνειν vulg. - 4 ή κάθρον (κάδρινον Foes in not.) είς (ές CDFHJK) λύχνον ἐπιχέας άψαι τὸν λύχνον, καὶ ἐάν ἀποσδ. rulg. - λύχνον (sine ħ) ἐπιχέας δσον ἔλαιον, ἄψαι τὸν λύχνον, ἀν ἀποσδή δ. - - ή om. CDGHIJK. - « κατακαύσας ύπο τὰς ρίνας ὑποθυμιἢν τῆς γυναιαδ; (τῆ; γ. om. DFGHIJKL, Lind.) (ὑπὸ τ. β. ὑ. τ. γ. om. θ) vulg. — 7 καὶ λόγχην pro κόγχην C. — \* δὲ μή (καὶ pro μή Cornar., Foes la not.; μὰ om. Co) β. vulg. - σανδαράκης CDFGHIJKo, Ald. - θίου όδ. δύο θ. - άποκα θάρας J .- σύν vulg. - ξύν C, Lind. - πιείν θ. - \* πνιγώσιν Jθ. - μήτραι Cθ. - καρδίας valg. - καρδίης CDH0. - πνεύμα pro πν. J. - μεμύη, al. manu μεμύχη D. - βορήν G. - πασσάλω θ. - άνοιγε vulg. - διάνοιγε θ. - άνοίγων [τὸ στόμα], και οίνον Lind. - και (μή pro και J; ή Co) οίνον vulg. - ξύν C, Lind.

presse, se fixe, etc., suivant les théories de l'auteur, et qui sont souvent des cas mal déterminés ou d'hystérie, ou de véritable déplacement.) Quand, déplacée, la matrice cause de la pression, prendre orge avec le son, promalon, corne de cerf, mouiller avec du vin, et employer en fumigation. Quand la matrice, se fixant, cause de la suffocation, allumer une lampe, l'éteindre sous les narines, afin que la fumée et la suie entrent dedans; prendre poix, castoréum, peucédanum, myrrhe, mouiller avec du parfum, attacher avec de la laine, et appliquer en pessaire; boire de la résine dissoute dans de l'huile. Si la matrice cause une forte suffocation, prendre trois oboles de tortue marine, les écraser dans du vin blanc, en boire une cotyle par cyathes. Ou prendre une lampe, y verser un peu d'huile, l'allumer, et, quand elle est étainte, l'approcher des narines; ou semblablement, de la bourbe aussi fétide que possible; ou brûler de la laine; ou boire un peu d'asphalte broyé dans du vin blane; ou boire une conque (=01000,023) d'érysimon et de castoréum dans du vin blanc, et prendre un bain. S'il y a toux, sandaraque une obole, soufre qui n'a pas senti le seu deux oboles, amandes amères nettoyées, castoréum une obole, méler avec du vin odorant, et donner à boire. Si la matrice cause de la suffocation, que l'étoussement porte sur le cour, et que la bouche soit fermée, donnez à boire du vinaigre chaud, ouvrant la bouche avec un petit levier ou une navette; ou bien encore du vin sans odeur, avec de l'oxymel. Si la matrice cause une grande suffocation et que la voix soit perdue, piler un poireau dans du vin tiède, instiller dans les narines et éveiller. Si la matrice remonte jusqu'au soie et suffoque, la semme perd la voix, ne voit rien, a les

<sup>-</sup>σύν ταίχ. - όξειμελι (sic) 0. -- \* δὲ λίην CD0, Lind. - λίαν J. - πνεγώσι 0-, πνέγηται CDFGHIK. - χλιαρώ J0. - χλιαρώ C, Lind. - εἰς J. -- " άχρι C0. - πνέγεται ταίχ. - πνέγεται ταίχ. - πνεινά 0. - οὐχ ὑπαικούει ταίχ. - σύζὲν ἀπούει 0. - τῆσι χερσὶ (τῆ σῆ χειρὶ L, Lind.) χρίειν (σίειν 0) ταίχ. - χλιαρὸν CJ, Lind. - χλιαρὸν 0. - πεολύοι ταίχ. - πεολύη J, Lind. - βαίξη ταίχ. - βαίζει CDFHIE0, Lind.

THE GUNEPHIOEI, MET ENAMEN YIVETHI, MAI OUBER POONEER, MET EVERYSE πυκνά, και ούδεν άκούει ταύτην ύπο τά υποχένδρια λαθών τῆσι χεροί σείειν θαμινέχις, και τους δόδντας διαγαγών πασσάλφ, οίνου άχρητον χλιερον δγχέειν, ήν μή τι χωλύη, και αυτίκα βαίζει ώς τοmallé. 14Hv dynémous es rous pousières nel épetômos, elyès emράθους και λαγωού τρίχας, ελαίφ φώκης δεύσας, δικοθυμία. ή πο 2 χυτισοῦ του χαρπου ή τὰ φύλλα αδαίνειν, ή του φλοιου καὶ δρυός σύλλα και όητίνην μίξας, έλαιω δεύειν, και δποθυμιήν. 3 4Η φώτης τής πιτύης το δέρμα κόψας λεΐου, και σπόγγου και βρύα λεΐα μίσγειν τῷ ελειώρ τῆς φώκης, καὶ ὑποθυμιῆν. Αἰγὸς ὁ σκυράθους, καὶ φώκης πλούμονα, και κέδρου πρίσματα δποθυμιήν. Η βολδετον, ξ περάτων ξύσματα βολς και δισφαλτον, ή ακάνδης αίγυπτίης καρκίκ \* και κόδρου πρίσματα, και μυρσίνης φύλλα ξηρά, μύρο μαλθακή ratire devises, brodukin . apolikare of antire is up hindre ingeryrus. H ylyapta xódas Alaa, xal xedplar xal byriny meruby bush ulfac, ydunet todis devices, brodumiju. Hupiferes de drivere βάλβίτου πεκομμένου και δξεος ήμισυ, και δροδίου θαλάσσης ή ξθαtoe buolose supla the fives. \* mupifiv of flyppine, met odnion misty american of, net poquery didonal adapter net are the other the parebuil nexuel faces nataussel. snut echiterups 25 gasabiga uny έρεδίνθους, δύο τρίψας σταφίδος της άριστης, έπιχέας χέσα, έψο; France draying made the allpine belten, and the betepathy where, nal to hornor chehioperson, nat hivou ontopies, " nel chorror bedom

<sup>&</sup>quot;Ήν Κθ. - ἐἀν τυίχ. - ἐγχέωνται (D, al. manu), Ald., Frob., Lind. - ἐγκαίωνται Cθ. - αιρεδωστν (sic) θ. - πυράθους FGIJ. - λαγώας θ. - φείκίω C. - ἐ κιτισσοῦ D. - κιτισσοῦ H. - κυτίσου C. - κίσου θ. - ἀναίρειν L. - καθισου θ. - ἀναίρειν L. - καθισου θ. - ἀ τοθς ομι. J. - ὑκοθυμιὰν θ. - ἀ τοθς (τοθς ομι. θ) σκ. (πυράθους CFGIJ, Ald.) τυίχ. - πνεύμονα τυίχ. - πλεύμονος θ. - πνεύμονος CFGIJ, Ald.) τυίχ. - πνεύμονα τυίχ. - πλεύμονος θ. - πνεύμονος CFGIK, Ald. - πνεύμονας J. - πρίσματα (addit ύποθυμιῆν Lind.), ὑποθυμιῆν (ὑποθυμιᾶν θ) ἐὰ (ἐὰ ομι. θ) καὶ (καὶ ομι. C; ἢ pro καὶ θ) βόλδ. (βόλιτον θ; βόλισητον FGHiK) τυίχ. - α κ. π. ομι. J. - ὑποθυμιᾶν θ. - σύχνα δὲ C (θ, δ). - μῦρον D. - α λία θ. - καθρίδας θ. - ὑποθυμιᾶν θ. - σύχνα δὲ C (θ, δ). - Φ; ἀπ. ομι. FGHIKL. - βολίτου Cθ. - κεκαυμένου ταίχ. - κακομμένου Εθ, Foes in not. - πυριᾶν θ. - α πυριᾶν Cθ. - τάχιον pro φάκιον θ. - ποιείν μπο πετίν CJ. - πεμέειν (sic) I. - ἐπεμέειν Κ. - δὲ ομι. C. - ἔυρεῖν θ. - ἐπὶ ρεο Ετι θ. - κατάποτος Cθ. - κατάποτον τυίχ. - α καὶ ομι. Ε. - ἐσταφεθος θ. - χθε θ. - κατάποτος Cθ. - κατάποτον τυίχ. - α καὶ ομι. Ε. - ἐσταφεθος θ. - χθε

dents serrées, devient rigide, ne comprend rien, respire fréquemment, n'entend pas. En ce cas, la prendre sous les hypocondres avec les mains, et la secouer fréquemment, écarter les dents avec un petit levier, et verser du vin pur tiède, si rien ne s'y oppose; et généralement le mieux se manifeste aussitôt. Si la matrice pèse sur les aines et s'y fixe, prendre des crottes de chèvre et du poil de lièvre, mouiller avec de l'huile de phoque. et administrer en fumigation. Ou bien, sécher la graine de cytise, ou les feuilles, ou l'écorce et les feuilles du chêne, mêler de la résine, mouiller avec de l'huile, et employer en fumigation. Ou bien, peau de la présure du phoque, la broyer, y mêler éponge, algue, huile de phoque, et employer en fumigation. Crottes de chèvre, poumon de phoque, sciure de cédros, employer en fumigation. Ou bien, bouse de yache, ou raclure de cornes de bœuf et asphalte, ou fruit de l'épine d'Égypte (acacia) et sciure de cédros, et seuilles sèches de myrte, pétrir tout cela avec du parfum mou, et employer en fumigation; jeter beaucoup d'aromates dans le parfum. Ou bien, pepins de raisin, bien broyer, mêler de la résine de cédros et de la résine de pin, mouiller avec du vin doux cuit, et employer en fumigation. Fumigations pour ramener la matrice : bouse de vache pulvérisée et vinaigre, de chaque une demie, farine d'ers, dans de l'eau de mer ou de l'eau simple, faire une fumigation semblable; la fumigation sera douce. La femme boira de l'eau de lentilles, revomira, prendra en potage de la farine et, par dessus, du vin. Le lendemain, le grain de Cnide sera pris en bol; et aussi la préparation diurétique ainsi composée : raisins secs et pois chiches (deux parties de raisins secs les meilleurs), broyez, versez un conge d'eau (= 31470, 24), faites bouillir, décantez, exposez au serein, et faites boire le lendemain. Du reste, sauge, graine de lin, farine d'orge, donner deux fois le jour dans du vin coupé, à la dose de quatre co-

valg. - γόσα θ, Lind. - έθρέην C. - λινούσπερμα θ. - \* καλ οπα. θ. - Anto δίς addit καλ C. - έπ' θ.

δίς τῆς ἡμέρης ἐν οἴνω πεκρημένω, κοτύλας τέσσαρας. Ἐλαίου <sup>1</sup> ἡμεκοτύλιον, ἀκτῆς φύλλα χεῖρα πλέην, ταῦτα ἔψεῖν, καὶ πυρίην θερμῶ, 
ἢ ὀστράκοισι θερμοῖσιν, ἐπὶ δίφρου καθέζεσθαι, ἀμφικαλύπτειν δὶ 
εἴμασιν. <sup>1</sup>Η τῆς ἀκτῆς <sup>2</sup> φύλλα ξὸν μυρσίνη ἑψεῖν, καὶ κριθέων ἄχυρα 
εἰμασιν. <sup>3</sup>Η τῆς ἀκτῆς <sup>3</sup> φύλλα ξὸν μυρσίνη ἐψεῖν, καὶ κριθέων ἄχυρα 
κεράσας καὶ ἀναμίξας, ἀναζέσας σφόδρα, ἐς κύστιν ἐγχέαι: <sup>3</sup> ἢ τῆς 
πίτυος τὸν φλοιὸν καὶ τῆς ροιῆς τὰ φύλλα ἐμδαλλειν ἐς ὕδωρ, ἀφεψεῖν 
ἔλαιον ἐπιχέαντα <sup>3</sup> ἡ λωτοῦ πρίσματα καὶ κυπαρίσσου, ὕδωρ ἐπιχέας 
καὶ ἔλαιον, <sup>8</sup> ἔψε εὖ μάλα, καὶ πυρία ξὸν ἀρώμασι· μύρον <sup>6</sup>δὶ ἐγχέειν, 
καὶ ἔλαιον, <sup>8</sup> ἔψε καὶ μάλα, καὶ πυρία ξὸν ἀρώμασι· μύρον <sup>6</sup>δὶ ἐγχέειν, 
καὶ ἔλαιον, <sup>8</sup> ἔψε καὶ μάλα, καὶ πυρία ξὸν ἀρώμασι· μύρον <sup>6</sup>δὶ ἐγχέειν, 
καὶ ἔλαιον, <sup>8</sup> ἔψε καὶ μάλα, καὶ πυρία ξὸν ἀρώμασι· μύρον <sup>6</sup>δὶ ἐγχέειν, 
καὶ ἔλαιον, <sup>8</sup> ἔψε καὶ μάλα, καὶ πυρία ξὸν ἀρώμασι· 
βικον <sup>1</sup> ἡμερον <sup>1</sup> ἡμ

204. ⁴Ην δὲ προίσχωστν Ἦξω, τὰ δὲ νεῦρα τὰ καλεόμενα ὅσχοι χαλᾶται, μύρτα, λωτοῦ πρίσματα, βάτου καὶ ἐλαίης φύλλα ἄμα ἔψειν, καὶ πυριῆν ἀκροχλιάρως ' ἢ οἶνω μετὰ τουτίων 'καὶ κακωσότον, δμοίως 'περιχρίειν δὲ τῷ λεικῷ τοῦ ἀοῦ τὰ ἔξω 'ὅταν δὲ ψώχυνται καὶ πελιδναὶ ἔωσιν, ὅδατι θερμῷ.

205. <sup>9</sup> Μαλθακτήρια ὑστέρης · ὅτος στέαρ, ἀιῶν λέκτθος, μελε, 
ἔλαιον ρόδινον, τούτοιστα ἀναφυρήσας ἀλητα, παραχλιαίνεια ἐν παρὶ
μαλθακῷ, τὸ ἀποσταζόμενον ἐς εἴριον ἀναμαλάσσετα, καὶ προστεθέναι · ἢ ¹⁰ στέαρ ἡδυντὸν τὸ ἐρυθρὸν, χηνὸς ἄλειφα, ρόδινον ἔλαιον,
ξυντήξας καὶ ἐς εἴριον ἀναφυρήσας, προσθεῖναι · ¹¹ χηνὸς ἄλειφα ἢ

<sup>&</sup>quot;Ημισυ ποτύλιον J. - ήμιπότυλον C. - πλείαν vulg. - πλείαν Ald., Froh. -πλέην θ. - πυριάν θερμόν θ. - καθίζεσθαι θ. -δ' θ. - 2 τὰ (τὰ om. θ) φύλλα vulg. - σὺν vulg. - ξὺν C, Lind. - xαὶ x. č. i. om. (D, restit. al. manu cum άχερα) FGHIJK. - χριθών vulg. - χριθέων θ. - Post έψειν addit πυριάν θ.xai om. 0. - hy olá té toti vulg. - el olá te eln 0. - h otoc 0. - El. om. J.dvaζέσαι CDFGJ0, Ald. - xal ές x. J. - 3 η C0. - xal vulg. - πιτύης vulg. πίτυος D0. - εἰς C. - 4 δ' θ. - δ' om. vulg. - εἰς CK. - 4 εψέ θ. - σύν vulg. -- 6 δε θ. - δε om. vulg. - έγχετν θ. - κηπίδα Cθ, Lind. - φλοιοῦ ξùv CD, Lind. vulg. - φλοιόν DHθ. - πύρρινα FGHIK. - σύν θ. - 7 Εξω τὰ (addit δὲ θ) νεύρα καὶ (καὶ om. Cθ) τὰ καλ. οίχοι (δχοι CFGlKθ, Ald.; δσχοι DHJ; δσχη Foes in not.; δσχεα Lind.) χαλώνται (χαλάται C8) vulg. - La leçon a été controversée (voy. Schneider, Suppl. Dict. v. ὀσχίφ). Comparez le pass p. 346, l. 3. – βάτον θ. – καὶ οm. Cθ. – άμα οm. Cθ. – πυριᾶν θ. – ἀκροχλίηρον G. – ἀποχλιαρὸν θ. —  $^8$  καὶ τῶν κακ. θ. – δὲ ἀιῶν λευκῶ τὰ (G, ἀιοῦ) DHIK. - δταν δε (δε om. vulg.) θ. - ψύχηται καὶ πελιδνά vulg. - ψύχωνται καὶ πελιοναί θ. - πολλώ pro θερμφ DUKQ'. Lind. - " μ. ύ. om. L. - μαλθακτάριον  $\mathbf{DQ'}$ . – diov  $\mathbf{FGJ}$ . – voc 0. – lémbos  $\mathbf{H}$ . – límbos  $\mathbf{C}$ . – toutéois vulg. – toútoisin

tyles. Huile demi-cotyle, seuilles de sureau une pleine main, saire bouillir et employer chaud en somentation, ou des vases en terre chauds; la semme s'assied sur un siège et s'enveloppe de couvertures. Ou bien, seuilles de sureau, myrte, saire bouillir; paille d'orge, saire bouillir; et, si la semme peut le supporter, vinaigre, huile, miel, eau, mêler tout cela en bonnes proportions, saire bouillir sortement, et mettre dans une vessie. Ou bien, écorce de pin, seuilles de grenadier, jeter dans de l'eau, saire bien bouillir; et jeter aussi dans l'eau de la paille d'orge, ajouter de l'huile, et saire bouillir. Ou bien, sciure de lotus et de cyprès, verser de l'eau et de l'huile, saire bien bouillir, et administrer la sumigation avec les aromates, versant du parsum, ajoutant la noix de galle, l'écorce de rhamnus, et de la sarine de blé.

204. (Pour les chutes de matrice.) Si la matrice saille au dehors, et que les ners appelés rameaux (ligaments larges) soient relâchés, baies de myrte, sciure de lotus, seuilles de ronce et d'olivier, saire bouillir ensemble, et employer, légèrement tiède, en somentation. Ou bien, ces substances et les substances sétides, dans du vin, employées semblablement; oindre les parties extérieures avec du blanc d'œuf; quand la matrice se resroidit et devient livide, somenter avec de l'eau chaude.

205. (Pessaires émollients. Sous ce titre, l'auteur entend aussi des pessaires qui mondissent et évacuent dissérentes humeurs.) Émollients utérins : graisse de mouton, jaune d'œus, miel, huile de rose, pétrir de la farine avec tout cela, faire chausser à un seu doux, recevoir sur de la laine ce qui dégoutte, et appliquer en pessaire. Ou bien, graisse rouge pré-

<sup>8. –</sup> παραχλίαινε πυρί θ. – ἀναμάσσειν Κ. — » στέαρ διος (δ. οπ. θ) ήδὺ, νιτρὸν (ηδύντον sie pro ήδὺ, νίτρον θ) (addunt τὸ Cθ) έρ. ἢ (ἢ οπ. θ) χ. άλ. (ἄλερα θ) vulg. – ρόδινον.... άλειρα οπ. (D, restit. al. manu) Κ. – καὶ οπ. θ. – εἰς D. – προστιθέναι θ. — " ἢ χηνος αλιρα (sie) θ. – ἀλειραρ D. – ἢ οπ. θ. – μήλιον Cθ. – νέτοπον FG. – ἀναμίξας L, Lind. – ράκια DHΚ. – ἐγκατιλλείν FGiK. – ἐγκατιλλείν DH. – ἐγκατατιλλείν (sie) J. – ἐγκατατίλλειν Cθ. – ἐγκατιλείν Q'. – ἐγκατίλλειν τυlg. – Υογ. κατατίλας, Nat. de la F., p. 366. l. 4. – χλιπρὰ C. – χλιαρὰ:... προστιθέσθω οπ. (DH, restit. al. manu) FGIJKL.

μήλειου στέπρ, κηρου λευκου, νέτωπου, βόδινου έλαιου, ώς άριστα ταθτα άναμίξ σοιέειν, και βάκεα έγκατατίλλειν λεπτά, και αθτίκα γόπακητελί προακιθεαθρο Χγιαδά πρός το ατόνια. Η εγφάσοι ππεγορ και στέαρ τήξαι εν βοδίνω ελαίω, Ιάναφορύξασα εξριον μαλθακόν, προστιθέσθω. Μαλθακά προσθετά, 2 δδωρ άγει και μύξας και δέρμετα, καὶ οὸγ ελκοῖ \* σμύρναν ὡς ἀρίστην, καὶ άλὸς γόνδρον καὶ wieran fourthe, weibere bein unt relevat. "Erepor mporterie" δελέψας κόκκους τριήκοντα, το Ινδικόν, θ καλέουση οι Πέρσαι πέπερι, και εν τουτέφ ένι στρογγύλον, δ καλέουσι μυρτίδανον, ξυν γάyenne Annaire of prog ablesia nas treyins girenas. questa esbroa bayθακόν \*καὶ καθαρόν ἀναφυρήσας, περί πτερόν περιελίξας προσθείναι, nat the fletone the. He of landerston books workers, aproper at THE REPERTIONS AGON TOLTHUDOLOW, Nat stores maybaxon nadapor 4 ημίρουπον. \* Άγει εξ ύστερέων καὶ τὸ στόμα μαλθάσσει • νέρκισσος, χύμινον, σμύρνα, λιδανωτός, άψινθίον, χύπτιρος, αὐτὰ τεῦτα χαθ' έωυτά και ξύν βοδίνω ή λευκώ έλαιω, προσθέσθω δέ λουσαμένη. \*Ίχωρα βφαιμον δυνάμενον άγειν · ξύν τοίσδεσι μίσγειν σμάρναν, Exec, xopiron, youth taupelyn, pieri, en elplo apostidence and auπιρου φιγγα ήδεγφιαίτερος εν οινώ. Η ομόν αιγώρο σορώ πιαλειν και βάλανον ποιήσαντα προσθείναι το δ' αύτο δρά ή λεική βίζε Bbi uebirt, xal uereneira poleiv bodlow. evepret de xal anopolis

¹ Άναφορίσσειν (sic) C. - ἀναφωρήξασα Ald. - Post ἀναφ. addit & H. -<sup>2</sup> [a] üdeep Lind. - ayovta DQ'. - Electai C. - niggy C. - Post nig. addit Φς 0.-λία 0.-xal τι0. cm. C0. -- 5 frapov προσθετόν cm. DFGL. -προσopròv om. J.- nai rèv ivêntès C.- è om. 0. - nateueu vulg. - neléques GI, Ald., Frob., Lind. - τούτω δ' ένι θ. - καλούσι vulg. - καλέουσι θ. - Gel. Gl.: μυρτίδανον, οι πλείστοι μέν το πέπερι, Διοσπουρίδης δε δ Άναζαρδεύς έν τῷ πρώτφ περί Ολης ἐπίφυσιν ἀνώμαλον καὶ ὀχθώδη περί τὸ τῆς μυρύ-ANC ADEMADA. Q AS MAJA JERONDERAIC 200 NACHEGO OCCORE GADINECES EN 200 CON του, δπερ αὐτός φησιν ύπὸ ἐτέρων ἀνομάσθαι πέπερι. - γυναικείφ οπ. Ch. -Post τρ. addunt γυναικός Cθ. - διείν C. - διείναι θ. - 4 και οπ. C. - περίπτερον Co.- επ. Jo. - βούλει H. - β. om. 0. - ποι. om. C. - ή (ή om. DFGHIJKL) μιρυπόν (μίρυπον Ald., Frob.; μιρρυπον sie θ; ήμίρυπον FGHIL, Lind.; ήμίροπον DJK) vulg. — δίγει... μαλθάσσει om. GL. – εξ όστ. om. J. – παλ τό om. CDFHIKO, - τό στ. om. J. - νάρχισος FK. - σμύρναν βάνωτος (de) άψ. χύπαιρον θ. - χύπειρος D. - χύπερος vulg. - αὐτά ταθτα om. Co. - χο έαυτὰ (ἐωυτὰ θ) καὶ (καὶ om. DFGIJK) ξύν β. ἐλαίφ ἡ (ἡ om. FGHIJK) λευκφ († ). il. Co) † († om. Codd. Vatic. ap. Foes) alyuntie († aty. om. C) vulg.  enrouler dans de la laine, et appliquer. Graisse d'eie ou de mouton, cire blanche, nétopon, huile de rose, prendre ces substances de première qualité, les mélanger, y incorporer de la charpie fine, et, aussitôt après un bain, appliquer tiède à l'orifice utérin. On bien, moelle de cerf et graisse, faire fondre dans de l'huile de rose, enrouler dans une laine molle, et appliquer en pessaire. Pessaires émollients, qui font sortir l'eau, les mucosités et les peaux, sans ulcérer : myrrhe de première qualité, grains de sel, poix aux aromates, triturer et appliquer. Autre pessaire : treate grains décortiqués, la substance indienne que les Perses nomment poivre (et là dedans il y en a de ronds qu'on appelle myrtidanum), piler avec du lait de semme, délayer avec du miel, emmêler dans de la laine molle et propre, rouler autour d'une plume, et appliquer; on le laisse pendant un jour. Si on veut le rendre plus actif, ajouter un peu de myrrhe, un tiers environ, avec de la laine propre ou en demi-suint. Pessaire qui purge la matrice et amollit l'orifice ; parcisse, cumin, myrrhe, encens, absinthe, cypérus, seuls et avec l'huile de rose ou le parfum égyptien, appliquer en pessaire après un bain. Pessaire qui peut évacaer des humeurs sanguinolentes : les mêmes ingrédients que dans le pessaire précédent, y mêler myrrhe, sel, cumin, bile de taureau, miel, appliquer en pessaire dans de la laine; et les seuilles de cumin, semblahlement dans du vin; ou suc de silphion mélé à la figue, faire un gland et appliquer. Le name effet est produit par la racine blanche (dracunculus pohphyllus) avec du miel; puis enduire avec de l'huile de rose. Celui-ci est bon aussi : gousse d'ail, partie égale de nitre

G. - mel ig. net up. eyer Co. - eve (for C, Lind.) role duct (deci FGI, Ald., From , Senot CJ, Foes in not., Lind.) (refessor H; recovered 0) velg.rempeler DGIJK. - ranplou C. - ranpou 0. - holdpiopiéva villy. - holdpiopiévas CPGHJ0, Ald. - odr pro èr Co. - 1 odna K. - " noist (opi Co) nad outhe (played) sie C; if leuxif 6) piza our (for C, Lind.) valg. - lover our pro χρίετο θ. – σπόροδου θ. – μόλυζα CFGHIJK, Ald. – λίτρου έφυθρου σύπου πίσυ θ. – Loou DFGHJK. – Post μίσγειν addunt μίσγειν DJK.

μώλυζα, γίτρου ερυθρού, σύχου πίονος ίσον, μίσγειν δὲ 1xαλ χιχίδα μικρήν, και βάλανον ποιέειν, και εμδάπτειν ές τι των ύγρων, και προστίθεναι, κάπειτα λουσαμένη ελάφου στέαρ εν είρίο εχέτο. 9 ΑΙπαικόρεα μάλια πεγγολ ιων πρόσθεν άλειν ορλαιαι και παγρασσει». πέπερι, ελατήριον, ξυμμίσγειν δε και γυναικός γάλα, \* και τρίδευ Εύν τοϊσδε και μέλι και άλειφα λευκόν ή έλάφου στέαρ. Τρηγύ μέν, σφοδρά δὲ άγει παντοῖα· σύχου τὸ \* πῖαρ, ἐλατηρίου δύο πόσιας, νίτρον ερυθρόν, δσον το έλατήριον, μελι ολίγον, εν ράκει ή εν είρεμ, βάλανον ποιέειν. \* Έτερον νέτωπον, χολήν ταύρου, νίτρον, ποκλάμινον, κικίδα, τρίδειν ξον μελιτι, μετέπειτα λουσαμένη στέερ έχέτω ή γλήχωνα · \* και χολήν ταύρου, σμύρναν, μέλι προστιθένα, και λουσαμένη έλαιον βόδινον. ή χολήν ταύρου τριπτήν περιπλέσσειν πτερώ, και ες 7 άλειφα εμβάψας αιγύπτιον, προστιθέναι • ή κυκλάμινου δσου άστράγαλου \* ξου χαλκοῦ άνθει, ή άνεμώνης κεφαλήν τρίψας ξον άλήτω, πτερώ περιπλάσσειν, "ή ές λευκόν εξριον έμδάπτεσθαι. "Άγει πάντα οιχύης έντεριώνης τῆς μαχρῆς έξελων τὸ σπέρμα ξύν γαλακτι, καὶ σμύρναν, 11 ξύν αὐτοῖσιν άκρητον μέλε, ποσον έλαιον αλγύπτιον, εν είρθω μαλθακώ αναφορύζαι • ή τήν \* έντεριώνην της σιχύης ξηραίνειν, και μέλι παραχέαι, και τρίδειν, και βάλανον ποιέειν · έπην δὲ λούσηται, στέαρ προστιθέσθω · ή ελατηρίου τρείς πόσιας εν στέατι μαλθακτηρίω, ώου το πυρρόν, άλητον, μελι, κηρον λευκόν, ταυτα όμου χλιαίνειν, "xai το αποστάζον είρίο άνα-

rouge et de figue grasse, ajoutez une petite noix de galle, faire un gland, tremper dans quelqu'un des liquides, et appliquer; puis, après un bain, mettre en pessaire de la graisse de cerf dans de la laine. Pessaire propre à purger plus que les précédents toutes les humeurs sanguinolentes et à amollir:

poivre, élatérion, y mêler du lait de femme, et, avec cela,

broyer miel et parsum blanc ou graisse de cers. Pessaire apre, mais qui évacue activement toute sorte d'humeurs : la partie grasse de la figue, deux potions d'élatérion, nitre rouge autant que l'élatérion, un peu de miel, dans un chisson ou dans de la laine, faire un gland. Autre : nétopon, bile de taureau, nitre, cyclamen, noix de galle, piler avec du miel, puis, après

un bain, mettre en pessaire de la graisse ou du pouliot. Autre : bile de taureau, myrrhe, miel, appliquer, et, après un bain, mettre l'huile de rose. Autre : bile de taureau broyée, former autour d'une plume, tremper dans le parfum d'Égypte, et appliquer. Autre : cyclamen gros comme un osselet, avec fleur

autour d'une plume, ou enrouler dans de la laine blanche.

Pessaire purgeant tout : intérieur de la courge longue, ôter les graines et mêler avec du lait, myrrhe, miel pur, quantité suf-

de cuivre, ou tête d'anémone pilée avec de la farine, sormer

fisante de parfum égyptien, enrouler dans une laine molle. Ou sécher l'intérieur de la courge, verser du miel, piler, faire un gland; puis, après un bain, la femme appliquera la graisse. Ou trois potions d'élatérion dans une graisse émolliente, jaune

gama; puis, apres un bain, la tenime appilquera la graisse. Ou trois potions d'élatérion dans une graisse émolliente, jaune d'œuf, miel, cire blanche, faire chauffer ensemble, éponger c. π. DQ'. - έτερον αἰμαγωγὸν pro α. π. Lind. - σιχυοῦ vulg. 3 σικύης

L - Elder valg. - Efelder 6. - für C, Lind. - our valg. -- " für Lind. - our

ντίχ. - έχρην, τὸ (ἄκρατον FGIJ; ἄκρητον CDHKθ, Ald.) (καὶ pro τὸ Lind.)
μελετι (μελε Cθ, Lind.; μελετος DHK) vulg. - ἐλ. αἰγ. CDFIJKθ. - αἰγ. Ελ.
ταίχ. - ἐν θ. - ἐν οπ. ταίχ. - ἀναφορήξαι C. - ἐναφορύξαι L. - π ἐντεριόνην
Ν. - περεχέαι ταίχ. - παραχέαι Lθ, Lind. - προτιθέσθω Ald. - τρεῖς (τρὶς θ)
πόσιας (πάσηας C) ἐν ὅδατι (στέατι θ). Μαλθακτήρια (μαλθακτηρίω θ), ἀοῦ
τὸ λευκὸν (πυρρὸν θ), ἄλητον, μελίκρητον (μελι, κηρὸν θ, Cornar., Foes in
not., Lind.) λευκὸν ταίχ. - ὑ καὶ οπι. Cθ. - ἀποστ. (ἀποστάζων θ) (addit ἐν
D) εἰρων (εἰρίω CDHIL, Lind.) ταίχ.

ρόδινον · \* ή μυελόν ελάφου τήχειν ή στέαρ ότος \* ή αίγος, & οδ το λακόν, ρόδινον μύρον, ή βάλανον ποιέετν ή είρίω αναλαμδάνετν. 206. \*Huplat bi' de bortpat xabalportat, he oranpal twoen de νον χρή ώς ηδιστον ίσον ίσω περάσαι, ώς τρία ημίχοα αττικά, κα μαράθου βίζαν και του καρπού, τεταρτημόριον, και βοδίνου ελείφοτος ήμακοτύλην, ές έχίνον έράσαι, οδ το επίθεμα όπην έχει, και έπιχέαι τον οίνον, και ενθέντα κάλαμον πυριήσαι, και μετέπειτε τήν σχίλλην προστίθεσθαι. "Ην όδύναι χαταιγίζωσιν \* έξαπινείοι, κεί άψυχίαι έωσι • βόδων φύλλα, κιννάμωμον, σμύρναν καθαρήν, νέτ πον, δπόν μήκωνος, τουτέων φθοίσκους ποιήσας δσον δραγμιαίσε, έπίθες έπὶ τρύφος ἀμφορέως, καὶ ἡν διαφανές ή, χρώ ὁποθυμιήματι. η στύραχος, δουν εμβάλλουσιν ές τούλαιον, ως έπι της προτέρις γρήσθαι • 7 άπαντα όκόσα ές τὰ μύρα ἐμδάλλεται, κόψαι καὶ κατασήσαι · επιδαλλειν δε ες τον βολδιτον και στύρακα, και περιχρίειν π

τώπο, ρόδινον έλαιον ώς άριστον, καλ αλγύπτιον λευκόν, θυμία τοδο μετά τάς καθάρσιας. ή δάφνης καὶ μυρσίνης φύλλα κόψαι καὶ κο πείρου καρπόν, δργάσασθαι αλγυπτίφ λευκῷ μύρφ καλ νετώπφ, \*\* καλ επὶ βολδίτω θυμία. Άρηγει δε 11 και μάννα, κυπαρίσσου πρίσμετε, παι κυπείρου βίζα κοπείσα, στήσαι δέ και σχοίνον του ήδυσσμου, κα κάρδαμον, καὶ ίριν, ταῦτα πάντα μίσγειν, περιγέαι δὲ βόδινον Ελευν

1 "Αλιφα θ. - μύρον D. - 2 ή θ. - ή om. vulg. - ελάφου.... βάλανον ο restit. 2l. manu D. - 2 καί pro η D. - μύρον D. - ποι. cm. Cb. - dvelastiv Co. - 4 m... Boser om. L. - bertpag nabaiper pro nuplat... nabaiperte. Co. - Ante oiver addunt suprify Co. - loor xipas him; tola 0. - huyes tilg. - ήμίχοα Co. - καὶ καρκοῦ μαράθου τετάρτην μοίραν θ. - μαράθρου D, Lind - ρίζα C. - τοῦ om. C. - αλίφατος ήμικοτύλιον θ. - ήμικοτύλια C. Ald. - αχί νον Κ. - ἐᾶσαι (ἐάσαι ΗΙ; ἐράσαι θ) Vulg. - πυριάσαι θ. - σκίλλαν θ. -miviou I. - xal poden C. - xabapav J. - xivapien D. - drou vulg. - drov L. τούτων φθοις (sic) ποιήσαι θ. - δραγμ. J. - έπίθες οπ. Κ. - τρύφος Ι. - έμφ (άμφορέος θ; άμφοτέρεος C; άμφοτερέως FGHIKL, Ald.) (addit xel θ) (addunt fiv CDFGHIJKe, Ald.) διαφ. h (f. CDHJKe) χρώ (χρέο C) vulg. - • Foss propose de lire ἐμβάλλειν ου ἐμβάλλων; Il a peut-être raison. -εἰς D. -τὸ - <sup>7</sup> ή πάντα δσα θ. - μῦρα D, Ald. - xal om. C. — \* ἐπιδαλείν C.δὲ ἐπὶ (δ' ἐς θ) τὸν β. (βολιτόν CDFGIJLO; βόλιτον Κ, Lind.; βόλυτον Η) τὸν (xal pro τον θ) στ. valg. - άριστα θ. - • δάφνην και μυρσίνην κόψας και κυπαίρου 6. - σμόρνης pro μυρ. C. - πυπέρου vulg. - πυπείρου D. - δεγάσαι CPHIKO. - ippicasta: vulg. - Gal. Gl. : bpyficusta:, dvequita:, svynapi

avec de la laine ce qui dégoutte et appliquer en pessaire. Ou bien, graisse d'oie, cire blanche, résine, parfum de rose. Ou bien, faire fondre moelle de cerf ou graisse soit de mouton, soit de chèvre, blanc d'œuf, parfum de rose, faire un gland ou enrouler dans de la laine.

206. (Funigations, mondifications de l'utérus.) Fumigations par lesquelles on purge les matrices si elles sont dures : vin

très-doux, coupé d'eau par la moitié, trois demi-conges attiques, racine et graine de senouil un quart, huile de rose demi-cotyle, mettre dans un vase dont le couvercle a un pertuis, verser le vin, introduire un roseau dans le pertuis, et donner la fumigation, puis la femme mettra la scille en pesmire. Si des douleurs intenses surviennent subitement et qu'il y ait des défaillances, seuilles de rose, cinnamome, myrrhe pure, nétopon, suc de pavot, saire de tout cela des pastilles du poids d'une drachme, les mettre sur un tesson de cruche, et, quand il est rouge, s'en servir en fumigation; ou styrax, autant qu'on en met dans l'huile (de styrax), s'en servir de la même façon; tout ce qui se met dans les parfums, piler et tamiser, jeter dans la bouse de vache enduite de nétopon, sinsi que le styrax, l'huile de rose de première qualité, et lé parfum d'Égypte; employer en sumigation après les règles. Ou feuilles de laurier et de myrte, fruit de cypérus, piler, pétrir avec du parfum blanc égyptien et du nétopon, et employer en fumigation sur la bouse de vache. On emploie encore la manne, la sciure de cyprès, la racine broyée de cypérus, on ajoute du jonc odorant, du cardame et de l'iris, on mêle le tout ensemble, on verse de l'huile de rose et du nétopon, et on s'en sert avec de la grosse farine de blé. Ou bien, brûler

σαι. — " καὶ οπ. θ. - ἐπιδολιτῶ ΓΙΚ. - ἐπιδολιτῶ G. - ἐπιδολιτῶ Η. - ἐπιδολίτω C. - βολιτῶ DJL, Ald. - βολίτω Lind. — " καὶ οπ. C. - κυπέρως
ταἰχ. - κυπέρου CFHIL, Lind. - κυπαίρου θ. - κυπείρου D. - βίζας θ. - κόψας Cθ. - στῆσαι C. - σῆσαι ταἰχ. - δὲ καὶ οπ. θ. - σχίνον D. - σχίνον ΗΚ. τὸν εὐοσμον (εύοσμον οπ. Cθ) ἡδύοσμον ταἰχ. - πάντα οπ. CFθ. - δὲ (aldunt ἐν DFGIJK) αὐτοῖς (αὐ. οπ. Cθ) ἡδδ, ταἰχ. - χρῶ θ. - κρίμνοις D. - κρισῆσι J. - χρηθμοῖσι CFGHIK, Ald.

καὶ νέτωπον, καὶ χρέο ἐν κρίμνοισι πυρίνοισιν. ή βητίνην ἐπὶ 1 νεοπήχτου χεραμίδος θυμία, ἐπιδαλών χαστόριον ή τι τῶν ἀρωμάτων · τλν δέ κεφαλήν τέγγειν έλαίω ροδίνω, · ες δε τώ ωτε μύρσινον ή μήλινον. Ή λευχούς έρεδίνθους καὶ ἀσταφίδας έψήσας δίδου πίνειν, και εν υδατι θερμώ καθέζεσθαι. 3 Ή ελαίας λευκάς, πριν έν έλαιον ανείναι, κατακνίσαι και αὐηναι, και ες οίνον τρίδειν εὐώδεα, \*χαὶ ἐμδάφιον ἀττιχὸν διδόναι. \*Η χανθαρίδων τὰς γαστέρας, ‡ άδίαντον, καὶ νίτρον έρυθρον αἰγύπτιον, εκαὶ ρίζαν νάρθηκος, καὶ σελίνου σπέρμα, ταῦτα διδόναι την δε επιλάδη στραγγουρίη, εν ύδατι <sup>6</sup>χαθιζέσθω, χαὶ γλυχὸν πινέτω. <sup>7</sup> 'Οδύνης ύστερέων ' οἶνον ώς <del>ἄἰε</del>στον ίσον ίσφ περάσας, ώς τρία ήμίχοα άττικά, καὶ μαράθου βίζες καὶ τοῦ καρποῦ τριτημόριον, καὶ ροδίνου ἐλαίου ήμικοτύλιον, ταῦτα έμδαλλειν ές έχινον καινόν, και τον οίνον έπιχέαντα πυριήν, και την σχίλλην προστίθεσθαι, έστ' αν φη το στόμα μαλθαχόν είναι χαι φαρκιδώδες και εύρύ · και ην 8 έλκωθη, και δλοφλυκτίδες έωσιν, άμεινον στέατος χηνείου άλείφατι ξύν λιδανωτῷ θεραπεύειν. "Υπέρ ύστερέων όδύνης πευκέδανον, αριστολοχίαν, πάνακες, ταῦτα όμοῦ μίζαι ἐι γλυκει οίνου, και χλιήναντα πίσαι, και μήκωνος λευκής βοφέειν, και ανίδης σπέρμα. 10 Άλλο · πυρίη θυμιητή, ήν δούνη έχη · σίδια ροιζε γλυκείης, λωτού πρίσματα, έλαίης φύλλα ξηρά κεκομμένα, ταύτα ελαίφ δργάσασθαι χρή και έπι βολδιτον πεπυρωμένον επιββίπτειν. Α γαλδάνην, σμύρναν, λιδανωτόν, 11 έλαιον λευκόν αἰγύπτιον ἐπὶ οί-

<sup>&#</sup>x27; Νεοπτήτου CH0. - νεοχτήτου Vatic. ap. Foes. - τι om. Co. - 2 εν DGK. τω DG. - τὸ οὖς Cθ. - μέλινον C. - δοῦναι Cθ. - πιεῖν θ. - χαθίζεσθαι Hθ. -3 η CDKLO, Lind. - καὶ vulg. - ἐλαίης λευκής vulg. - ἐλαίας λευκάς interprete Foes in not., Lind. - av om. Co. - avevat (sic) 6. - elç vulg. - èç DK, Lind. έπ' Co. - εὐώδαια F. - ' xal om. CDFHIJKo. - ' xal o. - xal om. volg.καὶ σελίνου ελιου (sic) σπέρματα  $\theta$ . – λεῖα σπέρμα  $C_*$  – λεῖον (λ. om.  $\theta$ ) ταῦτα vulg. — \* έγκαθιζέσθω θ. - γλυκύ DHJK. — \* ήν μάλιστα (μ. οπ. C) πνίγητα (πνίγεται Ald., Frob.; γίγνηται, D al. manu πνίγηται, FGHJL, Lind.) έν (èv om. CH) όδύνη vulg. - όδύνης pro ήν.... όδύνη θ. - οίνόν τε (τε om. CA, Ald.) vulg. - μαράθρου D, Lind. - τριτήμορον θ. - ἐπιδάλλειν Q'. - ἐμβαλείν 0. - έχίνον Κ, Frob. - κενόν CH. - ἐπιχέοντα C. - πυριήν DII. - πυριήν ταίς. - xal φαρμακιώδες C (θ, φαρκιδώδες). - xal φ. om. vulg. - \* έλκεωθή C φλυκτίδες (όλοφλύκτιδες C8; φλυκτίδαι K) πανταχού αύτου (π. αύ. om. C8) έωσιν vulg.-χηνίου Co. - χοιρίου L. - ξύν D, Lind. - σύν vulg. - βεραπ. απ. - • ύπερ om. Cd. - περί D. - ύπ. ύστ. όδ. om. L. - πευκέδανον D. - πευnedavov vulg. - πευκ. αυον άριστολοχιον (şic) θ. - πάντα pro όμου Co. - ξη

de la resine sur un plat de terre récemment sabrique, y jetant du castoréum ou quelque autre aromate; on arrose la tête avec de l'huile de rose, et on verse dans les oreilles de l'huile de myrte ou de coing. Ou bien, faire cuire des pois chiches blancs et du raisin sec, et donner à boire; la semme prendra un bain de siège chaud. Ou bien, olives blanches avant qu'elles aient de l'huile, broyer, sécher, piler dans du vin odorant, et en donner un oxybaphe attique. Ou bien, ventres de cantharides, ou adiante, nitre rouge d'Égypte, racine de férule, graine d'ache, donner à prendre ; s'il survient de la strangurie, bain de siège, et vin doux en boisson. Pour la douleur de matrice : vin d'excellente qualité, comé d'eau par moitié, trois demi-conges attiques, racines et graines de senouil un tiers, huile de rose une demi-cotyle, jeter dans un vase neuf, verser le vin, et donner la fumigation; puis la femme mettra en pessaire la scille, jusqu'à ce qu'elle dise que l'orifice utérin est souple, ridé et large; et, s'il se forme des ulcérations et qu'il y ait des phlyctènes, le mieux c'est de traiter avec la graisse d'oie et l'encens qu'on y incorpore. Pour la douleur utérine : peucédanum, aristoloche, panaces (echinophora tenuifolia), mêler ensemble dans du vin doux, faire tiédir, et boire; prendre en potage de la graine de pavot blanc et de la graine d'ortie. Autre : fumigation aromatique s'il y a douleur : écorce sèche de grenade douce, sciure de lotus, seuilles sèches d'olivier pilées, pétrir avec de l'huile et jeter sur de la bouse de vache incandescente; ou bien, galbanum, myrrhe, encens, parfum blanc égyptien, sur des sarments de vigne. Autre fumigation plus solide par l'asphalte : asphalte de l'île de Zacynthe, poil de lièvre, rue, coriandre sèche, piler le tout ensemble, faire

om. G. - χλιήναντα DH, Lind. - χλιάν. vulg. - δυφείν θ. — \* άλλη (άλλο θ) πυρέη (ξ. π. om. L) δυμίη (θυμίη om. D; θυμία C; θυμιητή θ) vulg. - φυής GL - δργάσασθαι C. - ἐργάσασθαι vulg. - καὶ om. Cθ. - ἐπιδολιτόν J. - ἐπιδολιτόν G. - βολυτόν FGIK. - βολιτόν HL, Ald. - βόλιτον θ, Lind. - πεπυρωμένων vulg. - πεπυρωμένων FGJθ, Lind. - ἐπιριπτέειν θ. — " Post έλ. addant περιχέαι C; περιχέας θ; περιχέε Vatic. Codd. ap. Foss. - Gal. GL: οἰναρίζων ἀμπελου κληιάτων.

ναρίδων. ¹ Έτέρη πυρίη ή δι' ἀσφάλτου στερεωτέρη · ² ἀσφάλτου ζαχυνθίης, λαγωοῦ τρίχας, πήγανον, χόριον ξηρὸν, ταῦτα τρίψας πάντα, φθοίδας πλασάμενον θυμιῆν. ³ ⁴Η πίσση, σανδαράχη, χόψας λείην, μιζαι πρίσματα χυπαρίσσου, χαὶ τούτοις χηρὸν, χαὶ μύρον ἐπιχέας, φθοίδας ποιέειν, χαὶ ἐπὶ πυρὶ θυμιῆν. ⁴ Ή αἰγὸς χέρας χαταπρίσας, ἐλαίω ἀναχυχὰν, ἐπὶ πυρὶ θυμιῆν. ἡ ὀρύξας βόθρον, γίροτος φρύγειν, χαὶ τὴν σποδιὴν ἐμδάλλειν ἐς τὸν βόθρον, καὶ οἰνω εὐωὸει νοτίσας τὰ γιγάρτα, περιχαθεζομένην πυριῆσθαι · ἔστωσαν δὶ τῶν γιγάρτων δύο μοῖρχι, χαὶ αδται δὲ αὖαι ὡς μάλιστα.

307. Ήν 6 δὲ ὑστέρη ἀλγέη ἄχρι κύστιος, πράσου καρπὸν ξω 
ὕδατι τριπτὸν πίνειν ἢ κυκλαμίνου ἢ ρίζην ἐν οἴνφ λευκῷ πιπίσκευ 
νῆστιν, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω νῆστις, καὶ 
κύμινον, λεῖα ποιήσας, μελιτι δεύων προστίθει, καὶ τῷ θερμῷ 
λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω.

208. <sup>9</sup> Υστερέων πάσης νούσου θεραπευτικόν λίνου το σχιστον αυτή τη καλάμη όσον δραχμήν κόψας λεπτά, καταδρέξαι εν οίνφ λευκῷ ὡς ἡδίστφ τὴν νύκτα, ἔπειτα ἀπηθήσας, χλιαίνει», εἶριον ὡς μαλθακώτατον ἐμδάπτων, καὶ τὸ μὲν προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρέειν. Βοηθεῖ δὲ <sup>10</sup> καὶ κρόκος, σμύρνα, κάρυα ποντικὰ, άλευρον καθαρὸν, ἐν χηνὸς στέατι καὶ μύρφ ἰρίνφ προστιθέναι.

1 "Η pro έ. πυρίη ή θ. - έτ.... στερεωτέρη om. L. - έτέρα FH. - δευτέρε DJ .- \$\hat{n} \dagger \text{diatry} \text{ pro \(\xi\tau\cdot\). - \$\hat{n} \(\text{ om. D. - dia \(\tau\cdot\) asp. DHKQ' (Lind., ασπαλάθου). - στερεωτέρα vulg. - στερεωτέρη DFGHIK. - στεροτέρης C. στερροτέρη θ. —  $^2$  ἀσφάλτου ρίζης (ρίζα C; ρ. οπ. θ) κανθίης (κυνθίης, Dal. manu κανθίης, FGHIJK; κενθίης L; ζακυνθίης θ) vulg. - ἀσκαλάθου βίζην, κάναδιν, λαγωοῦ Lind. - ἡ (ἡ om. θ) πήγ. vulg. - οριον (sic) pro κόριον  $\theta$ . - φθοεῖς (φθοις sic  $\theta$ ) πλάσσε 10. - πλασσάμενον FH. -  $\theta$ υμία  $\theta$ . - 3  $\frac{\pi}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ (ἐπὶ om. DFGHIJθ) πίσσης (πίσση θ) σανδαράκην (σανδαράκη θ; σανδαράκης J) vulg. - λίην C. - κνίσματα θ. - κνήσματα C. - καὶ τούτοις κηρὸν θ. - κ. τ. κ. om. vulg. - μύρον D. - φθοείς Cθ. - ποιείν vulg. - ποιέειν θ. - καί om. Cθ. - θυμιάν θ. - - 'ή om. Cθ. - ή.... θυμιήν om. DFGHIJK. - [καὶ] ἐπὶ Lind. - θυμιάν Cθ. - ' φρίγειν vulg. - φρύγειν CDFHIJK. - σποδίην DFGHIJKθ, Ald., Frob .- νότισας εὐώδει θ. - νωτίσας FGI, Ald. - περικαθεζομένη πυριήσθω θ. - θυμιείσθαι C. - θυμιήσθαι Vatic. Codd. ap. Foes. - μοίρει (sic) lθ. - καὶ om. θ. - αὐταὶ C. - ώς τὰ (τὰ om. Cθ) μ. vulg. - 6 δὲ om. Cθ. ύστέρα CDFHIJK.- χύστεως Η.- ξὸν C, Lind. - σὸν vulg. —  $^{1}$  ρίζαν θ. - νήστε θ. - λούσθω θ. - λούεσθαι J. - ἀπὸ θερμοῦ DFGHIJK. - ἀπὸ θερμῶν θ. - ἀποθερμού (sic) L. - ύπόθερμον Codd. Regg. ap. Foes. - νήστις 0. - νήστιδι C. des pastilles, et employer en fumigation. Ou bien, poix, sandaraque, bien piler, mêler de la sciure de cyprès, puis de la cire, ajouter du parfum, faire des pastilles, et employer en fumigation sur le feu. Ou bien sciure de corne de chèvre, agiter avec de l'huile et employer en fumigation sur le feu. Ou bien, creuser un trou, griller des pepins de raisin, jeter la cendre dans le trou, mouiller les pepins avec un vin odorant, et, ayant fait asseoir la femme sur le trou, donner la fumigation; il y aura deux portions de pepins aussi secs que possible.

207. (Pour la douleur de matrice.) Si la matrice est douloureuse jusqu'à la vessie, boire de la graine de poireau pilée avec de l'eau; ou boire à jeun de la racine de cyclamen dans du vin blanc, prendre un bain chaud, boire à jeun de l'apothermon (sorte de breuvage), et faire des applications chaudes; ou bien, gousse d'ail, nitre grillé, cumin, triturer, mouiller avec du miel, appliquer en pessaire, prendre un bain chaud, et boire l'apothermon.

208. (Pour toute maladie de matrice.) Moyen bon pour toute maladie utérine: tige fendue de lin, une drachme, piler, faire macérer pendant une nuit dans du vin blanc d'excellente qualité, passer au tamis, faire tiédir, y plonger de la laine très-molle, et, quand on ôte un de ces pessaires, en mettre un autre en place. On employe aussi le safran, la myrrhe, les noix de Pont, de la farine nettoyée; appliquer en pessaire dans de la graisse d'oie et de l'huile d'iris.

<sup>— \*</sup> σπόροδον θ. - μόλυζαν CFGHJK, Ald., Frob. - λίτρον θ. - λία θ. - Post δεύων addunt ὡς ἡδίστω DQ'. - καὶ ἐν (τῶ pro ἐν Cθ) θερ. νulg. - θερμὸν (ἀπόθερμον Cornar., Lind.) πινέτω νulg. — \* ὑ. π. ν. θ. om. L. - Αnte πάστης addunt περὶ DHIK. - νού. πά. sine θεραπ. Cθ. - νόσου D. - λίνον θ. - λίτνον C. - τὸν σχ. DFGHK, Ald. - δραγμὴν IJ. - κατακόψας C. - ὡς om. D. - νῦπταν (slc) FG. - ἀπειθήσας Gθ. - διαχλιάνας (διαχλήνας Lind.) τε ἐν εἰρίω ὡς μαλθακωτάτω (μαλθακώτατα J) ἐμδάπτων, καὶ τὸ νulg. - χλιαίνειν εἰρίον ὡς μαλθακώτατον ἐμδάπτων θ), καὶ (καὶ om. C) τὸ Cθ. — \*\* καὶ om. C. - κρ. ἔτι τε (ἔτι τε om. C) νulg. - σμύρναν θ. - πύρια C. - ποντικὰ (addunt εἰριον interpretes, Foes in not., Lind.) λευκόν (ἀλευρον pro λευκόν θ) τε (τε om. Cθ) καθ. νulg. - ἐκ pro ἐν DFGHIJK. - Λητε στ. addun ἐν DGHIJK. - ἡρινῶ C. - εἰρίνω θ.

209. Ήν 1 περιωδυνίη έγη έκ προσθέτων καθαιρομένην, σμώρνης έμδάφιον, λιδανωτόν έσον, μελάνθιον, χύπειρον, σέσελι, άννησον, λίνου, νέτωπου, μέλι, βητίνην, χηνός στέαρ, δξος λευκόν, μύρον αξγύπτιον, ίσον έκαστου, τρίδειν εν οίνω λευκώ γλυκεί, δύο κοτύλησι, καὶ κλύζειν γλιεροίσι κλυσμοίσιν. 2 Ήν όδύνη έχη μετά κάθαρστο, χύπειρος, χάλαμος, σχοίνος και ίρις, ταῦτα ἐν οίνο μέλανι έψων χρέο. \*Ετερος κλυσμός, ην περιωδυνίη και στραγγουρίη έχη πρέσου γυλόν, άκτης καρπόν, σέσελι, άννησον, λιδανωτόν, σμύρναν, οξνον, χύλωσον και μίζον και κλύσαι. Ή σμύρνης δξύδαφον, λιδανωτοῦ ἔσον, μελανθίου καὶ κυπείρου ἔσον, σέσελι, ἄννησον, σελίνου σπέρμα, νέτωπον, μέλι, βητίνην, χηνός στέαρ, όξος λευκόν, μύρον alyúmiou, τούτων ίσον έκαστου διείναι οίνω λευκοι γλυκεί και κλύζειν. \*Η ελινοζώστιος δόωρ ἀφεψήσας ξύν σμύρνη, λιδανωτῷ; νετώπφ, ή έλελίσφακου, ύπερικου, έψεῖν ἐν ύδατι καὶ κλύζειν. • Η λίνου χαρπόν, άννησον, μελάνθιον, σέσελι, σμύρναν, χασσίης χαρκόν έν οἴνω έψειν και κλύζειν. <sup>το</sup>Ετερος κλυσμός, ην δούνη τσχη σφοδρή μετά κάθαρσιν · άκτῆς καρπόν καὶ δαφνίδας έψειν έν οίνω μέλανι καὶ κλύσαι, ή άκτην έψήσας εν ύδατι αποχέειν το ύδωρ, οίνον δε γλυκόν παραχέας κλύσαι • Εκήν μετά κλυσμόν δδύνη έγγένηται, έψεζν τά θυώματα α ες το μύρον εμβάλλεται, και αποχέαι τοῦ δόατος δύο κοτύλας, μέξαι δε έλαιον χηνός και ρόδινον, \*και κλύζειν χλιαρώ. \* Πλέον δε

1 Περιοδυνίη C, Ald., Frob. - καθαιρομένη θ. - μυρσίνης (σμύρνης Foes in not., Lind.) vulg. - λιδανωτού Co. - χύπερον vulg. - χύπριον o. - χύπειρον D. - άνισον DHJ. - άνησον Κ. - άννισον C. - λίνον HJ. - έλαιον χηνός Co. δξος, λευχόν τό μ. αίγ. Foes in not., Lind. - μύρον D. - καὶ μύρον θ. - κ μέλι και μύρον C. - Ante έκαστου addit αιγυπτίου G. - χλιπροίσι CJ, Lind. -χλιαροΐσι θ. -- Ante ην addunt χλυσμός Co.- έχη σφοδρά (σφόδρα F; μετά pro σφ. θ) κανθαρίδες (κανθαρίδας CFJ; κάθαρσιν θ) κύπερος (κύπερον Κ; κύπειρος D; κύπειρον θ) vulg. - κάλαμον Κθ. - σχίνον Κ. - σχοίνον 6. σχίνος DJ. - σχίνος H. - καὶ om. CDFHIJKO. - Ιριν CDFGHIJK. - ειριν (slc) 0. - ταῦτα om. CD (F, restit. al. manu) HIK0. - χρῶ 0. - 'ε. κλ. om. Co. - ετ.... εχη om. L. - κλ. om. HI. - έχων F. - κλυσμός pro έχη C. - Post έχη addit χλυσμός θ. - άνισον DHJ. - άνησον Κ. - άννισον C. - Aute λιδ. addunt τρίδειν Co. - χυλώ Ισον Co. - μίξαι D. - Ι δξόδαφον FGIJKo. - μελανδίου του πυπρίου (περίου sic pro χυπρίου L) vulg. - μελανδίου καὶ χυπέρου Foes in not., Lind. - Voy. plus haut l. 2, οὰ μελάνδιον et χύπειρος sont à côté l'un de l'autre. - σέσ. άνν. om. C. - άνισον DHJ. - άνησον Κ. - δξος, λευκόν τό μύρον αλγύπτιον Lind. - μύρον D. - έγκλύζειν θ. - \* λινωζόστεος (sic) G, Ald. - ἀφέψημα C. - σύν vulg. - ξύν C, Lind. - μυρσίνη Q', Lind. - ὑπαιρικόν

209. (Formules pour les douleurs succédant à l'emploi des pessaires. Règle pour la quantité de liquide qui doit composer une injection utérine.) S'il y a une forte douleur après la purgation par les pessaires, myrrhe un oxybaphe, encens autant, nielle, cypérus, séséli, anis, lin, nétopon, miel, résine, graisse d'oie, vinaigre blanc, parfum d'Égypte, partie égale de chaque, piler dans du vin blanc doux, obtenir deux cotyles, et injecter tiède. S'il y a douleur après une mondification, cypérus, calamus, jone odorant, iris, faire cuire dans du vin noir, et injecter. Autre injection, s'il y a forte douleur et strangurie: can de poireau, baies de sureau, séséli, anis, encens, myrrhe, vin, exprimez, mélangez et injectes. Ou bien, myrrhe un oxybaphe, encens autant, nielle et cypérus autant, séséli, anis, graine d'ache, nétopon, miel, résine, graisse d'oie, vinaigre blanc, parfum d'Égypte, de chaque partie égale; délayer dans du vin blanc doux, et injecter. Ou bien, eau de mercuriale bouillie avec myrrhe, encens, nétopon, ou sauge et hypéricon bouillis dans l'eau, employer en injection. Ou bien, graine de lin, anis, nielle, séséli, myrrhe, fruit de cassia, faire bouillir dans du vin et injecter. Autre injection, quand il y a douleur intense après la mondification : baies de sureau, baies de laurier, faire bouillir dans du vin noir, et injecter. Ou bien, faire bouillir du sureau dans de l'eau, décanter, verser du vin doux, et injecter. Si, après l'injection, il survient de la douleur, faire bouillir les aromates qu'on met dans le parfum, décanter deux cotyles de l'eau, mêler de la graisse d'oie et de l'huile de rose, et injecter tiède. Il ne saut jamais qu'une injec-

I.—κεὶ ὁκ. Q', Lind.— ὁ ħ... κλύζειν οπ. GL.—άνησον Κ.—άνισον CDHJ.

- μελάνθην Η.—σμύρνης CDFJθ.—κασσίας FHK.—κασίας CIJ.—άκτης Foes
in not.—καρσίας, al. manu κασσίας D.—κλύσαι C.— ΄ ἔτ. οπ. Cθ.—σφοδρή ἔχη θ.—ἔχη CDHΙΚ.—σφοδρά C.—μετὰ τὴν D.—ἀποχεῖν θ.—δὶ οπ. Cθ.

— ὁ ἢν CFGHJΚθ.—ἔψῶν J.—θυμιάματα DJ.—θυμιώματα L.—ἄ θ, Lind.—
ἄ οπ. νυίg.—ἐμδάλλοντα νυίg.—ἐμδάλλεται DFGHKQ', Lind.—ἐμδάλλαι
(ste) J.—ἐμδαλόντα C.—δ' θ.— ʹ καὶ οπ. θ.—χλιηρῶ CDH.— · πλέον....

χλιαρῷ ponit post πινέτω p. 406, l. 4, D.—πλεῖον νυίg.—πλέον θ.—[σὸ]

\*κλεῖον Lind.

κλύσμα δύο κοτύλαι μηδενί ώς έπος είπειν. <sup>\*</sup>Η <sup>1</sup>λινόζωστιν έψειν έν ὕδατι, καὶ μίξαι χυλὸν μυρσίνης, λιδανωτὸν, νέτωπον ἴσον, καὶ κλύσει χλιαρῷ. <sup>\*</sup>Ην <sup>2</sup> δὰ ἀλγέῃ τὰς ὑστέρας, κυκλαμίνου ρίζαν ἐν οἴνῳ λειαοῷ πιπίσκειν νῆστιν, καὶ τῷ θερμῷ λούεσθαι, καὶ ἀπόθερμον πινέτω.

210. \* Ήν ἀφθῆ τὰ αἰδοῖα · μύρον θερμὸν ξὰν οἴνφ κλύζεσθαι, καὶ μελίλωτον προστιθέναι, καὶ γλυκυσίδης ἐν οἴνφ ἐψημένης τριπτῆς προστιθέσθω, καὶ σμύρναν καὶ ρητίνην διμοῦ μίξας καὶ διεὶς οἴνφ, δθόνιον ἐμδάπτων, προστιθέναι. \* Καὶ στραγγουρίη ἢν λάδη, πυριῆν καὶ χρίειν στέατι τὸ ἦτρον, ἐγκαθίννυσθαι δὶ ἐν ρόδων ἀφεψήματι ἢ βάτου ἢ μυρσίνης ἢ ἐλαίης ἢ ἐλίκων ἀμπέλου ἢ ἀρκευθίδων ἢ ἔλελισφάκου.

211. \*Ην δδὲ ἀνεμος ἐγγένηται ἐν τῆ μήτρη, πόνος ἔνι σπερχυλς, καὶ φῶσα οὐκ ἔξεισιν · κύμινον προστιθέσθω · ἢ ἐλελίσφακον καὶ κύπειρον κόψας, καὶ τέγξας τὴν νύκτα ὅλην, ἕωθεν ἀπηθῆσαι, τὸ διευγές 
δὲ ἐς ἀγγος ἐγχέαι, ° καὶ κρίμνα πύρινα ἐν οἴνφ λευκῷ φορύξαι, καὶ 
ἀπὸν σιλφίου ὡς κύαθον, κρᾶμα ἕψεῖν, ἐνωμότερον διδόναι βοφέειν.

212. \*Ην <sup>7</sup> χιών ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἐγγένηται, δδύνη ἴσχει, χεὶ τῆς μἐν δδύνης σελίνου χαρπὸς ἀλέξημα, <sup>8</sup> καὶ χισσὸς, καὶ ροῖξ γλυχείης τριπτῆς ἐν οἴνῳ παλαιῷ ξὸν ποταινίη σαρχὶ προστίθεσθαι, καὶ ἐπιπλάσαι τὰ φύλλα · τὴν δὲ νύχτα ὅλην ἐχέτω χείμενα, κάπειτα ἀφελομένη ἐν οἴνῳ διακλυζέσθω.

¹ Αινόζωστιν D. - λινοζώστιν rulg. - εν Co. - εν cm. rulg. - σμύρνης pro μυρσ. FGHJK. - ή (ή om. θ) λιδ. vulg. - [xai] νέτ. Lind. - χλιηρώ CDHJ. - ²δὶ om. Co. - λοῦσθαι 0. - λύθυθαι I. - ἀποθέρμην D. - ἀπὸ θερμών θ. - - ἡν ά. τ. α. οπ. L. - άφθη Κ. - άφθηση θ. - άφθα C. - μύρον D. - μύρτον Corner., Foes in not., Lind. - σὺν θ. - διακλυζέσθω θ. - μελίλοτον FGIJ. - μελίχροτον (sic) C. - μέλι λωτόν θ. - ήψημένης GJK, Ald. - προστίθεσθαι θ. - μίξαι θ. - έν (èv om. CDFGIJe, Ald.) οίνω vulg. — 4 καὶ ην στ. λάδη Co. - πυριάν L στέστι Co. - στ. om. vulg. - έγχαθίγνυσθαι vulg. - έγχατίνυσθαι Η, Ald. - έγκαθίννυσθαι CDFGIJK. - χρή pro έν θ. - σμύρνης pro μυρσ. C. - Post ελαίης addit άφεψήματι θ. - ελίχων GI. - ελιχών C. - άμπελων θ. - ελελισφάχων θ. – \* δ' C0. – ἐγγίνηται FIK. – τῆ κοιλίη θ. – πόνος τε (τε om. C0) ἐγγίνηται (ἐγγίνεται DHIK; ἐνῆ C; ἔνι θ) σπ. vulg. - φύσσα J. - ἢ (ἢ om. vulg.) ἐλελ. θ. έλελ. [δέ] καὶ Lìnd. – κύπερον vulg. – κύπαιρον θ. – κύπειρον D. – τείξας (εἰε) C. – δλην om. Cθ. – ἀπειθήσαι θ. – ἀπηθήσας vulg. – διαυγές τε (δ' pro τε C; δὶ θ) ἐς vulg. - ἐς ἄγγος om. Ald. - ἄγγος om. FG. - \*xaì Jô. - xaì om. vulg. -ές χρίμνα Ald. - χρήμνα (sic) Κ. - πύρρινα Κ. - δξει pro olvop θ. - ές (ές om. θ) πράμμα (πράμα CIθ) έ., καὶ (καὶ om. θ) έν. (ἐνομώτερον C) δίδου (διδόναι CDHI) vulg. - pupelv 6. - 1 ziw 6. - aldiousiv D. - yévntai 6. - xai om. Co. - άλέξιμα, al. manu ξη H. — xal om. θ. - xισσόν C. - xισσόν δε xal θ. - tion dépasse deux cotyles pour ainsi dire. Ou bien, faire bouillir de la mercuriale dans de l'eau, y mêler eau de myrte, encens, autant de nétopon, et injecter tiède. Si la matrice est douloureuse, boire à jeun dans du vin blanc la racine de eyclamen, se laver à l'eau chaude, et boire l'apothermon.

210. (Bon pour les aphthes des parties génitales.) Si les parties génitales ont des aphthes : injecter du parfum chaud avec du vin, et appliquer en pessaire du mélilot ou de la pivoine bouillie dans du vin, et broyée, ou myrrhe et résine mélées ensemble, mouillées avec du vin, et où l'on trempe un linge. Si la strangurie survient, fomenter le bas-ventre, l'oindre avec de la graisse, faire prendre un bain de siége dans une décoction de roses ou de ronces, ou de myrte, ou d'olivier, ou de vrilles de vigne, ou de baies de genièvre, ou de sauge.

211. (Bon pour le cas où du vent se produit dans la matrice.) Si du vent s'engendre dans la matrice, il y a douleur intense, et le gaz ne sort pas; appliquer en pessaire du cumin; ou, sauge et cypérus, broyer, faire macérer une nuit entière, décanter le matin, verser la partie transparente dans un vase, pétrir de la grosse farine de blé dans du vin blanc, ajouter un cyathe de suc de silphion, faire cuire le mélange, et le donner médiocrement cuit en potage.

212. (Végétation dans les parties génitales.) Si une vegétation naît dans les parties génitales, il y a douleur; pour la douleur, la graine d'ache est un remède, ainsi que le lierre; piler une grenade douce dans du vin vieux, et l'appliquer en pessaire avec un morceau de viande fraîche; mettre les feuilles de grenadier en cataplasme; la femme gardera cela toute la nuit, puis, l'ôtant, elle fera une injection avec le vin.

σύν pro εν θ. - τη pro ξύν Lind. - προστίθεσθαι.... Επειτα om. G. - έπιπλάσ. σαι Η. - κείμενα om. Cθ. - κάπιτα θ. - καὶ δήτα C. - έν om. Cθ. - διανιζέσθω Cθ. - Post δια. addit οσαν (sic) περὶ ἐήσιος ἐθέλη ἐρωτᾶν θ.

FIN DU DEUXIÈME LIVRE DES MALADIES DES FEMMES.

## ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΩΝ.

213, Περί ιμέν των γινομένων τησι γυναιζίν έφ' έκάστοισι των παθημάτων πρότερον εξρηται νυνί δε απορανέω, δι' ες αξτίας έφοροι γυναϊκες το πάμπαν, \* και διότι ου τίκτουσι πριν ιηθέωσιε. Φημί δε τουτο αίτιον είναι. ήν στραφή το στόμα των μητρέων πάμπαν ἀπὸ τοῦ αἰδοίου, οὐ κυίσκεται οὐ γὰρ δέχονται αί μῆτραι την γονήν, άλλ' έξω αὐτίκα έρχεται. Γίνεται δε τοῦτο 3 καὶ ην ελέγον παραστραφή το στόμα των ύστερίων από του αίδοίου παρά φέσιν καί ήν μεμύκη το στόμα των μητρέων πάμπαν, οὐο' ούτω 36γονται, \*οὐδ' ἢν άρμοι μεμώχη μάλλον ἢ δεί. Δῆλον δὰ τουτέων ξχαστόν έστι των είρημένων. Αν μέν γάρ απεστραμμένον ή πάμπαν ή μεμυχός, τὰ καταμήνια οὐκ ἔρχεται τὸ παράπαν, ἡ ἔρχεται βιαίως ξύν νούσω, ήν βιάσηται το αξικα τάς μήτρας στραφήναι κατ' ίθέα. κήν αποκαθαρθή τη γυνή, έστιν ότε αὖτις αποστρέφεται το στόμα των μητρέων από του αιδοίου. Αν δε δλίγον παρακεκλιμένου 🥻 🛊 έρμοι μεμύχη, χωρέει μέν τά καταμήνια, χωρέει δὲ βιαίως καὶ κατ ολίγον ἐπὶ πολλάς ἡμέρας. Ταῦτα δὲ πάντα δῆλα γίνεται, εἰ ούτως έχει, ψηλαφώση γυναικί, και ην τούτων τι ή, μελεδανθείσα ή γυνή φορός γίνεται εστι οὲ καὶ ότε αὐτομάτη. Τούτων δὲ έκαστον διέτε γίνεται εξρήσεται, εξρηται δὲ ἐν τοῖσι γυναιχείοισι νουσήμασι». Ήν δέ λείαι έωσιν αί μητραι, γίνεται δέ τουτο γκαί φύσει ένίησι, καί ξι έλκεα έγγενόμενα μεγάλας οὐλάς έγκαταλίπη, καὶ ἢν λεῖαι ένουν,

<sup>&#</sup>x27; Μέν ομ., restit. al. manu D. - τῶν ομ. Lind. - ἐκάστησι C. - νῦν C. - καὶ ομ. FGIK. - ἰηθῶσι ναἰχ. - ἰηθέωσιν C. - κυίσκεται C. - κυίσκουσιν ναἰχ. - ¾ γ καὶ Lind. - μητρέων pro ὑστ. C. - οῦτως ναὶχ. - δλως Lind. - οῦτω J. - ⁴ οὐδ' ομ. D. - Post ἢν addit δ' D. - ἀρμῶ DFGHI. - ἀρμῶ CJKL. - μὶν ομ. C. - ἐστὶ pro ἢ L. - νόσω FHIJK. - τῆς μήτρης L. - στρ. τὰς μήτρας C. - κατ' ἤθεα (ἰθέα al. manu H; εῦθεια L) ναὶχ. - ¾ ἢι. - αὐτῆς ναἰχ. - αὖτις C. - ἢ Vatic. Codd. ap. Foes, Lind. - ἢ ομ. ναὶχ. - ἀρμῶ DFH. - ἀρμῶ CIJK. - ὅ ἔχει οῦτω J. - ψηλαφῶσι J. - δ' ἔχ. J. - γίνεται, εἰρήσεται L) δὶ ἐν ναὶχ. - γίνεται, εἰρήσεται ξιρηται δὲ ἐν CD (F, al. manu in marg., at in textu εἰρηται, εἰρήσεται δὲ) GHIJK, Ald., Lind. - νοσ. C. - ΄ καὶ ομ. DFGHIJK. - οὐ συλλαμβάνει ἐν γ. ἡ γυνὴ J. - ἄλλο αἴτιον J. - ἔτερον αἴτ. C. - ἀλλ' ἔξω sine τὸν σπορὸν C.

## DES FEMMES STÉRILES.

213. (Je continue la série des numéros du traité précédent à celui-ci, non-seulement parce qu'ils sont du même auteur, mais aussi parce que le début du livre des Femmes stériles montre qu'il est la suite des deux autres. — Causes de stérilité : 1º l'orifice utérin est oblique; 2º il est fermé complétement ou incomplétement; 3º il est lisse de nature ou par suite d'ulcérations; 4º il y a des ulcérations à l'utérus; 5º il est resté dans l'utérus quelque portion des règles; 6° la matrice est plus béante qu'il ne faut; 7º les règles ne viennent pas comme en santé; 8º les règles sont complétement supprimées; 9° les règles sont moins abondantes que d'habitude; 10° elles le sont plus que d'habitude; 11° l'orifice utérin fait saillie hors de la vulve; 12° l'orifice utérin est dévié du côté du siège, c'est-à-dire il y a antéversion. Pour reconnaître beaucoup de ces affections, l'auteur recommande le toucher, qui est d'ordinaire pratiqué par la malade elle-même.) Il a été parlé précédemment de ce qui arrive aux femmes dans chacune des maladies. Maintenant j'exposerai par quelles causes les femmes sont stériles absolument, et pourquoi elles n'enfantent pas avant d'être guéries. Je dis que la cause est telle : si l'orifice utérin est tout à fait dévié de la direction des parties génitales, la semme ne devient pas grosse; car la matrice ne reçoit pas le sperme, qui ressort aussitôt. Cela arrive encore si l'orifice est un peu dévié de la direction des parties génitales contre nature; l'utérus ne le reçoit pas si l'orifice est complétement fermé ou s'il l'est seulement un peu plus qu'il ne faut. Chacun des cas indiqués ci-dessus est aisé à reconnaître : si l'orifice utérin est complétement dévié ou fermé, les règles ne viennent pas du tout, ou ne viennent qu'avec effort et maladie, quand le sang, faisant violence, redresse la matrice; et, après la purgation menstruelle, il arrive parfois que l'orifice de la matrice se dévie de nouveau de la direction des parties génitales. Si

ου γαιτρανει ή ληλή εν λαοτρί. την λαρ λολην οξχονται της αι τήτραι, ην μή τι αίτιον άλλο ή, ξυλλαμδάνουσιν δε ού · άλλα τον σπόρον έξω χαλώσι. Δηλον δὲ 1 μάλιστά ἐστι ψηλαφώση, καὶ εἰρομένη εί ποτε εν τησι μήτρησιν έλχεα οι εγένοντο. Τα δε χαταμήνια ύγτηδως πελ ελ τοπεώ τω τλοαμπατι Χωδεει . αλιμτος οξ λίλεται εκ έπὶ τὸ πλέον ή τοιαύτη. Γίνεται δὲ καὶ τοῦτο αίτιον τοῦ μή συλλαμδάνειν έν γαστρί, ην έλχος γένηται έν τησι μήτρησιν ύπο \*παθήματος τούτων τῶν εἰρημένων καὶ μὴ ταχὸ ὑγιανθῆ, ἀλλὰ μολυνθῆ. Παραμένει γάρ τὸ έλχος ἐπὶ πουλύν χρόνον, ώσπερ καὶ τὸ ἐν ἀπὶ έὸν, καὶ όζει πονηρὸν ή γυνή, καὶ ἔστιν ὅτε ἰχώρ ρέει αὐτῆ ἐκ τοῦ αιδοίου χάχοδικος, χαι μέχρις αν έχη το έλχος, ου λαμδάνει έν γεστρί ου γάρ συλλαμδάνουσιν αξ μήτραι την γονήν. \*Ταύτη τὰ καταμήνια χωρέει ύγιηρως. εν ψηλαφήσει δε μάλιστα γίνεται δήλου και έρωτήσει περί των είρημένων. μελεδανθείσα δέ φορός γίνεται. όλίγαι δὲ ἐλπίδες εἰσίν. 5 \*Ην δὲ τῶν καταμηνίων ἐλλειφθέν τι ἐν τῆσι μήτρησι [μή] έχρηξιν έχη, θερμανθέν δέ καὶ αὖθις ψυχωθέν περί τὸ στόμα [¾] ἢ όλίγον ἐνδοτέρω, οὐδ' οὖτω λαμβάνει ἐν γαστρί· έργμα γάρ τοῦτο ἐπικείμενον οὐ παρίησι τὴν γονὴν ἰέναι ὅκου ὁεῖ. Καί ήν μεν εν άρχη μελεδαίνηται, ύγιαίνει εχαί φορός γίνεται • ήν & χρόνος έγγένηται, άφορος μένει δηλον δέ το πάθημα ψηλαφήσει μάλιστά έστι, σκληρὸν γάρ τι έγγίνεται. Καὶ ἢν χάνωσι μάλλον τοῦ καιροῦ αί μῆτραι, τοὐδὲ οὕτω κυίσκεται οὐ γὰρ ξυλλαμβάνωσιν αξ μήτραι την γονήν. δήλον δέ έσται καί τοῦτο ψηλαφήσει. καί

<sup>&#</sup>x27; Μάλιστά ἐστι om. (DH, restit. al. manu μάλιστα) FGIJK. - ψηλαφῶσι J. - ψηλαφῶσι Ald. - ἐρεαμένη DHL, Lind. - εἰρομένοις J. - εἰρωμένω (sic) C. - ἐγγένοντο (sic) C. - ² νουσ. FJ, Lind. - ἀνίατος Κ. - τὸ J, Lind. - τὸ om. vulg. - ³ παθημάτων D. - ἰαθῆ FGIK. - ἰηθῆ (D, al. manu ἰηνθῆ sic) HJQ', Lind. - καὶ ἀσπερ ἐν ἀτὶ ἐὸν C. - ρέη C. - μέχρι sine ἀν C. - ⁴ τ. om. (D, restit. al. manu ante χωρέει) FGHIJK. - δὰ τὰ C, Lind. - τὰ δὲ DFGHIJK, Ald. - ἐν om. C. - δῆλον om., restit. al. manu D. - ἐλπ. δὲ όλ. C. - - ³ εἰ J. - ἐλληφθὲν Ald., Frob., Lind. - J'ai ajouté μὴ entre crochets, la négation étant exigée par le sens. - ἔχει J. - ψυχθὲν C. - [ἢ] om. vulg. - J'ai ajouté ¾, sauté par les copistes à cause de l'ἢ qui suit. - ἔργμα IK, Ald. - ἔργμα.. κυίσκεται ponit post γονὴν, ligne dern., J. - ͼ τε καὶ C. - ἔσται pro μένει C. - τὸ CDJK. - τὸ om. vulg. - ἐν ψηλ. DFGHI, - μάλ. om. DFG (H, restit. al. manu) Κ. -- ² οὐδ' C. - συλλ. JK. - ἐστιν prο ἔσται C. - ἐν ψηλ. DFGHIJ, Lind. - ἀλέα vulg. - άλέα FHIJK.

l'orifice n'est que peu dévié ou peu fermé, les règles marchent il est vrai, mais elles marchent avec effort, peu à la fois, et pendant plusieurs jours. L'existence de tous ces états se reconnaît par la femme en touchant; et, s'il y a quelqu'une de ces lésions, la malade, traitée, reprend la faculté d'engendrer, quelquesois même spontanément. Il sera dit, et déjà dans les maladies des femmes il a été dit comment chacune de ces lésions se produit. Si la matrice est lisse (cet état est naturel chez quelques-unes, et succède chez d'autres à des ulcérations qui ont laissé de larges cicatrices); si la matrice est lisse, la femme ne devient pas grosse, la matrice recevant, il est vrai, le sperme, s'il n'y a pas d'autre empêchement, mais ne le retenant pas et le laissant ressortir. Cela se reconnaît surtout par la femme qui touche, et aussi par des questions pour savoir si elle a eu jamais des ulcérations à l'utérus. Les règles. à la vérité, viennent comme en santé dans cette maladie; mais la plupart du temps le cas est incurable. Voici encore qui empêche la conception, c'est quand une ulcération, se formant dans la matrice par le fait de quelqu'une des affections indiquées, ne guérit pas promptement et devient sordide. En ef-.fet, l'ulcération persiste longtemps, comme celles qui sont dans les oreilles; la femme exhale une mauvaise odeur; parfois il s'écoule par les parties génitales une humeur fétide; et, tant que l'ulcération dure, il n'y a pas conception, car la matrice ne retient pas le sperme. Dans ce cas, les règles marchent comme en santé; mais c'est surtout par le toucher et en interrogeant sur ce qui a été dit, que l'affection se reconnaît. Le traitement rend la faculté de concevoir, mais il n'y a guère de chance. Si quelque portion des règles, étant restée dans la matrice, n'a pas d'issue, mais que, réchaussée, puis refroidie, elle se loge près de l'orifice ou un peu plus en dedans, en ce cas encore, il n'y a pas conception; car c'est un obstacle qui, par son interposition, ne permet pas au sperme d'aller où il doit. Si on traite des le début, la semme guérit et recouvre la faculté de concevoir; mais, si du temps se passe, elle reste

τα χαταίτηνια ξύλεται φίχε και εκ, ογίλας μίπεύας. λίλεται ος και φύσει το πάθημα τουτο και υπό νοσημάτων των ειρημένων. Κήν μέν φύσει ή, ' ανίητος ή νούσος' ην δέ μη, ού. Ήν μη ύγιηρα χωρέη τὰ καταμήνια, οία της γυναικός μή ύγιηρης ἐούσης, <sup>2</sup>ούδε ούτω κυίσειται ο ο γέρ πήγνυται ύπο τοῦ αξματος νοσεροῦ ἐόντος, ἀλλά διοβρεί την γονήν το αξικα το κατιον άπο του σωματος νοσερον έσν . διορόωθείσα δὲ ή γονή ἐξέρχεται έξω τῷ χρόνω ή ὀλίγω ή πολλῷ ξὸν ίγωρι. Δηλον δέ έστι τω σώματι της γυναικός και τοισι καταμηνίοισι · γωρήσει γάρ τὰ καταμήνια αὐτή οἶα εἴρηται, ήν τε χολώθης ήν τε φλεγματώδης ήν τε ύδρωποειδής έη \* έν τάχει δέ μελεδανθείσε φορός γίνεται • Αν δέ μλ, οδ. Ήν δέ γυναικί μλ χωρέη τὰ καταμήνια \* πάμπαν όπο παθημάτων τῶν εἰρημένων, καὶ ούτως οὐ ξυλλεμδάνα: αί γάρ φλέβες τοῦ αξιιατος πλήρεις ἐοῦσαι τὴν γονὴν οὐ δέχοντει, και έν τησι μήτρησιν αξματος ένειναι τι χρονίου πέσε μηχενή, δ τι ἀποχωλύει την γονην τρέφεσθαι. Ήν δὲ ἐλάσσω τὰ καταμήνα χωρέη τοῦ δέοντος, "οὐδὶ οὕτω χυίσκεται αίτια δὶ τὰ ἐν τῆ προτέρη νούσω προειρημένα δηλον δέ και τοῦτο έν τη έρωτήσει. Κήν μέν φύσει όλίγα χωρέη τὰ καταμήνια, ἀνίητος γίνεται . ήν δὲ ὁπὸ παθήματος τουτέων τινός των είρημένων, μελεδανθείσα έν τέχει φορός έσται. Καὶ ἡν πλείονα τοῦ δέοντος χωρέη τῆ γυναικὶ τὰ καταμήνια, ούδ' ούτως εν γαστρί λαμβάνει αί γάρ μῆτραι, κεκενωμένου τοῦ αξικατος, οὐ ξυλλαμιδάνουσε την γονην όπο ἀσθενείης. ἀν $^{2}$  δὲ ἀρα καὶ ξυλλάδωσιν, κατελθόν το αξμα πολλόν έξαπίνης έπὶ τὰς μήτρες τῆς γυναικός αποπνίγει την γονήν. Δηλον όλ και τόδε τοϊσιν επιμηνίσισιν

¹ Ἀνίατος J.- ἢν δὲ μὴ .εἶη τήπειν μὴ ὑγιηρὰ χωρέει C.- ἢν δὲ μὴ, οῦ. [ἦν] οὐχ ὑγιηρὰ χωρέρι Lind.- ἢν δὲ μὴ, οὐχ ὑγιηρὰ χωρέει (χωρέη DGHI, Ald.) vulg. - La correction de Lind. est bonne, sauf οὐχ qu'il faut remplacer par μὴ de C. — ¹οὐδ' C.- διουρέει vulg. - νοσηλὸν C. - διουρθέτα vulg. - Quolqu'il n'y ait pas de variantes, cependant l'article du Suppl. du Dict. de Schneider ne permet guère de méconnaître let le verbe διοβέδω. — ³ἢ οm. (D, restit. al. manu) FHJK.- ὑδροποειδὴς FI. - εἰη vulg. - εἰᾳ pour Ͱῃ n'est pas rare. - μελανθεῖσα C. - εἰφορος vulg. - ἄφορος J. - φόρος C. - εἰ δὲ μὴ J. — 'π. ἢ ὑπὸ πάντων (παθημάτων C, Lind.) vulg. - J'ai supprimé ἢ, qui me parait être une faute de copiste. - πλεῖαι οδοπαι οδ δέχ. τ. γ. C. — ° οὐδ' C. - τὰ CFGJ, Lind. - τὰ οm. vulg. - προτέρη εἰρημένα Vatic. Codd. ap. Foes. - τοῦτο οm. Κ. — ° κὰν C. - φήση DHJ. - χωρέεν DJ - χωρετὰ (sic), al. manu χωρέει τὰ H. - δ' FGHIJK, Ald. - τινὸς οm. J. - φ. ἔσται ἐν τ. D. - γίνεται pro ἔσται Vatic. Codd. ap. Foes. — ² συλλαμεδέ-

stérile. Cette affection se recomnaît surtout par le toucher; car quelque chose de dur se produit. Quand la matrice est plus béante qu'il ne faut, c'est encore un empéchement de conception; car elle ne retient pas le sperme; cela aussi est reconnaissable par le toucher. Les règles viennent en abondance et pendant peu de jours. Cette affection, qui est quelquesois de nature, est produite aussi par les maladies susdites. Si elle est de nature, la maladie est incurable; sinon, elle peut guérir. Quand les règles ne viennent pas comme en santé, attendu que la femme n'est pas en santé, elle ne conçoit pas; car le sperme est non pas coagulé par le sang qui est malade, mais liquéfié par cet afflux de sang qui est fourni malade par le corps; le sperme, liquéfié, sort avec de l'ichor après un temps plus ou moins long. Cela se reconnaît au corps de la femme et aux règles; car les règles couleront comme il a été dit, si elle est bilieuse, ou pituiteuse (§ 8 et 9), ou pleine d'eau. Traitée promptement, elle reprend la faculté de concevoir; sinon, non. Si les règles sont complétement supprimées par l'effet des maladies susdides, la conception est encore empêchée; car les veines étant pleines de sang ne reçoivent pas le sperme; et de toute nécessité il y a toujours dans la matrice quelque portion de vieux sang qui empêche la semence de se développer. Si les règles viennent en moindre quantité que d'habitude, la femme ne concoit pas; les causes en sont celles qui viennent d'être dites dans la maladie précédente; ce cas se reconnaît par l'interrogation. Si c'est de nature, la femme est incurable; si c'est par l'effet de quelqu'une de ces maladies qui ont été exposées, traitée promptement, elle reprend la faculté de concevoir. Si les règles sont plus abondantes qu'il ne faut, la femme ne devient pas grosse; car la matrice, épuisée de sang, ne retient pas le sperme en raison de sa faiblesse; et, si elle le retient, le sang, affluant soudainement en quantité dans la matrice, étousse la semence. Ceci se reconnaît aux règles qui

vai J. - κακώς pro οὐ Vatic. Codd. ap. Foes. - ὑπ' C. -- εδ' CJ. - ἄρα Ι. - τῆς γον. ἐπὶ τὰς μ. C. - ὁπόσα CFGHIJK. - πολλά om. C.

όχόσα πολλά χωρήσει και ήν μέν 1 φύσει ή γυνή πολλά χαλά τά καταμήνια, άφορος γίνεται ήν δὲ μή φύσει, άλλ' ὑπὸ παθήματός τινος των είρημένων, μελεδανθείσα φορός έσται. Καὶ ἢν τὸ στόμα των μητρέων έκπέση του αιδοίου, 2ουδε ούτω λαμδάνει εν γαστρί. τό τε γάρ στόμα σχληρον γίνεται, χαὶ οὐ δέχεται την γονην, καὶ οἰδέει, και ταύτη άφορος γίνεται το πάμπαν δηλον δὲ τὸ πάθημα τοῦτο δι' δ τι γίγνεται. Καὶ ἢν μὴ χωρέῃ τὰ καταμήνια κατὰ τὸ προσήχον, αλλά κάτω <sup>3</sup>όρμη ες την εόρην, οὐοὲ οὕτω λαμδάνει εν γαστρί· δηλον γάρ ότι τὸ στόμα τῶν μητρέων ἐχτέτραπται ἀπὸ τοῦ αιοροίου ή πεπηχε. και ήν πεν κατά την ξορών ή ξατραμμένου το \* στόμα ή μεμύχη, μελεδανθείσα φορός γίνεται · δῆλον δὲ ἐχάτερόν έστι τῆ ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει ἡν γάρ τὰ καταμήνια έκάστω ώδε είη, ή νοῦσος ταύτησι δῆλον ότι αίτίη ἐστί. Τοσαῦτα \*χαὶ τοιαύτα τησι γυναιξίν έπτι, δι' & οὐ τίκτουσι πρὶν αν ἰηθέωσι, καὶ δι' δσα ἄφοροι γίνονται τὸ πάμπαν. ώστε θαυμάζειν τὰς γυναῖκας οὐ χρη 6 δτι εἰσὶν αξ οὐ τίκτουσι πολλάκις.

214. ΤΙειρητήρια δι' ὧν δηλοῦται ἡ γυνὴ εἰ χυήσει · γυναῖκα ἡν θέλης γνῶναι εἰ <sup>8</sup> χυήσει · βούτυρον καὶ γάλα γυναικὸς κουροτρόφου διδόναι πίνειν νήστει, καὶ ἢν ἐρεύγηται, κυήσει · εἰ δὲ μὴ, οῦ. <sup>8</sup> ᾿Αλλο · νέτωπον δλίγον προστίθεσθαι ἐν εἰρίψ ἐνελίξασα, κάπειτα ἔωθεν σκέψασθαι ἢν δζη διὰ τοῦ στόματος τὸ ἐπιτεθέν · κὴν μὶν δζη, κυήσει · <sup>10</sup> ἢν δὲ μὴ, οῦ. <sup>11</sup> Ἔτερον πειρητήριον ἐπὶ τοῦ αὐτῶ · <sup>11</sup> ἔτινι ἀν γυναικὸ ἀπὸ τῶν προσθετῶν μὴ λίην ἰσχυρῶν δδύναι ἐς τὰ

' Φήση (bis) J. - του pro τινος C. - μελ. ἐν τάχει (ἐν τ. om. C) φ. ἔσται (γίνεται C) vulg. — ² οὐδ' C. - οἰδέα (sic) FG. - διότι vulg. - δι' δ τι Cornar., Lind. - γίνεται D. — ³ όρμήση CDHIK. - χωρήση J. - οὐδὲ om. D. - οὐδ' C. - ἔστραπται C. — ⁴ στ. τῶν μητρέων C. - μέμναε vulg. - μεμύαη D. - ἐκάστη J. - ἐκάστφ vulg. - ωδείη (sic) DFGHIJK. - δδ' είη C. - ίη Cornar., Lind. - Je lis ἐκάστω pour ἐκαστάτω; voy. t. IV, p. 100, note 19, οὐ ἐκάστω figure comme variante écartée à l'aide de deux bons mss. — καὶ τὰ (τὰ οπ. C) του vulg. - ἰηθῶσι vulg. - ἰηθῶσι vulg. - ἰηθῶσι vulg. - ὑποριτήρια H. - ὅ ὅτε (ὅτι CDJ) εἰσὶ μὲν (addit φοροὶ Lind.) (α² pro μὲν C) οὐ τίατ. δὲ (δὲ οπ. C) πολλ. vulg. — ' πυριτήρια H. - δι' ὧν δ. ἡ γ. οπ. C. - ἡ οπ. Η. - εἰδέναι C. — ε κύει vulg. - κύοι D. - κύη J. - χυήση C. - σιχύην (πυρίην Lind.) ποιῆσαι ἢ (σ. π. ἢ οπ. C, Foes in not.) βούτυρον vulg. - νήστει C. - νήστει οπ. vulg. — ' ἔτερον Κ. - ἄλλο CDFH IJKQ', Lind. - ἄλλο οπ. vulg. - ἐν οπ. C. - ἔπειτα C. - τὸ ἐπιτ. οπ. C. — '' ἢν δ' οὐ, οῦ DFHIK. — '' ἔτερον.... αὐτοῦ οπ. F. - ἄλλο pro ἔτερον.... αὐτοῦ CDHIJK. - ἤτινα (sic) J. - γυν. οπ. C. - προστέθων G, Ald., Lind. -

conlent en surabondance; si c'est de nature que la semme évacue beaucoup de sang menstruel, elle est stérile; si c'est non de nature mais par l'effet de quelqu'une des maladies exposées, elle reprendra, à l'aide du traitement, la faculté de concevoir. Si l'orifice utérin sort en dehors des parties génitales, la femme ne conçoit pas; en effet, l'orifice devient dur, ne reçoit pas le sperme, se gonfle, et, par là, la femme perd absolument la faculté de concevoir. Cette affection se reconnaît à l'état même qui la produit. Si les règles ne viennent pas comme il convient, mais se portent en bas vers le siége, la semme ne devient pas grosse; car il est sûr que l'orifice utérin est dévié de la direction des parties génitales ou fermé. Dans le cas où il est dévié vers le siège ou fermé, la femme, soignée, reprend la faculté de concevoir. Ces deux états se reconnaissent par la demande et la réponse; car, si, de la sorte, les règles sont le plus déviées, manifestement c'est la maladie qui en est la cause. Tels sont le nombre et la nature des empêchements qui font que les femmes ne conçoivent pas avant d'être traitées et demeurent absolument stériles. Aussi ne faut-il pas

s'étonner s'il y en a qui souvent ne deviennent pas enceintes.

214. (Moyens explorateurs pour reconnaître si une femme conceyra.) Moyens explorateurs pour reconnaître si une femme concevra: voulez-vous savoir si une femme concevra, donnez à boire le matin à jeun du beurre et du lait de femme nourrissant un garçon; si la femme a des éructations, elle concevra; sinon, non. Autre : appliquer en pessaire un peu de nétopon enroulé dans de la laine; puis, le lendemain, de bonne heure, examiner si la femme exhale par la bouche l'odeur du pessaire; si elle l'exhale, elle concevra; sinon, non. Autre exploration pour le même objet : quand une femme, par l'effet de pessaires non extrémement énergiques, éprouve des douleurs dans les articulations, des grincements

log. dóntwn fin (tón. fin om. C) dd. tulg. – skopdinéhta: Lind. – gasmetta: C. – sinf, tulg. – taúth C. – sásyh CJ.

215. \*Κύουσαν γυναϊκα ἢν μὴ ἐν ἄλλιρ γινώσκης, ἐν τούτιρο ἐγνώση · ὁρῶνται οἱ ὀρθαλμοὶ εἶλκυσμένοι καὶ κοιλότεροι, καὶ τὰ λευκὰ τῶν ὀρθαλμῶν οὐκ ἔχει τὴν φύσιν τῆς λευκότητος, ἀλλὰ πελοσώπου ἰσχουσι, καὶ ἀρχόμεναι συλλαμδάνειν μίσοτνοι γίνονται καὶ κακόσιτοι, καὶ καρδιωγιροῦ μεσταὶ, καὶ πτυαλίζουσιν. \*Μίλτον καὶ ἀννησον τρῦψαι ὡς λειότατα, εἶτα ἐν ὅδατι διεῖναι, καὶ δοῦναι, κὰὶ ἐᾶσαι ὑπνῶσαι · καὶ ἢν μὰν στρόφος \*γίνηταί οἱ περὶ τὸν ὁμφαλὸν, κύει · ἢν δὲ μὴ γίνηται, οὐ κύει · πάντων δὲ τουτέων ὕστερον πίνειν ἀλητον καὶ ἐλαίφ.

216. <sup>10</sup> Οσαι εν γαστρί έχουσαι έφηλιν επί τοῦ προσώπου έσχουσιν, δῆλυ χύσυσιν σσαι δε εύχροοῦσαι διαμένουσιν, <sup>11</sup> ἄρβεν ὡς επιτοπουλὸ χύουσιν 12 ἢν αι θηλαί ἀνω έωσιν ἐστραμμέναι, ἄρσεν χύει ἢν δε χάτω, θῆλυ. <sup>18</sup> Λαδών τοῦ γάλαχτος φυρῆσαι ἄλητον, καὶ ποιῆσαι ἐφτίσκον, καὶ ὀπτῆσαι ἐπὶ πυρὸς μαλθαχοῦ καὶ ἢν μεν χαταχαυθῆ, ἄρβαν χύει ἢν δε διαχανῆ, θῆλυ. <sup>18</sup> Τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐπιτυλίξας ἐν φιλλοισιν ὀπτῆν, χαὶ ἢν μεν πήγνυται, ἄρβεν χύει ἢν δε διαχυθῆ, θῆλυ.

1°Ετερον Κ.-άλλο οπ. FG. - ἀποχνήσαντα D. - ἢν γὰρ pro καὶ ἢν C.- κύει (bis) Foes in not. — ² εὶ J. — ³ ἔτερον Κ.- ἄλλο DHI. - ἢ γυνὴ εἰδένες C. - κυήσοι D. - ἄνησον Κ. - ἄνισον CDHJ. - ὡς λειό. οπ. C. - αὐτὴν οπ. C. - κυήση F. — ' εὶ CJ. — ⁵ ἔτερον Κ. - ἄλλο DHIJ. - εὶ C. - μὴ (addunt ἐν  $\mathbf{D}$  GIJK) ἀλλο (ἄλλω CDFGIJK, Ald., Frob.) γιν. (γινώσκεις C) νυίg. - ἐν τούτρ γν. όρωνται οπ. C. — ° γνώσεις νυίg. - γνώση DHJK. - ἢν κύει pro φαίνονται C. — ' ἔτερον Κ. - ἀλλο CDHI. - ἔχουσαι J. - ἐφῆλιν νυίg. - ἔφηλιν D. - συλλαμβάνουσι J. - καὶ κακ. οπ. G. — ⁵ ἔτερον Κ. - ἀλλο CDHIζ, Limb. - ἀνησον Κ. - ἀνλο CDHJ. - ἐν οπ. C. - Απιο διείναι addit καὶ J. — ° γέννται CJ. — ° In tit. εἰδέναι ἢν ἄρσεν ἢ θῆλυ κύη (C, κύει) DFHIJK. - ὁκόσις D (Q΄, et ἄλλο). - ἐφῆλιν νυίg. - ἔφηλιν D. - ἐφηλίν C. - ἄρρεν (θῆλυ C, Limb.) νυίg. — ' θῆλυ (ἄρρεν C) νυίg. - ἐπιτοπολύ CJ. — ' επερον Κ. - ἐλλο DJL - ἐθηλαὶ (sic) pro αὶ θ. H. — '' ἄλλο CDHIJKQ', Lind. - φορῆσαι C. - ἀστῶν δὲ sine καὶ C. - κἢν C. — '' ἀλλο CDHJ. - τὸ α. τ. ἐ. ἐν οπ. C. - πιτυλίξες

de dents, des vertiges et des bâillements, il y a lieu d'espérer qu'elle concevra plutôt que celle qui n'éprouve rien de pareil. Autre : gousse d'ail, la nettoyer, en ôter les peaux, l'appliquer en pessaire, et voir le lendemain si la femme sent l'ail par la bouche; si elle le sent, elle concevra; sinon, non. Voulez-vous savoir si une femme concevra? faites-lui boire de l'anis pilé aussi bien que possible dans de l'eau, puis elle dormira; si elle ressent de la démangeaison autour de l'ombilic, elle concevra; sinon, non.

215. (Signes qui indiquent la grossesse. Il est singulier qu'il ne soit pas question du toucher.) Si aucun autre signe n'indique qu'une femme est grosse, ces signes vous l'indiqueront: les yeux sont tirés et enfoncés, le blanc n'a pas sa blancheur naturelle, mais il paraît plus livide. Les femmes enceintes ont au visage des taches de lentigo; au début de leur grossesse, elles prennent le vin en dégoût, perdent l'appétit, sont en proie aux maux de cœur, et salivent beaucoup. Prendre rubrique et anis, triturer, puis mouiller avec de l'eau, donner à boire, et laisser dormir; s'il survient des tranchées autour du nombril, elle est enceinte; elle ne l'est pas, s'il n'en survient point. Après toutes ces choses, la femme boira de la farine, du miel et de l'origan dans du vin et de l'huile.

216. (Signes et moyens de reconnaître si une semme est grosse d'un garçon ou d'une sille.) Les semmes qui, enceintes, ont des taches de lentigo au visage, sont grosses d'une sille, celles qui conservent un bon teint, le sont la plupart du temps d'un garçon; quand les mamelons sont tournés en haut, c'est un garçon; si en bas, une sille. Prendre du lait de la semme, le pétrir avec de la sarine, sormer un petit pain, et le saire cuire sur un seu doux; s'il se calcine, elle est grosse d'un garçon; s'il s'entr'ouvre, d'une sille. Recevoir ce même lait sur des seuilles et l'exposer au seu; s'il se coagule, c'est un garçon; s'il entre en déliquescence, c'est une sille.

(sic) Foes in not. - ἐπιτυλίσσω n'est pas les lexiques. - ἐν om., restit. al. manu H. - ὁρᾶν pro ὀπτᾶν Cornar., Foes in not. - κὴν D.

27

217. Θεραπείαι χυήσιος πειρητήριοι καὶ παιδογονίης, ήτις δεί-नवा, प्रवर्ष वेन्द्रमण्डद देव्यवव, प्रवर्ष मृदेश प्रधानववाय देव्यववाय देव्यववाय देवानिक देवानिक देवानिक विकास στόμαγος σκληρός ή, δλος ή άπρος, και ξυμμεμύκη, και μή δροός 🖟 άλλα πρός τό δοχίου απεστραμμένος τό έτερου, ή ές του άρχου κεχύφη, ή <sup>3</sup> ανεσπακή έωυτον, ή το γείλος επιβαλλή του στομαγο έφ' έωυτὸ, δπόθεν οὖν ή τρηχὸς ή, ή πεπωρωμέτος, εσκληρὸς δέ 76νεται και από ξυμμύσιος και άπό πωρώσιος, ταύτησι τά επιμήνα οὐ φαίνεται, \*ή φαίνεται πολλίο ελάσσονα και κακίονα τοῦ δέσνος, καὶ διὰ πλείονος χρόνου ἐπιφαίνεται. "Kai τὰ μέν ἐπιμήνια καί" ύγείην τοῦ σώματος καὶ τῶν μητρέων την Εξοδον ευρίσκεται, \* κάτά γε τὸ σύμφυτον καὶ τὸ δίκαιον, καὶ ἀπὸ θέρμης καὶ δγρότητος τῶν <sup>7</sup> ἐπιμηνίων τοῦ στομάχου οὐ χάρτα βεδλαμμένου· τὴν δὲ γονὴν<sup>ε</sup>πάλιν οὐ δέχεται διά την βλάδην, ήτις αν χωλύη από τοῦ στομάχου μή χαλῶς έχοντος τοῦ δέχεσθαι. Ταύτην χρή πυριήσαντα τὸ σῶμα δω πιείν δούναι φάρμαχον, και χάθαρσιν ποιήσασθαι του σώματος πρώτον, ήν τε άνω και <sup>9</sup> κάτω ήν τε κάτω μοῦνον \* και ην μέν άνω διδιβο τὸ φάρμακον, μὴ πυριῆν πρότερον τῆς καθάρσιος, ἀλλ' ὕστερον· πυριήσας δε μεταπίσαι κάτω. Αν δε μη δοκέη δείσθαι ενωτερικεύ. προπυριήσας κάτω πίσαι· όταν δὲ 10 δοκέη καλώς έχει» τὸ σώμα, μετά τοῦτο πυριῆν εγκαθίζων τὰς μήτρας αὐτὰς πυκνά, ἐν ὅτιμ ἀν δοκέη ξυμφέρειν · ἐπιδάλλειν δὲ ἐς τὰ πυριήματα κυπαρίσσου πρίσματα και δάφνης φύλλα κεκομμένα, και λούειν πολλώ και θερμώ πολλέκις · όκόταν δε νεολουτος και νεοπυρίητος ή, ανευρύνειν 11 το στέμε

1 Θ.... παιδογονίης om. L. – πειρητηρίου FG. – (καὶ al. manu) πειρητήρια καιδ. D. – πειρητήριαι ΗΚ. – κύουσα vulg. – κυήσασα C. – τεκοῦσα H. – ἀτεκνοῦσα vulg. — ² ἀνεσπάκει CJ. – ἀπιδάλλει C. — ³ ξηρὸς J. — ⁴ καὶ (ἢ C,D al. manu καὶ, FHIJK, Ald., Lind.) φ. π. (φ. π. om. C) vulg. – (Addunt ἢ DFGHIK) ἐλ. ἢ (ἢ om. DFGHIK; καὶ pro ἢ C) κακ. (κακία J) vulg. — ⁵ καὶ C. – καὶ om. vulg. – Ante καθ' addit ὡς δεῖ C. — ͼ κατά τι vulg. – Je lis γε, qui fend le sens meilleur. — ² ἐπιμ. καὶ τοῦ vulg. – Je supprime ce καὶ, ajouté par erreur du copiste à cause du voisinage de autres καί. — ˚ π. om. C. – καὶ λύη pro κωλύη (D, restit. al. manu) FGH LIK. — ° Post κ. addunt δέη Vatic. Codd. ap. Foes. – δεδεῖς vulg. – Lises διδῶς. – τῆς καθέρσηος ponit post ὅστερον C. — '' ὁσκέη C, Lind. – ἀσεπί vulg. – μετὰ τ. οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJ. – ἐπιδαλεῖν C. – πυρτήριματα (sic) Κ. – ῥινήματα pro πρ. C. – καὶ (καὶ οπ. vulg.) δά. C, Lind. – κόψας pro κεκ. C. – νεοπύρητος Κ. — '' τὸ CDK, Lind. – τὸ om. tulg. – δπη prò δρεῦ Vatic. Codd. ap. Foes. – μελυδείνης (μελαθείνης (μελαθ

217. (Traitements pour rendre féconde une femme qui ne conçoit pas. Ils sont réglés d'après la cause de la stérilité. On y remarquera celui qui consiste à redresser le col dévié : des succès sont en effet souvent obtenus par ce moyen.) Traitements pour ticher d'obtenir la conception chez une femme qui désire concevoir, soit n'ayant pas conçu, soit ayant conçu, mais étant en état de concevoir : quand l'orifice utérin est dur en actalité ou à son extrémité, qu'il est fermé, qu'il n'est pas devit, mais dévié vers l'une ou l'autre hanche, qu'il se resourbe vers l'anus, ou se rétracte, ou qu'une des lèvres empiète sur l'autre; de quelque façon qu'il soit raboteux ou plein de callosités (il durcit en effet et par la contraction qui le serme, et par les callosités qui s'y forment); dans ces cas, les règles ne viennent pas, ou viennent en bien moindre quantité, de plus mauvaise nature, et à de plus longs intervalles. Les règles trouvent leur chemin au dehors en raison de la santé du corps et de la matrice, conformément du moins à la condition originaire et régulière, et parce que la chaleur et l'humidité des règles n'ont pas lésé notablement le col; mais le sperme n'est pas reçu à cause de la lésion qui, altérant le bon état du col, le met hors d'état de recevoir. En ce cas, après avoir donné une fumigation de tout le corps, il faut faire boire un évacuant, et provoquer d'abord des évacuations générales, soit par haut et bas à la fois, soit par bas seulement; si vous évacuez par le haut, vous administrerez la fumigation non avant l'évacuation, mais après, et, à la suite de la fumigation, vous ferez une contre-purgation par le bas. Si, au contraire, vous croyez ne pas devoir évacuer par le haut, administrez, après une fumigation préalable, un purgatif. Quand le corps paraît en bon état, fomenter fréquemment la matrice en donnant des bains de siège où entreront les ingrédients jugés convenables; par exemple, la sciure de cyprès, les seuilles pilées de laurier; on lave le corps souvent et avec beaucoup d'eau BHK; polibbing C, Foes in hot.; polubbing Lind.) apparent (apparent

DIK; μολιδδίνη C, Foes in hot.; μολυδοίνη Lind.) αρξαμένης (αρταμένη C) vilg. - παχυτέρης D. - δοκεί Ald., Frob., Lind.

της μήτρης μήλη χασσιτερίνη, χαι ανορθούν όμου, εάν δέηται, ή μολυβδίνη, αρξαμένη έκ λεπτής, είτα παχυτέρη, ήν παραδέχηται, εως το δοκή καλώς έχειν · βάπτειν δέ ικαί την μήλην εν τῷ μαλθακτηρίω διειμένω, δ τι δοκέει ξυνοίσειν, ύγρον ποιήσας τας δέ μήλας ποιέειν όπισθεν κοίλας, εἶτα \* περί ξυληφίοισι μακροῖσι περεαρμόσαι, και ούτω χρησθαι τον οὲ χρόνον τοῦτον έψοῦσα ἐν οίνφ λευχῷ ὡς ἡδίστω γλυχεῖ δαῖδα πινέτω <sup>8</sup>πιοτάτην χατασχίσασε λεπτά, καὶ σελίνου καρπὸν κόψασα, καὶ κυμίνου αἰθιοπικοῦ \*καρπὸν, καὶ λιδανωτόν ὡς κάλλιστον \* τούτου πινέτω νῆστις δκόσον δοκέα μέτριον είναι πληθος, ήμέρας δικόσας αν δοκέη καλώς έχειν, καὶ έσθιέτω σχυλάχια σιαλώδεα δίεφθα, χαὶ πουλύποδα ἐν οἶνω έφθὸν γλυχυτάτω, και του ζωμού πινέτω, εκαι κράμδην έφθην και οίνον λευχὸν ἐπιπινέτω, χαὶ μη διψήτω, χαὶ λουέσθω δὶς τῆς ἡμέρης σιτίων δὲ ἀπεχέσθω τοῦτον τὸν χρόνον. Μετὰ δὲ, 7 ἢν προγωρήση κατά τὸν στόμαχον καὶ φαίνη τινά κάθαρσιν έξω, πίνειν τ' έτι τοῦ πόματος ήμέρην μίην ή δύο, και τησι μήλησι παύσασθαι χρεόμενον, καὶ πειρᾶσθαι καθαίρειν τὰς μήτρας \* προσθέτοισι φαρμάκοισι». ΤΗτινι δε τοῦ στομάχου όρθοῦ καὶ <sup>9</sup>μαλθακοῦ καὶ ὑγιέος καὶ καλῶς Εχοντος 10 xal εν τῷ δέοντι χειμένου τὰ ἐπιμήνια μή φαίνεται πάμπαν ή ελάσσονα και διά πλείονος χρόνου και μή 11 εγιηρά, την νούσον ανευρών ήντινα έχουσιν αί μητραι, ήν τε και το σώμα ξυμβαλληταί τι, έξευρων το αίτιον από δτέου ου χυίσκεται, 12 ότε μέν ούτως έχει,

<sup>&#</sup>x27; Kal om. CDGH. - διειμένα J. - δπισθεν πλατείας vulg. - Lises κοίλας, comme dans le passage parallèle du livre de la Superfétation. — 2 mp pre περί Ald. - περίξια είριοισι pro π. ξ. FGHIJK. - πέριξ είριοισι (D, al. mane πέριξ ξυληρίοισι) Q', Ald. - ξυληρίοισι vulg. - ξυλήριον est regardé con une forme corrompue par Buttman, Gr. Sp., § 119, rem. 33. Schneider, dans le Suppl. à son Dict., le condamne aussi, et conseille de prendre de piotot donné par des mss.; mais elpiotot ne convient pas ici. En considérant combien facilement un copiste peut faire un  $\rho$  d'un  $\phi$ , il n'y a pas de témérité à rétabilr la forme régulière. Voy. p. 440, l. dern. - μακροτέροισι Vatie. Codd. ap. Foes. - ούτως vulg. - ούτω DJ. - ότι pro ώς C. - δάδα HK. - δάδα J. - πινέτω ponit ante έψουσα C. - 3 πιωτάτην FGI, Ald., Frob. λαμον vulg. - καρπὸν CDF (G, supra lin. eadem manu) IJQ', Lind. - δοπέρ vulg. - δοκέει CFK. - - όπ. C. - πουλύπ. CDFGHIJK, Ald. - πολύπ. vulg. -γλυκέα C. — ε καί.... ἐπιπινέτω om. (D, restit. al. manu) FGHIJK.δειπνείτω (δειπνήτω J; διψή C) vulg. - Je lis διψήτω. - ' ήν μέν (μέν σα. Ald.) πρ. vulg. - πίνει C. - τέ τι vulg. - Lisez τ' ἔτι. - ήμ. καὶ μίαν καὶ δύο

chaude. Quand la malade vient de prendre un bain et une fu. migation, ouvrir l'orifice utérin, et le redresser en même temps, s'il en est besoin, avec une sonde d'étain ou de plomb, d'abord petite, puis plus grosse, si elle est reçue, jusqu'à ce que les choses paraissent en bon état; tremper la sonde dans quelque préparation émolliente qui sera jugée convenable, e qu'on rendra liquide en la délayant. Les sondes seront creuses en arrière, on les emmanchera dans des bâtonnets longs, et on s'en servira ainsi. Durant tout ce temps, la femme, faisant cuire des branches de pin très-grasses coupées en petits morceaux dans du vin blanc doux très-agréable, boira cette décoction, ainsi que de la graine d'ache, de cumin d'Éthiopie et de l'encens de première qualité, le tout pilé ensemble, dont elle boira, à jeun, une quantité convenable, pendant autant de jours que les choses paraîtront aller bien. Elle mangera de petits chiens gras très-cuits, des poulpes cuits dans du vin très-doux, boira de ce bouillon, prendra, par-dessus, du chou bouilli et du vin blanc, ne se laissera pas avoir soif et se baignera deux sois par jour; elle s'abstiendra d'aliments pendant tout ce temps. Ensuite, s'il se fait quelque progrès du côté du col, et que quelque purgation se montre au dehors, la malade prendra de sa boisson pendant un jour ou deux encore; on cessera l'usage des sondes, et on essayera de purger la matrice à l'aide de médicaments appliqués en pessaire. Quand, chez une semme, le col étant droit, souple, sain, en bon état, situé en sa place convenable, les règles ne viennent pas du tout ou viennent moindres, à de plus grands intervalles, de mauvaise qualité, il faut découvrir de quelle malablie la matrice est assectée, et si le corps entier y concourt pour quelque chose, déterminant la cause qui empêche la

C. — \* πρ. καὶ (καὶ om. C) φ. vulg. — \* μαλακοῦ C. — \* καὶ om. (D, restit. al. manu) FGHIJ. – μὴ φαίνηται τὰ ἐπ. π. D. – φαίνηται vulg. – Lisez φαίνεται — \* ξηρὰ pro ὑ. C. – ἀπότευ C (H, al. manu). – ἀποττεύου (sic) κυίσκεται IJK. – οὺ om. (D, restit. al. manu) G. — \* τότε C. – ταῦτε pro ότε DFGHIJK. – μὲν om. C. – προφέρων C.

την ίησιν ποιέεσθαι προσφέρων το ιδέον, αρχόμενος εξ ίσχυρών, dung de douten unipog elvai, teleuter de de junteumitern, Emg de doxin xaling eyely xabapatos in mittin xal a attimages xabcateval ipθώς έχων εν τῷ ἐξαρκέοντι κιίμενος. Ήν 3οệ ἀπό τοῦ φαρμάκου καί άπὸ τοῦ ποτοῦ μή πραχωρήση, μηδέ πινούσης χρόνον τον μέτρους LOUTON hy semeseger son sohrasot. gear of raying gail son gast and μηλέων έργου, μαλθέξει το στόμα του στομέχου, και ποιήσαι δεως avayavefrat ec 6000 to mpostero and ton te bultilion debitens καλ των μαλθακτηρίων. Όκοταν δε δοκέη καλώς έγειν μαλθάξως καὶ θυμιήσιος, προστιθεὶς φάρμακα, κάθαρσιν ποιέεσθαι τῆς μήτρης, έως δυ δοχέή χελώς έχειν άρχόμενος έχ μαλθαχών ές Ισχυρότερε, τεγεπεξι οξ αιρεις ες Ιταγρακφ ερφορεα. ειξι λφό μελιδικο Φαδίτφικο Tà magiore 6 sauci tou etchanou, unt elores tou undertaun sobbe καί έγια καλώς έχοντα πρός της γονής την όποδοχήν, και την ματρην ξηρήν ποιέει. Ήν δέ τες γυνή δοκέη τὰς μήτρας δπό πιμελής βεδλάφθαι ές την χύησιν, λεπτύνειν ώς μάλιστα καλ λογναίνειν πρές τοϊσιν άλλρισιν.

218. "Ωρη εδέ δαρινή κρατίστη κυήσιος δ δ' άνήρ μή μεθυσκέσθω, μηδέ οίνον λευκόν πινέτω, άλλ' δις ζαχυρότατον και άκρητέστατον, και σιτία σιτείσθω ζαχυρότατα, και μή θερμολουτείτω, και ζαχυέτω, και ύγιαινέτω, και σιτίων ἀπεχέσθω τών μή ξυμφερόντων τῷ πρήγματι.

219. 20 Όταν δὲ δοχέη ή γυνή έκκεκαθάρθαι καὶ τὸν στόμαχον

<sup>&#</sup>x27;πέον, ἡν δὲ (μὲν pro δὲ Lind.) ἔχηται τὴν ἱησιν (ἢν δὲ ἔχ. τ. દ. οπ. Δ ἀρχ. vulg. — ² ἔς C., Foes in not. – ἐς οπ. vulg. – μαλθακώτερον DHJ. – ἀς vulg. – εως C., Foes in not. – μήτρα vulg. – μήτρη DH. – καὶ ἐν ταὶ ἐξ. C. — ² δἰ CDHIJK. – τοῦ (ταῦ οπ. Δ.) φαρμ. J. – μήτρη. παύσασθαι τοῦ οπ. C. – χρόνον J. – χρόνον vulg. – τὸ vulg. – τὸν FGHJK. — ⁴ τούτου GIJK. – τρῦγε vulg. – μὸν παύσασθαι vulg. – Τὸ vulg. – τὸν FGHJK. — ⁴ τούτου GIJK. – τρῦγε vulg. – μὰν παύσασθαι vulg. – Je lis μὴ au lieu de μέν. Voy. le passage parallèle du livre de la Superfétation. – μηλίων D. – ποιέιν C. – ἀναχανήται G. – ἀναχάνηται vulg. – ἀπό τε τῶν τοῦν μιg. – ἐτῶν Ε. – ἀπο σ. οπ. vulg. – ὅταν D. – δοκή οπ. J. – μαλθάξιος.... ἔχειν οπ. C. – ἰσχυρότερα CHJ. – ἰσχυρότερον vulg. – καὶ εἰωδεα F. — ε ἐλκεῖ (sic) C. – ἐλκοῖ τὸν στῦμαχον καὶ ἐάνει ἐπειτά τε τὸν στόμαχον εἰγει τοῦ καθ. ὀρ. Vatic. Codd. ap. Poes. – καὶ εἰργει τοῦ οπ. C. – καθιστάναι C. – ὑγιᾶ G. – ὑγιᾶ οπ. vulg. – ἐξιν pro ὁποδ. C. – μήτρην CDHIJK. — ἐτις οπ. C. – πιμελίας (sic) HIJK. – βεδλέρδαι (sic) C. — ἐδὶ C. – ἀρίστη ρτο κρ. L. Lind. – Ιπ marg. δρα οἰαν δίαιταν ὑποτίθησι τῷ μέλλοντι ἀποσπερμῆναι ἀνδρὶ DHIJ. –

conception; la chose étant ainsi, on règle le traitement, administrant ce qui est requis par le cas, commençant, selon l'oppartunité, par les moyens énergiques, et finissant par les moyens plus doux, jusqu'à ce que la matrice paraisse bien mondifiée, et le col remis en bon état et en sa place convenable. Si le médicament et le breuvage n'amènent pas quelque progrès, même quand la malade a bu pendant le temps conremable, on ne cesse pas pour cela le breuvage; mais, quand Pouvre des sondes a bien agi, on assouplit l'orifice du col, et . on fait de manière qu'il s'entr'ouvre pour laisser pénétrer le pessaire, à l'aide et des substances aromatiques et des substances émollientes. Quand l'emploi des moyens émollients et aromatiques paraît avoir atteint l'objet, on met des médicaments en pessaire, et l'on opère la purgation de la matrice jusqu'à ce que les choses semblent en bon état, commençant par ce qui est doux et allant à ce qui est plus sort, pour finir de rechef par les émollients aromatiques. En effet, la plupart des moyens énergiques ulcèrent le col, l'empéchent de se remettre droit, en santé, en état, en un mot, de recevoir le sperme, et dessèchent la matrice. Si c'est la graisse qui paraît être la lésion empêchant la conception, on atténue la femme autant qu'on peut, et, outre les autres moyens, on la rend maigre.

218. (Saison la plus favorable. Précautions à prendre du côté de l'homme.) La saison la plus efficace pour la conception est le printemps; l'homme ne sera pas en état d'ivresse; il aura bu non pas du vin blanc, mais du vin pur et très-fort; il aura mangé des aliments très-substantiels, il n'aura pas pris de hain chaud; il sera en bonne force, en bonne santé; et il se sera abstenu des aliments qui ne sont pas convenables à l'objet.

219. (Épreuve pour reconnaître si le traitement a mis la

μεθυσκέτω vulg. – μεθυσκέσθω C, Lind. – μηδ' C. – άλλ' δστις Ισχυρότατος καὶ ἀκρητέστατος L. – Ισχυρόταρον καὶ ἀκρητέσταρον vulg. – σιτείτω D. – C. – πράγματι C. —  $^{\circ}$  δτω vulg. – δταν Lind. – δοχέτι CFHIJK. – σμιξ. C. – άλετβάσθω μηδενὶ I., Lind. – καὶ χεκρ. K. – χαὶ χρυφάλω (sic) FGHI.

γιαίνει, ήν προσθής μηδὲ καθήρας, δζέσει αὐτή τῆς κορυφής, ἐλοτε δὲ οὔ.

220. "Όταν οὲ γνῷς καλῶς ἔχειν, παρὰ τὸν ἄνδρα \*κέλευε ἰένει, καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἄσιτος ἔστω, ὁ δ' ἀνὴρ ἀθώρηκτος, ψυχρῷ δὲ λελουμένος \*καὶ εὐωχημένος σιτία ὀλίγα ξύμφορα. Καὶ ἡ γυνὴ ἢν γνῷ ξυλλαδοῦσα τὴν γονὴν, μὴ ἔλθῃ παρὰ τὸν ἄνδρα τοῦ πρώτου χρόνου, ἀλλ' ἡσυχαζέτω · γνώσεται δὲ, ἢν ὁ μὲν ἀνὴρ φῷ ἀφιέναι, ἡ δὲ γυνὴ ἀγνοῦ ὑπὸ ξηρότητος. "Ην δὲ ἀποδῷ πάλιν ἡ μήτρη τὴν γονὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρης, ἔσται ὑγρὴ, καὶ ἢν γένηται ὑγρὴ, αὖθις μιγνύσθω ' τῷ ἀνδρὶ μέχρις ἀν ξυλλάδῃ.

221. Άλλη <sup>8</sup> θεραπείη· πυριήσας το σῶμα δλον, πῖσαι, καθῆραι ἀνω καὶ κάτω, εἶτα ὄνειον γάλα μεταπίσαντα πυριῆν τὰς μήτρας δι' αὐλοῦ,

"Η μηδενός L, Lind. - δζοντος vulg. - δζοντι CL, Foes in not., Lind. - ὑποτιθείσα D (Η, al. manu). - ἐπιθεῖσα L. - παυέσθω L. - ἀναπαυέσθω Lhad. - ² πρὸς CFHIJK, Ald. - πρὸς οm. vulg. - προτ C. - τὸ vulg. - τὸν L, Foes in not., Lind. - τὰ ὁθόνια vulg. - τὸ ὁθόνιον C, Foes in not. - παρασχέσθω G. - παρεχέτω D. - ἐωτῆς (sic) FG. - ἐωντῶν Lind. - εἰ δ' οῦν pro εἰ δὲ μὰ DFGHIJK. - - ² εἰ C. - τεννούσση FGI. - προσθεὶς DFGIJK. - - ⁴ προσθεὶς D, Ald. - θαμέως καὶ μὴ ἀρικώμων (sic) pro πολλά κ. ἀ. L. - καθῆρας (sic) D. - αὐτῆ J, Lind. - αὐτῆς DFGHIK, Foes in not. - ἡ κορυφὴ Lind. - ἄλλο vulg. - ἀλλοτε CFGJ, Ald. - - ² κέλευε οm. C. - καὶ οm. C. - ἔστω CDHKL, Lind. - ἔσται vulg. - ἀθώρυκτος FGHK. - ἀθόρικτος D. - ἀθώρικτος Lind. - ² καὶ οm. C. - εὐωχουμένος vulg. - εὐωχυμένος Ald. - εὐωχημένος CDFGHIJK. - ξυμφ. σιτ. όλ. C. - ἡ γυνὴ post γνῷ J. - γνώη C. - συλλ. C. - ἡν μὰν ὁ (ὁ μὰν C) vulg. - ἀφικέναι vulg. - ἀφιέναι L, Foes in not., Lind. - ² τ. ἀ. οm. C. - ἄχρις C. - α θεραπεία D. - καὶ π σαι C. - δθόνιον pro δνειον GHIJK. - ἀλοῦ pro αὐλοῦ I. - μὰν C. - μὰν οm. vulg.

semme en état de concevoir. Le fond de ces épreuves est qu'une substance odorante apposée à la matrice se fait sentir, au bout d'un certain temps, à la bouche ou au sommet de la tête.) Quand la femme paraît être mondifiée et avoir le col de l'utérus en bon état, elle prendra un bain, se frottera la tête, sans y faire aucune onction; puis, se mettant autour des cheveux un linge lavé et sans odeur, elle l'attachera avec un réseau lavé et ne sentant rien; le linge est placé avant le réseau; alors, appliquant au col utérin du galbanum échaussé au seu ou au soleil et bien malaxé, elle se tiendra en repos. Le lendemain matin, elle détachera le réseau et le linge, et sera flairer à quelqu'un sa tête, qui sent si la mondification a été complète; dans le cas contraire, la tête ne sent rien. Cette épreuve doit être faite à jeun. Si vous appliquez le galbanum chez une femme qui ne fait pas d'enfant, elle n'exhalera, mondifiée ou autrement, aucune odeur. Si vous faites l'application chez une femme enceinte, il n'y aura pas d'odeur non plus. Mais chez une femme qui devient souvent grosse, qui conçoit sacilement et se porte bien, si vous appliquez le galbanum, même sans mondification antécédente, le sommet de la tête sera odorant, et non en toute autre circonstance.

220. (Quand les choses sont en bon état, coit; précautions du côté de la femme.) Quand vous voyez que les choses sont en bon état, prescrivez à la femme d'aller vers son mari; elle sera à jeun, l'homme ne sera pas ivre, il se sera lavé à l'eau froide, et aura pris quelques aliments convenables. De son côté, la femme, si elle connaît qu'elle a retenu le sperme, ne doit pas revenir dans le premier moment avec son mari, mais se tenir tranquille; et elle le connaîtra, si, l'homme disant avoir éjaculé, elle ne le sait pas à cause qu'elle n'est pas mouillée. Quand la matrice rejette le sperme le même jour, la femme scra mouillée; et, si elle est mouillée, elle s'unira de rechef à son mari, jusqu'à ce qu'elle retienne.

221. (Autre traitement pour mettre une femme en état de . concevoir. Celui-ci est détaillé d'une époque menstruelle à

δύο μέν ήμερας ούρφ γυναικείφ σαπρῷ καὶ λίτρον εμδάλλειν, τῆ 🎎 τρίτη βοείφ οδρώ, εξί δε τεκάρτη και κέμπτη τρίψας μαράθρου σπέρμα και ἀκτῆς φύλλα και δάφνην και κυπαρίσσου πρίσματα, ταῦτα ἐψῆσαι ροπό εμιλεαιτα. σει σε πτικ την ποδιμαιν γουαπτερία ασγγά σεδιτά \* mpoortibévai ortap houvrou du tific mupins evous xai és vouta : perè δέ σχευάζειν, ξυμμιγνύς σμύρναν σταχτήν καλ βούσυρον καλ γηνός άλεισε και εγφόου ππεγολ και φωτίληλ και λετοικολ. τοπτέρο χεφείσο εξυμμίξαντα, διατήξαντα, προστιθέναι έν εξρίω μιλησίω μαλθακώ ώς εφειδοτιστικο. Ιπεισφ 9ς φρασικούρι εψη Ιπήδολο μπογιροφοίαι εγαίρεσμένοις διατωδεικτύλοισε πέντε ' το πρώτον έστω λεπτόν, το 566 δεότορον παγύτερον, και τάλλα θάτερον θατέρου παχύτερον άναστομούν δε πέντε ήμερας αξεί δε λουσαμένη προστιθέσθω, και άναδείσθω έκ τής δοφύος, ώς μή πίπτη, και ώθείτω τὰ μολύδδια αἰεὶ ἀνωτέρω, ο δε τελευταΐον ώς ανωτάτω • έπην δε αναστομώση, προσθείναι καθαρτικόν, τρίψας κανθαρίδας πέντε καλ σικυώνης μακρής σπήγγο και απιρικαι. ταρια πεγιει εφορά φοριξαικα και φορίσαντα βελάνιον είριω πατειλίξαι πλήν του άκρου επειτα είς άλειφα βάφαντα ως ήδιστον, προσθείναι χρήσθαι δε καθαρτικώ και τούτφ τή χολή του ταύρου, και άνθει όπτο και λίτρω και σμύρνη, μέλιτι δλίγω διέντα, δθόνιον λεπτον αποδήσαντα, καλ άνω τὸ δθόνιον περιελίξαντα τῷ φαρμάχω, προστιθέναι · χρησθαι δὲ καὶ βουπρήστει ξύν τη σμύρνη, και ελατηρίω ξύν το μελιτι έφθο, και τησι κανθαρίσι \*ξυν τῷ ἐλατηρίω τε καὶ τῆ σμύρνη. Ἐπὴν δὲ καθαρθῆ, τῆ ύστεραίη λούσαντα κλύσαι την μήτρην \* κύμινον αίθιοπικόν τρήψες xaj heyangion xaj bullada xaj afreida xaj heye xaj ognon Ayanga. ταύτα μίξας και άναχλιήνας κλύσαι · έπην δε 14 κλύσης, άναστήσας,

\* Αύτρογ GII, Ald. - γίτρον D. - μαράθου CGHI, Ald. - \* προστιθέσθο C. - καὶ ἐς ν. οπ. J. - συμμ. C. - ἀλειφαρ D. - \* σ. J. - καὶ διατήξ. CH. - μηλησίω CDGHIK, Ald., Frob. - μαλκό (sic), al. παπι μαλακό D. - μαλό pro μαλό. CFGHIJK, Ald. - ἀειροτάτω FG. - \* μολιδδίρις vulg. - μολυβδίοις HI. - μολιβδίοισιγ D. - ἀναστομοῦντα TGK. - ἀναστομοῦνται vulg. - Τα ἀλλα C. - παχύτερα D. - ἀναστομοῦνται vulg. - Lisex ἀναστομοῦν. - ἀναδήσθω CD. - ἀθείτο J. - \* μολίδδ. CDJ. - σικυόνης Η. - Gal. Gl. : σικυώνης gπόγγον, κολοκυνθίδος τὸ ἀκρον. - ἐνατελίξει G. - ἐς Lind. - άλειφαρ D. - αὐθεγοπτῶ (sic) pro ἀνθει ὁ. C, - νίτρω DJ. - ἐλεπτὸν... ὁθόνιον οπ. J. - περιελίξαντι C. - \* σύν J. - τῆ οπ. C. - ὁστεραία ΗJ. - \* ἀλειφαρ D. - " κλόσεις Αld. - διασήπται 1. - βάκει J. - λινέω CDFHME.

Pautre.) Autre traitement : après une sumigation de tout le corpe, purger par le haut et par le has, puis, après avoir administré le lait d'apesse, fumiger la matrice à l'aide d'un tuyau, pendant deux jours, avec de l'urine de femme putréfiée où l'on jette du nitre, et, le troisième, avec de l'urine de vache; le quatrième et le cinquième, piler graine de fenouil, fouilles de sureau, laurier et sciure de cyprès, verser de l'eau, et faire bouillir. Il faut, après la fumigation, laver avec beaucomp d'eau chaude, puis appliquer en pessaire la graisse aromatisée aussitôt après la fumigation et pour la nuit. Ensuite, saire la préparation suivante : mêler myrrhe en larme, heurre, graisse d'oie, moelle de cerf, résine et nétopon, de chaque partie égale, faire fondre et appliquer dans de la laine de Milet, molle et très-bien peignée; puis ouvrir la matrice avec cinq plombe préparés, longs de huit doigts; le premier est mince, le second est plus gros, et ainsi de suite; ouvrir pendant cinq jours; toujours mettre en place les plombs après un bain, les maintenir par un bandage attaché aux lombes afin qu'ils ne tombent pas, les enfoncer de plus en plus avant, et le dernier aussi avant que possible. Après avoir ouvert, on met un pessaire purgatif, ainsi composé : piler cinq cantharides, la partie spongieuse d'une courge longue, et de la myrrhe, pétrir avec du miel cuit, faire un gland, l'enrouler dans de la laine excepté le bout, tremper dans une huile trèsparfumée, et appliquer. On emploiera aussi ce mondificatif: bile de taureau, fleur de cuivre grillée, nitre, myrrhe, mouiller avec un peu de miel, lier un linge fin, enduire le haut du linge avec le médicament, et appliquer. On se sert aussi du bupreste avec la myrrhe, de l'élatérion avec le miel cuit, des cantharides avec l'élatérion et la myrrhe. Après la mondification, le lendemain, la femme prend un bain, puis une injection utérine; piler oumin d'Éthiopie, nielle, résine, graisse, miel et vin doux, mêler, faire tiédir et injecter. Après l'injection, qu ordonne à la femme de se lever et de marcher afin que l'injestion soit agitée. Appliquer aussi safran, myrrhe et enceus, liés περιιέναι κελεύειν, όχως το κλύσμα διασείηται. Προσθεϊναι δὲ κρόκου καὶ σμύρναν καὶ λιδανωτὸν ἐν βάκει λιναίῳ ἀποδέοντα ξηρὸν

ἐσον ἐκάστου, ξυμμίσγοντα ¹χηνὸς ἀλειφα, περιχρίοντα τὸ βάκος:

τοῦτο δὲ προστιθέναι ἐπτὰ ἡμέρας · τῆ δὲ ὀγδόη θυμιῆσαι σμύρνη

ἐπῦρ ἐπιδαλῶν, θυμιῆς δι' αὐλοῦ. Ἐπὴν δὲ θυμιήσης, τῆ σστεραίη

ἐμιριπλάσας καὶ εἰρίῳ κατελίξας προσθεῖναι ἐς νύκτα · ὅρθρου δὲ ἀν
καὶ ἀσφάλτω καὶ εἰρίῳ κατελίξας προσθεῖναι ἐς νύκτα · ὅρθρου δὲ ἀν
ἐκηι αὐτὸ τοῦτο, πάρὰ τὸν ἀνδρα ἐλθέτω. ᾿Αρχεσθαι δὲ χρὴ

τὸ τοῦτο ἐπειδαλῶν ἐλθὴ τὰ καταμήνια · ληγόντων δὲ χρὴ τὸ

και τὸ τοῦτο, πάρὰ τὸν ἀνδρα ἐλθέτω. Ἦγοντων δὲ χρὴ

τὸ τοῦτο ἐπειδὰν ἔλθὴ τὰ καταμήνια · ληγόντων δὲ χρὸ τὸ

κυητε ἡ γυνὴ ἴτω ἄσσον τοῦ ἀνδρὸς, μήθ' ὁ ἀνὴρ παρὰ τὴν γυναϊκα.

ποιρη ψ μποδορώλας το μποι εν τιζει πιψτούεις το Κροαι ος Χου μες το μποδορώλας το μπορορώλας το μποδορώ και παστιμας εισορία πος το μπορορώ και και προσφέρεσσας ταχύνεις σε τιζει πιψτούει το κροι ελλίνετας το σε μποροφέρεσσας ενέφουντας το κροι πιστριμας το κροι εντί σε κροι το και πιστριμας το κροι εντί σε κροι εντί σε ππος το κροι το κροι το κροι εντί σε ππος το κροι το κροι το κροι εντί σε ππος εντί το κροι το κροι εντί σε ππος εντί το κροι το ππος το δε τιζει πιστριμας, και το κροι εντί σε ππος εντί το κροι το ππος το δε τιζει πιστριμας το ππος εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί το κροι εντί τι

¹ Κηνός τε (τε om. C) vulg. – ἀλειφαρ D. – Post θυμιῆσαι addit τε C. — ² πῦρ ἐπιδάλλων C. – ἐπιδαλών πῦρ vulg. – ὑστέρη DFGHIK, Ald. – ὑστερέη J. – ἀμφιπλάσσας I. – κατειλίξας J. — ³ διαμαξαμένη C. – ἐχέτω ἀτρέμα pro ἐτρ. C. — ⁴ ἐὰν C. – ἐπὶ om. DGIJK. – τοῦτο om. Lind. – Ιτω C. — ʰ προσθεμένη vulg. – προσθεμένην C. – πρόσθε C. – ἡ γ. om. C. — ⁴ δὲ om. C. – ἐσδέχονται vulg. – ἐσδέχωνται C. – παχὺ C. – παγχὺ (πάλιν J) vulg. – Les interprètes rendent οὐρέειν par : prorsus sero diluere, comme s'll y avait διορροῦν. Mais, en lisant παχὺ avec C, on a, je crois, le sens véritable; voyex en effet οὐρήσει τε πουλὺ παχὺ, p. 16, l. 11. – δὴ om. J. — † δὴ (δεῖ CJ) vulg. — ʰ τέγγει pro τ. C. – καθῆραι D. – τὸ φ. om. C. – δελφῦι FG. – δελφῖ Ald., Frob. – δελφῖη Q'. — ʰ δεῖ DQ', Lind. — ʰ In marg. ἔτερος κλυσμὸς τῶν μητρέων DQ'. – ἀδὶ C. – Ιππιον C. – διὰ κρίτρης (δι' ἀκρης ἄρης DFGHIJK,

mêle de la graisse d'oie, et on enduit le chiffon; cela se met pendant sept jours. Le huitième, on fait une fumigation avec myrrhe, asphalte et orge, pétrir avec une graisse aromatisée, on jette sur un feu doux, et on administre la fumigation à l'aide d'un tuyau. Après la fumigation, le lendemain, triturer le testicule de castor en y versant du vin blanc, l'étendre avec une sonde, l'enrouler dans de la laine, et appliquer pendant la nuit. Le matin, la femme l'ôte, et, ayant amolli les parties, va auprès de son mari; après le coït, elle ress immobile; si elle ne devient pas grosse aussitôt, elle fait une nouvelle application de cette préparation et va auprès de son mari. Il faut commencer les remèdes quand les règles sont venues; lorsqu'elles finissent, la femme applique le pessaire de conception et dort avec son mari. Mais, dans le temps qui précède, ni la

femme ne doit aller avec son mari, ni le mari avec sa femme. 222. (Pus dans la matrice empéchant la conception. Traitement. On y remarquera l'emploi, pour les injections, d'un tuyau percé de trous latéraux, et dans lequel on pousse le liquide à l'aide d'une vessie de cochon.) Quand une semme, ayant précédemment l'habitude de concevoir, ne conçoit plus, bien que la matrice reçoive en elle-même la semence de l'homme, il faut nécessairement que cette femme rende une urine épaisse. En effet, quelquesois il se forme du pus dans l'utérus (le pus, dans l'utérus, provient d'abcès). Il fait que la semence de l'homme, se mélant, ne prend pas à la matrice, où elle doit se coaguler. Il l'amortit, de sorte qu'elle n'adhère pas; car il est quelque chose de mort et il corrompt la semence. Il faut débarrasser la matrice du pus et résoudre l'abcès utérin, afin qu'ultérieurement il n'empêche pas la semence de se coaguler et d'adhérer. Il importe de hâter la mondification, avant que le pus n'ait dégénéré en concrétion

Ald.; διά χνησέρης Lind.; διαχρησέρης C) vulg. - καθαροτάτης D. - τούτο 1. - REDI PTO RED J.

αμφικαθεζέσθω περί την βάλανον της σικύης, το αίδοῖον <sup>1</sup> ποιήσασα όκοῖον δεῖ · ὅκως δὲ ὑπερέξει την χαλκῆν καὶ ἔξωθεν σικυώνην, δύο ὁακτύλοιν ἔστω.

223. "Οταν <sup>2</sup>μή δύνηται ή γυνή γονήν δεχεσθαι, πάσα ἀνάγκη μυρσίνης ώς πλείστω, ἔπειτα <sup>2</sup>δ' ήμέρης προστιθέσθω ἐνεστυής οὰ καὶ καὶ τοῦ στόματι τῶν μητρέων <sup>2</sup>δεὶ δὲ ἰὸν Χαλοῦ καὶ χολήν ταύρου καὶ ὅφιος στέαρ, ταῦτα ξυμμίζαι ὁμοῦ, εἶτα κοῦ λαδών ἀναδεῦσαι τῷ φαρμάχῳ, καὶ ἐνελίξαι ἐς ὁθόνιον βύσσιτήν μεγίστην <sup>2</sup>εἶτα προστιθέναι πρὸς τὸ αἰδοῖον νύκτα δλην <sup>2</sup> ὑπτίη μήγιγγα ἐντίς τα προστιθέναι πρὸς τὸ αἰδοῖον νύκτα δλην <sup>2</sup> ὑπτίη μόγιγγα ἐντίς ὑποῦς τὰ αἰδοῖον νύκτα δλην <sup>2</sup> ὑπτίη μεγίστην <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup> ἐντίστος <sup>2</sup>

224. "Αλλη θεραπείη πρασίου τῶν φύλλων λαδόντα πλῆθος, ἄστε τὴν χεῖρα εὖ ἐμπλῆσαι, 'ἐμδαλεῖν ἐς ἀγγεῖον ἀττικὸν, καὶ ἐπιχέαι ὕδατος ποτοῦ κοτύλας ἀττικὰς τέσσαρας καὶ προδρέξαντα ἐννέα ἡμέρας, πίνειν ἐτέρας ἐννέα ἡμέρας νῆστιν, λουσαμένην, δύο κυάθους τῆς ἡμέρης τοῦ ἀπὸ τοῦ πρασίου, γλυκέος λευκοῦ ἴσον μέσγουσα ὅταν δὲ τριταίη ἢ πίνουσα, πυριήσθω κωνείου φύλλοισιν ἐπὶ πῦρ ἐπιδάλλων ἐννέα ἡμέρας, καὶ μετὰ τὴν πυρίην λούεσθαι, καὶ οὕτω πίνειν εὐθὸς τούτων ὅταν δὲ τὰς τρεῖς πεπυριημένη ἢ, προστίθεσθαι τοῦ πρασίου αὐτέου τετριμμένου λείου δι' ἡμέρης, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, Ἰλινόζωστιν λείην τετριμμένου λείου δι' ἡμέρης, ἐπὶ τρεῖς ρης προδρεχέσθω δὲ ἐν οἶνου λευκοῦ τρυγὶ χοὶ καὶ ἱππομαράθρου

¹ Ποιήσας J. - ὁποῖον C. - ὁπως C. - ὑπερέξαι vulg. - ὑπερέξει CDFHIJK. - χαλκήν vulg. - χαλκήν J, Lind. - σικυόνην H. - δακτύλων HJK. - δακτύλως C. - ἔσω pro ἔστω C. - - ² δὲ μὴ D, Lind. - ἡ οm. C. - μίνυγγα FGHI, Ald. - μίνηγα (sic) D. - μίνυγγα (sic) K. - ἐπὶ pro ἐν C. - ὕειον pro δριος Codd. Vatic, ap. Foes. - βύσινον C. - - ³ δὶ C. - δὶ ' vulg. - προσθ. ἐν (ἐν οm. D) ἐκάστη (ἔστης sic C) νυκτὶ (νυκτὸς C) vulg. - Cette phrase cst peu intelled be in sis elle le devient si on lit, ce qui est très-facile, ἐνεστυίης au lieu de ἐν ἔστης de C. ' Ἐνεστυίης νυκτὸς signifiera alors ce que signifie ἐς νύκτας, p. 434, l. 10. - ⁴ ἐμβαλλεῖν (sic) FHI. - προδρέξαντας vulg. - προδρέξαντα D, Foes in not., Lind. - νῆστιν repetitur IK. - - ⁵ τοῦ C. - τοῦ οm. νιίg. - δὲ ἐσται τριταίη νιίg. - δὲ τρ. ἢ C. - πινοῦσα Κ. - πιριήσθω H. - κωνίου C. - ἐπὶ ἐννέα C. - ͼ πυριημένη νιίg. - πυριομένη DFGIJ. - πεπυριμένη C. - τετριμμένου om. C. - ' λινόζωστιν D. · λινοζώστιν vulg. - τετριμένην C. - δὶς τῆς ἡμέρης νιίg. - δὶ ἡμέρης C. - χροὶ FGHIK. - χρόοι (sic) Vatic. Codd. ap. Foes. - ἱπκομαράδου CFGHIJ. - μαράθου (bis) CFGHIJ, Ald. - καὶ δα-

dessus. La femme s'assied sur le gland de la courge, taillé en membre viril, comme il faut. Cette courge doit dépasser de deux doigts la courge extérieure en cuivre.

223. (Membrane formée à l'orifice utérin et empéchant la conception.) Quand la femme ne peut recevoir le sperme, de toute nécessité une membrane s'est formée à l'orifice utérin. Vert de gris, bile de taureau, graisse de serpent, mêler ensemble, puis prendre de la laine, la tremper dans le médicament, la rouler dans une étofse de byssus, enduire de miel l'étoffe, et faire un pessaire du volume d'une très-grosse olive. On le met dans les parties génitales pour la nuit entière. La femme reste couchée sur le dos. Le jour venu, elle l'ôte, et se lave abondamment avec une décoction chaude de myrte. Puis, dans le jour, elle met le pessaire à l'approche de la nuit; après quoi, elle va avec son mari.

224. (Autre traitement de la stérilité, réglé jour par jour, entre deux époques menstruelles.) Autre traitement : feuilles de marrhube, en quantité sussisante pour bien emplir la main, mettre dans un angion attique (sorte de vase), et verser quatre cotyles attiques d'eau potable. On a fait macérer le tout pendant neuf jours; la femme boit cela pendant neuf autres jours à jeun, après un bain, deux cyathes de la boisson au marrhube coupée avec partie égale de vin blanc. Quand elle est au troisième jour de ce breuvage, elle s'administre une fumigation avec des seuilles de ciguë jetées sur le seu, pendant neuf jours; après la sumigation, elle prendra un bain, et, de la sorte, boira aussitôt son breuvage. Quand elle a ainsi pris sa fumigation pendant trois jours, elle met en pessaire le marrhube même, bien broyé, pendant trois jours, ou de la mercuriale bien broyée dans du miel attique, pendant le jour. On fait aussi macérer dans un conge de lie de vin racine d'hippomarathron (anethum graveolens) et de senouil, rameaux de pin aussi gras que possible, un quart de garance, graine de

δός.... σπέρμα om. C. - δαιδός (II, al. manu) I. - πιωτάτης Fl. - πιότατοι Κ. - όζει J. - έρευθεδανού vulg. - έρευθεδάνου D.

καὶ μαράθρου ρίζα, καὶ λαρός ως πιοτάτης όζοι, καὶ ἐρευθεδάνου τεταρτημόριον, καὶ μαράθρου σπέρμα, καὶ περιστερεῶνος ρίζαι πολλαί· προδρεχέσθω ἐἐ ἡμέρας μὴ ἐλάσσω ¹τῶν ἀννέα \* πίνειν δὲ μετὰ ταῦτα, λουσαμένην κατὰ κεφαλῆς, κοτύλην τῆς ἡμέρης ἀκρήτου ἀν τῷ λουτρῷ ἐοῦσαν, καὶ μετὰ ταῦτα κατακλιθεῖτοῦ βρεχομένου ἀν τῷ λουτρῷ ἐοῦσαν, καὶ μετὰ ταῦτα κατακλιθεῖτοῦ βρεχομένου ἀν τῷ λουτρῷ ἐοῦσαν, καὶ μετὰ ταῦτα κατακλιθεῖτοῦ βρεχομένου ἀν τῷ κολῆς δι' ἡμέρης, ἐπὶ ἡμέρας ἔξ. ² Ότε δὶ μετὰ τὸ ποτὸν, τὸ ἐκ τῆς χολῆς δι' ἡμέρης, ἐπὶ ἡμέρας ἔξ. ² Ότε δὶ ρεῖκ ἀναζέσας ἐν ὕδατι, πυριήσθω τούτοισιν ὡς θερμοτάτοισιν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐς νύκτας, καὶ λουσαμένη παρὰ τὸν ἀνὸρα ἴτω. Μετὰ δὶ ταύτην τὴν πυρίησιν καὶ ἐλάφου αἰδοίου ὑποθυμιῆσαι, καὶ ὅταν ιδῆς ἔχειν αὖον, τούτου ἐπ' οἶνον λευκὸν κεκρημένον ἐπιζύων, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας διδόναι πίνειν, καὶ ὅταν ² ωδίνη, διδόναι πίνειν, καὶ γὰρ ωχυτόκιον ἐστι τοῦτο.

225. Άλλη θεραπείη , χολήν ταύρου ἀναζέσαι καὶ στυπτηρίην μηλίην · ἐλάφου δὲ κέρας κατακαύσας τρῖψαι λεῖον, καὶ ξυμμίζας, βαλανίοις χρῆσθαι. Το Ετερον θεραπευτικόν · κύμινον ἐν οἴνῳ μέλαν ἐψήσας, τρίψας λεῖον, βάλανον ποιῆσαι, καὶ ἐς νύκτα προσθεῖναι · μετὰ δὲ ταῦτα κατακαύσας τρύγα οἴγου λευκοῦ, τὸ λεπτότατον δηλονότι τῆς τρυγὸς, ἐπειδὰν κατακαύσης, ἀφαιρέειν τοῦτο ἐν πτερῷ, ἐπειτα ἐς δθάνιον ἀποδήσας προσθεῖναι ἐς νύκτα, ° καὶ πράσα ἐρὸὲ ἐσθιέτω · μετὰ δὲ τρῦτο τράγιον τρίθων καὶ μέλιτι διεὶς <sup>30</sup> προσθεῖναι ἐς νύκτα · μετὰ δὲ τραγίου καρπὸν λεῖον τρίψας, ἐν οἴνῳ λευκῷ διεἰς, νύκτα · μετὰ δὲ τραγίου καρπὸν λεῖον τρίψας, ἐν οἴνῳ λευκῷ διεἰς, νάδο ἐπιζύων διδόναι πίνειν · μετὰ δὲ δρίγανον διὰ δευτέρης ὑποθυ-

226. 11 Άλλη θεραπείη έπι γυναϊκα μή δυναμένην τεκείν • ήν γο-

¹ Τῶν om. C. - ἡμέρας J. — ² τοῦ C, Lind. - τοῦ om. vulg. — ΄ ὁτω ναἰς. - ὅταν Lind. - Je lis ὅτε. - ἡδὺ vulg. - ἤδη Foes in not., Lind. - προσιένει C. - προσείναι vulg. - καθεῶς pro καλῶς J. — ⁴ ταῦτα pro ταύτην H. - καθεῶιο αἴου (αἴου om. C) ὑπ. vulg. - ἔχει C. — ὁ ὀδύνη (ώδις Lind.) ἰχε vulg. - ἀδίνη C. - καὶ γὰρ om. C. - ἐστι om. C. — ΄ μὴ λείην D. - μὴ λίην H. - μηλείην C. - τρίψας C. - καὶ om. C. - βαλανείοις FJ. - βαλανίης I. — ' ξ. θερ. om. FJ. - ἀλλρ όμοιως) (I, ἄλλη ὁμοίως). - άλλη θεραπείη CK. - λεῖον om. J. - βαλάνειον C. - ποιήσες C. - καὶ om. C. - καὶ ἐς ν. πρ. om. J. - τρύγα κατακ. G. - λευκότατον Vatic. Codd. ap. Foes. - δηλονότι om. C. — ° ἐν om. C. — ° καὶ.... νύκτα om. K. - τράγειον J. — \* προσθεῖναι.... διείς om. FGJ. - δαῖδα DFHIK. - δεῖται C. - οῦτως C. — " ἄλλη...»

senouil, et beaucoup de racines de verveine; cette macération ne doit pas durer moins de neuf jours. Alors, après avoir recu des affusions sur la tête, elle boira, par jour, étant dans le bain, une cotyle de cette macération pure; puis, se couchant, se réchauffant, elle mettra le pessaire; à la suite, de trois jours en trois jours, après le breuvage, le pessaire à la bile, pendant le jour et durant six jours. Quand, la mondification ayant réussi, elle doit aller auprès de son mari, elle fera bouillir des seuilles et des racines de jusquiame dans l'eau, et se somentera avec cette décoction, aussi chaude que possible, pendant trois jours à l'approche de la nuit. Elle prend un bain, et va auprès de son mari. Après cette fomentation, administrer en fumigation le pénis du cerf; quand on le voit sec, en racler dans du vin blanc coupé d'eau, qu'on donnera à boire pendant trois jours; on le donne encore dans les douleurs de l'enfantement; car c'est un moyen qui accélère l'accouchement.

225. (Autre traitement pour la stérilité.) Autre traitement : faire bouillir de la bile de taureau et de l'alun de Melos, triturer de la corne de cerf calcinée, mêler, et employer en pessaire. Autre moyen: cumin bouilli dans du vin noir, bien broyer, en faire un gland, et l'appliquer pour la nuit; après cela, calciner de la lie de vin blanc, enlever, après la calcination, à l'aide d'une plume, la partie la plus ténue de la lie, la nouer dans un linge, et l'appliquer en pessaire pour la nuit; la femme mangera des poireaux bouillis. Après quoi, piler du tragion (origanum maru), mouiller avec du miel, mettre en pessaire pour la nuit. Après, piler de la graine de tragion, mouiller avec du vin blanc, y mettre des raclures de rameaux de pin, et donner à boire. Après, administrer, de deux jours l'un, en fumigation l'origan; et alors elle ira auprès de son mari.

226. (Règles bilieuses ou pituiteuses; moyen de les distintenet om. (D, in marg. el drono tonhessau βούλη ποίησου οδτω;) FJK. ènl... τεκεί om. CHI. - τοκήεσαν CD. - τοκύεσαν H. - τοκύεσαν K. ναϊχα μή δυναμένην τεχεῖν, τοχήεσσαν ἐθελης ποιῆσαι, σχέψασθαι γαῖχα μή δυναμένην τεχεῖν, τοχήεσσαν ἐθελης ποιῆσαι, σχέψασθαι βρή ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν εἴτε χολώδης εἴτε φλεγματώδης εἴη \*

γνώση δὲ τῶνδε ὁπότερον μᾶλλον, ¹ψάμμον ὑποδαλὼν λεπτήν καὶ Κλωρὸν γίνεται · ἢν δὲ φλεγματώδης \* ἢ, οἶον μύξαι. Τούτων ὁπότερον ἀν ἢ, χαθήρας τὴν χοιλίην, ἤν τε ἄνω ἤν τε κάτω δοχέη σοι δεῖσαι · ἔπειτα διαλιπών ἡμέρας τινάς, τὰς ὑστέρας χαθαίρειν, \* καὶ ὑγρότερον τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἢ, προστιθέναι τὰ ὁριμέα, ὅκως δηχθὲν καὶ φλεγμῆναν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων σκληρὸν γένηται.

227. \*\*Ην δὲ γυνὴ μὴ πυρέσση τὰ ἔνδοθεν, μηδὲ χυΐσχηται ὑπὸ ἀλειρα, μηδὲ ἀνδρὶ μι ἀνρέσση τὰ ἔνδοθεν, μηδὲ ἀντηται ὑπὸ ἀσιτέῃ, μέλιτι μίξας οἶνον ἐγχεέσθω ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ σμύρναν ὑποθυμιήσθω · ες δὲ τὴν ἔδρην βαλάνους προστίθεσθαι, μίσγουσα χηνὸς μελιτι ἔσον μίξας.

228. <sup>7 \*</sup>Ην αξ μῆτραι γυναικὶ ἐσχνωθῶσι, καὶ τρηχύνηται τὸ στόμα αὐτέων καὶ ξυμμεμύκη, καὶ τὰ ἐπιμήνια αὐτῆ μὴ φαίνηται, μηδὲ κυξακηται, ἀλλὰ πυρετὸς λαμδάνη μαλθακὸς, καὶ ὀδύναι αὐτῆ ἐμπίπτωσιν ἐς τὰς ἰξύας καὶ τὴν νείαιραν γαστέρα 'ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται μάλιστα, ὅταν τι τῶν ἐν αὐτῆ διαρθείρη 'γίνεται δὲ \*καὶ ἐκ τόκου. Ταύτην χρὴ λούειν θερμῷ καὶ πυριῆν ' ὅταν δὲ λελουμένη καὶ πεπυριημένη ἢ, τῆ μήλη ἀνευρῦναι τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ προστιθέσθω σμύρναν τρίψασα καὶ νετώπου τὸ ἴσον , ἢ μύρον ° ξό-

<sup>&#</sup>x27; Ψάμμου FG, Ald. - Post δταν addunt of C (H, al. manu). - γίνεται vulg. - γίνηται CDFGHI. - ἐν τῷ ἡ. οm. (D, restit. al. manu post ἐπιχέαι) G (H, restit. al. manu) IJK. -- ² Post καὶ addit ἡν ξηρανθή C. -- ³ ἢ om. CDIK. - δοκέει vulg. - δοκέη CDFGHIJK. - τινάς οm. C. -- ⁴ καὶ οm. C. - υστέρων vulg. - ὑστερών J. - ὑστερών CH. - δπως CJ. -- ⁵ γυνὴ ἡν pro ἡν δὲ γ. C. - πυρέση vulg. - πυρέσση DPHIJK. - τάνδοθεν C. - καὶ μὴ κυίσκ. C. - ὑπνώση vulg. - ὑπτώττη (sic) FG. - ὑπνώττη DHIJK. - ἐγχείσθω C. - εἰς JK. -- ἐ εἰς FGJ. - ἀλλιφαρ al. manu D. - εἶτα οm. C. - ἐν οm. C. -- ² άλλο DQ'. - τρη-χύνεται CFGHI. - μὴ CFGHJK, Ald., Lind. - μὴ om. vulg. - λαμδάνει vulg. - λαμδάνη CJ. - ἐμπίπτουτν vulg. - ἐμπίπτωσιν CIJK. -- ² καὶ οm. J. - ϟ οm. C. -- ² ἡ (ἡ om. CDH) ῥόδ. vulg. - μολίδδου CDJK. - προστίθεσθων DFHJK. - χολή C. - χολήν vulg. - γνώσεαι Foes in not., Lind.

guer; voy. §§ 22 et 83. Elles empêchent la conception; traitement.) Autre traitement pour une femme qui ne peut pas concevoir: si vous voulez rendre féconde une femme qui ne peut
pas enfanter, il faut regarder dans les règles si elle est bilieuse ou pituiteuse. Vous connaîtrez ainsi laquelle de ces deux
conditions domine: jetez au soleil du sable fin et sec, quand
les règles viennent; versez du sang dessus; si elle est bilieuse,
le sang desséché sur le sable devient jaune; si elle est pituiteuse,
il devient comme des mucosités. Choisissant le médicament en
rapport avec celui de ces deux états qui existe, vous évacuez
le ventre soit par haut soit par bas, selon que vous le jugerez
convenable. Puis, après l'intervalle de quelques jours, purger
la matrice; et, si l'orifice utérin est trop humide, mettre des
pessaires âcres, afin que, irrité et enflammé, l'orifice utérin
durcisse.

227. (Empéchement à la conception par une affection de la matrice donnant lieu à un état général.) Si la femme, sans avoir de fièvre intérieure, ne devient pas enceinte par l'effet de la matrice et ne peut pas avoir de rapports conjugaux, étant dans la somnolence et sans appétit, mêler du miel et du vin, et infuser dans les parties génitales; la femme prendra la myrrhe en fumigation; elle se mettra dans le fondement des suppositoires faits avec un mélange de graisse d'oie, qu'elle infusera aussi dans les parties génitales; puis elle fera une injection utérine avec un mélange égal d'huile et de miel.

228. (Empéchement à la conception par une affection de la matrice, due à quelque lésion, résultat d'un avortement ou d'un accouchement. Traitement.) Si la matrice s'amincit, que l'orifice en devienne raboteux et se ferme, que les règles ne paraissent pas, que la femme ne conçoive pas, et qu'elle soit en proie à une fièvre lente et à des douleurs qui se portent aux lombes et au bas-ventre, cette maladie vient le plus souvent quand il y a quelque avortement; elle vient aussi à la suite de l'accouchement. En ce cas, il faut laver avec l'eau chaude et administrer des fumigations. Après ces deux opérations, élargir

δινον εν βάχει, και μολύδδου προστίθεσθαι ποιήσαντα ως βάλανον καταξύοντα, και καταλείφειν βοὸς χολή, και γνώσεται εν τέσσαρσιν ήμέραις τὰς ἀγόνους, και πυριήν και φαρμακεύειν.

229. Ἡν δὲ παχυνθῆ παρὰ φύσιν, οὐχ ἔσχει ἐν γαστρί τὸ γὰρ
ἐπίπλοον ἐπικείμενον παχὸ καὶ πουλὸ ἀποπιίζει τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ τὴν γονὴν οὐ δέχονται. Ταύτην χρὴ λεπτύναντα φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ πρὸς τὰς ὑστέρας προσθεῖναι; δ καθαίρει τε
καὶ φῦσαν ἔμποιίει.

230. Ήν τὸ στόμα τῶν μητρέων σκληρὸν γένηται ἢ δ αὐχὴν, τῷ δακτύλφ γνώσεται ψαύουσα, κἢν πρὸς τὸ ἰσχίον ἀπεστραμμέναι έωσιν. Όταν ούτως έγη, μή προσφέρειν μηδέν δριμύ : ήν γάρ ελχώση το στόμα των δοτερέων, όταν φλεγμαίνη, ετο πάμπαν χίνουνος άτοχον γενέσθαι · άλλά προστίθεσθαι ά μή δάχνει, δφ' ών φλέγμα καθαίρεται. <sup>30</sup>Οταν γυναικί τὰ καταμήνια γένηται καὶ παρέλθη, πρώτα μέν χρή κεφαλήν καθήραι, έπειτα έλλεδορίσαι, ήν τε άπαξ ήν τε δὶς δέη · μετὰ δὲ πυριῆσαι πυριητήριον κατασκευάσας τὸ ἐκ της \* σιχύης \* σταν δε πεποιημένον ή, εγχέας ες εχίνον θαλασσαν, και πράσα έμδαλών, ἐπιθεῖναι τὸν αὐλὸν τῆς σικύης, και περιαλείψαι επηλώ ώς βελτίστω, δχως μή διαπνέη · είτα διά σχοινοτόνου δίφρου των τετραγώνων διάγειν τὸν αὐλὸν, ὅχως ὁπερέξει δύο δακτύλους του τόνου · είτα δποκαίειν άνθραξι, και τὰς καθέδρας φυλάσσειν, όδταν τε καθίζηται καὶ δκόταν τάνίστηται, δκως μή κατακαυθή, άλλά καθίζειν έτι ψυχροῦ ἐόντος τοῦ πυριητηρίου καὶ ἀνίστασθαι έως αν καταψυχθήναι τον αιλόν επί δε τή πυρίη την διατριθήν

\* Ἐπίπλεον FG. - ἐπίπλοιον Ald. - πολὺ FHIK. - ἀποπιέζοι vulg. - ἀποπιέζει DJK. - καθαίρεται καὶ φ. C. - φύσσαν J. — ² οὐ (τὸ Foes in not., Lind.) πάμπαν vulg. — ³ ἄλλη θεραπείη CHK (DIJQ', θεραπεία). - γυνὴ C. - χρὴ οπ. C. - καθῆραι οπ. J. - ἐλεδορίσαι Κ. - ἐλλεδορήσαι FGJ. - πυριῆσαι οπ. G. — ⁴ σικύης ο οῦτω (οῦτω.... σικύης οπ. J) δὲ πεποιημένον (πεπυημένον D), ἐγχέας vulg. - σικύης δταν δὲ πεπ. ἢ, ἐγχέας C. - εἰς vulg. - ἐς CDFHIK, Lind. - θαλάσσης vulg. - θαλασσίαν DFHIKQ'. - θάλασσαν C. — ³ πολλῷ Ald. - μὴ.... δκως οπ. J. - In marg. ξένον τὸ μηχάνημα τοῦτό μοι ξένον I (Κ, sino τ. μωι ξ.). - τῶν τετρ. δίφρου δι ες σμην ανα (sἰς) καὶ τοῦτον αὐλὸν δπως C. - ὑπερέξη vulg. - ὑπερέξει CDFHIJK. - του (sἰς) F. - θώκου pro τόνου conjicit Foes. — ⁴ δταν δὲ (τε pro δὲ DFGIK, Lind.) vulg. - καθέζητες C. — ¹ ἀνίσταται CDFHIK. - ἔως ἀν οπ. C. - ἀν οπ. J.

avec la sonde l'orifice utérin; et appliquer en pessaire partie égale de myrrhe et de nétopon triturés, ou de l'huile de rose, dans un chiffon; appliquez aussi des plombs amincis, en raclant, en forme de gland et enduits de bile de bœuf. On connaîtra en quatre jours celles qui sont incapables de concevoir. On administrera des fumigations et des médicaments évacuants.

229. (Empéchement à la conception par un embonpoint excessif. Traitement.) Si une femme engraisse outre mesure, elle ne devient pas enceinte; car l'épiploon épais et abondant, pesant sur l'orifice utérin, le presse et empêche le sperme d'être reçu. En ce cas, il faut amaigrir, administrer des purgatifs, et mettre en pessaire ce qui évacue la matrice et y produit de l'air.

230. (Empéchement à la conception par la dureté du col ou son obliquité. Traitement longuement détaillé pour quatre mois. On y remarquera un passage digne d'attention sur l'impossibilité d'apprécier, autrement que par conjecture et par jugement. une foule de conditions importantes. L'auteur recommande avec une insistance particulière les fumigations.) Si l'orifice utérin ou le col deviennent durs, la femme le reconnaîtra par le toucher, et aussi quand la matrice est déviée du côté de la hanche. Les choses étant ainsi, ne rien appliquer qui soit âcre; en effet, si on ulcère l'orifice utérin, il est à craindre qu'à la suite de l'inflammation la femme ne devienne absolument stérile; mais appliquer les pessaires qui, sans irriter, évacuent la pituite. Quand les règles sont venues et passées, d'abord il faut purger la tête, puis donner l'ellébore, soit une sois, soit deux, suivant le besoin; puis administrer une fumigation à l'aide de la courge; l'appareil étant disposé, verser dans le vase de l'eau de mer, jeter des poireaux, adapter le tuyau à la courge, luter très-bien asin que la vapeur ne se perde pas; puis faire passer à travers un siège carré, dont le fond est en tresses de jonc, le tuyau, qui dépassera le fond de deux doigts; alors chauffer avec des charbons, et prendre garde au siège afin que la femme ne se brûle pas, soit en s'asseyant soit en se leότι πλείστον 1 της ήμέρης μέρος ποιέεσθαι. Καὶ τη μέν τοιαύτη πυρίη ἐπὶ πέντε ἡμέρας χρῆσθαι, δέκα δ' ἀντὶ τῶν πράσων, τῶν σκορόδων \* εάδε πυρία, και αὐτην την δέσμην κατακόψας, ες την θάλασσαν έμβαλείν. Μετά δέ τάς λοιπάς των ήμερέων αὐτή τή <sup>2</sup> θαλάσση μόνη πυριήσθω, καὶ δκως πρὸς ἄνδρα μή προσίη ἐν πάση τη θεραπείη: Την τελευταίην δὲ πυρίην, δταν μέλλης ἀφιέναι τῆς θεραπείης, σχυλάχιον ότι νεώτατον άνασχίσας, άρωμάτων παντοδαπών είδη ότι εὐωδεστάτων καὶ ξηροτάτων κόψας, τὰ ἐντοσθίδια ἐξελών τοῦ σχυλαχίου έμπλησαι χαὶ δαξαι ότι μάλιστα τῶν ἀρωμάτων, ξυλήφια δὲ ὑποθεὶς, ἐς τὸν ἐχῖνον ἐνθεὶς τὸ σχυλάχιον, οἶνον ὡς ಪωδέστατον επιχέαι, εχαλ πυριην διά τοῦ αλλοῦ, γχαλ δχως κατά δύναμιν είναι όλην την ήμέρην έπὶ ταῦτης τῆς πυρίης, πυριῆσαί τε καὶ έρωταν αυτήν, ήν η όδμη διά του στόματος δοχέη όζειν των άρωμάτων σημείον γάρ οὐ σμιχρόν ἐς ξύλληψιν τῆ θεραπευομένη. Προσθέτοισι δὲ χρέο, \*χρόχου όσον αν βούλη, καὶ σμύρνης όσον δύο χυάμους, καὶ άλας συχνόν παράμισγε, πρός ταῦτα τεκμαιρόμενος, και ταύρου χολής δσον δύο κυάμους. Αν δε πρηϋτέρο βούλη χρήσθαι, έλασσον μίσγειν τῆς χολῆς · ἢν δὲ ἰσχυροτέρω, πλέον · ταῦτα τρίψας λεία, 10 καὶ μέλιτος παραστάζας, τρίδε άχρις άν σοι τριδόμενον γένηται, ώστε δακτύλω έκμάξαι . δσιο δ' αν πλείονα χρόνον τρίδης, τοσούτω ξηρότερον και γλισχρότερον και βέλτιων έσται. Ποτήσας 11 δὲ παχύτερον ἡ βάλανον, καὶ τὸ ἄκρον δξὸ, ἐκ τοῦ μέσου παχύτερον, έπειτα δὲ ἀγόμενον ὅχως πρὸς τὴν ὑστέρην προστεθή, ές τοῦτο <sup>19</sup> ξμπηξον ζυλήφια όριγάνου δύο ποιήσας λεΐα · ξατω δέ ξξα-

<sup>&#</sup>x27; Μέρ. τ. ήμ. CDFIJ. – ποιείσθαι C. – ἐπιπέμπεται pro ἐπὶ π. (D, restit. al. manu) FGIJK. – δ' om. DGHIJK. – Post δ' addit ἡμέρας C. — ² τὰ δὲ CD. – ταλαιπωρία pro τάδε πυρία Vatic. Codd. ap. Foes. – ταύτην vulg. – αὐτὴν C. – θάλατταν J. – ἐμβάλλειν C. — ³ θαλάττη vulg. – θαλάσση H. – μόνη om. C. – (Addit καὶ C) δκ. (δπως C) πρόσω μὴ πρόσισιν (πρόσι, D restit. al. manu, FHIK; προίη J) vulg. – Lisez πρὸς ἀνδρα μὴ προσίη; νογ. p. 444, l. 17. — ⁴ δὲ τελ. D. – τελευταίαν vulg. – τελευταίαν FG. – τελευταίην D. – είδη om. C. – ἐντόσθια D. — ³ εἰσάξαι DHK. – ἐπάξαι C. – ξυλύφια DJ. – ξυλίφια Κ. – οίνου ὡς εὐωδεστάτου CDFGHIJK, Ald. — ͼκαὶ om. C. — ² καὶ om. J. – τῆς repetit C. – πυριάσαι C. – εὶ pro ἡν ἡ C. – ὁσμὴ J. – δοκέπ C. – μικρὸν vulg. – σμ. J. – εἰς συλλ. J. — ² κρόκον DFIJK. – βούλει H. – δύο om. D. — ² βούλει HK. – δ' C. – ἰσχυροτέρα J. — ¹θ πάντα pro καὶ C. – ἄχρι οδ σοι C. – δακτυλίω conjicit Foes. – τοσοῦτον vulg. – τοσοῦτο HK. – το-

vant; elle s'asseoira quand l'appareil à fumigation est encore froid, et attendra pour se lever que le tuyau soit refroidi. Elle restera sur cette fumigation la plus grande partie de la journée. Elle en usera pendant cinq jours; puis, pendant dix, elle mettra, en place de poireau, de l'ail, broyant une botte d'ail et la jetant dans l'eau de mer. Puis, les jours restants, faites prendre des fumigations à l'eau de mer seule; et ayez soin que durant tout le traitement elle n'aille pas auprès de son mari. Pour dernière fumigation, quand on va terminer la cure, on prend un très-jeune chien, on le fend, on ôte les intestins, on remplit la cavité d'aromates de toute espèce, très-odorants et très-secs, qu'on a concassés et dont on bourre autant qu'on peut le ventre de l'animal; on dispose du petit bois, on met le chien dans le vase, on verse du vin très-odorant, et on administre la fumigation à l'aide du tuyau. Si ses forces le lui permettent, la femme restera toute la journée sur cette fumigation. Pendant l'opération, on lui demande si l'odeur des aromates paraît se faire sentir par la bouche; car c'est, chez la semme en traitement, un signe non petit d'espérance de conception. On emploie des pessaires ainsi composés : sasran autant qu'on veut, myrrhe gros comme deux fèves, beaucoup de sel, en proportion de ces ingrédients, et bile de taureau gros comme deux fèves; si on veut le rendre plus doux, on met moins de bile; si plus actif, davantage; on triture, en versant peu à peu du miel, jusqu'à ce que la composition devienne susceptible de se former en pâte sous le doigt. Plus vous triturez longtemps, plus elle devient sèche, visqueuse et bonne. On fait ce pessaire plus gros qu'un gland, pointu par le bout, renslé au milieu, puis, le conduisant de manière à l'appliquer à la matrice, on y ensonce deux batonnets d'origan qu'on a polis et qui ont six doigts de long. Ensuite, on enroule les bâtonnets

σούτω CJ. - βελτιώτερον DFGHIJKQ'. — 11 δε om. J. — " έμπ. δύο ξυλ. είρίω ώς μαλθ. κατελίξας αὐτά· ἐστωσαν δε τὰ ξυλήςια ἀπὸ ὀριγάνου έξαδάπτυλα · ἐπειτα ἀνωθεν βάματι (sic) κατέλιξον λεπτῶ C. - ξυλάρια L. - ξυλύφια DJ. - ἐξαδάπτυλον DK. - Π se pourrait que ξυλύφια fût la bonne leçon.

δάχτυλα· είτα κατέλιξον τὰ ¹ξυλήσια εἰρίφ ὡς μαλθαχωτάτω· έπειτα άνωθεν βάμματι κατέλιξον λεπτῷ, καὶ ὑπερεχέτω τὸ <sup>2</sup> βάμμα δσον τέσσαρας δακτύλους των ξυληφίων. Προσχεαμένη δὲ καὶ καθαρην έαυτην ποιήσασα ότι μάλιστα προσθέσθαι αὐτό τὸ στόμα, βάχος ύποδαλλομένη ύπὸ τὰ ἰσχία, καὶ τὴν νύκτα <sup>3</sup>προσκείσθω · ἔσται δὲ αὐτή ή κάθαρσις ύδατώδης. τη δευτεραίη αναστάσα λουσάσθω, καί έπὶ την πυρίην μη καθίση ταύτη τῆ ημέρη. Όταν δὲ πυριήται καὶ αναστή από της πυρίης, κηρωτή έστω πεποιημένη από της πρώτης ψητερης \*ως καλλίστη, και ξυμμίζαι μαλιστα μέν ελάφου μυελόν εί δέ μή, χηνός στέαρ' καί δταν άναστή άπο τής πυρίης, έκάστης ημέρης προσγεαμένη και καθαρήν ε εωυτήν ποιήσασα ες την κοίτην, τη κηρωτή άλειφέτω την δοτέρην έκαστης ημέρης τα μέν άλλα ταύτὰ πάντα ξύμμισγε τοῖσιν ἔμπροσθεν ἐκτὸς τῆς χολῆς ὁριγάνου δε τρίδων ώς λειστάτης, ξύμμισγε ές την βάλανον και προστιθέσθω. Άλλο · τὰ μεν ἄλλα ταὐτὰ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον πεποιημένα, αντί δε της δριγάνου αψίνθιον <sup>7</sup>ξυμμίξας και κατά τον αυτόν τρόπου ποιήσας προστιθέσθω. \* Άλλο • έχ τῶν πυρῶν ἐκλέζας τὸ μελάνθιον, τρίψας τε λεΐον Ισχυρώς, και μέλι παραμίζας, \* και σφαιροειδίς ποιήσας, προστιθέσθω πλήν πυρετούς έμποιέει, καλ το άρθρον οίδέει, καὶ δηκτικόν Ισχυρώς έστι τοῦτο. 10 Αλλο · μέλι έψήσας καὶ ελλεβόρου κόψας του μέλανος το λεπτον, ην πλέον, ισχυρώς δηπτικὸν ἔσται · ἔστι δὲ πυρετώδες καὶ τοῦτο. 11 Αλλο · τὸν αὐτὸν τρόπου τούτον έψήσας μέλι, ξυμμίξας τε έλατηρίου όσον πόσιν έψειν, καί ποιήσας βαλάνιον, τὸν αὐτὸν τρόπον διδόναι προστίθεσθαι · καὶ τοῦτο πυρετώδες, άγει δέ καὶ αίμα, ένια δέ τούτων καὶ δέρματα. 12 Εί δέ βούλοιο, και το δρακόντιον ξύων, έστι δε πρηύ εν μέλιτι έφθῷ 🐧 ώμῷ, καὶ τοῦτο σφαιροειδὲς ποιέειν, δκόσον κικίδα μεγάλην. Πειρώ

dans de la laine très-molle; après quoi, on tourne, au bout des bâtonnets, un fil fin qui les dépasse de quatre doigts. Ayant fait des assusions et s'étant rendue aussi propre que possible, la semme l'applique à l'orifice utérin; elle se met un linge sous les hanches, et garde le pessaire toute la nuit. La purgation qu'il provoque est aqueuse. Le lendemain, elle se lève, se baigne, et, ce jour-là, ne s'asseoit pas sur la fumigation. Quand elle prend la fumigation et qu'elle se relève de dessus l'appareil, on a du cérat d'excellente qualité préparé des le premier jour, on y incorpore de la moelle de cerf de préférence; sinon, de la graisse d'oie. Quand elle se lève de dessus l'appareil, chaque jour, elle fait des assusions, elle se nettoie pour se mettre au lit, et s'enduit chaque jour la matrice avec ce cérat. Vous mêlerez toutes les mêmes choses aux ingrédients susdits, sauf la bile. Broyez très-bien de l'origan, incorporez-le dans le pessaire, et appliquez. Autre : prenez les mêmes ingrédients et préparés de la même manière, mais mêlez de l'absinthe au lieu de l'origan, faites de la même facon et appliquez. Autre : triez la nielle d'avec le blé, pilez vigoureusement, mélez du miel, faites-en un pessaire globuleux, et appliquez; mais il excite la sièvre, la tumésaction de la partie, et il est très-irritant. Autre : faire cuire du miel, et piler la partie ténue de l'ellébore noir; si vous en mettez beaucoup, il est très-irritant; ce pessaire aussi excite la sièvre. Autre : saire cuire du miel de la même façon, y mêler une potion d'élatérion, faire bouillir, en former un gland, et le donner pour le mettre en pessaire de la même façon; celui-là aussi excite la sièvre; il amène du sang et quelquesois même des peaux. Si vous voulez, vous pouvez encore racler le dracontion (dracunculus polyphyllus), il est doux dans du miel cuit ou cru; lui donner aussi la forme globuleuse, comme une grosse noix de galle. Tâchez à être médecin conforme à la nature, regar-

αλλο om. vilg. – τοῦτο pro τοῦτον D. – τοῦτον om. J. – συμμ. J. – τε om. C. – βαλάνειον G. – βάλανον J. – δέρμα pro αξια J. – τούτων δ' ένια C. —  $^{\alpha}$ el C. –  $^{\beta}$ ν vilg. – ξύονν vilg. – ξύονν Lind. – ξύων CDHi. – χηχίδα C.

δέ φυσικός είναι, πρός της άνθρώπου την έξιν καί την ίσχυν ' δρέων ' τούτων γάρ οὐδεὶς σταθμός ἐστιν, ἀλλ' ἐξ αὐτέων τουτέων τεχμαιρόμενος πειρώ, όλου του σώματος, κεφαλής καθάρσεσι, φαρμακείησι, \*καὶ πυρίησι τῆς ὑστέρης καὶ προσθέτοισι χρῆσθαι \* στοιχεῖα δέ σοι ταῦτά ἐστιν · ή δὲ θεραπείη τουτέων ἐστὶν ἐν μέρει ἐκάστου, καὶ ὅτι αν μή ποιῆς \*τουτέων, αἰεὶ ἐπὶ τῆς πυρίης διατριδέτω \* αὕτη γάρ έστιν ή μαλθάσσουσα καὶ άγουσα τοὺς ἰχῶρας. "Όταν δὶ καταπαύση της θεραπείης, ληγόντων τῶν κατὰ φύσιν, \*χρη αξμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῆς χειρός : ἢν μεν ἰσχύη, ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν βραχιόνων, ἢν δε ασθενεστέρη ή, ε από του έτέρου οδ απόχρη. Διαίτη δε οξη εχρησθαι δεί εν τησι θεραπείησι ταύτησιν ετέρωθί μοι δεδήλωται. 7 Υποθυμιῆν δ' εί βούλει, τὰς αἴρας ἐχ τῶν πυρῶν ἐχλέξας, ἀλέσας λεπτὰ, \*καὶ κλημάτινον πῦρ ποιήσας ὅτι μαλθακώτατον, ἔπειτα ἐμ**δαλών** ές τρυδλίον, ἔνθες <sup>ο</sup>ές ήμιέκτον, καὶ ράκεα <sup>10</sup>περιθείς ΐνα μαλθ**ακώς**. χάθηται, χαθέζεσθαι αὐτήν χελεύειν ἐπὶ τῷ ἡμιέχτω, ὅτι μάλιστα διάγουσαν τὰ σχέλεα. Ἡ 11 δὲ θεραπείη ἢν μὲν ἰχανή σοι γένηται ἐν τετραμήνω· εί δὲ μὴ, πρὸς 18 ταῦτα σχέπτου, χαὶ ὅχως πρὸς ἄνδρε μή πρόσεισιν εν ῷ θεραπεύεται χρόνω. Έν δε τῆσι θεραπείησι διδό ναι δαϊδα εν ύδατι καταδρέγων 12 νήστει, όσον κύαθον, και την κασσιτερίνην ξυνεχῶς έχειν. Διδόναι δὲ κοτυληδόνας ἐν δόατι έψῶν, άλας, 4 χύμινον συνεψων, καὶ χλιηρὸν ροφεῖν. Αἱ πλατεῖαι θηλύτονοι 4 δοκεύσιν είναι, αί δε σμικραί και ξυμμύουσαι, άρσενόγονοι.

231. \* Έγχυητήριον άχρον : μελανθίου γυναικὶ διδόναι, εν οίνω μελανι στρυφνώ.

dant à la complexion et à la force de la femme; il n'y a pas de balance pour ces conditions; et c'est d'elles qu'il faut prendre conjecture pour tenter, sur le corps entier, sur la tête, les purgations et les évacuations, sur la matrice les fumigations et les pessaires. Tels sont les éléments qui sont à votre disposition, Le traitement se sert tour à tour de chacun; et, quel que soit celui que vous n'employez pas, il faut que, dans l'intervalle, la femme soit toujours sur la fumigation; c'est la fumigation qui assouplit les parties et fait couler les humeurs. Quand vous cessez le traitement, les règles finissant, il faut tirer du sang du bras; si elle est forte, des deux bras; si elle est plus faible, de l'un des deux, cela sufsit. J'ai exposé ailleurs le régime qu'il faut suivre dans de pareils traitements. Si vous voulez donner une fumigation, trier l'ivraie du blé, moudre fin, faire un feu très-doux de sarments, mettre dans une assiette, placer l'assiette dans un hemiecte (vase de 4litres, 32), disposer des chiffons tout autour afin que la femme soit mollement, et lui ordonner de s'asseoir sur l'hemiecte, écartant les jambes autant que possible. Si le traitement vous paraît suffisant en quatre mois, vous vous en tiendrez là; sinon, examinez ce qu'il y a à faire, et défendez qu'elle n'ait des rapports avec son mari tout le temps qu'elle est en traitement. Dans la cure, elle boit de l'eau où des branches de pin ont macéré, à jeun, un cyathe, et elle a continuellement la sonde d'étain. Faire cuire du cotylédon (cotyledon umbilicus) dans de l'eau avec sel et cumin, et donner à prendre tiède en potage. Le cotylédon large paraît procréer des filles; le cotylédon petit et serré (saxifraga media Gouan, d'après Fraas), des garcons.

231. (Recette pour la conception.) Excellent moyen pour la conception : donner à une semme de la nielle dans du vin noir astringent.

τχλιηρών vulg. - χλιηρόν CDFGHIJK. - ρορήν Κ. — σοχούσιν vulg. - δο κεύσιν C. - ξυμμ. CD. - συμμ. vulg. - ξυμμίουσαι Η. — εξγχυητήριον DHI. - έγχυτήριον αχρον μελανθίου vulg. - έγχυτήριον άχρον • μελάνθιον Corn., Foes in not., Lind.

232. Γυναικὶ <sup>1</sup>νέη ἐούση ρόος ἐρυθρὸς ὀχλεῖ, <sup>2</sup>καὶ φαρμακευομένη, κεφαλλην καθαιρομένη, φλεδοτομουμένη, οὐδὲν ὡφελεῖ. ἔοκεῖ δὲ <sup>2</sup>τοῦτό οἱ αἴτιον εἴναι, ὥστε μὴ ξυλλαμδάνειν. <sup>4</sup> ἐδίδουν δὲ αὐτῆ ἀσπαλάθου τῶν ριζῶν ἐν οἴνῳ λευκῷ ἀποζεόμενον πρωὶ καὶ <sup>8</sup>πρὸς δείπνου, ὅ τε ρόος ἐπαύσατο, καὶ οὐ βραδέως ἐκύησεν, ἔτεκεν ἄρσεν.

233. Περί μύλης. Περί δὲ μύλης χυήσιος τόδε αἴτιον ἐπὶν 6πολλά τὰ ἐπιμήνια ἐόντα γονὴν ὀλίγην καὶ νοσώδεα ξυλλάδωσιν, ούτε χύημα ίθαγενες γίνεται, ή τε γαστήρ πλήρης, ώσπερ χυούσης. κινεΐται δ' οὐδὲν ἐν τῆ γαστρὶ, οὐοὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν ἐγγίνεται · σφριγά 1δε το στήθος αυτή · και δύο έτεα, πολλάκις δε και τρία οδτως έχει. Καὶ ἢν μὲν μία σὰρξ γένηται, ή γυνή ἀπολλυται οὐ γάρ οξη τέ έστι περιγενέσθαι: ην δὲ \* πολλαὶ, ρήγνυται αὐτέη κατέ τὸ αἰδοῖον αἴμά τε πολύ καὶ σαρκῶδες καὶ ἢν μέν μετριάση, σώζεται ήν δέ μή, δπό ρόου άλουσα απόλλυται. Το μέν νόσημα <sup>ε</sup>τοιευτόν έστι \* χρίνεσθαι δέ χρή τῷ πληρώματι, καὶ δ τι οὐ κινεῖται έν τῆ γαστρί • τὸ μέν γὰρ ἄρσεν τρίμηνον, τὸ δέ γε θῆλυ τετράμηνον την χίνησιν έχει επην ούν του χρόνου παρελθόντος μη 30 χινήται, δηλονότι τοῦτό ἐστι· τὸ 11 δέ τι τεχμήριον μέγα, ἐν τοῖσι τιτθοῖσι γέλα ούκ έγγίνεται. 12 Ταύτην μάλιστα μέν μή ίξισθαι εί δὲ μή, προειπόντα ίησθαι. 18 Καὶ πρώτα μέν πυριησαι την γυναϊκα δλον τό σώμε, έπειτα κατά την εβρην κλύσαι δπως διακαθήρη. 14 πουλύ γάρ ίσως κλύσας αν κινήσειε τὸ ἔμιδρυον τὸ δοκέον εἶναι τὸ ξυνεστηκὸς, διαθερ-

' Νέα vulg. - νέη J. - ναία C. - οὖση vulg. - ἐούση HI. - ² καὶ ομ. C. - καὶ ολεδ. J. - φλεδ. οπ. C. - ³ τουτέου sine οἱ C. - ⁴ ἔδει δὲ τὸ αὐτῆ; τῆς ἀσπ. (D, al. manu ἐδίδου δὲ αὐτῆ) FGHIJK. - ἐδίδοτο αὐτῆ. τῆς ἀσπ. C. - ἐδίδου τὸ αὐτῆς τῆς ἀσπ. Ald. - ἔδει δὲ τὸ αὐτῆς L. - ⁴ πρὰ vulg. - πρὸς CFGIK, Ald., Frob., Lind. - ἄρρεν C. - σῶμα pro χρῶμα Foes in not., Lind. - ἔνσαρκος J. - - ὅ πουλλὰ D. - δὲ C. - ἐν τ. τιτθ. οπ. J. - τῆσι C. - ' δὲ τοὺς τιτθούς (τοῦ στήθους, D al. manu τοὺς τιτθούς. FGHIJK; τὸ στῆσος J, Foes in not., Lind.) αὐτη (αὐτῆ, D al. manu αὐτη, FGHIJK, Foes ln not., Lind.) νυlg. - \* πολλὰ νυlg. - πολλὰ Foes in not., Lind. - ἄμα (αἰμά L, Cornar., Foes in not., Lind.) τε νυlg. - πουλὺ CDH. - \* τοῖον C. - οὐ οπ. (D, restit. al. manu D. - γε οπ. CJ. - τὴν χίν. τετρ. C. - ΄ κινεῖται νυlg. - χινῆται J. - τοῦτ C. - ΄ ἐ ἔπ J. - μέγα τεχμ. Κ. - ΄ ταύτη Κ. - ΄ αλλ... γυναῖχα οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJK. - καὶ π. μ. πυρ. οπ. C. - δλην C, Ald. - διακαθαίρη Κ. - ΄ πολλοὶ (πολλὸν D; πολλὸ Κ; πουλὸ C) γὰρ Ισως κλύσσεαν (πολλὰ γέρ

232. (Observation particulière à une malade de l'auteur, qu'un écoulement rouge empéchait de concevoir et qui fut guérie.) Une femme jeune est tourmentée par un écoulement rouge; on l'évacue, on lui purge la tête, on la saigne, le tout en vain; cet écoulement semble être la cause qui l'empêche de concevoir. On lui donna, le matin et vers le dîner, une décoction, dans du vin blanc, de racines d'aspalathe (genista acanthoclada, DC.); l'écoulement cessa, et peu après elle devint enceinte; elle mit au monde un garçon. Sa couleur était blanche. Elle avait de l'embonpoint.

233. (Des moles; voy. § 71.) De la mole. Voici la cause de la formation des moles : quand les règles, copieuses, reçoivent une semence peu abondante et morbide, c'est un faux produit qui se forme; le ventre est plein comme si la semme était enceinte; mais rien ne s'y remue, et les mamelles n'ont pas de lait; mais le sein est turgescent. Cet état dure deux ans et souvent même trois. S'il n'y a qu'une seule chair, la femme succombe, car elle n'est pas en état de résister. S'il y en a plusieurs, il se fait par les parties génitales une éruption de sang abondant et charnu. Dans le cas où ce flux est modéré, elle réchappe; dans le cas contraire, elle est emportée par la métrorrhagie. Telle est cette maladie. On la reconnaît au genre de plénitude du ventre et à l'absence de mouvement dans l'abdomen; en esset, le sœtus mâle remue à trois mois, le sœtus semelle à quatre. Quand donc, ce terme passé, il n'y a pas de mouvement, c'est manifestement une mole. L'absence de lait dans les mamelles est aussi un signe important. Il ne faut pas se charger du traitement d'une telle malade; si pourtant on s'en charge, il ne faut le faire qu'en avertissant de la gravité. D'abord administrer à la femme une fumigation de tout le corps; puis faire par le siège une injection de manière à purger; car peut-être, une abondante injection purgative, échaufsant la femme, provoquera l'expulsion de ce qui paraît être un

ίσως ἄν κλύσας Foes in not., Lind.) κινήσειε vulg. - Pour κλυσάσαν je lis κλόσας ἄν. - δοκεΰν C. - διαθ. τῆς γ. om. C.

τρας.

πλεϊστον της γυναικός ύπό τοῦ φαρμάκου. Κλύζειν δὲ καὶ κατὰ τὰς μήαὐτῆς, σικύην προσδάλλειν πρὸς τοὺς κενεῶνας, καὶ ἀφαιρέειν ὅτι
κήτρας, ¹ ὅκως αἶμα ἀγάγη τοῦ φαρμάκου. Κρύζειν δὲ καὶ κατὰ τὰς
μάτρας τὸς τοῦς τοῦς ἐν τοῦς κανεῶνας καὶ ἀφαιρέειν ὅτι
κήτρας τοῦς τοῦς ἐν τοῦς τοῦς κανεῶνας καὶ ἀφαιρέειν ὅτι
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κανεῶνας καὶ ἀνατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς
κότρας τὰς
κότρας τὰς
κότρας τοῦς κατὰ τὰς

234. Καθάρσιος · όταν μη γίνηται, ήν τε έχ τόχου ήν τε καί άλλως, <sup>8</sup> δαϊδα ώς πιοτάτην χόψαντα λεπτήν έψειν έν οίνω λευχώ, κεί αποχρησθαι ως τρισί κυάθοισι. <sup>4</sup> Γλυκυσίδης κόκκοι τέσσαρες, κυμίνου αίθιοπιχοῦ σμιχρόν καὶ σεσέλιος πλέον, ή χεδρίδα ' ήν δὲ πνιγμολ έωσι, κάστορος <sup>5</sup> σμικρόν. \*Ην δὲ ἐκ τόκου καθάρσιος γινομένης μετρίης ή γαστήρ μένη, ή και φυσά αποκεκλεισμένη και δουνώδης γίνηται, ήν τε ξύν πυρετῷ ήν τε άνευ πυρετοῦ, ὀποῦ σκαμμωνίκ πέμπτον μέρος πόσιος ή σεσέλιος ή άλλου τινος τῶν εὐωδέων, καὶ πήγανον εν οίνω λευχώ. \*Ην δε μή βούληται πιείν, πρὸς τήν εόρην αλειμμα ποιέειν, οδον εχ χολης ταυρείης και μέλιτος και λίτρου. \*Ην δο εκ διαφθορης καθάρσιος όδυνώδης ή, και των εδωδέων διδομένων μηδέν ύπαχούη, χαὶ πυρετοῦ ἐόντος, γάλαχτος αἰγείου δύο χοτύλας ἀφεψείν, εἶτα ψυχθέντος την γρηῦν ἀφελεῖν, \* καὶ διηθήσας, μελικρήτου όσον τρίτον μέρος μίζαι, όκως γλυκύτερον έσται πιείν οὲ τρὶς νῆστιν. \*Ην δὲ μὴ παύηται ἡ ὀδύνη 10 μηδὲ ἡ κοιλίη ὑποχωρήση, ές την δείλην εν σχάφη ές θερμόν ύδωρ έγκαθισάτω. διαν όξ διαπυριηθή, εξαναστήσαντα 11 χλύζειν εν οίνφι αὐστηρῷ μελανι διείς

"Όπ. C. - ἀγάγης Foes in not., Lind. - εἰ CJ. - τοῖς C. - δίκταμον DHK. - καστόρειον DFGHJK. — ² μάλιστα καθάρσιος τεκμαιρόμενος πρὸς τὰς μήτρας καθάρσιος C, Ald. πρὸς pro κατά). "Όταν γὰρ τρας (τεκμ. κατὰ τὰς μήτρας καθάρσιος C, Ald. πρὸς pro κατά). "Όταν γὰρ (γὰρ οπ. C) μὴ vulg. - Je prends l'arrangement de C et d'Ald.; mais je mets un point avant καθάρσιος, supprimant γὰρ avec C. Un génitif pour titre n'est aucunement rare dans la Collection Hippocratique. — ³ δᾶδα J. - πιωτάτην FG, Ald., Frob. — ⁴ [ἢ] γλ. Lind. - πλεῖον vulg. - πλεῖστον J. - πλέον C. — ὁ μικρὸν CK. — ͼ φύσα HK. - φυσσᾶ J. - φῦσα C. - ἀποκεκλυσμένη C. - γίνεται vulg. - γίνηται CDFGHIJK. - ξυμπυρετῶ l. — ² ταυρίης C. - νίτρου D. — ε δὲ C. - διαφορῆς DHI. - διδόμενον vulg. - διδομένων C, Lind. - γυναικείου, al. manu αἰγείου D. - αἰγ. οπι. J. - ὑγρὴν (ὑγρὴν οπι., pro quo est spatium vacuum J) vulg. - γρὴν (sic) FHI. - γραῦν DQ'. - γρῆν K. - γρηῦν C, Lind. — ε καὶ C, Lind. - καὶ οπι vulg. - διηθείσας Ald. - ὅπως C. — ε μηδ'

embryon formé. Faire aussi des injections dans la matrice, de manière à amener du sang; sinon, se servir des pessaires au bupreste les plus énergiques, et donner à boire le dictame de Crète dans du vin; sinon, le testicule de castor; lui appliquer en arrière aux flancs une ventouse, et tirer du sang autant que possible; l'appliquer, en prenant surtout en considération la situation de la matrice.

234. (Recettes et traitement pour différents cas après l'ac-

couchement, lochies ne coulant pas, douleur dans le ventre, etc.) Pour la purgation : quand elle ne vient pas soit après l'accouchement, soit autrement, couper en petits morceaux des rameaux de pin aussi gras que possible, saire bouillir dans du vin blanc, et en donner, ce qui suffit, trois cyathes. Quatre graines de pivoines, un peu de cumin éthiopique, davantage de séséli ou des baies de cédros; s'il y a des étouffements, un peu de castoréum. Si, après l'accouchement, la purgation avant été convenable, le ventre reste gros, ou que des vents qui y sont renfermés y causent de la douleur, avec cu sans sièvre, suc de scammonée la cinquième partie d'une potion, ou du séséli, ou quelque autre plante aromatique, ou la rue dans du vin blanc. Si la malade ne veut pas boire, faire un onguent pour le siége, par exemple avec la bile de taureau, le miel et le nitre. Si, dans la purgation qui suit un avortement, il y a douleur, et qu'aucune des substances aromatiques administrées ne produise d'effet, agir ainsi même en cas de fièvre : hait de chèvre deux cotyles, faire bouillir, laisser resroidir, ôter la peau, passer, ajouter un tiers d'hydromel, pour que cela soit plus doux, et en donner trois fois à jeun. Si la douleur ne cesse pas et qu'il n'y ait pas d'évacuation alvine, elle prendra le soir un bain de siége dans de l'eau chaude; quand la fomentation l'aura pénétrée, elle en sortira et prendra une injection utérine ainsi composée : vin noir astringent, coupé avec un mélange, par moitié, d'eau et

of n. C. – ύποχωρίση J. – ύποχωρήσει C. – σχάφει C. — " καὶ κλ. C. - χλιη- ρώς vulg. – χλιης  $\tilde{\omega}$  CH.

καὶ ύδατι ἄπαξ, ελαίου ήμισυ τὸ ύδωρ, χλιηρῷ κλύζειν, καὶ ἐπικοιμηθήτω.

235. Προσθετον ύστερέων, ην ξυμμεμύκη η σκληρον ή το στόμα. 1σῦχον λευχόν έχχαθήρας, καὶ λίτρον αἰγύπτιον τὸ καθαρώτατον μίζας λεΐον τετριμμένον, πρόσθετον ποιήσαι όσον χιχίδα μή μεγάλην έν ειρίω μαλθαχώ, ες ετρινον μύρον εμδάψασα προσθέσθω, 🙌 τε τρείς ήν τε πλείους ημέρας δοχέη πυρίησις μετά τουτο ξυμφέρει έν εὐώδει μετά δε μαλθακόν τι δεῖ προσθετόν, δ τι ίχωροειδέα αξει μαλιστα · μετά δὲ \* λινοζωστις, ἢν ἢ άπαλὴ, μύρω ροδίνω χρῆσθαι εν όθονίω ες ήμερην και νύκτα. \* Έπι τοῦ αὐτοῦ χολην ταύρου \*xal άλας αναζέσαι, και θεΐον παραμίσγειν, ποιήσας πρόσμακρον μήκος, ώς μέγας πυρλυ, ψιλου προσθέσθαι ἐπὶ δύο λιμέρας καὶ νύκτας, πρός αὐτὰς τὰς ὑστέρας πάλιν λινόζωστιν μετὰ τοῦτο, ἐπιπάσσειν σμύρναν άχρητον μίζας, διείναι βοδίνω, καὶ μύρω ἐρίνω διαχρίεσθαι τὸ στόμα ως εσωτάτω. Θεραπεία επὶ τὸ αὐτὸ νόσημα · Τριν εὐώδεα χόψας χαὶ διασήσας χωρίς, χυπείρου ίσον, χαὶ ἔχμαγμα ὅσον μαγίδα, όινω ανθοσμίη διείναι · είτα αλειμματωδες ποιέειν, 7 και ες σπλήνας αλείψας μηχος σπιθαμής, ες σμικρήν σιπυίδα ένθεις, δχως μή παραπνέη, προσθέσθω.

236. \*Ην δὲ εξιχωθέωσιν αξ μῆτραι, ἢ τρηχυνθῆ τὸ ατόμα, ξ ὑπὸ προσθέτου τινὸς δηχθῶσιν, ἐν εἰρίω χρῖσαι στέαρ, καὶ βόδινον ἀλεῖψαι, \*καὶ κηροῦ μικρόν.

237. Οταν ίσχουσα έν γαστρὶ ποδιαφθείρη, τὸ δε έμερυον μη-

¹ Σύκου D. - νίτρον D. - προσθετὸν G. - πηκίδα C. - ² Ιρειον FGIK, Ald. - εὐριον (sic), al. manu Ιρινον D. - εἰριον Η. - βάψασα (βάψας DGHIK; ἀμεδάψασα C) προσθέτω (προσθέσθω C) vulg. - ³ λινοζώστις vulg. - λινόζωστιν D. - ἡμέραν JK. - ⁴ καὶ pro ἐπὶ τ. αὐτοῦ DFGHIK. - ἀλλο C. - ⁵ καὶ επ. F. - καὶ άλας επ. C. - ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ pro καὶ G. - ἀλλο pro καὶ DHIE - Post θ. addit λείον CDEGIK. - ποιήσας (ποι. οπ. vulg.; παιήσαι Lind.) C. - πρὸς μακρὸν μῆκος μέγα σπύρην (σπῦρ C; σπείρην Cornar., Foes in not., Lind.) ψιλὴν (ψιλὸν CDFGHI) vulg. - Je lis πρόσμακρον μῆκος, ὡς μέγας πυρὴν, et ψιλὸν, l'entendant ἀ πι, sans laine ou sans linge. - [καὶ] προσθέσθαι Lind. - ὰινοζώστιν vulg. - λινόζωστιν D. - ρόδ. (ρόδ. οπ. Κ) ἄκρφ. ἀπ. οπ. C) καὶ vulg. - ἰρ. μύρω C. - - θερ.... νόσ. οπ. F. - ἄλλο pro θέρ.... νόσ. CDHIJKL. - κυπείρου D. - κυπέρου vulg. - ἔκσωμα (D, emend. al. manu) FGHIJKL. - Gal. Gl. : ἔκμαγμα, τό τε συνεστραμμένου φύραμα, καὶ τὸ κροκομαγμα, ὡς ἐν τῷ Περὶ ἀφόρων. - λιῆναι C. - - γκαὶ οπ. C. - σπηθαμῆς I. - μικρὴν CFHJK. προσθεὶς pro ἐνθεὶς C. - - ἐλκωθῶσιν vulg. - ἔλκωθέω-

d'huile; injecter tiède en une seule fois. Elle dormira par làdessus.

235. (Recettes pour le cas où l'orifice utérin est fermé ou dur.) Pessaire utérin, si l'orifice est fermé ou dur : figue blanche nettoyée, nitre d'Égypte très-pur, broyer, melanger, faire un pessaire de la grosseur d'une noix de galle médiocre, dans de la laine molle; on le trempe dans de l'huile d'iris; on l'applique trois jours ou davantage, suivant le besoin. Une fomentation aromatique convient après cela. Ensuite, on emploie quelque pessaire émollient, qui provoquera surtout un écoulement d'humeur. Après quoi, employer la mercuriale, si elle est tendre, avec de l'huile de rose, dans un linge, le jour et la nuit. Pour le même cas : bile de taureau et sel, faire bouillir, ajouter du soufre, faire le pessaire allongé comme un gros noyau, et l'appliquer à nu, pendant deux jours et deux nuits, à la matrice même; de rechef, la mercuriale après cela, la saupoudrer avec de la myrrhe pure, et mouiller avec de l'huile de rose; enduire d'huile d'iris l'orifice utérin aussi avant que possible. Traitement pour la même maladie : piler de l'iris odorant, tamiser séparément, cypérus quantité égale, pâte de safran gros comme une magis (sorte de petit gâteau), mouiller avec du vin odorant, amener à la consistance d'onguent, enduire des compresses de la longueur d'un palme, mettre la préparation dans une petite boîte, afin qu'elle ne perde pas son odeur, et appliquer.

236. (Orifice ulcéré ou irrité.) Si l'utérus est ulcéré, ou Porifice raboteux, ou irrité par quelque pessaire, enduire de la laine avec de la graisse, de l'huile de rose et un peu de cire.

237. (Femme maigre outre mesure et ne pouvant pas aller eu-delà du deuxième mois de grossesse. La restaurer.) Quand une femme enceinte avorte à un mois, ne pouvant pas porter

στν C. - τινός om. C. — \* καὶ om. C. — \* διαρθείση (sic) C. - εἰς vulg. - ἐς C, Lind. - γίνηται DFJK. - φαρμακεύειν (φαρμακεύσαντα CDFHIJKQ') καὶ (καὶ om. CDFHIJK) καχ. vulg. - εἰς J. - τε οια. D. - ἰσχωσιν vulg. - ἰσχύωσιν (H, al. manu), Foes iu not., Lind.

νιαΐον, καὶ ἐκφέρειν ἐς τέλος μὴ δύνηται, καὶ λεπτή παρὰ φύση γένηται, ταύτην χρή καθήραντα τὰς ὑστέρας καὶ αὐτήν φαρμακεύσαντα παχύνειν, οὐ γὰρ δυνήσεται ἐκφέρειν ἐς τέλος, ἔστ' ὰν ἐωμτήν τε ἀναλάδη καὶ αἱ ὑστέραι ἰσχύωσιν.

238. Ήν δὲ 1 κυίσκηται μέν, διαφθείρη δὲ δίμηνα τὰ παιδία ἐς άχριδῶς τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ μήτε πρότερον μάβ' υστερον, καὶ τοῦτο πάθη δὶς ἢ τρὶς κατὰ ταὐτὰ, ἢ καὶ πλείονα χρόνον γεγονότε κατά τὸν αὐτὸν τρόπον <sup>2</sup>τοῦτον διαφθείρη, ταύτης αὶ μῆτραι κά επιδιδούσιν επί το μέζον του παιδίου εν αυτέησιν αυξανομένου κα ύπερδαλλοντος έχ τοῦ διμήνου ή τριμήνου ές τὸ πλέον . άλλά τὸ μέν αύξεται, αί δὲ μῆτραι οὐοὲν ἐπιδιδοῦσι διὰ δή τοῦτο διαφθείρουσι αί πολλαί ές τον αυτόν χρόνον. Ταύτην χρή κλύσαι την εμήτρης, καὶ διαφυσήσαι ώς μάλιστα προσθέτοισι φαρμάκοισι τοῖσος τής στ χυώνης την έντεριώνην χόψαντα διασήσαι, και σίλφιον όλίγον, περαμίζαι δλίγα εν πλείονι και καθεφθοτέςω τῷ μελιτι τοῦτο περιπλάσαι περί μήλην, ποιέοντα το πάγος δσον μέλλει παραδέξασθει δ στόμαχος, πρός το στόμα της μήτρης, καὶ ώσαι πόρρω, εως ἐν περήση ές τὸ <sup>5</sup> ἔσω τῆς μήτρης · ὅταν δὲ ἀποτακῆ τὸ φάρμακου, έξελεῖν την μήλην, και πάλιν οδτω τὸ έλατήριον και τῆς «κολοκυντίδος τῆς ἀγρίης ποιέων ώσαύτως τῷ προτέρω προστιθέναι. "Εσθιέτω δὲ τοῦτον τὸν χρόνον σκόροδα ὡς πλεῖστα, καὶ καυλὸν σιλφίου, καὶ τη άλλη διαίτη χρησθαι, όχοίη αν μελλη φύσαν έμποιησαι μαλιστα έν τῆ χοιλίη. Προστιθέσθω δὲ τὸ πρόσθετον διὰ τρίτης <sup>7</sup> ήμέρης, ἐως αν δοχέη καλῶς έχειν ενίστε δε καὶ διά πλείσνος το δε δλον, δκος αν προσίηται · τάς δὲ Ινεταξύ ψιτερας Ιναλβακοίοι Χυμοθαι. "Οταν δξ καταστήση τοισι μαλθακτηρίοισι τὸ στόμα τῆς μήτρης, φανή τε τὰ ἐπιμήνια, ἐπιμείνασα, ὅταν ξηρή ἤδη ἦ, μιγνύσθω τῷ ἀνδρί.

'Κυτσιεται Κ.-διαφθείρηται D.-ταύτα vulg.-ταύτα CJ, Lind.-ή em. C. — 'τούτο vulg.-τούτον CFGJK, Foes in not., Lind.-διαφθείρει vulg.-διαφθείρη CDFH1JK.- ἐπιδίδουσι (bis) HI.- ἐπιδίδοσιν (bis) J.- μετζον vulg.-μέζον DH.- αὐτέοισι C.-εἰς vulg.-ἐς C, Lind.-πλέον DFGI.-πλεῖον vulg.- αὐξάνεται C. — 'μήτραν J.- καὶ J.- καὶ om. vulg.-προστέθοισιν ἡ φαρμ. vulg.- Je supprime ἡ, même sans mss, πρόσθετα φάρμακα étant une locution fréquente.- σικυόνης H.- ἐντεριόνην H.- παραμίξαντα J.- περπλάσσαι FGI.— 'μέλι GH. — 'ἐξω vulg.- Lisez έσω. — 'πολοκυνθίδος C.- ὁποίη C.- μέλλη CDHIJK.- μέλλοι vulg.- φύσσαν J. — ' ἐμέρας J.- μήτρης, καὶ (καὶ om. C) φανῆται (φανεῖται Κ; φανῆ τε C) τὰ vulg.- μείνασα J.

à terme et étant maigre contre nature, il faut, après avoir purgé la matrice et évacué la femme, lui donner de l'embonpoint; car elle ne pourra pas arriver au bout de sa grossesse, tant qu'elle n'aura pas été restaurée et que l'utérus n'aura pas pris de la force.

238. (Femme avortant régulièrement au deuxième mois. Explication de ce phénomène. Traitement.) Si une semme devient enceinte, il est vrai, mais avorte à deux mois, juste à la même époque, ni plus tôt ni plus tard, si elle éprouve cet accident deux ou trois fois de la même façon, ou si même, allant plus loin dans sa grossesse, elle avorte encore semblablement, en ce cas la matrice ne se développe pas à mesure que l'enfant qui y est croît et passe de l'état de sœtus de deux ou trois mois à un plus grand volume. Mais, tandis qu'il grossit, la matrice ne s'étend pas. C'est pour cela que beaucoup font une fausse couche au même temps. On doit saire des injections dans la matrice et y produire surtout de l'air par les médicaments suivants mis en pessaire : intérieur d'une courge pilé et passé, un peu de silphion, incorporer un peu de ce mélange dans beaucoup de miel très-cuit, lui donner une consistance suffisante pour que le col utérin le reçoive, en mettre tout autour d'une sonde, porter à l'orifice et pousser profondément insqu'à pénétration dans l'intérieur de la matrice; quand le médicament est fondu, on ôte la sonde; et de rechef, préparant de la même façon l'élatérion et le concombre sauvage, on applique de la même façon. La femme mangera, pendant ce temps, de l'ail autant que possible, de la tige de silphion, et usera, du reste, de tout le régime propre à engendrer le plus de vent dans le ventre. Elle se mettra le pessaire tous les trois jours, jusqu'à ce qu'elle paraisse être en bon état; parfois, à de plus longs intervalles; en somme, suivant qu'elle s'en accommodera; dans les jours intermédiaires elle usera des émollients. Quand les émollients ont réduit l'orifice utérin et que les règles ont paru, elle attend qu'elle soit complétement sèche et va auprès de son mari.

239. Ποιέειν δὶ <sup>1</sup>φῦσαν ἐν τῆ μήτρη ὅταν βούλη, σχορόδου μώλυζαν καὶ ὀπὸν σιλοίου παραμιγνύναι πρὸς τὰ προσθετά.

240. Καὶ ήτις ἀν μὴ δύνηται διατελεῖν τοὺς δέκα μῆνας κύσσες ἀλλὰ <sup>2</sup>διαφθείρη καὶ τοῦτο πάσχη πλεονάκις, ταύτης τὰς μήτρας καθαίρειν ὕδωρ, καὶ αὐτὴν φαρμακεύειν, ὅκως ὕδωρ καθαίρηται.

241. Ήν δε κατέγουσα την γονήν μη κυίσκηται, εξυμδαίνει δε τουτο πλείστησε του στομάγου γανόντος της μήτρης παρά φύσεν, τέ έπιμήνια πλείω γίνεται τοῦ προσήχοντος καὶ δγρότερα, **ώστε τὸ ἀπὸ** της γυναικός μή ξυλλαμδάνεσθαι πρός την τέχνωσιν, την τε του άνδρός γουήν έπιουσαν διαφθείρεσθαι. Αίνεται οξ ταυτα του τε σώματος χαὶ τῶν μητρέων \*νοσεόντων. ἀλλὰ δεῖ ταύτη κατωτερικά διδόναι διαλείποντα, καὶ πυριῆν δλον τὸ σῶμα, καὶ τὰς μήτρας όξει καὶ θαλάσση, μύλους διαπύρους εμδάλλοντα εμδάλλειν δε ες το πυρίημε χυπαρίσσου πρίσματα, καὶ δάφνης φύλλα κόψας χλωρής, καὶ πολυχνήμου αὐτοῦ <sup>8</sup>φύλλα · πυριξίν δὲ δχοῖον αν δοχέη καιρός εἶναι χρένον : μετά δε τοῦτο εκλούσθω, όξει ενεψων λωτοῦ τορνεύματα, «καί ρόδινον, καὶ πουλυκνήμου αὐτοῦ τὰ φύλλα ἐπὶ τελευτῆς εἰ θυμιῆν, φλόμου φύλλα χόψας χαι λωτοῦ τορνεύματα· έμπροσθεν δέ πρίν <sup>7</sup> ἐχλούσασθαι, θυμιῆσαι σμύρνη χαὶ λιδανωτῷ, τρίψας ἔσον **ἐκατέρου,** καὶ μυρσίνης καὶ δάρνης φύλλα, ταῦτα δάναμίζας καὶ ἐπιδαλών ἐπὶ μαλθακόν πύρ, θυμιήν νεοπυρίητον ἐοῦσαν δὶς τῆς ἡμέρης, πυριήν νεόλουτον ἐοῦσαν, καὶ τῆς θυμιήσεως ὕστερον λουέσθω, καὶ τὸν στόμαγον καθιστάναι ές την αρχαίην φύσιν και ην έξαρκέουσα ή, πρό-

<sup>&#</sup>x27; Φύσσαν J. - τἢ om. C. - δταν δὲ (δὲ om. C, Foes in not., Lind.) β. (βοθλει Η) vulg. - ἐς σκόροδον (D, al. manu σκορόδου sine ἐς) ΗΙJΚ. - μόλυζαν FGΗJK, Ald. — ² διαφθείρει vulg. - διαφθείρη Κ. - πάσχει vulg. - Lisex πάσχη. - τξε μήτρης (ἡμέρης pro μ. DFGHiK) (τὰς μήτρας C) vulg. — ³ σ. vulg. - ξ. C. — ⁴ νουσεόντων D. - δὴ pro δεῖ C. - διαλιπόντα C. - πυριᾶν C. - μήλας vulg. - μύλας DIΚ. - μύλους C. - ἐσδάλλοντα C. — ³ τὰ φ. D. - πυριᾶν C. - τοῦτον τυἰg. - τοῦτο C. - ἐκλούσθω C. - λούσθω vulg. - Gal. Gl. ἐκλούσθω, σημαίνει πετὰ καὶ τὸ προσκλυζέσθω, ὡς ἐν τῷ Περὶ ἀφόρων καὶ τοῖς προσκειμένοις τεἰς Περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων. - καὶ δξει (δψει J) ἐνεψεῖν (ἐνεψῶν DFIJK, Ald.; ἐνέψων C) vulg. - Sì l'on prend le participe, comme je crois qu'om doit le faire, cela oblige à supprimer le καὶ devant δξει. — ° καί.... τορνεύματα om. J. - πουλυκνήμου Ι. - πουλύκνημον sine αὐτοῦ τ. φ. C. - φλεμοῦ C. - κόψας.... φύλλα om. Κ. — ' ἐκθύσασθαι (sic) J. - ἐκλύσασθαι (D, emend. al. manu) FG. - σμύρνης D. - λιδανωτοῦ CDHL — ° ἀμεξας (sie) D.

239. (Moyen de produire de l'air dans la matrice.) Lorsqu'on veut produire du vent dans la matrice, on mêle aux pessaires des gousses d'ail et du silphion.

240. (Femme ne pouvant mener à terme set grossesse. Pessaires.) Dans le cas où une semme ne peut mener sa grossesse jusqu'au terme de dix mois, mais avorte et éprouve cet accident plusieurs sois, il faut mettre des pessaires utérins, qui évacuent l'eau, et administrer des purgatifs hydragogues.

241. (Empêchement à la conception parce que l'orifice utérin est beant. Traitement.) Une semme retenant le sperme ne devient pas grosse; cela arrive fréquemment quand le col utérin est béant outre mesure; les règles sont plus abondantes et plus aqueuses qu'il ne convient, de sorte que ce qui provient de la femme ne sert pas à la procréation, et que le sperme masculin qui survient se corrompt. Cet effet est produit par la maladie et du corps et de la matrice. En ce cas, il faut administrer, par intervalles, des médicaments qui évacuent par le bas, et donner au corps entier et à la matrice un bain de vapeur avec un mélange de vinaigre et d'eau de mer, à l'aide de grosses pierres incandescentes qu'on y jette. On ajoute à ce mélange fumigatoire de la sciure de cyprès, des seuilles vertes de laurier pilées, et des seuilles de polycnémon (ziziphora capitata). La fumigation est prolongée autant que le cas paraît le comporter. Après cela, la femme se lavera avec une décoction, dans du vinaigre, de sciure de lotos, d'huile de rose et de seuilles de polycnémon; elle finira par une fumigation avec des seuilles pilées de phlomos (verbascum plicatum, Sibth.) et de la scinre de lotos. Mais, avant de se laver, elle fera une fumigation avec myrrhe et encens, pilés à partie égale, et seuilles de myrte et de laurier; on mêle, on jette sur un seu doux, et on administre, deux fois par jour, la sumigation aussitôt après le bain de vapeur, lequel s'administre aussitôt après le bain.

<sup>-</sup> mai em. C. – diç om. DFJ. –  $\pi$ υριάν C. – νεόλουτον τ' (sic) ἐοῦσαν G. – καθ- estávat vulg. – καθιστάναι C. – εἰς C. – ἐξαρκάουσαν sino  $\frac{1}{2}$  C.

σθεν <sup>1</sup> δὲ τούτων πάντων τάμνειν τὴν ἐν τῆ χειρὶ φλέδα τῆ ἀριστερῆ, καὶ οὕτω τάλλα ποιέειν. <sup>2</sup>Ην <sup>2</sup> δὲ ὁ μὲν στόμαχος οὕτως ἔχη, <sup>8</sup>τὰ δ΄ ἐπιμήνια μὴ ἔη, <sup>4</sup>ἢ φλαύρως, ἢ ἐπὶ τοῦλαττον, <sup>5</sup>πρὸς πλείονα κάθαρσιν τρέπεσθαι <sup>6</sup>πρὸς τοῖσιν ἄλλοισιν ἄπασι, καὶ οὕτω θεραπεύειν, καὶ προστιθέναι, ἢν δέῃ, καὶ ἐκ τῶν πρόσθεν λούων καὶ θυμιῶν καὶ ξηραίνων.

242. Ήν δὲ γυνή ἐκτιτρώσκη ἀέκουσα καὶ μή θέλη ἐκδάλλευ, πυρούς πεφρυγμένους καὶ κατεληλεσμένους καὶ σταφίδα κεκομμένην λευχήν, μελιχρήτω γλυχερώ ταῦτα διείς, έλαίου σμικρόν παραχέων, νήστει πίνειν διδόναι μετά εξ, ραφάνου σπέρμα τρίψας καὶ όξος καὶ γηνὸς στέαρ, ταῦτα μίξας, ἐσθιέτω, καὶ προστιθέσθω δάφνης φύλλε τρίδουσα · μετά δὲ πινέτω δρίγανον • καὶ γλήχωνα καὶ ἄλφιτον ἐν ύδατι, ἐπιπάσσουσα δάφνης φύλλα \*κεκομμένα καὶ τετριμμένα λείε, χόμμι παραμίξας, 10 και διείς δόατι, πίνειν διδόναι. 11 'Aλλο - κος στέπρ χαι γηνὸς άλειφα, χαι μέλι ές τωὐτὸ μίξας χαι τρίψας, έχλεικτὸν διεόναι. 12 Αλλο · σταφυλίνον τείδων ώς λειότατον, καὶ γαλεκτος υπόστασιν εν τούτω μίζας, χηνός στέαρ τήζας, ταῦτα ενεψήσες, διδόναι βορείν. 13 "Αλλο · όριγάνου φύλλα τρίψας ώς λειότατα, ήν μέν έχη, χλωρης, εί δὲ μή, ξηρης, διείς ἐν ὕὸατι, πίνειν διδόναι. 4 Άλλο. δάφνης καρπόν τρίψας ώς λειστατον, καὶ δὸς θηλείης στέαρ τήξας, χαὶ μέλιτι ταῦτα όμοῦ πάντα μίζας χαὶ τρίψας, ἐχλειπτὸν διδόνει. 15 Aλλο · σταφυλίνον τρίδων ώς λειότατον, εν οίνω διείς κεκρημένη, πίγειν διδόναι.

243. <sup>4</sup>Ην αί μῆτραι <sup>16</sup>μή κατέχωσι τὴν γονὴν, μολυδόον καὶ λί-

'Δὶ est ici pour δή. - πάντων τούτων J. - ἀριστερᾶ CD. - ' δ' C. - μὶν C. - μὲν οm. νuig. - ' καὶ τὰ ἐπ. J. - δ' οm. G. - δὲ D. - ' ἢ Cornar., Foes in not., Lind. - ἢ om. νuig. - ' ἢ (ἢ om. Foes in not., Lind.) πρὸς ταἰς. - ' πρὸς C. - πρὸς om. νuig. - ἄπασι om. C. - οὐτως νuig. - οῦτω J. - εἰδέω C. - ' πυρὸς G. - πυρὶ J. - κατεληλαμένους DFGHJK. - κατεληλασμένους νuig. - κατεληλεσμένους C. - ἐλαίω CJ. - μικρὸν J. - νῆστι C. - πιεῖν CDE. - ' καὶ... γλῆχωνα om. G. - γλ. καὶ ὀρίγ. D. - γλίχ. HJ. - ἐν ῦδ. om. K. - ἐππάσουσα C. - ' κόψας καὶ τρίψας C. - [τε] καὶ Lind. - ' ' καὶ om. C. - ' ἀλλο CDHIKQ', Lind. - ἀλλο om. νuig. - τὸ αὐτὸ νuig. - τωὐτὸ C. - ἐλ-λικτὸν νuig. - ἐκλικτὸν D. - ἐλικτὸν CH, Ald. - ἐκλικτὸν Lind. - ἐλικτὸν J. - ' ἄλλο CDHJK. - ἄλλο om. νuig. - σταφυλίνου FGHIJ. - ἐς τοῦτο C. - καὶ (καὶ om. C) χηνὸς γυίg. - τήξας om. (D, restit. al. manu) FGIK. - ἀνεψήσας νuig. - ἐνιψήσας C. - ρυφῆν Κ. - ρυφείν DFGHI, Ald. - - α ἄλλο CDHIK. - άλλο om. νuig. - στρίψας φύλλα νuig. - φ, τρ. C. - ἢν.... λεεδ-

C'est après la fumigation qu'elle se lave. On remet le col utcrin en sa place régulière. Si la semme a sussissamment de sprce, on lui ouvre avant tout la veine du bras gauche, et du reste on agit comme il a été dit. Quand le col utérin est ainsi et que pourtant les règles ne vont pas, ou vont mal, ou vont moins, il faut, outre tout le reste, provoquer une purgation menstruelle plus abondante, traiter de la même saçon, mettre, s'il est nécessaire, les pessaires, administrer comme il a été dit, bains et sumigations, et dessécher.

242. (Recettes pour préserver de l'avortement.) Quand une femme avorte malgré elle et sans vouloir se débarrasser de son fruit, prendre blé grillé et moulu et raisin blanc sec pilé, mouiller avec de l'hydromel doux, ajouter un peu d'huile, et donner à boire à jeun; après quoi, graine de raifort pilée, vinaigre et graisse d'oie, mêler et faire manger; la femme mettra en pessaire des feuilles de laurier pilées; ensuite, elle boira ceci : origan, pouliot, farine d'orge, saupoudrer avec des feuilles de laurier bien broyées, ajouter de la gomme, délayer avec de l'eau, et donner à boire. Autre : graisse de mouton, graisse d'oie, miel, mêler ensemble, broyer, et donner en éclegme. Autre : staphylinos (daucus carotta et guttatus, Sibth.) bien broyé, dépôt du lait, mêler ensemble, graisse d'oie fondue, faire cuire, et donner en potage. Autre : seuilles ·d'origan bien broyées, vertes si on en a, sinon, sèches, mouiller avec de l'eau, et donner à boire. Autre : baies de laurier très-bien pilées, graisse fondue de truie, miel, mêler le tout ensemble, triturer, et donner en éclegme. Autre : staphylinos bien broyé, mouiller avec du vin coupé d'eau, et donner à boire.

243. (Recettes pour le cas où la matrice ne retient pas le

τατον οπ. Κ.- έχει vulg. - έχη CDFGHIJ. -- μ άλλο CDHJ. - άλλο οπ. vulg. - δηλείας D.- ές τωύτο pro όμου C. - ξυμμίξας C. - ἐλλικτὸν vulg. - ἐλικτὸν CFGHI, Ald. - ἐκλεικτὸν Lind. - ἐκλικτὸν D. - ἐκλικτὸν J. -- μ άλλο CDHI ΙΟΚ΄. - άλλο οπ. vulg. - σταφίλινον Ι. - σταφύλινον FGHJK, Frob. -- μ τὴν γ. μὴ κ. C. - μόλιδδον CDIJK. - ἢ pro ἡτις C.

Χαλκοῦ ἄνθος τρίψας, μέλιτι διεῖναι, καὶ προστιθέναι τοῦτο. <sup>3</sup>Αλλο· δον, <sup>1</sup>καὶ ἐς γάλα γυναικὸς ἐμδάψας προσθετῷ χρήσθω. <sup>3</sup>Αλλο·

244. "Όταν αξ μήτραι τοῦ ἀνδρὸς τὴν γονὴν ἐξερεύγωνται τρίτη ημέρη, <sup>3</sup> πᾶσα ἀνάγκη τῆς γυναικὸς, ἢν ταῦτα πάσχη, πώρου πεπληρωμένας είναι τὰς μήτρας, καὶ οὐ δύναται τοῦ ἀνδρὸς ἡ γονή έμμενειν εν τησι μήτρησιν, άλλα αποκλείεται, καὶ δια τοῦτο οἰ δύναται χυήσαι έως αν δ πώρος ένη έν τησι μήτρησι. Τοῦ δὲ 5 πώρου ηδε ή εξέλασις· πτερά λαδών ώς ελάχιστα καὶ μαλθακώτατα, ξυ» δήσας όμοῦ, τούτοισιν ἐπαλείφειν τὰς μήτρας, ὡς τοὺς ὀφθαλμοὸς ἐπαλείφουσιν, όμαλύνας τὰ πτερὰ, εμματι ως λεπτοτάτω καταδήσας τὰ ἄχρα, εἶτα ροοίνω πολλῷ χρίσας αὐτὰ, ὑπτίην ἀνακλίνας ύπο την οσφύν μέσην ύποθείναι προσκεφάλαιον, <sup>7</sup> προσθείναι την μήλην, τά σχέλεα τανύσας τῆς γυναιχός, χαὶ διαστήσας τὸ μέν ένθεν, τὸ δ' ἐνθεν, ἀναστρέφειν ἄνω καὶ κάτω τὴν μήλην, ἔως ᾶν προκύψη. έπην οὲ ἔδης εν τῷ στόματι τῆς μήτρης, ην μέν \*μη προσίσχηται έν τῷ ἰσχίω καὶ ἐθέλη ἐπακολουθῆσαι, πάντων ἄριστον τοῦτο • 👣 💰 <sup>9</sup> ἐνέχηται ἐν τῷ στόματι τῆς μήτρης, λαδίδι ὡς λεπτοτάτη προμηθευόμενος έξελχύσαι ήσυχη καί μή βιαίως, καί μετά ταῦτα ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρί.

245. \*Ην 10 χυούση ἐπιφαίνηται, ὀνίδα ξηρήν, μίλτον, δστρακον σηπίης τρίψας λεῖα, ἐς ράχος ἀποδήσας, προστιθέναι. 11 \*Αλλο \* γλυκυσίδης τοὺς μέλανας χόχχους τρίδων ἐν οἴνῳ διδόναι πιεῖν χεχρημένω. 246. \*Ην 12 δὲ συνοῦσα ἀλγέη τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ αἶμά οἰ

<sup>&#</sup>x27;Καὶ οm. C. — ²άλλο CDJ (ΗΙ, ἄλλο ἀμοίως). — ³π. ἀν. οm. JΚ. – τεύτη ρτο ταῦτα J. – πόρου J. – πλέας C. – ἀλλά.... μήτρησι om. G. — ⁴διά τ. οm. J. – τούτων vulg. – τοῦτο DHΙΚ. – Post χυήσαι addunt οὐδὲ μυχήσαι DFΗΙ JQ'; οὐδὲ μὴ χύσαι Κ; οὐδὲ μὰ χυήτη C. – οδ ρτο ἀν DFΗΙJΚQ'. – ἢν ρτο ἀν C. – πόρου J. – ἢ ρτο ἐνἢ DFΗΙΚ. — ⁵ πόρου J. – ἢδε om. Κ. — ° ράμματι ὡς λεπτοτάτω χατ. ἐπὶ τὰ C. – εἶτα om. C. – τὰ πτερὰ ρτο αὐτὰ C. – κεφάλαιον J. — ² ὑποθεῖναι vulg. – προσθεῖναι C. – ταννύσας FGΗΙΚ, Ald. — βτολ. – και οm. C. – διασείσας vulg. – διαστήσας DHJQ', Lind. – δὲ CJ. — βιψὶ om. G. – ἐθελει C. – ἐπακολουθεῖν C. — ° ἐνδέχηται vulg. – ἐνέχητει Foes in not., Lind. – λεπτοτάτω D. – προμυθευόμενος C. – ἐξελκῆσαι vulg. – ἐξελκῦσαι CJ, Ald., Lind. – ἐξελκύσαι DFGHΙΚ. – ἡσυχή I. — ° χυήση DFGHΙΚ. – χυίση J. – μίλτον repetit H. – σηπύης FG, Ald. — " ἐλλο CDHL. – ἄλλο cm. vulg. – χορποὺς vulg. – χόκκους C. – κεχρ. διδ. πίνειν C. — πδὲ

sperme.) Si la matrice ne retient pas le sperme, prendre du plomb et la pierre qui attire le ser, bien triturer, nouer dans un chisson, tremper dans du lait de semme, et mettre en pessaire. Autre : sieur de cuivre triturée, délayer avec du miel, et mettre en pessaire.

244. (Empéchement à la conception parce que la matrice a des callosités. Traitement.) Quand la matrice rejette la semence de l'homme le troisième jour, de toute nécessité la femme chez qui cela arrive a la matrice pleine de callosité, et la semence de l'homme, n'y pouvant rester, en ressort; c'est pourquoi la conception est impossible tant que la callosité subsiste. Voici le moyen de l'enlever : prendre des plumes très-petites et très-souples, les nouer ensemble, et saire, par ce moyen, des onctions à la matrice comme on en fait aux yeux; les plumes sont égalisées par le bout, qui est attaché par un fil très-fin, et on les a enduites de beaucoup d'huile de rose. La femme est couchée sur le dos; elle a un oreiller sous le milieu des lombes, les jambes étendues et écartées l'une de l'autre; alors on introduit la sonde et on la tourne en haut et en bas, jusqu'à ce que la callosité fasse saillie; quand on la voit à l'orifice utérin, si elle n'adhère pas à la hanche et qu'elle veuille suivre, c'est ce qu'il y a de mieux; mais si elle adhère à l'orifice utérin, on la saisit avec une pince très-fine et on l'attire avec précaution, doucement et sans violence; puis la femme dort avec son mari.

245. (Recettes pour le cas où les règles se montrent chez une semme grosse.) Si, chez une semme grosse, les règles se montrent, prendre du crottin d'ane sec, rubrique, os de sèche, bien triturer, nouer dans un chisson et appliquer en pessaire. Autre: graines noires de pivoine pilées, donner à boire dans du vin coupé d'eau.

246. (Recette pour la douleur dans le coit.) Si dans le coit

om. C. – ἀλγέει vulg. – ἀλγέη CGIK. – νείαιραν vulg. – νειαιρήν Lind. – νείαιρα (ste) F. – νείερα G. – νειαίρην DH. – λίνον HJK. – βρύον vulg. – θρύον CFGH JK, Ald. – χήνιον C.

φανή νεαρόν, λίνον κόψες καὶ θρύον ἀπαλόν καὶ χήνειον ελαιον, ταῦτα μίζας, οἴνω λευκῷ ὑὸαρεῖ ὁ:εὶς, διδόναι πίνειν.

247. "Ην αξιμήτραι <sup>1</sup>προελθωσιν έξω τής φύσιος, πῦρ έχει μάλιστε μέν τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν έδρην, καὶ τὸ οὖρον <sup>2</sup>τρύζει κατ' ὀλίγον καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν έδρην, καὶ τὸ οὖρον <sup>2</sup>τρύζει κατ' ὀλίγον καὶ δάκνεται τὰ αἰδοῖα. <sup>2</sup>Ταῦτα πάσχει, ἢν ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνὸρὶ παρακοιμᾶται. "Όταν οὕτως ἔχη, μύρτα καὶ λωτοῦ πρίσματα ἐψήσες ἐν ὕδατι, καταθείς τὸ ὕδωρ ἐς τὴν <sup>4</sup> αἰθρίην, προσχείαθω ὡς ψυχρότετον <sup>2</sup>ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ τρίδων λεῖα προσπλάσσειν <sup>2</sup> έπειτα ὕδορ πίνουσα φακῶν, μέλι καὶ δζος ξυμμίσγουσα, ἐμείτω, ἔως ὰν αὶ μῆτραι ἀνασπασθῶσιν <sup>2</sup> καὶ τὴν κλίνην ὑψηλοτέρην πρὸς ποδῶν κεῖσθαι <sup>2</sup> ὑποθυμιῆν δὲ <sup>6</sup> ὑπὸ τὰ αἰδοῖα κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας εὐωδοε <sup>2</sup> ὑποθυμιῆν δὲ <sup>6</sup> ὑπὸ τὰ αἰδοῖα κακώδεα, ὑπὸ δὲ ὁρίνας εὐωδοε <sup>2</sup> ὑποθομο ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ τῷ ἀνδρὶ ζυγκοιμάσθω.

¹ Προσέλθωσιν C. - φύσηος C. — ² χλύζει (D, al. manu τρύζει) FGHUK, Vatic. Codd. ap. Foes. - στάζει L, Lind. - στάζει parait en effet la boare leçon; cependant voy. dans Érot., p. 352, τρύζειν, οù Bacchius l'explique τὸ μετά τινος στροφώδους περιωδυνίας καὶ πρυθυμίας διαχωρεῖν. Les anteurs hippocratiques auraient-ils détourné ce mot, qu'on rencontre quelquefois avec ούρον et qu'on suspecte à chaque fois, et l'auraient-ils appliqué aux ténesmes vésicaux? - καὶ κατ' DFGIJKQ'. — ³ τ. π. (τ. π. οm. GQ) εἰς τὸ αὐτὸ πάθος (εἰς τ. α. π. οm. C, Foes in not., Lind.) (ταῦτα π. εἰς τ. α. π. οm. DFHIJK). "Ην δὶ (δὶ οm. C, Foes in not.) ἐκ νυίς. - ἀνδρὶ μὴ (μὶ οm. Foes in not.) παρ. νυίς. - δταν οm. (D, restit. al. manu) GIJK. — ⁴ ἔδρην νυίς. - αὐθρίην L, Cornar., Foes in not., Lind. — μίσγουσα D. - ὑψηλοτέραν DHJK. — ͼ ὑπὸ [μὶν] τὰ Lind. - καὶ λευκὸν J. — ¹ ἄ κρέμανται, al. manu ἐκκρέμανται D. - ἐκκρίμανται C. - περ οm. D. - λαμδάνη DK. - σῆσαι DFGHIJK. - σεῖραι C. — εκαὶ (ἡ C) νυίς. - Απιε ξ. addunt μὴ CFG HIJK, Ald. - λοχίω CD. - ὑποκαθῆραι ex err. typogr. Kühn. - σεδίην (sie)

la femme souffre au bas-ventre et que du sang récent se montre, lin et jonc tendre broyés, graisse d'oie, mélanger ensemble, mouiller avec du vin blanc coupé d'eau et donner à boire.

247 (Matrice faisant saillie hors des parties naturelles. Description, traitement; voy. § 143.) Si la matrice saillie hors des parties naturelles, du feu se fait sentir surtout à ces parties et au siège; l'urine n'est rendue que par gouttes et irrite les parties génitales. Cet accident arrive quand une femme, peu après l'accouchement, dort avec son mari. Dans ce cas, saire bouillir des baies de myrte et de la sciure de lotus dans de l'eau, exposer au serein, et employer en assussis froides que possible, sur les parties génitales; puis, broyant cela, le mettre en cataplasme. Après quoi, la femme, buvant de l'eau de lentille à laquelle on ajoute un mélange de miel et de vinaigre, vomit jusqu'à ce que la matrice soit retirée en haut. Son lit est plus élevé du côté des pieds. On fait des fumigations fétides sous les parties génitales, aromatiques sous les narines. Elle use d'aliments froids et très-émollients, boit du vin blanc coupé d'eau, ne prend point de bains et ne dort pas avec son mari.

248. (Chute complète de la matrice. Traitement. Succussion par l'échelle; voy. § 144.) Si la matrice sort complètement hors des parties génitales, elle pend comme un scrotum, et il y a douleur. Cela arrive, quand la femme, sortant de couches, se livre à quelque fatigue de manière à ébranler la matrice ou doit avec son mari pendant le flux lochial. Les choses étant ainsi, appliquer des réfrigérants aux parties génitales, laver les parties extérieures, faire bouillir une écorce de grenade dans du vin noir fort, laver avec cette décoction la matrice, et la repousser en dedans; puis faire fondre miel et résine, de chaque partie égale, et infuser dans les parties génitales. La femme

Lind. — \* σ. vulg. - ξ. CDFHIJK. - έχει C. - είς J. - ὑπτίη C. - σπέλη vulg. - σπέλε DK. - ἐντειν. J. - δέον οπ. C. — 10 δέ (τε C) vulg. - ἔστ' ἄν εί ἐπτά J.

ροκλιο φοδείτω. Και μη γοηξορώ, και ξωμλ φόχνιται πεδιχωδεειν, την αφερείσει κακώσεσι θηπιμαθώ, και ξωμλ φόχνιται πεδιχωδεειν, την αφερεκιστα και το και τις και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και τ

249. \* Έξαίρεσις τοῦ ἐμδρύου ἤδε · ἔμδρυον ἐπὴν ἐναποθάνη ἐν τῆσι γονῆσιν, ὀστεολογίη χρῆσθαι κατ' ὀλίγον, τὸ φαινόμενον κατὰ λόγον θραύοντα, δέρμα καταλείποντα προδολήν τῷ σιδήρῳ.

"Ην J. - περιξέσας Κ. - πιτύη vulg. - πητύη Κ. - πίτυι C. - έσω θέειν G. ξυμμίξας pro ξυνδ. DFGHIJK. - ἀπαλλάξ F. - ἀπάλλαξαι (sic) GIJ. - ἀπαλλά-ξαι DK. - ἐπαλλάξαι CH. - ἐἄν vulg. - ἐῆν C. - διδ. δὲ (δὲ om. CDFGHIJK) δ. χ. πτ. (πτισσ. DH), ψ. δὲ διδόναι (διδ. οπι. C) μηδέν (ψυχρόν, άλλο δὲ μηδέν L) vulg. - Bonne correction. - 2 exaúptor vulg. - auptor C. - nal avelnes vulg. - Lisez έφν έλκειν. - πολύν C. - 3 κατ., έγκεισθαι καλ vulg. - κατ., έγκεῖσθαι ἔα καὶ Poes in not. - κατ., ἐᾶν κλεῖσθαι καὶ C. - Lisez κεῖσθαι. - μή C. - ut om. vulg. - 4 ortioiou... douéobe om. J. - 1 eot' ev C. - bunish K. — εξ. τ. έμ. om. FG. - δε του C. - του om. K. - έμβρύου (εμβρίου CD). Hv δε (fiδε C) εμβρυον (addunt επήν CDGIJK) εναπ. (ἀποθάνη JK) vulg. γονήσιν ες τελεογονίην (δστεολογίη pro ε; τ. C) vulg. - C'est la vraie leçon; voy. ὀστεολόγω, Des Mal. des F., I, p. 97, note 2. Ni Cornarius ni Fees n'ont traduit ces dernières lignes; elles étaient en effet inintelligibles avant la restitution fournie par C. - δέρεον vulg. - τὸ δὲ βέον K. - δέρμα C. - Comme δέρεον est un mot suspect, qui n'a d'autre appui que ce passage même, il doit être effacé des dictionnaires. - καταλιπόντα vulg. - καταλίποντα (sk) Ι. - καταλείποντα DK. - προσδολήν C.

reste couchée sur le dos, ayant les jambes étendues et élevées. Puis on applique une éponge, maintenue à l'aide d'un bandage mis aux lombes. Tant que les choses sont ainsi, il faut s'abstenir d'aliments, boire aussi peu que possible, jusqu'à ce que sept jours soient passés. Si de cette façon la matrice veut rentrer, il n'y a rien de plus à faire; sinon, on en racle l'extrémité et on la lave avec une décoction de branches de pin; puis, attachant les pieds à une échelle, on pratique la succussion du côté de la tête et on repousse l'utérus avec la main. Après quoi, on fait croiser les jambes, on les attache ensemble, et on fait garder l'immobilité pendant un jour et une nuit. On donne froide un peu de décoction d'orge passée, et rien autre. Le lendemain, on la fait coucher sur la hanche, et on applique une très-grande ventouse qu'on laisse tirer longtemps. Quand on l'ôte, la femme se rêmet sur le dos et reste tranquille. On ne fait vien prendre que la décoction d'orge filtrée, jusqu'à ce que sept jours soient écoulés. La femme use de très-peu d'aliments et très-adoucissants. Si elle veut aller à la selle, elle se met sur son séant, jusqu'à ce que quatorze jours soient passés. Puis elle se lève et marche le moins possible; elle ne prend point de bains, use de peu d'aliments, fait des fumigations fétides aux parties génitales, et, quand elle commence à marcher, porte un bandage en fronde.

249. (Extraction du fœtus mort. Ceci n'est qu'un fragment qui se trouve tout au long dans le livre des Maladies des semmes, \$70, et dans le livre de la Supersétation, \$7.) Voici comment se sait l'extraction du sœtus : quand un sœtus est mort dans la matrice, se servir peu à peu du procédé par le crochet à os, brisant à mesure ce qui paraît, et laissant la peau protection contre les serrements.

FIN DU LIVRE DES FEMMES STÉRILES.

## ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΩΝ.

## DES MALADIES DES JEUNES FILLES.

### ARGUMENT.

Il est certain que l'auteur des livres sur les Muladies des femmes avait composé un traité sur les maladies des jeunes filles; car il cite deux fois ce traité dans le premier livre: « Chez quelques femmes les règles se tournent vers le siége, comme je l'ai dit dans, les maladies des jeunes filles 1; » et: « Dans le cas où les lochies se portent en haut, la semme éprouve les accidents qui ont été exposés au sujet de la jeune tille à qui la première éruption des règles s'est portée en haut2. » Mais de ce traité, nous n'avons qu'un très-court fragment, où les deux passages cités par l'auteur ne figurent pas. J'ajoute, pour dire tout ce qu'on sait sur l'histoire de ce fragment, qu'il est mentionné dans le Glossaire de Galien : une correction suggérée par une leçon du ms. C, substitue à purviss, pova, qui est interprété dans ce Glossaire. Ainsi, en tenant compte du travail sur les affections des jeunes filles, on voit que l'auteur des Maladies des femmes avait étendu de tous côtés l'investigation du sujet choisi par lui. Dans une phrase, expliquant que le sang se porte sur le cœur et le diaphragme, et cause ainsi la torpeur, le délire, il semble par là se rattacher à ceux qui plaçaient l'intelligence dans le diaphragme et k cœur. Cela est en contradiction avec l'auteur de la Maladie

 $<sup>^{12}\</sup>text{Estin}$  zīsi xal xatā thu körnu, wsper mus elentai en tigsi parbente voussist, I, p. 10.

 $<sup>^2</sup>$  Όχοῖα είρηται άμφὶ τῆς παρθένου, ή τὰ ἐπιφαινόμενα πρώτα άφονεν άνω,  $1,\ \S$  41.

sacrée, qui, § 17, réfuta cette hypothèse et youbstitua celle du cerveau, organe de l'intelligence. Je dis hypothèse, car il n'était pas possible d'en établir positivement la preuve. Cette preuve a été donnée longtemps après. C'est ainsi que les Pythagoriciens, qui faisaient tourner la terre autour du soleil, n'émettaient, de leur temps, qu'une hypothèse, élevée plus tard à l'état de chose démontrée.

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2146=C, 2254=D, 2144=F, 2141=G, 2142=H, 2140=I, 2143=J, 2145=K, Cod. Serv. ap. Foes=L, 2332=X, Cod. Fevr. ap. Foes=Q'.

#### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Mauritii Cordzei ed. Grzec. et lat. cum adnot. Paris, 1574, in-8°. — Jo. B. Donati Comm. Luccz 1582, in-4°. Francof., 1591, in-8°. — Jo. Stephani comment. Venet. 1635, in-fol. — Claudii Tardy paraphrasis in libr. De virginum morbis, Paris, 1648, in-8°. — Les pronostics d'Hippocrate avec son traité des maladies des Vierges, par le marquis de Mirabeau, Paris, 1668, in-12.

# ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΩΝ.

1. Άρχή μοι της ξυνθέσιος των αλειγενέων λητρικής • οδ γκρ δυνατόν των νουσημάτων την φύσιν γνώναι, δ πέρ έστι της τέχνης έξευρείν, 3 ήν μή γνῷ τὴν ἐν τῷ ἀμερεί κατά τὴν ἀρχὴν, ἐξ ἦς δωκρίθη. Πρώτον περί της ίερης <sup>3</sup>νούσου καλεομένης, καί περί τών άποπλήχτων, και περί των δειμάτων, δκόσα φοδεύνται οι άνθρωποι ἐσχυρῶς, ώστε παραφρονέειν καὶ δρῆν δοκέειν δαίμονάς τινας έρ' ξωυτῶν δυσμενέας, δκότε μέν νυκτὸς, δκότε δὲ ήμέρης, δκότε δὶ άμφοτέρησι τήσιν ώρησιν · έπειτα άπὸ τής τοιαύτης • όψιος πολλοί ήδη απηγχονίσθησαν, πλέονες δε γυναϊχες ή άνδρες αθυμοτέρη γαρ καὶ όλιγωτέρη τη φύσις η γυναικείη. Αί δὲ παρθένοι, δκόσησιν εωρη γάμου, παρανδρούμεναι, τοῦτο μαλλον πάσχουσιν άμα τῆ καθόδο των επιμηνίων, πρότερον ού μάλα ταῦτα κακοπαθέουσαι · δεπρον γάρ το αξμα ξυλλείδεται ές τάς μήτρας, ώς αποβρευσόμενον δκόταν οὖν τὸ στόμα τῆς ἐξόδου μὴ 7 ἢ ἀνεστομωμένον, τὸ δὲ αἶμα πλέον ἐπιβρέη 8 διά τε τὰ σιτία καὶ τὴν αύξησιν τοῦ σώματος, τηνιναίσσει ύπο τέχον το αξικα έχρουν άναίσσει ύπο πλήθεος ές την καρόσμα καὶ ἐς τὴν διάφραξιν δκόταν οὖν ταῦτα πληρωθέωσιν, ἐμωρώθη ἡ παρδίη · \* είτα εκ της μωρώσιος νάρκη · 10 είτ' εκ της νάρκης παρένοια έλαβεν. "Ωσπερ δκόταν καθημένου πουλόν χρόνον τὸ ἐκ τῶν λοχίων και μηρών αξμα άποπιεχθέν ές τὰς κνήμας και τους πόδας

¹ λειγενέων vulg. - αἰεὶ γενέων D. - αἰειγενέων FGHIK. - νεπρενέων C.» Voyez sur ce passage, p. 527. - νοσ. CDGHIJ, Ald., Frod. - εἰ πέρ (δ περ G; ἢ περ al. manu H) ἐστι τῆς τέχνης (τίς pro τῆς τ. C) vulg. — ² εἰ C. - μέρα C. — ² νόσου vulg. - νούσου CD, Lind. - ἀποπληπτικών C. - οἰ οπ. CDGHIK. - ἐαινώ C. - ὁταν (bis) C. — ⁴ ὁψηος C. - ἀπηχονίσθησαν (εἰς) C. - Δηπηροτέρη pro ὸλ. C, Vatic. Codd. ap. Foes in not. - ὁλγοτέρη D. — ⁴ Δημίς Β. - Καρινίσθησαν και συμg. — ΄ ἀραι Codd. Regg. ap. Foes in not. - πεποπαθούσαι Κ. - κακοπαθόυσιν C. - ξυλλάβεται vulg. - ξυλλίβεται C. - ξυλλέβεται DGHIJK, Ald., Lind. - εἰς C. - ἀπορευσάμενον yulg. - ἀπορευσήμενον C. - ἀπορευσόμενον DHΙ - ἀπορρευσόμενον JK. — ² εἰη vulg. - ἢ C. — ² δεῖ pro διὰ C. - τὰ ΗΙ. - τὰ οιι. γυlg. - σττεῖα C. - τὸ αίμα οπ. Κ. - κλέ-

## DES MALADIES DES JEUNES FILLES.

1. Le commencement de la médecine est pour moi la constitution des choses éternelles; car il n'est pas possible de conmaître la nature des maladies, objet des recherches de l'art, si l'on ne connaît pas la nature à son indivision, à ce début d'où elle se développe. D'abord je m'occupe de la maladie dite sacrée, des pertes de connaissance, et des terreurs que les hommes éprouvent à un haut degré au point de perdre l'esprit et de croire voir certains démons ennemis, tantôt la nuit, tantôt le jour, tantôt le jour et la nuit. A la suite de ces visions beaucoup se sont étranglés, toutefois plus de femmes que d'hommes; car le naturel de la femme est moins courageux et moins ferme. Les jeunes filles, quand vient l'époque du mariage, ne se mariant pas, éprouvent de préférence, à la première éruption des règles, ces accidents auxquels auparavant elles n'étaient guère exposées. Car, à ce moment, le sang se porte à la matrice, comme pour s'écouler au dehors. Ainsi donc, quand l'orifice de l'issue n'est pas ouvert, et que le sang arrive en plus grande abondance, tant par les aliments que par l'accroissement, alors le sang, n'ayant point de sortie, s'élance, vu la quantité, sur le cœur et le diaphragme. Ces parties étant remplies, le cœur devient torpide; à la torpeur succède l'engourdissement, et à l'engourdissement le délire. C'est ainsi que, quand on est resté longtemps assis, le sang, repoussé des hanches et des cuisses aux jumbes et aux pieds, cause l'engourdissement; ce qui rend les pieds impuissants à la marche, jusqu'à ce que le sang retourne à lui-même; et il y retourne très-vite, quand, se levant, on se trempe les pieds dans l'eau froide jusqu'au dessus des che-

Sout C. - napřím vulg. - napřím CDHK. - náppoblict C. - \* napřím JK. - ekt C. - eit' J. - paspámnec C. - \* ekt C. - eith D. Lind. - napřím C. - dramazšiv C.

1 νάρχην παράσχη. ὑπὸ οὲ τῆς νάρχης ἀχρατέες οἱ πόδες ἐς δδοιπορίην γίνονται, έστ' αν αναχωρήση τὸ αίμα ἐς έωυτό ' ἀναχωρέει ' οἰ τάχιστα, δχόταν <sup>8</sup> άναστάς εν ύδατι ψυχρῷ τέγγη τὸ άνω τῶν σφυρων. Αυτη μεν ουν ή νάρχη ευήνιος, ταχύ γάρ παλιβροεί διά τήν ὶθύτητα τῶν φλεδῶν, καὶ ὁ τόπος τοῦ σώματος οὐκ ἐπίκαιρος • ♣ ἐκ δὲ τῆς χαρδίης χαὶ τῶν φρενῶν βραδέως παλιβροεί · ἐπιχάρσιαι γὰρ αί φλέδες καὶ ὁ τόπος ἐπίκαιρος ἔς τε παραφροσύνην καὶ μανίην έτοιμος. Όχόταν δε πληρωθέωσι ταῦτα τὰ μέρεα, καὶ φρίκη ξον πορετώ αναίσσει πλανήτας τους πυρετούς χαλέουσιν. Έχόντων δέ τουτέων ώδε, ύπὸ μέν τῆς δζυφλεγμασίης μαίνεται, ύπὸ δὲ τῆς σηπεδόνος φονά, ύπο δε του Τζοφερού φοθέεται και δέδοικεν, ύπο δε της περί <sup>8</sup>την χαροίην πιέξιος άγχόνας χραίνουσιν, ύπο δε της χαχίης τοῦ αζιματος άλύων και άδημονέων δ θυμός κακόν εφέλκεται. Ετερον δέ καί φοδερά 10 ονομάζει · καί κελεύουσιν άλλεσθαι καί καταπίπτειν ές τὰ φρέατα καὶ άγχεσθαι, 11 άτε άμείνονά τε ἐόντα καὶ χρείην ἔχοντα παντοίην · όχότε όὲ άνευ φαντασμάτων, ήδονή τις, 18 ἀφ' Τζ ἐρᾳ τοῦ θανάτου ώσπέρ τινος άγαθοῦ. 13 Φρονησάσης δὲ τῆς άνθρώπου, τῆ Αρτέμιδι αί γυναϊκες άλλα τε πολλά, 14 άλλά δή και τά πουλυτελέστατα τῶν Ιματίων χαθιεροῦσι τῶν γυναιχείων, χελευόντων τῶν μάντεων, έξαπατεώμεναι. 15 ή δε τησδε απαλλαγή, δχόταν τι μή έμποδίζη τοῦ αξιματος την ἀπόρρυσιν. Κελεύω 16 δ' έγωγε τὰς παρθένους, δχόταν τὸ τοιοῦτον πάσχωσιν, ὡς τάχιστα ξυγοιχησαι ἀνδράσιν - 🔭 γάρ χυήσωσιν, ύγιέες γίνονται 17 εί δὲ μὴ, ἢ αὐτίχα ἄμα τῆ ἄβη 🕽

<sup>&#</sup>x27; Νάρκην... τῆς οπ. C.-πάσχη ρτο παρ. FGIK.-πάσχει DHJ.- γίν. & όδοιπ. C. — ² δὲ οπ. C. — 3 στῆ (ἀναστὰς C) ἐν δ. ψυχρῷ τεγγέτω δὲ (ἐὲ οπ. C) ἀνω νυἰg.- Prenez ia leçon de C, lisant seulement τέγγη τὸ au lieu de τεγγέτω. - σφυγμῶν ρτο σφ. C. - ἀρχὴ ρτο ἡ νάρκη C. - ταχεῖ (sic) J. - παλερροθεί J. - παλεβροδεί Lind.- παχύτητα C, Vattc. Codd. ap. Focs.- εὐθέτητα J. — ἀἐκ.... ἐπίκαιρος οπ. C. - φερῶν (gic) D. - νεφρῶν Q'.- Ετοιμος οπ. C. - ὁ δὲ οπ. C. - γὰρ ρτο δὲ GHJK, Ald. - αὐτὰ C. - σὰν CD. - ἀναίσση Ο. - πλανήτας DGHIJ, Ald., Frob. - τοὺς π. καλ. οπ. C. — ° φλεγμασίης C. - φωνέει τυίg. - φωναί C. - Lisez φονῷ. Gal. Gl. : φονῷ, φονεῦσαι ἐπιθυμεῖ. — ² φοδεροῦ Κ. - ἐοδεῖται C. — ° τὴν οπ. C. - καρδίαν J. - πιέξηος C. - αώματος Κ. — '' ὁλολύζει Lind. - κελεῦσιν (sic) C. - κελαρύζουσιν (sic) Lind. - ἄλεσθαι CGHI, Frob. - τὰ οπ. CDHIK. - ἡ ἀγχέσοθαι (sic) C. — '' καὶ pro ἄτε C (D, restit. al. manu) FGHIJK, Ald. - ἄμεινα DFGHIJK. - ζρονίχν Passage obscur, et de lecture fort incertaine. - χροιὴν DFGHIJK. - χρονίχν

villes. Cette espèce d'engourdissement n'est pas pénible, car le retour est très-prompt à cause de la rectitude des veines, et cet endroit du corps n'offre pas de danger. Mais, quand il s'agit du cœur et des phrènes (diaphragme), le retour est lent; car les yeines sont obliques, et l'endroit est dangereux et disposé au délire et au transport. Quand ces parties ont été remplies, le frisson avec la fièvre se maniseste; ces fièvres sont appelées erratiques. Les choses étant ainsi, la femme a le transport à cause de l'inflammation aiguë, l'envie de tuer à cause de la putridité, des craintes et des frayeurs à cause des ténèbres, le désir de s'étrangler à cause de la pression autour du cœur. Le sens intime, troublé et dans l'angoisse en raison de la perversion du sang, se pervertit à son tour. La malade dit des choses terribles. Les visions lui ordonnent de sauter, de se jeter dans les puits, de s'étrangler, comme étant meilleur et ayant toute sorte d'utilité. Quand il n'y a pas de visions, il y a un certain plaisir qui fait souhaiter la mort comme quelque chose de bon. Au retour de la raison, les femmes consacrent à Diane beaucoup d'objets, et surtout les plus magnifiques de leurs vêtements, sur l'ordre des devins qui les trompent. Elles sont délivrées de cette maladie, quand rien n'empêche l'éruption du sang. Je recommande aux jeunes filles, éprouvant des accidents pareils, de se marier le plus tôt possible; en effet, si elles deviennent enceintes, elles guérissent;

C.- Εχοντα C.- έξέχοντα vulg.- φασμάτων C.-τις om. vulg. — α άφεις C.

— α φρονέοντος δὲ τοῦ C.- ἀρτεμεότητι (sic) pro Άρτ. C.- πουλλά DGHIK,
Ald., Frob. — " καὶ τὰ ἰμάτια τὰ πουλυτελέστανα pro ἀλλά.... ἰματίων C,
(Ald., sine τὰ sec.).- πουλυτ. DH.- πολυτ. vulg.- μάντειων (sic) C.- ἐξαπαταιώμεναι C.- ἐξαπατεόμεναι DHIJK. — α ἡ δὲ τῆς (τῆσδε C) ἀπαλλαγῆς
(ἐπαλλαγὴ C) θεραπεία (θερπείη DH; θερ. om. C) vulg.- τι om. C.- ἐμποδίζηται C.- ἀποβρύησιν vulg.- ἀπόρρυσιν C. — α δὲ sine ἔγωγε C.- τοιοῦτο
sine τὸ C (J, τοῦτο).- ὡς τάχιστα om. C.- τάχιστα om. Lind.- συνοι. CD.

- γίγνονται C. — α εἰ δὲ (δὲ om. DH) μὴ ἔη αὐτέων ἄμα τῆ ῆδη ἡ δλίγον
vulg.- ἡν δὲ μὴ ἔη αὐτέων ώρη, ἄμα τῆ ῆδη ἡ δλίγον Lind.- εἰ δὲ γε μὴ
αὐτέων ἡ ἄμα τὴν βίην δλίγον C.- Au lieu de ἔη αὐτέων Je lis ἡ αὐτίκα.ἐλώσονται Æm. Portus, Foes in not., Lind.

δλίγον δοτερου δλώσεται, 1 είπερ μή έτερη νούσφο τών δε 3 ήνδρωμένων γυναικών αι στεϊραι μελλον ταύτα πάσγουσω.

<sup>1</sup> Είπερ μή ἀνδρωβώσι (είπερ μή ἀνδρ. om., D restit. al manu, FGHIE) vulg. – ήπερ (είπερ Ald.) μητήρ νούσω C, Ald. – Je suppose qu'il faut lire είπερ μή ἐτέρη νούσω. — <sup>2</sup> ἀνδρουμένων Lind. – ἔτεραι pro al στ. C. – μελλον om. C.

dans le cas contraire, à l'époque même de la puberté, ou peu après, elles seront prises de cette affection, sinon d'une autre. Parmi les femmes mariées, les stériles y sont plus exposées.

FIN DES MALADIES DES JEUNES FILLES.

## ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥΗΣΙΟΣ.

## DE LA SUPERFÉTATION.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule est, pour une bonne partie, composé de centons pris aux livres des *Maladies des femmes* et des *Femmes* stériles. Cependant on y trouve aussi quelques morceaux originaux qui ne sont pas ailleurs. Tel est, par exemple, le début relatif à la superfétation. Je relate ici, comme éclaircissements, des faits de superfétation dus à des observations modernes.

Superfétation sur une femme. - Mme C..., déjà mère de plusieurs enfants, devint enceinte dans le courant de juin 1837; et jusqu'au 20 septembre, aucun incident fâcheux n'avait troublé sa position. A cette époque, sans cause appréciable, son linge commence à être taché légèrement; l'écoulement persiste sans prendre, d'ailleurs, d'accroissement. Le 27, n'éprouvant pas de douleurs, Mme C.... fait une excursion à la campagne: aucun accident ne se manifeste. Le lendemain, étant au spectacle, elle ressent tout à coup de petites douleurs; l'écoulement augmente au point de l'obliger à se retirer précipitamment. Aussitôt rentrée chez elle, elle se met au lit; les douleurs se prononcent, et le flux continue avec force. Appelé auprès de la malade, je retirai, au milieu de caillots de sang, un fœtus que je jugeai être de trois mois; il n'avait pas ses annexes. Tandis que j'en faisais la recherche, je trouvai dans les évacuations sanguines un œuf humain d'un pouce de diamètre, parsaitement intact, que j'incisai, et qui renfermait un fœtus dont la formation ne pouvait guère remonter à plus de cinq semaines. Peu après l'expulsion de ces deux fœtus, les douleurs ainsi que la perte s'étant ralenties, je m'éloignai, regrettant, toutefois, que le placenta du fœtus de trois mois fût resté en arrière. Il ne sortit que le lendemain, pendant ma visite, à la suite d'une douleur. (Observ. du docteur Pertus, Rev. méd., mars 1838.)

Superfétation sur une chèvre. — Cinq mois sont le terme de la gestation des chèvres, et leur portée ordinaire est de deux fœtus ou au plus de trois. Dans les premiers jours de décembre 1836, une chèvre recut les caresses du mâle, et tout portait à penser que la fécondation était consommée. Cependant, comme elle ne cessait de manifester son appétit amoureux, on la fit saillir de nouveau, quinze jours environ après le premier accouplement. A partir de ce moment, l'animal parut satisfait, les signes de plénitude se prononcèrent, et vers le commencement du mois de mai cette chèvre mit bas deux fœtus parsaitement conformés et bien à terme, mais qui périrent bientôt, car la mère ne voulut pas les allaiter. Son ventre continuait encore d'offrir un volume extra-normal, et quinze jours étaient à peine écoulés, qu'au grand étonnement de son gardien, elle mit bas trois chevreaux bien constitués, et montra autant d'empressement à leur donner son lait, qu'elle avait montré de répugnance à remplir sa fonction de mère pour les deux premiers-nés. Ces chevreaux ont vécu tous trois. (Id., ib.)

Superfétation sur une jument. — Une jument appartenant à M. Jonathan Bilderbach, en Amérique, avait été montée par un mulet et un cheval. Elle vient de mettre bas, avant terme, deux petits, dont un mulet vivant et bien portant, l'autre poulain mort. Ce dernier s'est étranglé dans le passage. Le journal Southern medical and surgical journal (octobre 1837, p. 181), qui rapporte ce fait, ajoute que cela ne doit point étonner, puisque le même phénomène a été déjà constaté plusieurs fois en Amérique, dans la race humaine, savoir des femmes qui ont mis en même temps, au monde deux enfants,

l'un blanc, l'autre mulâtre. (Gas. méd. de Paris, 1838, p. 309.)

La même Gazette médicale (1843, p. 632) rapporte trois cas de superfétation.

J'ai parlé ailleurs (t. I, p. 380), d'un prétendu moyen de procréer les sexes à volonté, lequel est propre à l'opuscule Sur la superfétation.

M. Raciborski a fait remarquer la concordance d'un conseil

empirique (Superfétation, p. 26; Femmes stériles, p. 220), avec les connaissances nouvelles sur le mécanisme de la génération: « Le repos de la femme, et surtout le séjour au lit après l'acte de la génération doit aussi faciliter la conception. Hippocrate savait bien apprécier les avantages de cette condition; car il conseillait à toutes les femmes stériles de rester quelque temps au lit après avoir cohabité avec leurs maris. Il va sans dire que cette position doit faciliter les rapports du liquide fécondant avec l'œuf, » (De l'Epoque du mariage,

Bernard (Reliquiz medico-criticz, Jenz, 1795, p. 45) cite un passage de Platon relatif à l'usage de l'huile : « L'huile est bonne pour l'homme en application extérieure, mais à l'intérieur elle est très-nuisible. Aussi tous les médecins défendent aux malades l'usage de l'huile, si ce n'est en très-petite quantité

Expér. 1843, p. 4521.)

aux malades l'usage de l'huile, si ce n'est en très-petite quantité dans les choses qu'on doit manger, et tout juste ce qu'il faut pour éteindre la déplaisance produite sur le sens de l'odorat par des aliments <sup>4</sup>. » Bernard conclut de là que dans la haute antiquité l'huile n'était pas employée à l'intérieur, et que les livres hippocratiques où l'huile est ainsi employée sont d'une époque

postérieure à Hippocrate. Appliquant ce caractère à l'opuscule de la Superfétation, il pense que cela suffit pour en conclure

ι "Ποτε καὶ ἐνταῦθα τοῖς μὲν ἔξωθεν τοῦ σώματος ἀγαθόν ἐστι τῷ ἀνθρώπφ, τοῖς δ' ἐντὸς ταὐτὸ τοῦτο κάκιστον καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἰατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀσθενοῦσι μὴ χρῆσθαι ἐλαίω, ἀλλ' ἢ ὅτι σμικροτάτω ἐν τούτοις ၍ς μέλλει ἔδεσθαι, δσον μόνον τὴν δυσχέρειαν κατασδέσαι τὴν ἐπὶ ταῖς αἰσθήσεσι ταῖς διὰ τῶν ὁινῶν γιγνομένην ἐν τοῖς σιτίοις τε καὶ δψοις. Protag., Steph., t. I, p. 334, C.

qu'Hippocrate n'en est pas l'auteur. Mais il y a ici quelque erreur de Bernard; car je n'ai pu trouver dans l'opuscule le lieu où est recommandé l'usage interne de l'huile. Puis, en tout cas, le passage de Platon n'autoriserait aucunement une conséquence aussi décisive. Toutefois, j'ai emprunté à Bernard, sinon le rapprochement, du moins la citation qu'il a faite; car il est bon d'avoir sous les yeux les passages médicaux des plus anciens auteurs, de ceux qui sont les plus voisins des temps hippocratiques.

#### BIBLIOGRAPHIE.

### MANUSCRITS.

2146 = C, 2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. apud Foes = L, 2332 = X, Imp. Samb. apud Mack = P', Cod. Fevr apud Foes = Q'.

### ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥΗΣΙΟΣ.

···

- 1. 'Οχόταν ἐπιχυίσκηται γυνὴ, ἢν μὲν ἐν τῷ μέσῳ τῆς μήτρης τὸ πρῶτον ἔχῃ παιδίον, ¹τὸ ἐπιχύημα προσπίπτει ὑπὸ τοῦ ἀρχαίου ἐζωθεύμενον · ἢν δὲ ἐν τῷ κέρατι τῷ ἔτέρῳ τὸ ²χύημα ἔχῃ, ἐπιτίκτει ὕστερον οὐ γόνιμον, ἐπὴν χαλάσῃ ἡ μήτρη καὶ ὑγρανθῆ, τοῦ γονίμου ἀπολυθεῖσα. Ἡν δὲ μὴ αὐτίκα ³ἀποχωρέῃ τὸ ἐπιχύημα, ὀδύνας καὶ παρέχει καὶ ῥεῦμα δυσῶδες καὶ πυρετὸν, καὶ οἰδεῖ τὸ πρόσωπν καὶ τὰς κνήμας καὶ τοὺς ⁴πόδας καὶ τὴν νηδὺν, καὶ ἀσιτέει ἔως ἐν ἐκπέσῃ. Ἐπιχυίσκονται δὲ τῶν γυναικῶν ὧν ἀν ὁ στόμαχος μετὰ τὸ πρῶτον κύημα ³ ξυμμεμύκῃ οὸ κάρτα ἡ μὴ ἐπιφαινομένων τῶν σημηίων ξυμμεμύκῃ. Τὰ δὲ ἐπιχυήματα τὰ ἐπιτικτόμενα ὕστερον, ἢν μήπω διάκρισιν ἔχῃ, ἀλλὰ σὰρξ ἢ, οἰδέει μὲν οὸ, ἀλλὰ κατασήπεται μέχρι ἀν ἐξέλθῃ τῆς μήτρης.
- 2. <sup>77</sup>Η τινι αν έκδύη το παιδίον τοῦ χορίου ἐν τῆσι μήτρησι, πρὶν ἔξω <sup>8</sup> ἀρχεσθαι χωρέειν τὸ παιδίον, δυστοκέει μᾶλλον καὶ ἐπικινδύνως, ἢν μὴ ἡ κεφαλὴ ἡγέηται. <sup>97</sup>Η τινι δὶ αν χωρέη ἔξω σὸν τῷ χορίω τὸ παιδίον καὶ προχωρῆσαν ἐς τὸν στόμαχον ἐκδύη τοῦ <sup>30</sup>χορίου ραγέντος, εὐτοκέει μᾶλλον <sup>11</sup>καὶ τὸ μὲν παιδίον θύρηφι χωρέει <sup>1</sup> τὸ δὲ χόριον ἴσγεταθκαὶ ἀνασπᾶ ἐωυτὸ καὶ μένει αὐτοῦ.
- ' Καὶ τὸ vulg. J'ai supprimé καὶ même sans mss. προσπίπτη DJ. δ' – ² ἐπικύημα vulg. – κύημα DGIJK. — ³ ὑποχωρέη DP. – κύημα FHL. – ἀποχύημα vulg. - ἐπικύημα C, Foes in not. - ἔχει C. - 4 πόδας, καὶ ξν διάληται (διαλέγηται DP'; διάλληται C; διαλύηται Mack; διαλείηται sic Lind.), ἀσιτέει vulg. - Le texte est altéré; διαλύηται est une conjecture de Cornarius, adoptée par Foes, mais qui ne satisfait guère. Au lieu de nel ην διάληται, je lis καὶ τὴν νηδύν, καί. — <sup>5</sup> ξυμμεμύκη (συμμ. C) (addest οὐ L, Foes in not., Mack) χάρτα (addunt ή μή Vat. Codd.) ἐπιφαινομένων των συμείων (συμητων C). συμμεμύχει (συμμέμοχε J) δε τάδε (τά pro τάβε Κ; τὰ δὲ Η; μετὰ pro τάδε C; μετὰ τὰ pro τάδε Lind., Mack) ἐπιχνήματα vulg. - χάρτα ἐπιφαινομένων τῶν σημείων ἢ μὴ ἐπιφαινομένων, ἢν συμμεμύκη. Τὰ δὲ ἐπικυήματα κτλ. conj. Foes in not. - συμμεμύκη δὲ μετὰ τὰ ἐπιχυήματα τὰ ἐπιτιχτόμενα ύστερον conj. Cornar. - Je lis ξυμμεμύχη οὐ πάρτα, η μη έπιο. τ. σ. ξυμμεμύκη. Τα δε επικυήματα κτλ. — « έπιτηπτόμενα  $\mathbf{C}$ . – σήπεται  $\mathbf{C}$ . – μέχρις  $\mathbf{CHJK}$ . —  $^{7}$  ήν (ή  $\mathbf{C})$  τινι  $\mathbf{vulg}$ . – τὸ χωρίον (χωρεΐον Κ; χορίον DJ, Ald.) τοῦ παιδίου vulg. - τὸ παιδίον τοῦ χωρίου C. ερχεσθαι CFJL - και μάλλον Lind. - ἐπικίνδυνος vulg. - ἐπικινδύνως Q',

# DE LA SUPERFÉTATION.

- 1. (Superfétation.) Quand la superfétation a lieu chez une femme, si le premier enfant est dans le milieu de la matrice, le produit de la superfétation tombe expulsé par l'ancien fœtus. Mais si le premier enfant est dans l'une des cornes, la femme met au monde en dernier lieu le produit non viable, après que la matrice s'est relàchée et humectée, étant délivrée du produit viable. Si le produit de la superfétation ne sort pas aussitôt, il cause de la douleur, un flux fétide et de la fièvre; le visage, les jambes, les pieds enflent, ainsi que le ventre; anorexie jusqu'à ce qu'il soit expulsé. La superfétation arrive chez les femmes dont l'orifice utérin ne s'est pas fermé complétement après la première conception, ou s'est fermé sans que les signes aient paru. Les produits de la superfétation, si, n'ayant pas encore les membres distincts ils ne sont qu'une chair, ne se gonflent pas, mais se putréfient jusqu'à ce qu'ils sortent.
- 2. (Différentes remarques sur l'enfant et le chorion, pour l'accouchement.) La semme chez qui l'ensant sort du chorion dans la matrice, avant de commencer à sortir au dehors, a un accouchement plus laborieux, dangereux même, si la présentation n'est pas par la tête. La semme chez qui l'ensant sort avec le chorion, et, s'avançant à l'orisice, rompant les membranes, vient au dehors, accouche plus heureusement. L'ensant vient au-dehors; mais le chorion est retenu, se rétracte et demeure en place.

Cornar., Lind., Mack. — \* ħν (ἡ C) τινι δὶ τη (κἡ J; ἡν, D al. manu tη, FHiK, Ald.; χωρέει C) ἔξω vulg. – ἡν est pour ἀν, par une faute qui n'est pes pare; et la comparaison avec la phrase précédente montre qu'il faut lire: ἡ τινι δὶ ἀν χωρέη ἔξω ατλ. – χωρίω vulg. – χωρείω Κ. – χορίω J. – προχωρῆσαν G. – προσχωρῆσαν vulg. – πρὸς vulg. – ἐς C. – ἐνδύει ἐν τοῦ C. — \*\* παιδίου J. – χωρίου vulg. – χωρείου Κ. – χορίου CD. – εὐτοκέη vulg. – εὐτοκέι CDFHJL, Lind., Mack. — " καὶ ἡν τὸ παιδίον Cornar. – ἡν τε καὶ τὸ μὲν pro καὶ τὸ μὲν Lind. – ὑἡρυφι J. – οὐρύμφα (sic) pro δύρ. C. – οὐρίμφα Vatic Codd. – χωρίον vulg. – χόριον G, Ald.

3. 'Οχόταν' [οὐ] γόνιμον γένηται τὸ παιδίον, τουτέου ή σὰρξ ὑπερέχει τῶν ὀνύχων, οἱ δὲ ὄνυχες ἐλλείπουσι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν.

4. 'Οχόταν γονίμου γενομένου τοῦ παιδίου χεὶρ ὁπερέχη, πρώτον ἀνωθέειν ὀπίσω ²μέχρις ἀν ἀπώσης · καὶ ἢν ἀμφότεραι, ἀμφοτέρας ἀνώσαι · καὶ ἢν τὸ σκέλος ὑπερέχη, ἀνωθεῖν καὶ τοῦτο · ὁκόταν ἄθ ἀμφότερα τὰ σκέλεα προφανέντα μείνη καὶ μηᾶετέρωσε προχωρέη, πυριήματι δέον χρῆσθαι, ἀπὸ τεῦ ὑγροτάτη ἔσται ἡ ὑστέρη · δδμὰν δὲ ἐχέτω τὸ πυρίημα. Καὶ ὁκόταν ἡ μὲν κεφαλὴ προφανῆ, τὸ ° δλλε σῶμα ἐνῆ, καὶ δδε πυριῆν · καὶ ὁκόταν τὸ μὲν ἐν τῆσι μήτρησι τοῦ

καλεί' γιες ροαιι' γκως φρικα επωριλού, και φωρ των ποιων και κερλύ, και ορισκ ποριών, και με και ορισκ ποριών, και μν περι αποριών και με και της ποριήσιος συρκατος φή' τρ γε εν τοισιν αιγοροισι' τρ γε εξω των αιγοροπο οργεί και στι το και εδεστών ωδίνα έμποιέειν · και τά αίδοια αύτά άλείφειν κηρωτή, ήν

σοι δοκέη εξηροτέρη είναι τοῦ καιροῦ.

5. "Οκόταν ετοῦ παιδίου τῆς κεφαλῆς προφανείσης ἐκ τοῦ στομάχου μηκέτε ἐθέλη τὸ άλλο σῶμα προχωρεῖν, τὸ δὲ παιδίου τῆς κεφαλῆς, τοὺς δακτύλους βρέξας δὸατι, μεταξὸ τοῦ στομάχου καὶ τῆς κεφαλῆς επαραδύσας τὸν δάκτυλον, ἐν κύκλω περιέγειν εἰθ εδποδάλλων τὸν δάκτυλον ὁπὸ τὸ γένειον, διαδύσας ἐς τὸ στόμα, ἔξω ελκειν.

6. "Οκόταν δὲ τὸ μὲν άλλο σῶμα θύρηοι ἦ τῶν αἰδοίων. ἡ ಔ

6. \* Όποταν δὲ τὸ μὲν άλλο σῶμα θύρηφι ἢ τῶν ἀἰδοίων, ἡ εκεφαλὴ εἴσω, ἐπὶ πόδας φερομένου τοῦ ἐμβρύου, ἔπὴν περιάγης τὸν δάκτυλον ἐν κύπλῳ, ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας παρεὶς μεταξὺ τοῦ στομέχου καὶ τῆς κεφαλῆς, βρέξας ὕδατι, ἔξελκύσαι. Ἡν δὲ τοῦ στομέχου
¹ Οὐ Cornar., Foes, Lind., Mack. - οὐ om. vulg. - τὸ om. C. - - μέχει ἢν

C.- μήθ' έτέρωστ DFGHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack. - δέον om. C. - ἀπότευ vulg. - ὁπότε C. - ἀπό τευ Mack. - δομήν ĎJ. -- ³ δ' om. C. -- ἀ ἢ C, Vatie, Codd. - ἢ om. vulg. - οἰδέει καὶ μένει vulg. - οἰδέη καὶ μείνη DFHIJE. - πυρκήσεως C. - ἀποχωρήσει vulg. - ἀκοχωρήση CDFGHIK, ARL - καμάψας DFGIJKLP'()'. - ἐλαστηρίω C. - παλαιφ pro παχετ. conj. Bodens a Stapel in not. ad Theophr., p. 1128. - αδεις (sic) pro διείς C. - Απο ωδ. αιδείτ δδύνα C. -- ³ ξηρότερα Foes in not. - τοῦ καιροῦ om. G. -- ἄτοδ om. CFG

eduma C. — \* ξηροτερα Food in not. — του καιρού our. Ci — « τοδ our. Cife
HIK, Ald.— καιδίον pro του π. DQ'.— έθελει L. — \* το π. δέ C.— το νηθερίπει L.
— \* παραμώσεις C. — \* ύπολαδών C.— τό our. C.— διαδήσεις Food in not.,
Mack.— διαμύσεις C.— είς C.— ές our. J.— Date L. — \* όπι δέ τὸ μι α΄. our.

- 3. (Enfant non viable; signe.) Quand l'enfant naît non viable, la chair dépasse les ongles, qui manquent aux pieds et aux mains.
- 4. (Présentation par le bras, par les pieds; corps restant engagé, bien que la tête soit sortie. Moyen pour provoquer des douleurs. Comp. des Maladies des Femmes, p. 69.) Quand, l'enfant naissant viable, le bras fait saillie au dehors, le repousser d'abord jusqu'à ce qu'il rentre; si ce sont les deux bras, les repousser tous deux; si c'est la jambe, la repousser aussi. Quand les deux jambes, étant sorties, restent sans avancer d'aucun côté, il faut se servir d'une fumigation qui rende la matrice aussi humide que possible; cette fumigation sera odorante. Quand, la tête étant sortie, le reste du corps reste fixé, employer la même fumigation. Quand, une partie du corps étant dans la matrice et une autre dans le vagin, la partie hors de la vulve se tuméfie et demeure fixée, employer la même fumigation. Si la fumigation amène la délivrance, c'est bien; sinon, enduire l'orifice utérin avec du suc épais d'élatérion, délayé dans de l'eau, afin de provoquer une douleur utérine; provoquer aussi une douleur par les boissons et les aliments; oindre la vulve même avec du cérat, si la patiente vous paraît trop sèche.
- 5. (La tête scule est dégagée; l'enfant est mort; extraction à l'aide des mains.) Si, la tête de l'enfant étant hors de l'orifice utérin, le reste du corps ne chemine pas, et que l'enfant soit mort, on s'humecte la main avec de l'eau, on enfonce le doigt entre l'orifice et la tête, et on le passe en rond; puis, mettant le doigt sous le menton et l'enfonçant dans la bouche, on tire à soi.
- 6. (La tête reste engagée; extraction à l'aide des mains.)
  Quand le corps est hors des parties génitales et que la tête est en dedans, la présentation étant par les pieds, passer le doigt

C. - θάρυφι J. - θύριφι F. - θυρηφορίη pto θ. δ C. - εί pro ή C. - έμβρίου CF. - Ελκύσαι C.

δγχῶδες ἐόν.

έξω <sup>1</sup>ή, τῶν δὲ αἰδοίων εἴσω, παρεὶς τὰς χεῖρας, περελαδών τὴν κεφαλὴν, ἐξέλκειν. 7. ⁴Ην δὲ τὸ ἔμδρυον ἔνδον μένη τετελευτηκὸς καὶ μὴ δύνηται

- \*ξυμπεσὸν τὸ σωμάτιον εξελόντα συντρῖψαι καὶ βῷον \*ἔξή, μὸ \*μητε αὐτόματον μήτε διὰ φαρμάχων ἐκπεσεῖν κατὰ φύσιν, χρίσας ἐς τὴν χεῖρα κηρωτῆ, ἤτις ὁλισθητική μάλιστα, ἔπειτα ἐνείρας ἐς τὴν μήτρην, διελεῖν τὸς ὤμους ἀπὸ τοῦ τραχήλου ἐπερείσαντα τῷ μετὴν χεῖρα κηρωτῆ, ἐχειν δὲ χρὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ ὅνυχα ἐπὶ τῷ μεκάλιν ἐσείραντα τὴν κοιλίην ἀνασχίσαι, καὶ ἀνασχίσαντα ἡσυχῖ
  κάλιν τὰ ἐντοσθίδια, ἔπειτα ἔξελόντα συντρῖψαι τὰ πλευρία, ὅπειτε
  μήτραν τὸ σωμάτιον ἐξενεγκεῖν τὰς χεῖρας, ἔπειτε
  κάλιν ἐσείραντα τὴν κοιλίην ἀνασχίσαι, καὶ ἀνασχίσαντα ἡσυχῖ
  καλιν ἐσείραντα τὴν κοιλίην ἀνασχίσαι καὶ ἔξον εἰξίη, μὸ
  καλιν ἐσείραντα τὸ σωμάτιον ἀνασχίσαι κατὰ κοιαῦτα καὶ ἔξον εἰξίη, μὸ
  καλιν ἐντεσὸν τὸ σωμάτιον ἐξενεγκεῖν ἐκπεσεῖν κατὰ φύσιν, χρίσας
  καλιν ἐπειτα ἐνείραντα τὸν καὶ ἐκπεσεῖν κατὰ φύσιν, ἔχείρας, ἔπειτα ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείραντα τὸν καὶ ἐνείραντα ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείραντα τὸν καὶ ἐνείραντα ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐντεσοῦντα τὸν καὶ ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείραντα τὸν καὶ ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείρας ἐς τὴν
  καλιν ἐνείρας ἐς τὸν
  καλιν ἐνείρας ἐνείρας ἐς τὸν
  καλιν ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐς τὸν
  καλιν ἐνείρας ἐνείρας ἐς τὸν
  καλιν ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐνείρας ἐ
- 8. Το δε χόριον ην μη βηϊδίως εκπίπτη, μάλιστα μεν έξεν προς το ξμόρυον προσκρέμασθαι, και την λεχώ επροσκαθήσθαι ώσπερ έπι εμόρυον προσκρέμασθαι, και την λεχώ επροσκαθήσθαι ώσπερ έπι λασάνου εστω δε κατεσκευασμένον υψηλόν τι, ίνα το ξμόρυον εκκρεμάμενον συνεπισπάται τῷ βάρει εξω ήσυχή δε τοῦτο ποιέειν, μη πρὸς βίην, όκως μὴ ἀποσπασθέν τι παρὰ φύσιν φλεγμονήν εκτοιήση υποκείσθαι οῦν δεῖ τῷ ἐμόρύῳ είρια ὡς ὀγκωδέστατα νεόξαντα, ίνα κατὰ μικρὸν <sup>10</sup> ἐνδιδοίη ἀσκία δύο ἐζευγμένα υδατος έπειτα τρυπήσαι έκάτερον τῶν ἀσκίων βαφίω, όκως βυή κατὰ σμικρὸν τὸ ὕδωρ εκρέοντος δε τοῦ ὕδατος ἐνδιδόασιν οἱ ἀσκοί.

ἐνδιδόντων δὲ ἐπισπᾶται τὸ ἔμδρυον τὸν δμφαλὸν, δ δὲ δμφαλὸς <sup>12</sup>ἐφέλκει τὸ χόριον.<sup>54</sup>Ην δὲ μὴ δύνηται καθῆσθαι ἐπὶ τοῦ λασάνου,

"H C. -δὲ om. C. — ματι. om. C, Lind. - ὡς αἰσθητική pro όλισθ. C. - ὁλισθετική Ald. - ἐνείρξας vulg. - Je lis ἐνείρας; voy. plus bas, L 9. — ἐξειν.... μεγάλφ om. J. - ἐπὶ τῷ μεγάλω δακτύλω DH. - ἐπὶ τοῦ μεγάλω δακτύλου C. — ἀδιελόντα δὲ sine καὶ C. - ἐγείραντα vulg. - ἐνείρξαντα Cornar., Lind., Mack. - ἐσείραντα C. - ἐσείραντα rolg. - ἀνείρξαντα Cornar., Lind., Mack. - ἐσείραντα C. - ἐσείραντα rolg. - χωρίον vulg. - χόριεν CF. - ῥηίδιον C. - προσκρεμασθαι vulg. - προσκρεμασθαι C. — <sup>9</sup> προστίθεσθαι vulg. - προσκαθήσθαι C, Vatic. Codd., Lind. - κατασκευασμένεν (ale) F, Frob. — <sup>9</sup> τι C, Vatic. Codd. - τι om. vulg. - δεῖ οῦν FH. - εἰρία vulg. - ἔρια C. - ἀνειώξαντα C. — <sup>10</sup> ἐνδίδοι (ἐνδιδοῖ Lind.; ἐν αἰδοίη C) <sup>9</sup> ἡ (ἡ cm. C) ἀσκία vulg. - μετὰ pro μεστὰ Lind., Mack. — " ἀσκίων C. - τρυκήσθαι C. - ἐκάτερα J. - γραρίω vulg. - ράφείω C. - μικρὸν vulg. - σμικρὸν C. — π ἐφ. om. C. - χωρίων vulg. - χόριον CF, Ald. - ἀνακλήτου vulg. - ἀνακλητού F. - ἀνακλίτου CDHJK, Lind., Mack.

en rond, glisser les deux mains humectées d'eau entre l'orifice utérin et la tête, et tirer. Si l'enfant est hors de l'orifice, mais en dedans des parties génitales, introduire les mains, embrasser la tête, et tirer.

- 7. (Fætus mort; excision. Ferrement dont on arme le pouce. Comp. des Maladies des Femmes, § 70, et des Femmes stériles, § 249.) Si le fœtus mort reste au dedans et ne peut sortir naturellement ni de soi-même ni par les médicaments, oindre la main avec du cérat aussi onctueux que possible. l'introduire dans la matrice, et séparer les épaules du cou en appuyant avec le pouce. Le pouce est, pour ce besoin, armé d'un ferrement. L'amputation faite, on extrait les bras. Puis, rentrant, on fend le ventre, et, l'ayant fendu, on retire doucement les entrailles. Cela fait, on broie les côtes, afin que le petit corps, s'affaissant, devienne plus mamable et sorte plus facilement, en raison de cette diminution de volume.
- 8. (Chorion retenu; moyen de l'extraire à l'aide du poids de l'enfant, qui repose sur des outres pleines d'eau; on perce les outres; et l'écoulement graduel de l'eau produit une traction graduelle aussi. Autres dispositions pour le même cas.) Si le chorion ne sort pas facilement, autant que possible on n'en séparera pas l'enfant, la femme s'assoira comme si elle était sur un pot de nuit; on disposera quelque chose d'élevé, asin que l'enfant, suspendu, tire par son poids le chorion en dehors; on fera cela doucement, sans violence, de manière que rien d'arraché contre nature ne cause de l'inflammation; à cet effet, de la laine nouvellement cardée, et faisant un gros volume, sera sous l'enfant, avec deux outres liées ensemble, pleines d'eau, qui s'assaisseront peu à peu; la laine sera par-dessus les outres, et l'enfant par-dessus la laine; on percera les deux outres avec un poinçon, afin que l'eau s'écoule lentement; l'eau s'écoulant, les outres s'affaissent; s'affaissant, l'enfant tire le cordon ombilical; et le cordon tire le chorion. Si la semme ne peut pas demeurer assise sur le pot de nuit, elle sera assise sur un siège à dos et percé. Si elle est trop faible pour se

ἐπ' ἀνακλίτου δίφρου ¹τετρυπημένου καθήσθω. ⁴Ην δὲ ἀσθενέῃ τὸ σύνολον καθῆσθαι, τὴν κλίνην ὡς ὀρθοτάτην ἀπὸ τῶν πρὸς τῆς κεφαλῆς μερῶν ἀείραντας, ἵνα κάτω βέπῃ ὡς μάλιστα ²καὶ ξυνεπισπάται τὸ κάτω βάρος, ὑπὸ τὰς μασχάλας δῆσαι τὴν λεχὼ ἔξωθεν τῶν ἵματίων πρὸς τῆ ²κλίνη ἢ κηρίῃ ἢ ἵμάντι πλατεῖ καὶ μαλθακῷ, ὅκως μὴ ὀρθῆς ἐούσης τῆς κλίνης κάτω τὸ σῶμα φέρηται. . Τὸν αὐτὸν 'δὲ τρόπον κὴν ἀπορραγῆ ὁ ὁμφαλὸς, κὴν ἀποτάμῃ τις πρὸ τοῦ καιροῦ, βάρεα ²ξύμμετρα ἐκκρεμανῦντα, τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ χορίου ποιέεσθαι · βελτίστη γὰρ αὐτη 'ἡ θεραπείη τῶν τοιῶνδε γίνεται καὶ ἤκιστα βλάπτει.

- 9. \*Ην δέ τινι ἐναποθάνη τὸ παιδίον ἐν τἢ μήτρη καὶ μὴ ἔξέλθη, ὑγρῆς ἐσόσης ¹τῆς μήτρης καὶ μὴ ἐχούσης ἔτι τὸ ὑποκείμενον, ἀλλὰ ξηρανθἢ ἡ μήτρη, πρῶτον μὲν οἰδίσκεται αὐτό ἐπειτα ⁴τήκεται καὶ σήπεται τὰς σάρκας, καὶ ῥέει θύρηφι · ὕστατα δὲ τὰ ἀστέα χωρέει · καὶ ῥόος ἐνίστε λαμδάνει, ἡν μὴ πρότερον ἀποθάνη.
- - 11. 42 Η τινι αν ωδινούση πρό τοῦ παιδίου ροὸς πολλός αξματώδης

<sup>&#</sup>x27; Πεποιημένου J. - πρὸς οπ. C. - ἄραντες vulg. - ἀείραντας C. - ² καὶ C, Vatic. Codd. - καὶ οπ. vulg. - τὸ οπ. C. - ὑπὸ δὲ τὰς vulg. - Le δὲ doit être supprime. - τὴν δὲ λεχὼ C, Vatic. Codd. - ἱμαντίων vulg. - ἱματίων DHJKL, Lind., Mack. - ³ κλίνη τῆ ταινία (κηρίη C) ἢ ἱμάντι (ἰμάντι F) vulg. - λε ἰκ ἢ au lieu de τῆ. - στόμα pro σῶμα C. - ⁴ δὲ οπ. J. - ἀποταμῆ (ἀποτάμα Lind.) τι (τις DFHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack.) vulg. - βαρέα C. - - ἐναρεμαννῦντα C. - χωρίου vulg. - χορίου C, Ald. - - ⁴ ἡ οπ. vulg. - J'ai ajouté ἡ sans mss. -- ² Ante τῆς addit ἔτι D. - ἔτι (ἔτι οπ. D) τὸ ὑγρὸν (ὑποκείμανον pro ὑγρὸν C) vulg. - ὑγρὸν fait contresens; ὑποκείμανον est obscur; mais, pouvant s'entendre, je le prends. J'avais songé, par conjecture, à : καὶ μεθιείσης ἔτι τὸ ὑγρόν. -- ⋄ σήπεται καὶ τήμεται C. - Ακτε τὰς addit καὶ C. - θύριφι FK. - ἢν μὴ πρ. ἀπ. οπ. J. -- » τεθνήκη vulg. - ἐτεθνήκει Κ. - ἐτεθνήκη D, Ald., Frob., Lind. - ἐντεθνήκη CJ, Mack. - ἐκτεθνήκει Κ. - ἐτεθνήκη D, Ald., Frob., Lind. - ἐντεθνήκη CJ, Mack. - ἐκτεθνήκει VIII - Ενντεκμαίρεσθαι VIII - La leçon de H

tenir assise en aucune façon, on redressera autant que possible le lit du côté de la tête, afin que le poids inférieur se porte en bas et exerce une traction; l'accouchée sera liée par-dessous les aisselles au lit, en dehors des couvertures, à l'aide d'une bande ou d'un lien large et souple, de manière que, le lit étant redressé, le corps ne descende pas. De la même façon, si le cordon se rompt, ou si on le coupe avant le temps, vous procurerez, à l'aide de poids convenables que vous suspendrez, la sortie du chorion; c'est là le meilleur traitement de ces cas et le moins nuisible.

- 9. (Accidents qui surviennent quand l'enfant mort séjourne dans la matrice.) L'enfant meurt dans la matrice et ne sort pas pendant qu'elle est humide et qu'elle a encore ce qui la soutient; elle se sèche; en cet état, d'abord l'enfant se gonfle, puis les chairs se dissolvent et se corrompent, et il sort; les os sortent les derniers. Quelquesois il survient un flux, si la semme ne succombe pas auparavant.
- 10. (Mort de l'enfant; signes.) Quand l'enfant est mort, on s'en assurera tant par les autres signes qu'en ordonnant à la femme de se coucher tantôt sur le côté droit et tantôt sur le gauche; en effet, l'enfant, quand il est mort, tombe dans la matrice du côté où se tourne la femme, comme une pierre ou tout autre corps; l'hypogastre est froid. Au lieu que, quand l'enfant vit, l'hypogastre est chaud, le ventre tendu tombe avec le reste du corps, et dans son propre sein rien ne tombe qu'avec le reste du corps.
- 11. (Écoulement de sang pendant le travail; cela annonce que l'enfant est non viable. Comp. des Maladies des Femmes, § 28.) Quand, chez une femme en travail, un écoulement sanguin abondant survient avant l'enfant, sans douleur,

montre qu'il faut lire, non pas άλλοις έντεκμαίρεσθαι, mais άλλοισι τεπμαίρεσθαι. – σημητοις C. – σημείοις vulg. – τότε (bis) CF, Ald., Frob. — \* Σχη CJ. — " καὶ τὸ ῆτρον C. – μὲν οιι. J. — " ἐν.... σώματος οιι. (D, restit. al. manu) FGIJK. – αὐτέη C. – αὐτῆ vulg. — " ἡν τινι vulg. – ζ τινι C. – αἰματώδης γέν. πελλὸς C. – ἀναδύνως J. – τὸ παιδίον οιι. C. γένηται ἀνώδυνος, χίνδυνος τὸ παιδίον τεθνηχὸς ἀπολυθήναι,  $^1$  ἡ οἰ βιώσιμον γενέσθαι.

- 12. Κυουσέων τῶν γυναιχῶν δ στόμαχος τῶν πλείστων ἐγγὸς τιγχάνει ἐὼν πρὸ τοῦ τόχου.
- 13. Κυέουσα <sup>2</sup>ή γυνή, ἢν μή λαγνεύηται, ἡηίτερον ἀπολυθήσεται τοῦ τόχου.
- 14. Ἡ τὰ δίθυμα  $^8$ χυέουσα τίχτει τῆ αὐτῆ ὡς καὶ συνέλα $^8$ εν  $^*$ έχει δὲ ἐνὶ χορί $_{\psi}$ τὰ παιδία ἀμφότερα.
- 15. \*Γυναικὶ δυστοκεούση, ἢν τὸ παιδίον ἐν τῆσι γονῆσιν ἐνέχηται καὶ μὴ εὐπόρως ἔξέλθη, ἀλλὰ ξὺν πόνφ καὶ μηχανῆσιν ἰητροῦ, ταῦτα τὰ παιδία ἀρτίζωα. Τουτέων οὐ χρὴ τὸν ὀμφαλὸν ἀποτάμνειν, πρὶν ἄν οὐρήση, ἢ πτάρη, ἢ φωνήση, ἀλλὰ ἐἄν, προσχωρῆσαι δὶ τὴν γυναῖκα ὡς ἐγγυτάτω τοῦ παιδίου, καὶ ἢν διψῆ, πινέτω μελίκρητον. Καὶ ἢν δ ὀμφαλὸς ἐμφυτῆται ὥσπερ ὅστόμαχος, κινηθήσεται, ἢ πταρεῖ τε τὸ παιδίον καὶ φωνὴν βήξει, καὶ τότε ἀποτάμνειν ἀναπνέοντος τοῦ παιδίου. Ἡν δὲ μὴ φυσῆται δ ὀμφαλὸς μηδὲ Ἰκινῆται, χρόνου ἐγγενομένου, οὐ βιώσεται.
- 16. Κυέουσαν γυναϊκα, <sup>8</sup> ήν μή άλλως γινώσκης, άλλ' οἱ όφθαλμοὶ εἰλκυσμένοι καὶ κοιλότεροι γίνονται, καὶ τὰ λευκὰ τῶν όφθαλμοῦν οὐκ ἔχει τὴν φύσιν τῆς λευκότητος, ἀλλὰ πελιδνότερα.
- 47. Ήν τις ἐπίτοχος ἐοῦσα <sup>9</sup> χοιλοιδιὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ ὑποιδέη τὸ πρόσωπον καὶ δλη αὐτὴ, <sup>10</sup> καὶ τοὺς πόδας οἰδέη, καὶ ιδοπερ ὑπὸ φλέγματος λευκοῦ ἔχομένη φαίνηται, καὶ τὰ οἶτα λευκὰ

1 Kal pro ή GJ, Ald. - γεν. om. C. - 2 ή om. C. - 3 κύουσα vulg.-

χυέουσα C. - οὐ (οὐ om. Foes in not., Lind., Mack.) τίχτει vulg. - δσπρ (ώ; καὶ C) συνέλαδεν (ώσπερ σ. om. K) vulg. - χωρίω vulg. - χορίω CF, Ald. - ⁴γυναιξί δυστοχεούσησι C. - ἔχηται vulg. - ἐνέχηται C, Codd. ap. Foes. - εὐπορῶ; (sic) Ald. - σὐν vulg. - ξὐν C. - Gal. Gloss. : ἀρτίζωα, ὀλιγοχρόνια. - ὁ ἀν om. C. - οὐρήσει C. - ο στ. καὶ χινηθήσηται (κινήται Lind.; κινηθήσεται Clil, Mack) ἢ πταρῆται (πτάρη J; πταρείται C) τὸ π. ἢ (καὶ pro ἢ C) φ. ῥήξι (ῥήξι C) vulg. - Νε ρουναπι lire κινηθήσηται, je prends les indicatifs de C, et, en conséquence, supprime le καὶ devant κιν. - ' κινίται C. - οὐ C, Calvus. - οὐ om. vulg. - δὰν C. - ἀλλ' om. C. - ἐλκυσμένοι vulg. - εἰλκυσμένοι CFJ, Ald. - κυκλότεροι C. - γίγν. C. - πελιδνοτέραν G. - πελιδνότεροι, restit. al. manu D. - \* κοίλη (κοίλους G; κοιλί sic C) δὶ τοὺς vulg. - Le δὰ de vulg. n'est pas admissible; la fausse leçon de C m'a mis sur la vole: lisez κοιλοιδιῆ. - ὑποιδέει C. - αὐτή C. - αὐτή Lind. - ὑκαὶ οἱ πόδες οἰδόνοτον, ώσπερ vulg. - καὶ τοὺς πόδας οἰδόη, καὶ ἄσκερ C.

- il y a danger qu'elle se délivre d'un enfant mort ou non viable.
- 12. (Chez les femmes enceintes, le col utérin s'abaisse.) Chez la plupart des femmes enceintes, l'orifice utérin, avant l'accouchement, est bas.
- 13. (Inconvénient du coît chez une femme enceinte.) Une femme enceinte, si elle n'use pas du coît, accouchera plus facilement.
- 14. (Accouchement de juncaux.) Une semme enceinte de jumeaux les met au monde en même temps, comme elle les a conçus; les deux ensants sont dans un seul chorion.
- 15. (Précautions à prendre pour l'enfant dans un accouchement laborieux.) Dans un accouchement laborieux, quand l'enfant, retenu dans la matrice, sort non pas facilement, mais avec travail et par les manœuvres du médecin, de tels enfants ont peu de chances de survivre. Il ne faut pas leur couper le cordon ombilical avant qu'ils aient uriné, ou éternué, ou crié; on n'y touchera pas; la mère se rapprochera autant que possible de l'enfant, et, si elle a soif, elle boira de l'hydromel. Si le cordon devient emphysémateux comme le col, l'enfant se meut, ou éternue et pousse des cris, c'est le moment de couper le cordon, l'enfant respirant. Mais si le cordon ne devient pas emphysémateux, et si l'enfant ne se meut pas au bout d'un certain temps, il ne vivra pas.
- 16. (Signes de grossesse. Des Femmes stériles, § 215.) Une femme enceinte, à défaut d'autres signes, se reconnaît à ce que les yeux sont rétractés et plus enfoncés; le blanc n'a pas sa blancheur naturelle, mais est plus livide.
- 17. (Ce qu'indique l'état cedémateux chez une femme près d'accoucher.) Si une femme près d'accoucher a le dessous des yeux gonflé, le visage cedémateux ainsi que tout le corps, et les pieds enflés, et comme s'il y avait leucophlegmasie, les

<sup>-</sup> φαίνεται vulg. -Lisez φαίνηται.- καὶ τὴν ῥίνα ἀκρην λευκὴν vulg. -Le nominatif est exigé par la construction. -- καὶ ταχίλεα (sic) C.

καὶ ἡ βὶς ἀκρὴ λεική καὶ τὰ χείλεα ¹πελιδνὰ αὐτέῃ ἢ, τεθνηκότα τίκτουσιν, ἢ ζῶντα πονηρὰ καὶ οὐ ²βιώσιμα καὶ ἀναιμα ὡς νοσηλεύσντα, ἢ προέτεκον οὐ γόνιμα. Ταύτησι τὸ αἴμα ἔζυδατούθη ° δεῖ οὖν αὐτῆσι μετὰ τὸν τόκον τὰ εὐώδεα προστιθέναι, καὶ πίνειν τὰ εὐώδεα, καὶ σιτίοισιν ἀνατρέφειν. Καὶ πρῶτον τοῦ προσώπου ἡ ρὰς ⁴ὄνσημος γίνεται ἄκρη, καὶ χρῶμα λαμδάνει.

- 18. <sup>5</sup>Ήν τις χυϊσχομένη γῆν ἐπιθυμέη ἐσθίειν ἢ ἀνθρακας κεὶ ἐσθίη, ἐπὶ τῆς χεραλῆς τοῦ παιδίου φαίνεται, δχόταν τεχθῆ, σημείον ἀπὸ τῶν τοιούτων.
- 19. <sup>6</sup>Γυναικί χρη είδέναι τῶν μαζῶν δαότερός ἐστιν αὐτέτη μέζων, κεῖθι γὰρ τὸ ἔμιβρυον · δμοίως δὲ καὶ τὸν ὀφθαλμόν · ἔσται γὰρ μέζων καὶ λαμπρότερος τὸ πᾶν είσω τοῦ βλεφάρου, δαοτέρωθι καὶ μαζὸς μέζων.
- 20. <sup>72</sup>Η τινι αν από προσθέτων μή λίην ἰσχυρῶν όδύναι ες τὰ άρθρα ἀφικνέωνται καὶ βρυγμός έχη, καὶ σκορδινέηται, καὶ χασμᾶται, ἐλπὶς ταύτην κυῆσαι μαλλον ἢ <sup>8</sup>ἤ τις αν τουτέων μηδὰν πάσχη.
- 21. Γυνή ήτις \*παχέα παρά φύσιν έγένετο και πίειρα και φλέγμα
  'Πελιδνά, αὐτέη (αὖτα ή pro αὐτέη C) τεθνηκότα φέρει ἃ τίκτει (τέξει Cornar.) (τίκτουσιν pro φέρει ἃ τίκτει C) vulg. Après αὐτέη, que je lis

αὐτάῃ, J'ajoute ἢ, et du reste je suis C. — ²βούσιμα (sic) C.—ταὶ ἀναιμα om. C — ῶσπερ νόθα ὄντα pro ὡς νοσ. C.—νοσηλέοντα DGHLIK, Ald.—προέτεκεν Cornar., Mack.—ταύτη Cornar., Mack. — ³ γοῦν J.—τἢ τοιαύτη vulg.—αὐτῆσι C.—προστιθέναι, καὶ ἐσθίειν (καὶ ἐσθ. om. C) καὶ πίνειν (addit τὰ C) εὐώδεα (εὐόδεα sic C) vulg.— καὶ σινίοισιν ἀνατρέφειν Vatie. Codd. ap. Mercur., Mack.—κ. σ. ἀν. om. vulg. — ¹ ἔνσιμος CFGHIJ, Ald., Frob., Mack.— Les traducteurs adoptent ἐνσιμος; mals le sens ne le permet pas; c'est ἔνσημος qu'il faut. A la νέτιθε, ce mot ne figure pas dans les dictionnaires, mais il est donné par les mas. D et K, et d'ailleurs régulièrement formé comme διάσημος et ἐπίσημος. — ⁵ ἢν τισι κυίσκουσι (τινι κυίσκούση Lind., Mack; τις κυίσκομένη C) γῆν (γῆ DP', Mack) ἐπιθυμῆται (ἐπιθυμέη C) ἐσθίειν C, Lind.) ἢ ἄνθρακας (ἄνθρακες DPKP', Mack) καὶ ἐσθίονται (ἐσθίωνται DFHJ; ἐσθίη C) νulg.—γένηται pro τεχθῆ C.—τῶν οm. C. — ε γυναικῶν C.—γινώσκειν G.—τὸν μαζὸν vulg.—τῶν μαζῶν CJ.—ἐστιν om. C.—μείζων αὐτέη C.—αὐτῆ vulg.—αὐτὴ F.—μείζων H.—τῶν ὀρθαλμῶν

C. – όκότερος δ ό (ό om. FG, Ald.; καὶ pro ὁ CDHJ) μαζὸς voig. – Je is ὁκοτέρωθι au lieu de ὁκότερος δ, et prends καὶ de plusieurs mss. — ' ἡν (η̄ C) τινι καὶ (τη̄ pro καὶ restit. al. manu D; μη̄ pro καὶ FGJK; η̄ν pro καὶ H; η̄ν C) ἀπὸ vuig. – Il faut lire δ τινι et, au lieu de καὶ, prendre ἡν, c'est-à-dire ἀν; ην étant mis plus d'une fois par erreur pour ἀν. – ἀφικώνται vuig. – ἀρικνέωνται C. – βριγμὸς vuig. – βρυγμὸς CDHJKL, Lind., Mack.

oreilles et le bout du nes pâles, les lèvres livides, elle met au monde un enfant mort, ou, s'il vit, en mauvais état, non viable et exsangue, vu qu'il est malade; ou bien elle a accouché prématurément d'un enfant non viable. Chez ces femmes, le sang est devenu aqueux. Il faut donc, après l'accouchement, appliquer les aromatiques, les faire prendre en boisson, et prescrire une alimentation restaurante. Dans le visage, c'est le bout du nez qui, le premier, fournit un signe : il se colore.

- 18. (Signes chez l'enfant, provenant d'envies de la mère.) Si une semme enceinte a envie de manger de la terre ou des charbons, et en mange, l'ensant qui est mis au monde porte sur la tête un signe provenant de ces choses.
- 19. (Signes tirés de la mamelle et de l'œil, indiquant de quel côté est le fœtus.) Il faut remarquer chez une semme laquelle des deux mamelles est la plus grosse; car c'est de ce côté qu'est le sœtus; de même pour les yeux; l'œil sera plus grand, et tout ce qui est en dedans de la paupière plus brillant, du côté aussi où la mamelle est plus grosse.
- 20. (Douleurs survenant après l'application de pessaires médicamenteux; elles indiquent, chez la femme, de l'aptitude à devenir enceinte.) Quand, chez une femme, à la suite de l'application de pessaires qui ne sont pas très-actifs, il survient des douleurs aux articulations, du grincement de dents, des pandiculations et des bâillements, il y a plus de chance pour qu'elle devienne enceinte que chez celle qui n'éprouve rien de pareil.
- 21. (Une femme qui engraisse ne devient pas enceinte durant ce temps. Comp. des Maladies des Femmes, § 17.) Une femme qui a pris un embonpoint excessif, de la graisse et est devenue

<sup>-</sup> Exel L. – smotodivetal (sic) Codd. ap. Foes. – smotodivin L. – smotodivin, restit. al. manu D. – gmotodivet P(Q',-mai) magic om. C. — e el tic (ti DFG HIKP, Mack) vulg. – Lisex  $\tilde{\eta}$  tic. – two toloutéwy C. –  $\pi$ ászel C. — e maxela vulg. – maxéa (D, ponit post gústy) FJK. – melpà Ald., Frod. – ninpà H. – minpa DFJK. – nveúmatoc pro  $\varphi$ ). J, Calvus. – toútou toŭ mpóvou C. – toúto to maxel poóvou vulg.

τος ἐπλήσθη, οὐ κυΐσκεται τούτου τοῦ χρόνου ἡτις δὲ φύσει τοιαύτη ἐστὶ, κυΐσκεται τουτέων ἔνεκεν, ἡν μή τι ἄλλο κωλύη αὐτήν.

- αθτήν. 22. Τῶν γυναικῶν τῆσι πλείστησιν εδταν τὰ ἐπιμήνια μελλη
- 23. Γυνή ήτις 'άριχύμων ἐοῦσα πέπαυται κυϊσκομένη, φλεδοτομείσθω δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπὸ τῶν χειρέων καὶ τῶν σκελέων.

φαίνεσθαι, δ στόμαχος <sup>3</sup>αὐτὸς ξωυτὸν ἀνέσπακε μάλλον ή άλλοτε.

24. <sup>8</sup> Η τινι όδύναι ἐν ἰσχίῳ ἢ ἐν χεφαλῆ ἢ ἐν χερσὶν, ἢ ဪλοθί που τοῦ σώματος, ὅταν δὲ χύῃ, ἐκλείπουσιν, ὁχόταν δ᾽ ἀπολυθῆ ἀπὸ τῶν μητρέων, ἔνεισι, ξυμφέρει τὰ εὐώδεα καὶ πίνειν καὶ προστίθεσθαι πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης.

25. "Όταν τινά λητρεύης γυναϊκα "χυήσιος Ενεκεν, δκόταν δοκίη

παρελέτω τικι την αφτης κουπόην. 12 και ην πες οζέσι καγος απογοαστική τη τος κεκρώσανος πετα τοῦ οθονίου, οσφρανομίναι πρώτον, ξήγασσα και παγραξασα 10 προς πώρ και πη μγιον. ξμειτα αραπαστεσρο προσρετική Καγραγίν, πόρς τος στοίπαανογιον πευισείσα πευς αφικός τρι κατασμαστορο το ορονίον ς μισείσα αρωτογικής τος τρίχας εμευνομένος οχοντι κατασμαστορο το ορονίον , κεκδοφορό απογείση και πρώτος τος παραπαστικής τος τρίχας επευνομένος τος πενδοφορός τος τος παραπαστικής τος τρίχας επευνομένος τος τρίχας τος τρίχας τος τρίχας τος τρίχας επευνομένος τος τρίχας Καὶ ἢν  $^{13}$ μὴ τεχνοῦσα ἢ,  $^{14}$ οὐδέποτε & έσει,, οὐτε καθαιρομένη εχει τῆς καθάρσιος  $^{14}$ ν  $^{14}$ οὐδέποτε & έσει,, οὐτε καθαιρομένη  $^{15}$ καὶ ἢν  $^{16}$ ν  <sup>1</sup> Δè om. C. – είνεκεν C. – κωλύει J. — <sup>2</sup> δκόταν C. — <sup>3</sup> αὐτῶν Vatic.

Codd. ap. Merc. – ἀνέσπασε D. — ἀρεικύμων DFIK. – φλεδοτομεῖσθαι C. — χειρῶν vulg. – χειρέων C. — ὅ ἤν (ἤ C; ἢ Codd. ap. Foes) τινι vulg. – τῷ (τῷ om. C) ἰσχ. vulg. – τῷ (τῷ om. C) ἰσχ. vulg. – τῷ (τῷ om. C) εκφ. vulg. — ⁶ που άλλοθι C. – ἐκλείπωστν J. – δ' om. FHJK. – ἔνεισι om. (D, restit. al manu) GJK. — συμφ. C. — ΄ κυήσηος C. – εἴνεκα C. – ἔχειν L. – σμησάσθω (sic) C. – καὶ μὴ ἀλειψάσθω C, Codd. ap. Foes. – δὲ om. C. — ఄ πεπαυμένον C. — ఄ πεπαυμένω C. – ὑποθεῖσα L. — '' ἐς (πρὸς C) πῦρ καὶ μὴ εἰς τὸν (εἰς τὸν om. C) ἡλιον vulg. — '' τὸ L. – τὴν αὐτῆς (αὐτῆς DF, Ald., Frob., Mack) (τὴν αὐτῆς om. C) vulg.

<sup>- 12</sup> καὶ δζέσει ην καλῶς έχη τῆς καθάρσιος, εἰ δὲ μὴ οὐκ δζέσει ρτο καὶ... κακῶς C. - ην δὲ μὴ, οὐκ δζέσει κακῶς Codd. ap. Foes. — 13 μὴ τεκοῦσα (τέκνουσα sic H; τίκτουσα Lind., Mack) (εὐτεκνος καὶ κύουσα pro μὴ τεκοῦσα, D restit. al. manu, FGIJK) ἢ vulg. - Lisez τεκνοῦσα — 14 οὐδέποτε καὶ καθαιρομένη δζέσει αὐτῆς ἡ κορύψη pro οὐδέποτε.... ἄλλο δὲ οὐδὲν (D,

pleine de pituite, ne conçoit pas durant tout ce temps. Mais celle qui est telle naturellement, conçoit en raison de ces circonstances, si rien autre n'y fait empêchement.

- 27. (Rétraction du col utérin à l'approche des règles.) Chez la plupart des femmes, quand les règles vont paraître, le col utérin se rétracte plus qu'à un autre moment.
- 23. (Saignér une femme qui cesse de concevoir.) Si une femme qui concevait cesse de concevoir, on la saignera deux fois dans l'année, des bras et des jambes.
- 24. (Douleurs cessant pendant l'état de grossesse et reparaissant ensuite; traitement.) Quand une femme éprouve des douleurs à la hanche, à la tête, aux bras ou ailleurs, douleurs cessant quand elle est enceinte et reparaissant après l'accouchement, il importe d'employer les aromatiques en boisson,

et de les appliquer au col de la matrice.

25. (Épreuve pour reconnaître si une femme est en état de concevoir. Des Femmes stériles, § 219.) Traitant une femme pour qu'elle conçoive, faites-lui, quand elle paraît être mondisiée et avoir le col utérin en bon état, prendre un bain et se nettoyer la tête, sans employer aucune onction parfumée; puis elle mettra autour de ses cheveux un linge lavé et sans odeur, qu'elle fixera avec un réseau lavé ou n'ayant aucune odeur; cela fait, elle se tiendra tranquille, après avoir appliqué à l'orifice utérin du galbanum chauffé et amolli au feu, non au soleil; le lendemain, ôtant le réseau avec le linge, elle fait flairer à quelqu'un le sommet de sa tête; si la tête est odorante, la mondification a été bonne; sinon, elle a été mauvaise. Cela se fait à jeun. Si elle n'est pas en état de concevoir, aucune odeur ne sera sensible, ni après purgation ni autrement; aucune ne le sera non plus si l'application de la substance odorante est pratiquée chez une semme enceinte. Mais celle qui devient fréquemment enceinte, qui est féconde

restit. al. manu) FGIJK. — 15 χυεούση yulg. – χυέουσα C. – οῦτως καλῶς (κ. om. C) όζ. yulg.

<sup>1</sup> χυίσκεται θαμέως και άριχύμων έστι και ύγιαίνει, ήν προσθής μηδέ καθήρας, όζέσει αὐτής ή χορυφή, άλλο δέ οὐδέν.

26. "Όταν εδέ δοχέη καλῶς έχειν καὶ δέη παρὰ τὸν ἄνδρα ελθεῖν, ἡ μὲν γυνὴ ἄσιτος ἔστω, ὁ δὲ ἀνὴρ ἀθώρηκτος, ψυχρῷ λελουμένος εκαὶ σιτηθεὶς τὰ ξύμφορα. καὶ ἢν γνῷ ξυλλαδοῦσα τὴν γονὴν, μὰ ἐλθη τοῦ πρώτου χρόνου πρὸς τὸν ἄνδρα, ἀλλ' ἡσυχαζέτω. γνώσεται εδὲ ἢν μὲν ὁ ἀνὴρ φῷ ἀφιέναι, ἡ δὲ γυνὴ ἀγνοῷ ὑπὸ ξηρότητος. ὑγρὴ, επάλιν ξυμμιγέσθω μέχρη τὴν γονὴν ἐς τὰ αἰδοῖα καὶ γένητως ὑγρὴ, επάλιν ξυμμιγέσθω μέχρις ἀκ συλλάδη.

27. Γυνή <sup>7</sup> ήν κυίσκηται μέν, διαφθείρη δὲ δίμηνα τὰ παιδία ἀκριδῶς εξ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ μήτε <sup>8</sup> πρότερον μήθ ὕστερον, καὶ τοῦτο πάθη δὶς ἡ <sup>9</sup> τρὶς κατὰ ταὐτὰ, καὶ πλέονα ήν τε τρίμηνα <sup>10</sup> ήν τε τετράμηνα <sup>11</sup> ήν τε πλέονα χρόνον γεγονότα διαφθείρη κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον τρόπον, <sup>18</sup> ταύτησιν αἱ μῆτραι οὐκ ἐπιδιδόασιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον τρόπον, <sup>18</sup> ταύτησιν αἱ μῆτραι οὐκ ἐπιδιδόασιν ἐπὶ νου ἢ τριμήνου ἢ δπηλίκου δήποτ' οὖν · ἀλλὰ τὸ μὶν αὐξάνεται, αἱ δὲ μῆτραι οὐκέτι εἰσὶν ἱκαναὶ, ἀλλὰ κατὰ τοῦτο διαφθείρεται ἐξ τὸν αὐτὸν χρόνον. Ταύτη <sup>18</sup>χρὴ κλύσαι τὴν μήτρην, καὶ φυσῆσαι ὡς μάλιστα προσθέτοισι φαρμάκοις <sup>18</sup> τοῖσιδε · τῆς σικύης τὴν ἐντεριώνην

1 Κυήσεται vulg. - κυίσκεται C. - Matthiæ, dans sa liste des verbes irréguliers, cite xungerat comme un futur donné par Hippocrate; mais ce futur (le futur d'ailleurs ne convient pas ici) est annulé par un bon manuscrit.- ἢν (κἢν Cornar.) μὴ (μὴ om. C. Foes in not.) προσθῆς vulg. - Voy. des Mal. des Femmes, § 76. - ὀζέση C. — ² δὲ om. C. - δοκέει vulg. - δοκέη CD FHIJK, Mack. - Εχειν πάντα (π. om. C) καὶ vulg. - Ιέναι C. - ἀθώρικτος CD. - 3 εὐωχημένος στα σύμφορα pro xαί.... ξυμφ.  $C_s$  – σιτευθείς (D, restit. al. manu) HJK. - συλλ. C.-πρώτου CDHIJK. - πρώτου om. vulg. - 'δλ... ξηρότητος om., restit. al. manu D. - άγνοεῖ vulg. - άγνοεῖ CJ. — 5 δὲ οπ., restit. al. manu D. - ἀποδιδοῖ vulg. - ἀποδοίη C. - Lisez ἀποδῷ. — 6 αὐθις C. - μισγέσθω C. - ήν pro dv C. - ήτις vulg. - Lisez ήν, comme dans le passage parallèle du livre des Femmes stériles, § 238. - xuíonetos vulg. - R faut le subjonctif. – διαφθείρει vulg. – διαρθείρη Κ. – και τὰ παιδία  $\overline{\mathbf{D}}$ . —  $^{\circ}$ πρώτον μήτε  $\mathbf{C}$ . —  $^{\circ}$ τρὶς και ταῦτα και πλέονα ήν τε τρίμηνα  $\mathbf{C}$ . – τρὶς άλλά καὶ ην τρίμηνα vulg. - Prenez la leçon de C en lisant κατά ταὐτά. - δίμηνα pro τρίμηνα (D, restit. al. manu) J. — " ή (ήν τε pro ή C) τετρ. vulg. - " εί τε DFGHIK. - ή καὶ J. - πλείονα CF. - τρόπον τοῦτον C. -C. - ούα έτι διδόασιν (ἐπιδιδόασιν CDFHIJK) ἐπὶ (addunt τὸ CDFGHIJK) μέζον vulg. — 13 ύπ. τοῦ (τοῦ om. J; τὸ Coray, Mus. oxon. Consp. p. 11) έχ vulg. - όπηλίχου ' ήν ποτε αν (ήν pro αν CH) (όπηλίχου δήποτ' εὖν

et en bonne santé, celle-là, même sans purgation antécédente, aura, si on lui fait l'application, le sommet de la tête odorant, et rien autre.

26. (Précautions à prendre pour que la conception ait lieu. Des Femmes stériles, § 220.) Quand elle paraît être en bon état, et qu'elle doit aller auprès de son mari, la femme sera à jeun, et l'homme ne sera pas ivre, il aura pris un bain froid et les aliments convenables. Si elle connaît qu'elle a reçu la semence, elle n'ira pas dans les premiers moments auprès de son mari, mais elle se tiendra tranquille. Or, elle le connaîtra, si, l'homme disant avoir éjaculé, la femme ne s'en aperçoit pas à cause que les parties sont sèches; mais, si la matrice laisse ressortir la semence et que les parties deviennent humides, la femme s'unira de nouveau à son mari jusqu'à ce que la semence soit reçue.

27. (Avortement revenant à peu près à la méme époque; traitement. Des Femmes stériles, § 238.) Une semme conçoit, à la vérité, mais avorte à deux mois, éprouvant cet accident deux ou trois sois de la même façon, juste à la même époque, ni plus tôt ni plus tard; ou même l'avortement se sait semblablement à trois mois, à quatre mois ou à un âge plus avancé du sœtus; en ce cas, la matrice ne se développe pas à mesure que se développe le sœtus, croissant à partir de deux mois, de trois mois ou de tout autre âge; mais, tandis que le sœtus grandit, la matrice ne peut le suivre, et c'est pourquoi l'avortement survient à une même époque. On fera des injections de la matrice et on l'insuffiera autant que possible avec les pessaires que voici: prendre le dedans d'une courge,

Coray, ib.) Ελλοτε (ελλε το C., Coray, ib.) μεν αυξ. (αυξάνηται J) vulg.— Εσιν pro είσιν J.— 14 χρη σικύην (εψήσαι σικ. pro σικ. Codd. ap. Foes; σικυήσαι DFHIK, Ald.; κυήσαι C; σικύας J) εμποιήσαι (ποιήσαι CDFHIE, Ald.) ες (ες οπ. C) την μήτρην· δεῖ οῦν (γοῦν J) ἀποποιήσαι (ἀποπιήσαι H) και φυσήσαι (δεῖ οῦν ἀπ. και φυσήσαι οπ. C) ώς vulg.— Dans ce texte trèsaltéré, il n'y a d'autre parti à prendre que de suivre celul du passage parailèle des Femmes stériles.— 15 τ. οπ. C.—τοῖσι δὲ FH, Ald.—ἐντεριόνην Η.— διανοήσαι C.— ἐφθφ οπ. DFHIJKP'.— δψήσαι pro μίξαι C.—δντι οπ. G.

κόψαντα διασήσαι · έπειτα ἐν μέλιτι ἐφθῷ μίξαι ὀλίγην πλείονι ὅντι τῷ μέλιτι καὶ σιλφίου ὀλίγον · τὸ δὲ μέλι ¹κάθεφθον ἔστω · τοῦτο περιπλάσαι περὶ μήλην, τὸ πάχος ποιέοντα δκόσον παραδέξεται ὁ στόμαχος · προστιθέναι² δὲ πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης καὶ τὸ σαι ἀνως ἀν περήση ἐς τὸ εἰσω τῆς μήτρης · ὅταν ³ δὲ ἀποτακῆ τὸ φάρμακον, ἐξελεῖν τὴν μήλην. Καὶ τὸ ἐλατήριον ὡδε ποιέων προστιθέναι, καὶ τῆς κολοκυνθίδος τῆς ἀγρίης ὡσαύτως. Καὶ ἐσθιέτω τοῦτον τὸν χρόνον σκόροδα ὡς πλεῖστα καὶ καυλὸν σιλφίου καὶ ὅτι φῦσαν ἐμποιέει ἐν τῷ κοιλίη. Προστιθέσθω δὲ ⁴ τὸ προσθετὸν διὰ τρίτης ἡμέρης, ἑως ἀν δοκέῃ καλῶς ἔχειν, καὶ πλῆθος δικόσον προσίεται · τὰς δὲ μεταξὸ τὸ στόμα τῆς μήτρης, μετὰ τὸ ἐπιφανῆναι ἐπιμείνασαν, ὁκόταν ἤδη ἐγρη ἢ, μίγνυσθαι.

' Κάτεφθον C. - περὶ τὴν μήλην C. - παραδέχεται vulg. - παραδέξεται C. - ² δὲ καὶ πρὸς vulg. - Ce καὶ est nuisible au sens, et je l'ai supprimé. - ἢν pro ἀν C. - εἰς C. - ³ δ' C. - ⁴ τὸ.... τρίτης om. C. - τρίτης τῆς ἡμέρης vulg. - Je supprime τῆς; voy. le passage parallèle. - ἢν pro ἀν C. - ⁵ δκως ἢν pro ἀνόσον C. - Post όχ. addunt ἀν Codd. ap. Foes. - προσίηται vulg. - προσίεται Η. - κεχρῆσθαι C. - ⁴ Post μ. addit χρῆσθαι C. - ἐπιμείνασα Mack. - ἐπιμείνασα Γονιμείνασα Cornar., Lind. - όχόταν ὸὲ ξηρὴν (ξηρὴ HK; ξηρὴ ἢ C. Foes in not., Lind., Mack) μίγνυσθαι vulg. - Lisez ἢδη au lieu de δέ. - ' ἢν (ἣ C; ἢ Codd. ap. Foes) τινι ἀν (ἢν C) ἢ vulg. - μετὰ τὸν τόκον CFHK. - πῶς C. - ˚ ἐντεύχει (ἐντεῦθεν C; ἐν τεύχει Ald., Frob., Lind., Mack) ἐτίρως (ἑτέρω C, Cornar.) vulg. - ὥσπερ ἐ. φ. ἢ om. J. - ˚ σ. C. - ταύτην vulg. - ταύτη Mack. - μύλην (bis) Η. - ὑπαλλιπτρίδα, Ald. - ὑπαλλιπτρίδα C. - ὑπαλληπτρίδα F. - δεήσηται vulg. - δοκέει C. - ὀσκέη F, Vatic. ap. Foes, Ald. - δοκότι DHIJK. - δεήσεται P', Mack. - καύσιος vulg. - καύσηος C. - καῦσις, al. manu καύσιος D. - κλύσιος Codd. ap. Foes. - ˚ τῆς om. Κ. -

piler, tamiser; en mêler un peu avec beaucoup de miel et un peu de silphion; le miel sera très-cuit; on arrange une part de ce mélange autour d'une sonde, ayant soin que la grosseur soit telle que l'orifice utérin l'admette; on la porte à l'orifice utérin, et on pousse, de manière qu'elle pénètre dans l'intérieur de la matrice. Quand le médicament s'est fondu, on retire la sonde. On applique de la même façon l'élatérion et le concombre sauvage. Pendant ce temps, la femme mangera tant qu'elle pourra de l'ail, de la tige de silphion et de tout ce qui produit du vent dans le ventre. Le pessaire sera appliqué tous les trois jours, jusqu'à ce que les choses paraissent en bon état, et à la dose qui sera supportée. Dans les jours intermédiaires, elle emploiera les émollients. Quand l'orifice utérin est remis à l'aide des émollients, la femme attend après que les règles ont paru, et va auprès de son mari quand elle est tout à fait sèche.

28. (Suppuration dans l'intérieur de la matrice; introduction d'une sonde; potion singulière. Comp. des Femmes stériles, § 222, et des Maladies des Femmes, § 2.) Quand la matrice suppure après un accouchement ou un avortement, ou de toute autre façon, le pus n'étant pas dans une poche spéciale ou une tunique comme cela est dans un abcès, il convient d'enfoncer dans l'orifice utérin une sonde introductrice; car les injections seront moins nécessaires si le pus s'écoule à l'aide de la sonde. Puis recueillir les chenilles du tithymalle, lesquelles ont un aiguillon, l'exciser doucement de manière que la matière alimentaire ne s'écoule pas; les faire sécher au soleil et les broyer; de même prendre des vers de fumier, les sécher au soleil et les piler; il y aura : de chenilles deux oboles d'Égine, de vers le double; on mêlera un peu d'anis

συλλ. C. – ώσπερ (άνπερ J; όσαι pro ώσπερ Codd. ap. Foes, Vatic. Codd. ap. Foes) δὶ (δὴ J) κέντρα vulg. – Je lis αι au lieu de ώσπερ. — " αὐτὰ Foes in not., Mack. – ἐπειτα δὲ ταύτας pro αὐτὰς C. – ὅπως C. – καὶ τρίδειν om. C. – κοπρίωνα; vulg. – κοπρίνους C. — " λειοτριδέειν (sic) C, Codd. ap. Foes. – σταθμοὺς J. – σκολίκων (sic) C. – ἀνίσου CDHJ, Mack.

τοιουτοτρόπων τινός · κακώδες γὰρ γίνεται · ¹ταῦτα δὲ τρίψας λεῖα, δίες οἴν $\varphi$  λευκῷ εὐώδει · καὶ ἐπὴν πίῃ, βάρος ἐπιγίνεται καὶ νάρκη ἐμπίπτα ἐν τῇ γαστρί · ἢν ²οῦν ἐπιγένηται, μελίκρητον ἐπιπινέτω δλίγον.

29. \*Κυήσιος δέ και παιδοποιίης ήτις δείται και άτεκνος έσθακ και ήδη κυήσασα, \* ἐοῦσα δὲ τεκνοῦσα, ὅταν ὁ στόμαγος σκληρὸς τ άκρος ή όλος, ή εξυμμεμύκη, και μή όρθος ή, άλλα πρός το ίσγίου δπεστραμμένος το έτερον, η ές τον δρχον «κεκύφη η δινεσπάκη ξωυτόν, 7 ή το χείλος ἐπιδάλλη τοῦ στομάχου ἐφ' ἐωυτό, δκόθεν οδο ή τρηγύς και πεπωρωμένος ή, σκληρός δε γίνεται και από ο συμμύσιος και από πωρώσιος, ταύτησι τα επιμήνια ου φαίνεται, \* ἐλάσσονα τοῦ δέοντος, καὶ διὰ 10 πλέονος χρόνου ἐπιφαίνεται. "Εστι δε εν ήσι τα επιμήνια κατά δγιείην τοῦ σώματος και τῶν μητρέω την έξοδον ευρίσκεται · και κατά γε το 11 ξύμφυτον και δίκαιον, και ύπὸ θερμότητος καὶ δγρότητος τῶν 18 ἐπιμηνίων τοῦ στομάγου μλ χάρτα βεδλαμμένου. την δε γονήν διά τοῦτο οὐ δέχεται χατά τήν βλάδην, 13 ήτις αν χωλύη άπο τοῦ στομάχου μη χαλώς έχοντος τοῦ δέχεσθαι. 4 Ταύτη χρή, πυριήσαντα τὸ σῶμα δλον, δοῦναι πιεῖν φάρμακον, και καθαρήν ποιήσασθαι τοῦ σώματος πρώτον, ήν τε ένω και κάτω δέηται, ήν τε 15 άνω μούνον ται ήν μέν άνω διδώς το φάρμακον, μή πυριην πρότερον της καθάρσιος • 16 πυριήσας δέ μετακίσαι

<sup>&#</sup>x27;Τοῦτο D. - δὲ λεῖα τρίψας C. - διείς (δίες ἐν C) οίνφ vulg. - ἐπιγίγν. C. - <sup>2</sup>οδν om. FJ. - ἐπιγίνηται C. — <sup>3</sup> χυήσηος δὲ καὶ παιδοποιήσηος C. - τις ρτο ήτις C. – ατέχνουσα pro άτεχνος έοθσα L. — 4 οδσα D. – ατέχνουσα DQ. - τέχνουσα vulg. - τεχνούσα Mack. - τεχούσα G. - ή (ή om. DFHIJKP) δεων vulg. - ξηρός ή (ή pro ή CFH) ακρόπαθος (ακρόπλοος C, Codd. ap. Foes) vulg. - Lisez σκληρός ή, άκρος ή όλος, comme dans le passage parallèl des Femmes stériles, § 217. ἀκρόπλοος de C contient, en parties, les éléments de la bonne leçon. -- 'σ. C. - ορθώς vulg. - ορθός CFH, Lind. -\* κεκρύφη (κεκύφη L; κεκύφει C) ή αν. (ανεσπάκει C) vulg. — ή τ. χ. L τ. σ. om. J. - ἐπιδάλλει vulg. - ἐπιδάλλη Κ, Mack. - τοῦ στομάχου, δεόθεν οδν ἐφ' (ἐπ' CFH, Ald.) ἐωυτὸν (έωυτὸ Mack) ἡ τρηχὺς vulg. - Lisez, comme on lit dans le passage parallèle des Femmes stériles, § 217, et comme le conseille Foes : ἐφ' έωυτὸ, ὁχόθεν οὖν ἢ τρηχύς. — \* συμμίξιος D. – συμμύξιος H. – συμμύσηος C. – πωρώσηος C. –  $^9$  Post έλ. addunt  $^1$  (xal C) πλέονα CDFGHIKP' ( $^1$ C'), πλειόνως). –  $^{19}$  πλείονος C. – φαίνεται J. –  $^8$ C. – έπιμ. κεί κατὰ vulg. - Je supprime ce καὶ d'après le passage parallèle, § 217. - δγείστ vulg. - ύγιείην C. - μητρέων om. C. - ευρίσκεσθαι DFGHJK. - " σ. C. -12 êxup. xal tou vulg. - Je supprime ce xal nuisible au sens et introduit à tort par les copistes à cause du voisinage des autres xxi. - " fiv (fiv H; fi

ou quelque chose de semblable, car cette préparation prend une mauvaise odeur. On pile bien, et on délaye avec du vin blanc de bonne odeur. Quand la femme a bu, elle éprouve de la pesanteur et de l'engourdissement dans le ventre. Si cela arrive, elle boira un peu d'hydromel par-dessus.

29. (Traitements pour rendre séconde une femme qui ne conçoit pas. Ils sont réglés d'après les causes de la stérilité. On y remarquera celui qui consiste à redresser le col dévié; des succès sont, en effet, obtenus par ce moyen. Des Femmes stériles, § 217.) Pour une semme qui désire devenir enceinte et avoir des ensants, soit n'ayant pas conçu, soit ayant concu. mais étant en état de concevoir : quand l'orifice utérin est dur, en totalité ou à son extrémité, qu'il est sermé, qu'il n'est pas droit, mais dévié vers l'une ou l'autre hanche, qu'il se recourbe vers l'anus ou se rétracte, ou qu'une des lèvres empiète sur l'autre, de quelque façon qu'il soit raboteux ou plein de callosités (il durcit, en effet, et par la contraction qui le ferme et par les callosités qui s'y forment); dans ces cas, les règles ne viennent pas ou viennent en moindre quantité qu'il ne faut et à de plus longs intervalles. Il en est chez qui les règles trouvent leur chemin au dehors en raison de la santé du corps et de la matrice, conformément du moins à la condition originaire et régulière, et parce que la chaleur et l'humidité des règles n'ont pas lésé notablement le col. Mais le sperme n'est pas reçu à cause de la lésion qui, altérant le bon état du col, le met hors d'état de recevoir. En ce cas, après avoir donné une sumigation de tout le corps, il faut faire boire un évacuant et provoquer d'abord des évacuations générales, soit par haut et bas à la sois, soit par haut seulement. Si vous évacuez par le haut, vous n'administrerez pas

Cornar., Lind., Mack) τις ἢν (ὰν GHIJK, Lind., Mack) χωλ. vulg. — " ταύτην vulg. – ταύτη C. – πεῖν δοῦναι C. – Απία πρῶτον addunt ταύτην DHIP'Q'. — κατω J. – καὶ ἢν τε (μὲν pro τε C) ἄ. διδοῖς vulg. – Lisez διδῷς. – πυριῆν (addunt πρότερον C, Codd. ap. Foes, Mack; πρὸ Lind.) τῆς vulg. — καυριῆσεις δὲ μεταπεῖσαι (sic) κάτω C. – δομέει Lind.

κάτω την δε μή δοκέη δείσθαι ανωτερικού, προπυριήσας, κάτω <sup>1</sup> πῖσαι. <sup>α</sup>Οταν δὲ δοκέη καλῶς ἔχειν καθάρσιος τὸ σῶμα, <sup>3</sup>μετὰ τοῦτο... ι πυριῆν τὰς μήτρας, ἐγκαθίζοντα αὐτὰς πυκνά ἐν ὅτομ αν δοκέη ξυμφέρειν· ἐπιδάλλειν δε ές τὸ πυρίημα χυπαρίσσου δινήματα » και δάφνης φύλλα χόψας \* και λούειν πολλῷ και θερμῷ. \*\*Οταν δέ νεολουτος ή και νεοπυρίητος, ανευρύνειν το στόμα της μήτρης τη μήλη τη χασσιτερίνη, χαὶ ἀνορθοῦν ὅπη ἀν δέηται, ἢ μολιδδίνη, ἀρξάμενος ἀχ λεπτής, είτα παχυτέρη, ήν παραδέχηται, είως αν δοχέη χαλώς έχειν βάπτειν δε τάς μήλας εν ένε των μαλθακτηρίων διειμένω έστι αν δοχέη ξυμφέρειν, υγρόν ποιήσας · τάς <sup>7</sup>δε μήλας ποιέειν όπισθεν χοίλας, εἶτα περὶ ξύλοισι μαχροτέροισιν άρμόσαι, χαὶ οὕτω χρῆσθαι. Τὸν δὲ χρόνον τοῦτον πινέτω, καθεψοῦσα ἐν δοίνω εὐώδει λευκῷ καὶ ώς ήδίστω γλυκε, δαϊδα ώς πιοτάτην κατασχίσασα λεπτά, καὶ σελίνου καρπόν \* κόψασα καὶ κυμίνου αἰθιοπικοῦ καρπόν καὶ λιδανωτόν ώς χάλλιστον· τουτέου πινέτω νηστις 10 δχόσον αν δοχέη μέτριον είναι πληθος, ημέρας δκόσας 11 αν δοκέη άλις έχειν και έσθιέτιο σκυλάκια έφθα και πουλύποδα εν οίνω εφθόν ή γλυκει και του ζωμού πινέτω, 2 καὶ κράμδην έφθην, καὶ οἶνον λευκὸν ἐπιπινέτω, καὶ μὴ διψήτω. του του του και λουέσθω θερμῷ δὶς τῆς ἡμέρης · σιτίων δὲ ἀπεχέσθω τοῦτον τὸν γρόνον. Μετά<sup>14</sup> δὲ τοῦτο, ἢν μέν γωρέη κατά τὸν στόμαγον καὶ φαίνηταί τι έξω χαθάρσιος, πίνειν τε έτι τοῦ πόματος ημέρην μίην χαλ δύο, χαλ τησι μήλησι παύεσθαι χρεομένους, καὶ πειρησθαι καθαίρειν τὰς μήτρας προσθέτοισι φαρμάχοισιν. "Ητινί 14 δε τοῦ στομάχου όρθοῦ καὶ μελ-

'Πεΐσαι C. - καθάρσηος C. - ² μ. τ. om. DFGHIJK. - πυχνὰ ἀν (ἡν ούτω pro ἀν Cornar.) δοχέη vulg. - Au lieu de ἀν lisez ἐν δτφ ᾶν, comme dans le passage parallèle. - ρυνήματα C. - ³ καὶ om. DFGHIJK. - ⁴ ἄν pro δταν C. - νεόλ. κ. ν. ἡ C. - ὅποι FI, Ald. - μολιέδαίνη vulg. - μολυέδαίνη FH. - μολιέδαίνη CJ. - ἀρξόμενος C. - παχυτέρου DHK. - παχύτερον J. - παχυτέρης vulg. - παχυτέρη Foes in not., Mack. - εὶ vulg. - ἢν C. - παραδέχεται DHK. - παραδέχεται DHK. - παραδέχεται δ. - ὅ καὶ κὰν pro ἔως ὰν DFGIJK. - ἐν οπ. DFGIJEP. - διειμένα J. - ὅ δταν δὲ (δὲ om. C) δοχέη vulg. - Lisez ὅ τι ἀν, comme dans le passage parallèle des Femmes stériles. - 'μὲν pro δὲ C. - πέρεξ ἤλοισι C. - ξύλοισι.... πινέτω om. Κ. - οὕτως vulg. - οῦτω C. - ε ὁνωλοισι.... πινέτω om. Κ. - οῦτως vulg. - οῦτω C. - ε οινωλοίδει ὅτι ἡδύστω C. - δάδα C. - δάδα J. - πωνάτην F, Ald., Frob., Lind., Mack. - κατασχίσασαν C. - ἐς λεπτὰ J. - ² κόψας DFJK, Ald. - Post κόψασα addit καὶ κόψασα C. - ἐς λεπτὰ J. - ² κόψας DFJK, Ald. - Post κόψασα addit καὶ κόψασα C. - ἰ ὁκοσου P'. - ἢν pro ἀν C. - εν οm. J. - "ἢν C. - σκυλάκιδ' (sic) ἐρθὰ C. - πουλ. C. - πολ. vulg. - οἶνω ἐρφῷ (ἐρθὸν C, Foes in not., Mack) (addit ἡ C) γλ. vulg. - □² καὶ... ἐκπκινέτω ομ. Κ.

la fumigation avant l'évacuation, et, à la suite de la fumigation, vous ferez une contre-purgation par le bas. Si au contraire vous croyez ne pas devoir évacuer par le haut, administrez, après une fumigation préalable, un purgatif. Quand le corps paraît bien nettoyé, fomenter fréquemment la matrice en donnant des bains de siège où entreront les ingrédients jugés convenables : par exemple les copeaux de cyprès, les feuilles pilées de laurier; on lave le corps avec beaucoup d'eau chaude. Quand la malade vient de prendre un bain et une fumigation, ouvrir l'orifice utérin et le redresser de la façon que besoin est, avec une sonde d'étain ou de plomb, d'abord petite, puis plus grosse, si elle est reçue, jusqu'à ce que les choses paraissent en bon état; tremper les sondes dans quelque préparation émolliente qui sera jugée convenable et qu'on rendra liquide en la délayant. Les sondes seront creuses en arrière, on les enmanchera dans des bâtonnets longs, et on s'en servira ainsi. Pendant tout ce temps, la semme, saisant cuire des branches de pin très-grasses coupées en petits morceaux dans du vin blanc doux très-agréable, boira cette décoction, ainsi que de la graine d'ache, de cumin d'Éthiopie et de l'encens de première qualité, le tout pilé ensemble, dont elle boira, à jeun, une quantité convenable pendant le nombre de jours qui paraîtra suffisant. Elle mangera de petits chiens bouillis, un poulpe bouilli dans du vin ou du moût, boira de ce bouillon, du chou cuit, boira du vin blanc pardessus, ne se laissera pas avoir soif, et se baignera deux fois par jour à l'eau chaude. Elle s'abstiendra d'aliments pendant tout ce temps. Ensuite, s'il se fait quelque progrès du côté du col et que quelque purgation se montre au dehors, la malade prendra de sa boisson pendant un jour ou deux encore; on cessera l'usage des sondes, et on essayera de purille la

32

<sup>-- 12</sup> καί om. C. -- 14 δὲ om. C. - τοῦτον vulg. - Lisez τοῦτο. - χωρέει Ald., Frob. - κατ' αὐτὸν τὸν στ. C. - καὶ μὴ φαίγητα: τι D. - καθάρσηος C. -- 16 δὲ om. C. - μεγάλου (μαλθακοῦ C, Codd. ap. Foes) vulg. - ἐόντος om. C. - φαίγηται vulg. - φαίνεται C.

**ύαχοῦ χαὶ ὑγιέος ἐόντος καὶ χαλῶς ἔγοντος καὶ ἐν τῷ δέοντι χειμένου** τά ἐπιμήνια μή φαίνεται πάμπαν ή ἐλάσσονα καὶ διὰ πλείονος χρόνου καί μή ύγιεινά, την νούσον άνευρών ήν τινα έχουσιν αί μήτραι, ήν τε και το σώμα ¹ξυμβάλληταί τι, έξευρων το αίτιον αφ' οδπερ °ου κυίσκε. ται καὶ ότε ούτως έχει, την ίησιν ποιέεσθαι προσφέρων ε ήν δέχεται θεραπηίην, άρχόμενος έξ ισχυρών, σχως αν δοχέη καιρός είναι, τελευτάν δὲ ἐς μαλθακώτερα, εως ἀν δοκέη καλῶς ἔχειν καθάρσιος ή μήτρη και δ στόμαχος καθεστηκέναι δρθώς έχων και έν τῷ ἐξαρκέοντι κείμενος. Ήν δὲ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ καὶ φαρμάκου μή προχωρήση. μηδέ πινούσης χρόνον 6 τον μέτριον, τουτέου μή παύεσθαι τοῦ πόμφτος · όταν δε καλώς έχη τοῦ ἀπό τῶν μηλέων έργου, μαλθάξαι τὸ στόμα τοῦ στομάχου, καὶ <sup>7</sup>πριῆσαι διως ἀναχανεῖται ἐς δόὸν τῷ προσθέτω, από θυμιητών τε φαρμάχων και μαλθακτηρίων. "Οταν & δοχέη χαλῶς έχειν εμαλθάξιος χαὶ θυμιήσιος, προστιθείς φάρμεκου, κάθαρσιν ποιέεσθαι της μήτρης ώς αν δοκέη καλώς έγειν, αργόμενος έχ μαλθαχών έπὶ ο ἰσχυρότερα, τελευτών δὲ αῦθις ἐς μαλθακέ εὐωδεα · τῶν γὰρ ἐσχυρῶν φαρμάκων 10 τὰ πλεῖστα έλκοῖ τὸν στόμαχου και δάκνει. ξαειτα τόν τε στόμαγον καθιστάν 11 ές δρθόν και ύγιξα καὶ καλῶς έχοντα πρός την δέξιν τῆς γονῆς, καὶ την μήτρην ξηρής ποιέειν και φοσαν έμποιέειν. Ήν γυνή δοκέη ύπο πιμελής τάς μήτρας βεδλάφθαι ές την χύησιν, λεπτύνειν ώς μάλιστα και ζαχναίνειν πρές τοῖσιν άλλοισιν.

30. Den 12 68 sabing abiaed uniques. Q og quib hig hegraniage

<sup>\*\*</sup> Σ. C. - ξυμβάληται Η. - μή ξυμβάλληται D. - ἀφότευ C. - - 2 οδ απ. J. - καὶ ταῦτα οῦτως έχη (έχαι C) vulg. - Επ place de ταῦτα, lisex άτε, cemme dans le passage parallèle des Femmes stériles. - - 3 ἡν δέχηται vulg. - Lises ἡν δέχεται. - θεραπείην vulg. - θεραπητην C. - μαλθακάτερον Κ. - - 4 ώς C. - καθάρσηος C. - - ἀθρόως pro ὀρθῶς C. - - 2 καὶ τοῦ (τοῦ οπ. C) φ. C. - προεχωρήση vulg. - Lisex προχωρήση, comme dans le passage parallèle. - - « Ε. - τουτέου δὶ (δὴ Vatic. Codd. ap. Foes, Mack) οὐ (οὐ οπ. C) π. vulg. - Lisex μή au lleu de δὶ ου δὴ, et supprimez οὐ. - - 7 ποιέειν C. - ἀναχένηται μή au lleu de δὶ ου δὴ, et supprimez οὐ. - - 7 ποιέειν C. - ἀναχένηται μή au lleu de δὶ ου δὴ, et supprimez οὐ. - - 7 ποιέειν C. - ἀναχένηται μή au lleu de δὶ ου δὴ, et supprimez οὐ. - - 7 ποιέειν δ. - - ἀναχένηται μή au lleu de δὶ ου δὴ, et supprimez οὐ. - - - ποιέειν δ. - - ἀναχένηταν τις θυμιητῶν DFHJK, Ald.) καὶ φαρμ. vulg. - Lisez ἀπὸ θυμιητῶν τις φαρμάκων; voy. le passage parallèle. - - \* μαλθάξησς καὶ θυμιτησιας C. - ἀπὸ pro ἐκ C. - \* ἰσχυρότερον J. - τελευτᾶν C. - εἰς (ἐς C, Mack) μ. καὶ (καὶ επ. C) εὐ. vulg. - · \* ἐλκοῖ τὰ πλεῖστα J. - · · · εἰς C. - Pour cette fin , le passage arallèle a de notables différences. - καὶ φ. ἐμπ. οπ. C, Codd. ap. Foes. -

matrice à l'aide de médicaments appliqués en pessaire. Quand, l'orifice utérin étant droit, souple, sain, en bon état, en situation convenable, les règles ne paraissent pas du tout, ou sont moindres, venant à de plus grands intervalles, de mauvaise qualité, il faut découvrir de quelle maladie la matrice est afsectée, et si le corps entier y concourt pour quelque chose, déterminant la cause qui empêche la conception; la chose étant ainsi, on règle le traitement, administrant ce qui est requis par le cas, commençant, selon l'opportunité, par les moyens énergiques, et finissant par les moyens plus doux, jusqu'à ce que la matrice paraisse bien mondifiée et le col remis en bon état et en position suffisante. Si le médicament et le breuvage n'inènent pas quelque progrès, même quand la malade a bu pendant le temps convenable, on ne cesse pas pour cela le breuvage; mais, quand l'œuvre des sondes a bien agi, on assouplit l'orifice du col, et l'on fait de manière qu'il s'entr'ouvre, pour laisser pénétrer le pessaire, à l'aide et des substances aromatiques et des substances émollientes. Quand l'emploi des moyens émollients et aromatiques paraît avoir atteint l'objet, on met en pessaire un médicament, et l'on epère la purgation de la matrice, jusqu'à ce que les choses semblent en bon état, commençant par ce qui est doux et allant à ce qui est plus fort, pour finir de rechef par les émollients aromatiques. En effet la plupart des moyens énergiques ulcèrent le col et l'irritent. Puis on remet le col droit, sain, en hon état pour recevoir le sperme, on dessèche la matrice et on y produit du vent. Si c'est la graisse qui paraît être la lésion empéchant la conception, on attenue la femme autant qu'on pout, et, outre les autres moyens, on la rend maigre.

30. (Saison la plus favorable pour la conception. Précautions à prendre du côté de l'homme. Des Femmes stériles, § 218.) La saison la plus essicace pour la conception est le

taic élæic C. — "  $\delta'$  C. — épísth mà nusaúsh nuhsis Codd. 2p. Foss. – mà nusaúsh  $\delta t$  duàp pro n.  $\delta$   $\delta t$  duàp C. – medusnétu L.

- <sup>3</sup>δε καὶ ὑγιαινέτω καὶ σιτίων ἀπεχέσθω τῶν μὴ ξυμφερόντων τῷ τος · καὶ <sup>3</sup>σιτία ὡς ἰσχυρότατα · καὶ μὴ θερμολουτείτω · ἰσχυέτω <sup>1</sup>μηδε οἶνον λευκὸν πινέτω, ἀλλὶ ὅστις ἰσχυρότατος καὶ ἀκρητέστα-
- 31. "Όταν βούληται άρσεν φυτεύειν, τῶν ἐπιμηνίων ἀποληγόντων ἢ ἐκλελοιπότων ὑμίγνυσθαι καὶ ἀθέειν ὡς μάλιστα ἔως ἀν ἐκμιαίνηται ὅταν δὲ θῆλυ βούληται γενέσθαι, ὅταν πλεῖστα ἐπιμήνια εἰη τῆ γυναικὶ, καὶ ἔτι δ' ἐόντων, τὸν δὲ ὅρχιν τὸν δεξιὸν ἀποδῆσαι ὡς ἀν μάλιστα καὶ ἀνέχεσθαι δύνηται ἐπὴν δὲ ἄρσεν βούληται φυτεύειν, τὸν ἀριστερὸν ἀποδῆσαι.
- 32. Στόμαχος μήτρης ¹ἀπὸ μὶν θυμιημάτων ξυμμεμυκὸς ἀνασκοιει ἀπὸ δὲ τῶν μαλθακτηρίων μαλθάσσεται. Θυμιῆν δὲ λωτοῦ ἀρλοιὸν, σπέρμα δάφνης καὶ φύλλα χλωρὰ κεκομβονα, λιδανωτὸν, ἀρτεμισίης καρπὸν ἢ φύλλα καὶ ³ἄννησον κόψας ἢ στίερ καὶ κηρὸν καὶ θεῖον καὶ κυπαρίσσου σπέρμα, πευκεδάνου ρίζαν, μυρσίνης φύλλα χλωρὰ κεκομμένα, κάστορος ὅρχιν, ὄνίδας ἀρσενος όνου, σκόροὸα, στύρακα, ὑὸς στέαρ ¹¹ κὰν ἀπεστραμμένον ἢ τὸ ατόμα, τουτίοισι θυμιῆν ἀναχάσκει μὶν οὖν οὕτως καὶ στρέφεται. Μαλθάσσειν ¹¹ δὲ ἀπὸ τουτέων τὸ στόμα τῆς μήτρης απνδαράκην, στέαρ αἰγὸς, ὀπὸν ¹² συκέης, ὀπὸν σιλφίου, κυκλαμίνου χυλὸν, θαψίην, ὀπὸν τιθυμάλου, ¹² καρδάμου καρπὸν, ¹² ποίην ἢ καλεῖται πόπλος, κάστορος ὅρχιν, λίνου καρπὸν, ¹² λίτρον, ἀρου ρίζαν, σταφίδα ἀγρίην, καλαμίνθης φύλλα χλωρὰ, στρουθίου ¹² καρπὸν, σκίλλης τὸ ἐκ τοῦ μέσου.
- 33. Φάρμακα μαλθακτήρια, καὶ πρὸς τὸ ἰσχυρὴν κάθαρσιν γενότασαι ἀνακινῆσαι · θαψίης 17 βίζαν, μυελὸν βοὸς, χήνειον στέαρ,
- ¹ Μηδ' C. ἀχριτέστατος C. ² σιτείσθω L., Mack. ³ δὲ om. C. ⁴ μίσγεσθαι C. ὡς om. D. ἐκμαίνηται CDFGHIJK, Ald., Frob., Lind. Gal. Gl.: ἐκμιαίνεται, ἀποκρίνει τὸ σπέρμα. ⁵ εἰη (ἐπὶ pro εἰη C) vulg. Lious ἔŋ. ἔτι δε όντων (διιόντων L) vulg. ἔτι δὲ όντων C, Codd. ap. Foss, Mack. ⁴ βούλοιτο J. ² ὑπὸ D. μὲν om. FIJK. ξυμμεμυπὸς D. ⁴ φλοιοῦ C. καὶ om. C. φύλλα τῆς αὐτῆς (ἀκτῆς Codd. ap. Foss) (τῆς σὲτῆς om. C) χλωρά vulg. Post χλωρά addit μάλλον C. ἀρτεμησίης F. ἡ φύλλα om. C. ở ἄνισον CDHJ, Mack. πευκεδανοῦ vulg. πευκεβάνου Ε. μυρσίνης κόψας φύλλα χλωρά, κάστορος C. σκόρδα C. ' πὴν Mack. τουτέοις C. οὺ μίην pro θυμιῆν C. οὖν om. DGHIJK. ' τε pl δὲ C. τουτέου C. ' ατκύης vulg. σικύης HK. συκέης C. συκῆς interpretes,

printemps; l'homme ne sera pas en état d'ivresse; il aura bu non pas du vin blanc, mais du vin pur très-fort; il aura mangé des aliments très substantiels; il n'aura pas pris de bain chaud; il sera en bonne force, en bonne santé; et il se sera abstenu des aliments qui ne sont pas convenables à l'objet.

- 31. (Moyen pour engendrer à volonté garçon ou fille.) Si l'homme veut engendrer un garçon, il a des rapports avec sa femme à la fin des règles ou quand elles viennent de cesser; il ensonce autant qu'il peut, jusqu'à l'éjaculation; si une fille, il a des rapports au plus sort des règles ou du moins coulant encore; il se liera le testicule droit autant qu'il pourra le supporter. Pour un garçon, il se liera le testicule gauche.
- 32. (Fumigation pour ouvrir ou redresser l'orifice utérin.) L'orifice utérin fermé s'ouvre par les fumigations aromatiques, il s'assouplit par les émollients. Fumigation : écorce de lotus, baies de laurier, seuilles de laurier pilées vertes, encens, myrrhe, graine ou feuilles d'armoise, anis broyé, graisse, cire, soufre, baies de cyprès, racine de peucedanum, feuilles de myrte broyées vertes, castoréum, crottin d'ane mâle, ail, styrax, graisse de porc. Si l'orifice est dévié, c'est avec ces ingrédients qu'il faut fumiger; il s'entr'ouvre sous leur action et se redresse. C'est avec les suivants qu'on assouplira le col utérin: sandaraque, graisse de chèvre, suc de figuier, suc de silphion, jus de cyclamen, thapsie, suc de tithymalle, graine de cardame (erucaria aleppica), l'herbe appelée peplos (euphorbia retusa), castoréum, graine de lin, nitre, racine d'arum, staphisaigre, feuilles vertes de calaminthe (melissa altissima), la graine de saponaire, l'intérieur de la scille.
- 33. (Différentes formules de pessaires.) Médicaments émollients et déterminant une abondante menstruation : racine de thapsie, moelle de bœuf, graisse d'oie, huile de rose, broyer,

Mack. — <sup>13</sup> καρδαμώνου vulg. – καρδάμου C, Codd. ap. Foes, Lind., Mack. — <sup>14</sup> ποίην.... καρπόν ponit post βίζαν D. – Ante λίνου addunt κράδην δξος C, Codd. ap. Foes. — <sup>15</sup> νίτρον D. – σταρίς άγρίης C. — <sup>16</sup> καρπός CHI. — <sup>17</sup> βίζας C. – τρίψας sine καὶ C. – πίνουσα pro καὶ πινέτω Κ.



βόδινον \* ταῦτα τρίψασα καὶ ἀναζέσασα προστιθέσθω ἡμέβλι τέσσαρας και πινέτω πράσου χυλόν, και οίνον γλυκύν λευκόν και βητίνην, και έλαιον χλιερον, και κύμινον, 1λίτρον, μέλι εν βυπαρο είρω γρήσθω ήμέρας τέσσαρας, πίνουσα σελίνου χαρπόν, και λιδανωτοῦ πυρίνας πέντε, καὶ κύμινον αἰθισπικὸν ἐν δίνω λευκῷ ἀκρήτω γλυκεί και λουέσθω δις της ημέρης. Σμύρνα, λίδανος, βοὸς γολή, ρητίνη τερεδινθίνη ή νέτωπον τουτέων ζσον έκάστου μίζασα προστιθέσθω εν είριω καθαρώ ή βάκει λεπτώ • βάψασα δε το βάκος εν μύρμ λευχῷ αίγυπτίω εδώδει καὶ ἀποδήσασα λίνω, λουσαμένη, προστιθέσθω. Καὶ επώλυπον φλάσασα έσθιέτω, καὶ πινέτω σελίνου καρπὸν και άσπαράγου, και οίνον λευκόν τρις της ημέρης νηστις έουσα. Σμύρνα, εχασίη, λιδανωτός, κιννάμωμον, νέτωπον τουτέων έκφ στου έσον εν εξρίω η βαλάνους ποιέουσα προστιθέσθω. ΤΑλλο · κολοχύνθης άγρίης τὸ ένδον, χύμινον πεφρυγμένον, άνήθου χαρπὸν, χυπαρίσσου βίζαν, ταῦτα τρίψας λεῖα, μελιτι έφθῷ φυρήσας, βαλάνους ποιέων, δίδου προστιθέναι καὶ πινέτω γλυχυσίδης βίζαν, σελίνου καρπόν, δπόν σιλφίου, οίνον. Το βολδιον δε και αὐτό καθαίρει προστιθέμενον. Καὶ σμύρναν πρώτην, άνθος δλίγον εν οίνω λευχώ εὐιόδει προστίθει. • Φάρμακα προσθετά εἰς τὸ μήτρην καθῆραι ἐπιτηδειότατα . λαδών άνθος Χαγκορ και γιτόου τόιτον ίπεδος \* πεγιτι έφθῷ φυρήσας, βαλάνους ποιήσαι, δκόσαι 10 αν δοκέωσι μέτριαι είναι μέγεθος και 11 πάγος, ούτω προστίθει πρός τὸ στόμα τῆς μήτρης. ην δε βούλη Ισχυρότερον είναι, ελατήριον παραμίζαι και το άνθος μούνον, και 19ούτω ποιέων δίδου προστίθεσθαι και κράδης παραμιγνύναι φλοιον 18 ξύων και τρίδων λεΐον, δταν το στόμα δοκέη ξηρό-

.

¹ Πρασίου Calvus. - πράσου.... χαρπόν οπ. Κ. - χλιαρόν vulg. - χλιαρόν Η. - χλιερόν C. -- ² λ. (νίτρον D), ρητίνην (β. οπ. C), μέλι vulg. - πυρήνες vulg. - πυρήνες CH, Lind., Mack. - Gal. Gl.: πυρίνας, τοὺς χάνδρους: εἰ-ρηται δὲ ἐπὶ λιδανωτοῦ. -- ² χολὴν F. -- ⁴ βάψας CGHIJ. - καὶ αἰγυπτίω DP'Q'. -- ⁴ πόλυπον H. - τὸ λοιπόν pro π. C. - φλεύσασα (sic) C. - πιέτω DP'Q'. -- ⁴ πόλυπον H. - τὸ ίτὸ οπ. C) ίσον vulg. -- ¹ άλλο HQ', Mack. - άλλο οπ. vulg. - τὸ ἐνδον addunt interpretes. - τὸ ἐνδον οπ. vulg. - ἀνίθου HJ. - ρίζη D. - ρίζας H. - ποιῆσαι όχόσαι αν δοχέωσι μέτριαι είναι pro παιέων J. - προστίθεσθαι D. - προστίθέσθω C. - σιλφίου χυλὸν σὺν (ἐν J) οίνφ vulg. - ὁπόν σιλφίου, οίνον C. -- ⁴ άλλὰ (άλλὰ οπ. C) (addunt καὶ DFGHIJKP'; τε Q') τὸ βόλδιον (addit δὲ C) καὶ vulg. -- ⁵φ... ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. C. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Κ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Κ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Ε. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Κ. - εἰς τὸ οπ. - ἐπιτηδειότατα οπ. Ε. - ἐπιτηδειότα οπ. Ε. - ἐπιτηδειότα οπ. Ε. - ἐπιτηδειότα οπ. Ε. - ἐπιτηδειότα οπ.

la femme boira de l'eau de poireaux et du vin blanc doux. Résine, huile tiède, cumin, nitre, miel, s'en servir dans une laine grasse pendant quatre jours, buvant une infusion de graine d'ache, de cinq grains d'encens et de cumin d'Éthiopie dans du vin blanc doux pur, et se baignant deux fois par jour. Myrrhe, encens, bile de bœuf, térébenthine ou nétopon, de chaque partie égale, mêler et appliquer dans de la laine propre ou un chiffon fin; le chiffon sera trempé dans du parfum blanc égyptien de bonne qualité et attaché avec un fil; le pessaire sera placé après un bain; la femme mangera un poulpe écrasé, boira une infusion de graine d'ache et d'asperge dans du vin blanc, trois fois par jour, à jeun. Myrrhe, cassia, encens, cinnamome, nétopon, de chaque partie égale, mettre dans de la laine ou faire des glands et appliquer. Autre : concombre sauvage, le dedans, cumin grillé, graine d'aneth, racine de cypres, bien piler, pétrir avec du miel cuit, faire des glands et donner à mettre en pessaire; la femme boira une infusion de racine de pivoine, de graine d'ache et de suc de silphion dans du vin. Le petit bulbe aussi, mis en pessaire, est emménagogue. Myrrhe de première qualité, un peu de fleur de cuivre, dans du vin blanc de bonne odeur, appliquez. Pessaires les plus convenables pour purger la matrice : fleur de cuivre, nitre un tiers, pétrir dans du miel cuit, faire des glands de la longueur et grosseur qui paraîtront convenables, et appliquer à l'orifice utérin. Si vous voulez que ce soit plus fort, mêlez seulement de l'élatérion et de la fleur de cuivre, préparez ainsi et donnez à mettre en pessaire. Mélez-y semblablement, si l'orifice utérin paraît trop sec, une demi-portion d'écorce de figuier raclée et bien pilée. Autre : broyer élatérion et fleur de cuivre, deux par-

<sup>–</sup> n πλάτος D, Codd. ap. Foes. - σύτως vulg. - ούτω CJ. - βούλει H. m outwe vulg. - outw C. - Ante photos addunt Expos GJ, Ald.; mposter è C. - " télen C. - delon toisen C.

τερον είναι της μήτρης, τὸ ήμισυ ώσαύτως. 'Άλλο' τρίψας έλατήριον καὶ άνθος χαλκοῦ λεῖα, δύο μοίρας άνθους, έλατηρίου δὲ μίαν, ταῦτα δίεσθαι · χυχλαμίνου τρίψας, ταύτη ἀναμίξαι, ὅχως ἀν δοχέη καιρός είναι· καὶ ποιησαμένην <sup>3</sup>προσθετά προστίθεσθαι έν είρίω. \*Προσθετόν λευκά καθαϊρον : άρτεμισίην την ποίην, λίτρον, κυκλέμινον ήμίξηρον, χύμινον. \*Ετερον, τὰ αὐτὰ χαθαίρει · ἀρτεμισίην ποίην γλωρήν τρίψας \*καὶ σμύρνης τρίτον μέρος, οίνου ἀναμίζας εὐωόδεος, εἰρίω λευχῷ περιελίξας αὐτὸ, ἐν οἴνω τε βρέξας, δὸς προστίθεσθαι. 6° Οταν δέ γαλώσιν αί μήτραι, λίτρον, σικύης έντεριώνην, χυχλάμινον ήμίξηρον εν εξρίω προστίθει. <sup>7</sup>Προσθετά παντοΐα χαθαίρειν δυνάμενα · σταρίδα άγρίην τρίψας χλωρήν, περιπλάσας, άρτεμισίης ποίης τρίψας τὰ φύλλα, ἐν μελιτι έφθῷ πλάσας, καὶ ξηρήνας έν σχιζ, ἀπὸ τουτέου ποιέει προσθετά, καὶ δίδου τζί γυναικὶ προστίθεσθαι. <sup>8</sup> Άλλο · άνθος μιγνύς χαλχοῦ ή στυπτηρίην αίγυπτίην, διείς τῆ χυχλαμίνω, ώσπερ τὰ πρότερα ἐν μέλιτι έφθῷ πλάσας, 🐧 ἐν ἐσχάδι ποιήσας, καὶ σμύρνην δλίγην. 10 Άλλο την κυκλάμινον τρίψας, λευκῷ οἴνῳ εὐώδει παραμίζας, ἐν ράκει δήσας ὡς 11 λεπτοτάτορ καθαρῷ, δίδου προστίθεσθαι. 12 Αλλο : χυχλάμινον ἡμίζηρον, λίτρον, κανθαρίδας, στέαρ, σανδαράκην.

34. 13 Περὶ παρθένου παρθένω δχόταν, τὰ ώραῖα μὴ γένηται, χολὰ καὶ πυρεταίνει καὶ δουναται, 14 διψῆ καὶ πεινῆ, καὶ ἐξεμεῖ, καὶ μαίνεται καὶ πάλιν σωφρονέει, κινέονται αὶ μῆτραι, καὶ δκόταν 15 μέν πρὸς τὰ σπλάγχνα τράπωνται, ἐξεμεῖν καὶ πυρέσσειν καὶ πα-

<sup>1°</sup> Έτερον ΗΙΙΚ.-προσθετὸν Ετερον C. - λεῖον C. - ἐλατήριον J. - δὲ cm. CDH. - διέσθαι FH, Mack. - ἡν pro ἀν C. — ² προσθέντα C. — ³ προσθετὰ λευκὰ (ἄλλο pro πρ. λ. DP'; πρ. λ. in marg. IK) καθαρὸν (κάθαρον F; καθαίροντα interpretes, Mack) νulg. - προσθετὸν λευκὰ καθαῖρον C. - ἀρτεμισίην ποιεῖν αἰτρον (sic) κυκλ. C. - νίτρον D. — ⁴ ἄλλο P', - ἔτερον om. DH. - τὰ αὐτὰ καθαίρει C. - τὰ α. κ. om. vulg. — ³ καὶ om. DP'. - περιελλίξας C. τε om. C. - βρέξασα C. — ⁴ Αnte όταν addunt περὶ χαλάσεως μήτρας πρόσθετα παντοῖα καθαίρειν δυνάμενα DP'. - δὲ om. C. - χάνωσιν legit Cornar. - νίτρον χυκλάμινον ἡμίτηρον χύμινον ἀρτεμισίην ποίην σικύης δντεριώνην ἐν εἰρίω D. - σικυήση I. - ἐντεριώνην Η. - ἐντεριώνης C. - προσθετὸν παντοῖα καθαῖρον sine δυν. C. - Αnte στ. addunt ἡ D; ἀρτεμισίην ποίην ἡ Q'. - φυλλὰ, φλοιῶ τε πλάσας (φλοισπλάσας sic C, H in marg.) νulg. - Les traducteurs, au lieu de φλοιῷ τε, lisent ἐν μέλιτι ἐφθῷ; avec raison; νογεκ

ties de fleur et une d'élatérion, délayer, y mêler du cyclamen broyé, suivant qu'on en jugera l'opportunité, faire des pessaires, et appliquer dans de la laine. Pessaire amenant une purgation blanche: armoise, nitre, cyclamen à demi sec, cumin. Autre, purgeant de même : armoise fraîche pilée, myrrhe un tiers, mêler du vin odorant, enrouler dans de la laine blanche, tremper dans du vin et donner à appliquer. Quand la matrice est relachée, nitre, dedans d'une courge, cyclamen à demi sec, appliquer dans de la laine. Pessaires bons pour toute purgation : staphisaigre fraîche pilée, former une masse, feuilles d'armoise pilées, pétrir avec du miel cuit, sécher à l'ombre, faites des pessaires, et donnez à la femme pour qu'elle les applique. Autre : mêler de la fleur de cuivre ou de l'alun d'Égypte, délayer avec de l'eau de cyclamen, former, comme les précédents, dans du miel cuit ou dans une figue sèche, et ajouter un peu de myrrhe. Autre : piler du cyclamen, mêler du vin blanc de bonne odeur, attacher dans un linge propre très-fin, et donner à appliquer. Autre: cyclamen à demi sec, nitre, cantharides, graisse, sandaraque.

34. (Menstruation ne s'établissant pas chez une jeune fille. Accidents.) Des jeunes filles : quand chez une jeune fille la menstruation ne s'établit pas, elle souffre de la bile, a la fièvre, des douleurs, soif, faim, des vomissements, du délire et puis des retours de raison. La matrice se déplace; quand

m peu plus bas. - ποίει vulg. - ποιέει C. - τζ γυν. om. C. — ° ά. om. CIK. - έρθφ μέλιτι (μ. έ. CH) vulg. - πλήσας CDFHJ. — ° ή om. C. — ° ξτερον CHJK. - τρίψασα C. - τὴν λευκὴν (λευκῷ pro τὴν λευκὴν Cornar., Foes) είνφ vulg. — "λεπτ. λίνω (οίνω pro λίνω C) καθ. vulg. - λίνω ου οίνω me paraissent tout à fait oiseux; καθαρῷ se rapporte évidemment à ράκει. — ° ξτερον Η. - κυκλάμινος ἡμίξηρος C. - νίτρον D. - κανθαρίδας videtur meloe cichorei fuisse secundum Dærfurt, neues Apothekerlexicon, p. 102. - σανδαράκη J. - σανδαράκης CDFH. — ° π. π. om. CFHJK. - αλ om. C. - γένηται, πολλά (χολᾶ pro π. C) καὶ πυρ. (πυρετταίνει F) vulg. — " καὶ διψῆ J. - πετίν pro πεινῆ C. - ἐξεμέει Μαςκ. - ἐξεμέιν καὶ μαίνηται καὶ π. σωφρονῆ D. - μένεται F. — <sup>16</sup> μέν C. - μὲν om. vulg. - ἐξεμέειν κ. π. κ. παραφρονέειν Mack. - ἐξεμέι καὶ πυρέσσει καὶ παραφρονεί sine αὐτῷ ἔρχεται C.

ραφρονείν αθτή έρχεται ' δταν ' δὶ ἀπολίπωσιν, πεινή καὶ διφή, καὶ ἠπίαλος πυρετὸς έχει. Χρή "ταύτησιν ἀρνακίδας προστιθέναι θερμάς πρὸς τὴν γαστέρα, καὶ ὑποκαπνίζειν ἐς αὐτὰ τὰ αἰδοῖα ὅτι μάλιστα ἐπ' ἀμφορέως αὐχένι καθίσας σμύρνης ὅσον κύαμον, "λι- ὅανωτὸν δὶς ὅσον, τοῦτο μίξας καὶ ζέας ἐρηριγμένας, ὅμοῦ θυμιήν, καὶ ἐπὶ τὸ πῦρ ἐπιδάλλων, νῆστις ὡς μάλιστα, καὶ λούειν πολλῷ θερμῶ.

35. • Προσθετόν · αλγυπτίην στυπτηρίην μαλθακῷ εἰρίφ περιεκλήσασα προστιθέσθω. • Αλλο · άρτεμισίην τρίψας εν οίνω τε λευκῷ δεύσες δίδου προστιθέναι.

36. Νεοτόχω \* γυναιχί \* βόδινου, σμύρναν, πηρόν μίξαντά ἐν εἰρίω δοΐναι προστίθεσθαι \* ὅταν δέ οἱ προσπέσωσιν ἀξ μῆτραι, τὰ ἔηρὰ καὶ στρυφνὰ προσφέρειν καὶ πίνειν καὶ προσέχειν.

37. ΊΣῦχον μέλαν, σχόροδον, λίτρον, χύμινον, ταῦτα πάντα τρίψας λεῖα, ἐν εἰρίω δοῦναι προστίθεσθαι. <sup>8</sup> Ετερον σηπίης δστραχον χόψας λεῖον, ἐς οἶνον δεύσας, ἐν λαγωοῦ θριξὶ καὶ εἰρίω προστίθεσθαι.

38. \*Ην \* δὲ μετὰ τόχον τὰς διστέρας ἀλγέη, πτισάνην \* καὶ πράσα καὶ στέαρ αίγειον εψήσασα, ροφείτω τούτου ὡς δλίγιστου.

39. \*\* Προσθετόν · λίτρον, κύμινον, σύχου το ίσου. \*\* Καθαρτήριον προσθετόν καὶ μαλθακτήριον · νέτωπον, βόδινον μύρον, χηνός άλειφερ, ες δθόνια λεπτά.

<sup>&#</sup>x27;Δ' C. - ἀπολείπωσιν CDHJ. - ήπαλος (sic) CFGI, Ald. - ήπαλως Codd. πρ. Foes. - πυρετός οπ. C. — ² ταύτη (ταύτησιν C) γε (γε οπ. C) vulg. - την C. - την όπ. vulg. - ὑποκαπνίξεσθαι C. - ές οπ. C. - αὐτὰ οπ. D. - ἐπαμμερίκε (sic) DFH. - ἀμφοτερέως J. — ½λ. τε (τε οπ. C) δὶς vulg. - τοῦτὸ (τουνθτίν C; ταὐτὰ Foes in not., Mack) μ. (μίξαντα C) καὶ ξέσας (ζέας C; ξεκὰ Cohnar., Mack) ἐρηριγμένας (ἐρηριγμένα Foes in not.; ἐρρηριγμένας C; ἐμφηγμένας H, Frob.) vulg. — ¼ ἄλλο προσθετόν D. - προσθετὰ H. - ἐτερον κπρ. J. - αἰγωτίαν C. - μαλθαπτικήν DP'Q'. - μαλθαπτικήν H, Mack. - μαλθαπίν vulg. - ½ ls μαλθακῷ. - περιειλίσασα DFJ. — ἔτερον Κ. - κρὸσθετὸν μπο dλλο C. - τρίψασα C. - δεύσασα προστιθέσθω C. — ⁴ Φλλο Κ. - κρὸσθετὸν μπο δον C. - μίξας J. - δίδου H. - δὲ οὶ οπ. C. — ¹ Ante σ. ἀδαπίκ καθαρτήριον HIJ, Codd. πρ. Foes in not.; ἄλλο καθαρτήριον DP'Q'. - σπάρδον C. - πάντα οπ. C. - τρίψασα C. - προστιθέσθω μτο δ. πρ. C. — ¹ Δλλο λ. - ἔτερον οπ. H. - σικύης F, Ald. - ἐς οπ. C. - οἴνδν τὰ (τὰ τὰπ. D) τημαραδικός στος στιδικός στιδικός καθαρτήριον H. - σπούης F, Ald. - ἐς οπ. C. - οἴνδν τὰ (τὰ τὰπ. D) τημαραδικός στιδικός στιδικός στιδικός καθαρτήριον H. - σικύης F, Ald. - ἐς οπ. C. - οἴνδν τὰ (τὰ τὰπ. D) τημαραδικός στιδικός στ

elle se tourne vers les viscères, alors surviennent les vomissements, la fièvre, le délire; et, quand elle revient à sa place, il y a faim, soif et fièvre épiale. Dans ce cas il faut prescrire des peaux de mouton chaudes sur le ventre, et des fumigations autant que possible dans les parties génitales, faisant asseoir la femme sur le col d'une ampliore : myrrhe gros comme une fève, encens deux fois autant, épéautre moulu, mêler ensemble, et administrer en fumigation; on jette ces ingrédients sur le feu; la femme sera à jeun autant que possible; puis elle se lavera à l'eau chaude.

- 35. (*Pessaire*.) Pessaire : alun d'Égypte, enrouler dans de la laine molle, appliquer. Autre : armoise pilée, mouiller avec du vin et appliquer.
- 36. (Pour une nouvelle accouchée. Chute de la matrice.) Pour une nouvelle accouchée: huile de rose, myrrhe, cire, mêler, et donner à appliquer en pessaire dans de la laine; quand, chez elle, la matrice tombe, administrer les choses sèches et astringentes en boissons et en pessaires.
- 37. (*Pessaires*.) Figue noire, ail, nitre, cumin, bien broyer le tout, et donner à appliquer en pessaire dans de la laine. Autre : os de sèche pulvérisé, mouiller avec du vin, appliquer avec du poil de lièvre et de la laine.
- 38. (Matrice douloureuse après l'accouchement; remède.) Si après l'accouchement la matrice est douloureuse, la femme fera cuire de l'orge mondé, des poireaux et de la graisse de chèvre, et boira de ce potage en petite quantité.
- 39. (*Pessaire*) Pessaire : nitre, cumin, et autant en figue.
  Pessaire purgatif et émollient : nétopon, huile de rose, graisse d'oie, dans des linges fins.

<sup>(</sup>ἐν C) λ. vulg. — ³δὲ οm. C. – μ. τὸν τόχον Ρ'. – τὰς οm. C. – πτισσ. FH, Ald., Frob., Lind., Mack. — ια καὶ οm. DFGHIJKP'. – αῖγιον C. – ἐορήτω D. – τοῦτο C. — ιι πρ. οm. J. – πρ. άλλο D. – προσθετὰ H. – νίτρον DJ. – ν. χ. σ. τὸ L. οm. G. – καὶ σύκου ἐξ Ισου DFHIKP'. — μαροσθετὸν καθαρτικὸν D. – πρ. καθαρτήριον FH. – μέτωπον J. – άλειφα CFGHIJK. – ἐς om. C.

- 40. Ήν τὰ ἐπιμήνια πολλὰ  $^1$ γένηται, γλυχυσίδης χάχχους τοὺς μέλανας δὶς ἐπτὰ πίνειν ἐν οἴνῳ δυσὶ χυάθοις.
- 41. \*Ην \* δὲ ἐξέρχωνται αἱ μῆτραι πυκνὰ, βρέξας ὕδατι χλιερῷ τὰς μήτρας, ὑπτίην ἀνακλίνας, μίξας σίδιον, κηκίδα, ῥοῦν τὴν ἐρυθρὴν, ἐν οἴνῳ λευκῷ διατρίψας, τούτῳ χρίσας, ἐντιθέναι ἐπειτα πῖσαι δάφνης φύλλα ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ.
- 42. "Όταν γυνή κύουσα <sup>3</sup> προσρέηται, δνίδα ξηρήν καὶ μίλτον καὶ δοτρακον σηπίης τρίψασα λεία, εν βάκει ἀποδήσασα, προστιθέναι.
- 43.  $^4$ Ην  $^4$ δὲ μὴ χαθαρθῆ, ἐλατήριον ἐν οἴνφ λευχῷ ὅσον χυάθφ  $^5$ τρίψας ὁδολὸν ἀττιχὸν, διδόναι πίνειν,  $^6$  χαὶ χαθαριεῖται.
- ¹ Γίγνηται C. οὐ γένηται Calvus. γίνεται ΗΓ, Ald. γίνηται ΙΙΚ. οίνου pro ἐν οίνφ C. -- ² δὲ οm. C. ἐξέρχονται vulg. ἐξέρχωνται Η. ἐξίωσιν C. πυχναὶ vulg. πυχνὰ CDFHIJK. ἐν ὕδατι J. χλιαρῷ vulg. χλιερῷ DFH. κικίδας DFHJK. κικίδας C, Ald. λευκὴν pro ἐρυθρὴν J. πίσσα pro πίσσα C. -- ³ ρέηται C. σιπίης C. σιπής FK, Ald. ταῦτα (τ. om. DFHIJKP) τρίψασα vulg. ἀποδήσασα om. C. Post προστιθέναι addit τὸ δστρακον C. -- ⁴δὲ οm. C. καθαρθῷ τὸ ὕστερον (τὸ ὕστ. om. C), λεᾶναι (ἐλατήριον pro -- ἀδὲ om. C. καθαρθῷ τὸ ὕστερον (τὸ ὕστ. om. C), λεᾶναι (ἐλατήριον pro -- ἀκοὰναι Cornar., Foes in not.) ἐν οίνφ vulg. λευκῷ om. Mack. πυάθω C. κυάθου vulg. -- ¾ καὶ (καὶ om. C) τρίψας vulg. -- ¾ καὶ κ. om. G. καθαίρεται vulg. -- καθαριεῖται C. C'est ie futur de καθαρίζειν.

- 40. (Pour l'abondance des règles. Des Femmes stériles, \$ 245.) Si les règles deviennent abondantes, graines noires de pivoine deux sois sept, boire dans du vin à la dose de deux cyathes.
- 41. (Chute de matrice; traitement.) Si la matrice sort souvent, l'humecter avec de l'eau tiède, faire coucher la femme sur le dos, mêler écorce sèche de grenade, noix de galle, sumac rouge, broyer dans du vin blanc, oindre avec cette préparation, et remettre en place la matrice; puis faire boire une infusion de feuilles de laurier dans du vin astringent.
- 42. (Pertes chez une femme grosse. Des Femmes stériles, \$ 245.) Quand une femme grosse a des pertes, crottin sec d'ane, rubrique, os de sèche, broyer, lier dans un chiffon, appliquer en pessaire.
- 43. (Absence de purgation chez une femme.) Si la femme ne se purge pas, élatérion pilé à la dose d'une obole attique dans un cyathe de vin blanc, donner à boire, et elle se purgera.

FIN DU LIVRE DE LA SUPERFÉTATION

### ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΤΟΜΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ.

### DE L'EXCISION DU FOETUS.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule ne contient rien qui ne soit déjà dans le livre des Maladies des Femmes. Cependant, en comparant les passages parallèles, on y trouve des différences, soit pour l'extraction du fœtus, soit pour la succussion de la femme en couche, pratique qui amena des accidents mortels chez une malade mentionnée, Épid., V, 103 et VII, 49, soit enfin pour l'opération tentée afin d'obtenir la cure de la chute de matrice (voy. p. 522 et 534). Ces différences font l'intérêt essentiel de l'opuscule; car elles montrent des remaniements, des essais variés de rédaction, nous font assister aux efforts de ces anciens auteurs, et aident aussi, par la comparaison, à comprendre plus complétement ce qu'ils décrivent.

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2146 = C, 2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Sever. ap. Foes = L, 2332 = X, Cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

### ARGUMENT.

Nota. Dans les manuscrits D, F, G, H, I, J et K, le Περὶ ἐγκατατομῆς ἐμδρύου est deux fois; j'ai noté par D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis et K bis, le second texte de ces manuscrits.

### ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΤΟΜΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ'.

1. <sup>2</sup>Περί δὲ τῶν μὴ κατὰ τρόπον κυῖσκομένων, ἀλλ' ἐγκατατεμνομένων ούτως πρώτον μέν ἐπὶ τὴν γυναϊχα σινδόνα ἐπιδαλών, "κατάζωσον ανωτέρω τῶν μαζῶν, καὶ τὴν κεφαλὴν κατακαλύψαι χρή τῆ σινδόνι, όχως μή δρώσα φοδήται ό τι αν ποιήσης. Ήν οδν εξίσγη τὴν χεῖρα \* τὸ ἔμβρυον πλάγιον παραπεσόν, τῆς χειρὸς ἐπιλαβόμενος προάγειν έξω ἐπιχείρει ὡς μάλιστα, επαραδείραι δὲ τὸν βραχίονα, καὶ ἀποψιλώσας τὸ ἀστέον, ἰχθύην \* περίδησον περὶ τοὺς δακτύλους τῆς χειρὸς <sup>7</sup>τοὺς δύο, ὅκως μὴ ἀπολισθάνοι ἡ σάρξ · μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ώμον περισάρκισον καὶ ἄφελε <sup>8</sup> κατά τὸ ἄρθρον · ἐπειτα την κεφαλήν κατά φύσιν παρώσας, δπεξάγειν έξω την κεφαλήν του εμερύου. • τῷ δὲ δαχτύλω τὸ ἔμερουν είσω ἀπῶσαι · ἡ μαχαιρίω δικ τῶν πλευρέων ἢ διὰ τῆς κληΐδος, ὅκως τὴν 10 φῦσαν ἀφῆ καὶ ξυμπέση τὸ ἔμβρυον καὶ ἡ ἔξοδος αὐτέῳ εὐπετεστέρη ἢ 11 την δὲ κεφαλήν, ην μέν δύνησαι κατά φύσιν έξω ώσαι · 13 ην δέ μη, ξυμφλάσαι, καί ούτως δπεξαγαγείν έξω τὸ έμβρυον. 13 Έπειτα θερμώ πολλώ καταχέας και αλείψας έλαίω, κατακείσθαι κελεύειν έπαλλάξασαν τώ πόδε,

Le mot d'excision a été pris en ce sens dans le Dict. des Sciences médicales, t. XIX, p. 538. — ε έγκατατομήν παιδίου ποιήσεις ούτως pro περί.... ούτως D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, (J bis, ούτω) K bis (Q', ποίησον). έγκατατομή παιδίου pro περί.... ούτως  $C_{\star}$  – ούτω  $J_{\star}$  – πρώτα  $D_{\star}$  bis,  $F_{\star}$  bis, G bis, I bis, J bis, K bis. — <sup>3</sup> ἀνάζωσον (D, restit. al. manu) Q'. – ἀνώτερον C. – τοῦ μαζοῦ CDFGHIJK, Ald. – κατακαλεῖψαι C. – σινδόνη H. – ὅπως C. – φωθήτα: C. - ποιέης D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. - ποιής C. - <sup>4</sup>τὸ ἔ. (τὸ ἔ. om. C) παραπλάγιον (πλάγιον C, H bis) παραπέσον (παρ**άπε**σον GIJ, J bis, K; παραπεσόν D bis, F bis, G bis, I bis, K bis, Lind.) καί (καὶ om. C, F bis, G bis, H, H bis) τῆς χ. ἐπ. (ἐπιλαμβανόμενος τῆς χ. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis) (λαμβανόμενος Codd. Regg. ap. Foes; λαβόμενος J) vulg. - ἐπ:γείρει om. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis. J bis. -  $^{5}$  π. δὲ xai (xai om. DIK) τὸν (xai παραδειρόμενος δὲ τὸν C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis) βρ. καὶ ἀποψ. αὐτοῦ (αὐτοῦ om. C; τῶν σαρχών pro αὐτοῦ D, D bis, F bis, G bis, H, H bis, I bis, J bis, K, K bis) τὸ vulg. - Gal. Gl. : Ιχθύην, ρίνης θαλαττίας δέρμα ξηρόν · δύναται δὲ καὶ τὸν σιδηρούν όνυχα δηλούν, ώπερ είς τὰς έμβρυουλκίας καὶ ἐμβρυοτομίας χρώμεθα, διά την πρός τας λεπίδας των ίχθύων όμοιότητα. - Pour la seconde

### DE L'EXCISION DU FOETUS.

1. (Embryotomie. Comp. des Mal. des Femmes, § 70, et de la Supersétation, § 7.) Voici ce qu'il faut saire dans le cas où la conception n'a pas été régulière, mais où l'excision doit être pratiquée. D'abord mettez un linge autour de la femme, nouez-le au-dessus des mamelles, et jetez-le par dessus la tête de la patiente, afin qu'elle ne s'effraye pas, voyant ce que vous allez faire. Si le fœtus, se présentant de côté, sort le bras, saisissez ce bras, tirez-le au dehors autant que vous pourrez, dépouillez-le de ses chairs, mettez l'os à nu et attachez autour de deux doigts de la main une peau de chien de mer afin que la chair ne glisse pas; cela fait, dépouillez de chair l'épaule et désarticulez-la; puis, repoussant la tête du fœtus dans la position naturelle, amenez-la au dehors; avec le doigt on repousse le sœtus en dedans; sinon, on pratique avec le bistouri aux côtes ou à la clavicule un pertuis afin que l'air s'échappe, que l'ensant s'affaisse et que l'issue en soit plus facile. Quant à la tête, si vous pouvez la faire sortir naturellement, c'est bien; sinon, vous l'écraserez, et vous amènerez ainsi le fœtus. Ensuite vous ferez des affusions abondantes d'eau

explication donnée par Gallen, νογ. δνυχα dans le passage parallèle du livre de la Superfétation. - Érot. p. 186 : ἰχθύην, ρίνημα ἢ πρίσμα. - Ce texte d'Érot. est altéré; il faut lire : ἰχθύην, ρίνης δέρμα. - \* περιδήσας C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis, Q'. - παρὰ DHK. - περὶ τοὺς δύο δακτύλους, sine τἢς χειρὸς D bis, F bis, G bis, I bis, J bis, K bis. - τοὺς δακτύλους τοὺς δύο τῆς χειρὸς C. - 'τῆς pro τοὺς J. - ἀπολισθαίνοι DHK. - ἀπολισθαίνη G bis, J bis, K bis. - \* περὶ D bis, H bis, I bis, J bis, K bis. - δε om. D bis. - ὑπεξάγειν D bis. - παιδίου D bis. - \* τὸ pro τῷ H bis. - δὲ om. D bis. - \* Φρύσσαν J bis. - In marg. φύσαν οἰμαι λέγει τὴν νήδυν H. - '' ἢν pro τὴν C. - δύνασαι νulg. - ὁνησαι C. - ἔξελε pro ἔξω ὧσα, FHLQ'. - '' εἰ C, J bis. - ξυμρλάσσαι H. - ξύμρλασσε DK. - ξύνθλασε FGIJ. - συνθλάσαι Codd. ap. Foes. - ὑπεξάγειν C. - ἔξω om. FGL. - \* ἐπ. τὸ (ἐν pro τὸ DFGIJK: τὸ om. D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis; τῶ C, Lind.) θερμῷ νulg. - ἀλείψασα D bis, F bis, H bis, I bis. - ἐλα:ον DFGIJK. - ἐπαλλάξαντα CDFGHIJK. - ἐπαλλάξασα Codd. ap. Foes. - ποδὶ K bis.

33

καὶ <sup>1</sup> μεταπῖσαι οἶνον γλυκὺν καὶ λευκὸν κεράσας εἰζωρότερον, καὶ <sup>2</sup> ἡητίνην, μέλιτι διατρίψας, μίξας τῷ οἴνῳ, διδόναι πιεῖν· τὰ δ' ἄλλα θεραπεύειν ὧσπερ λεχὼ, κατὰ τὰ εἶρημένα.

- 3. "Ενιαι δὲ καὶ τὰ λόχια πρὸ τοῦ ἐμῶρίου ε ἐριᾶσον, ἄστε ἀναγκαῖον τὰν ἀιδῖνα ξηράν εἶναι καὶ ἐπίπονον: ε ὅσαι δὲ τὰ λόχια μὰ προκαθαίρονται, ϸᾶρω ἀπαλλάττουσιν ἐν τῷν τόνφ.
- 4. 'Ανασείειν δὲ <sup>10</sup> δεῖ ὧδε · σίνδονα ὑποστορέσσεντα, ἀνακλίναι τὴν γυναϊκα, καὶ <sup>11</sup> ἐτέρην ἐπιδαλεῖν όκως ἀν τὸ αἰδοῖον καθρυμμόνου ἢ, καὶ περικαλύψαι <sup>12</sup> περὶ ἐκάτερου τὸ σαίλος τὴν σίνδονα καὶ περὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δύο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δύο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δύο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δύο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δύο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>13</sup> δὲ δὲν ο λαδάσθαι τοῦ σκέλεος ἀκαντερὶ ἐκάτερον τὸ γυῖον · γυναϊκας <sup>14</sup> δὲν ἐκάτερον τὸ σκέλεος <sup>15</sup> δὲν ἐκάτερον τὸ σκέλεος <sup>15</sup> δὲν ἐκάτερον <sup>15</sup> δὲν ἐκάτερον <sup>15</sup> δὲν <sup>15</sup> δὲν <sup>16</sup> δὲν

1 Μεταπείσαι C. - γλυκύν κεράσας εύζωρότερον (εύζωρότατον L) καί λευndo (nat deundo nepassa edicupórepos B bis, F bis, G bis, A bis, I bis, I bis, K bis) àdda piju (àdda piju om. C., D bis, F bis, C bis, H bis, I bis, I bis, K bis) καὶ vulg. — ² ρίτ. FGI, Ald. – καὶ μίξας F bis, G bis, I bis, J bis, K bis. – δοῦναι C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. – Ante καιν addant αὐτη D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. – 8t C. – worms (sic I bis, E bis, & bis, I bis, I bis, I bis, I bis, I bis) (addunt viv PGI) λέγω vulg. - Lisez λεχώ au lieu de λέγω; voy. le passage qui justifie cette correction, des Mal. des Femmes, t. VIII, p. 340, l. 1.- mpompapates J. - daniegainer of routo lineagar des dinerar of DECHIPELO. - duction C.στρέφηται τὸ (τὸ cm. C, D bis, F bis, G bis, I bis, I bis, K bls) τοιάνδε (τὸ τοιόνδε απ. DFGHIJKLQ') vulg. -(τὸ τοιόνδε απε. DFGHIJKLQ') vulg. — 'mai (καὶ em. CD, Β·bis., F bis, G bis, H bis, I bis, J, J bis, K bis, LQ', Ald.) δ vulg. — περιελέσσητα» vulg. -napislisustai C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, I bis, E bis, Et. -& σχη vulg. - ἐπίσχει C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, I bis, K bis. - ἐμ-δρίου F. -- ὁ ἐπεμδάλλη vulg. - ἐπαμδάλη DGHIJK. - ἐπεμδάλλει C, D lis, F bis, G bis, H bis, J bis, K bis. - eneubales (sic) I bis. - entropold vale. - έπιτοπουλύ CD, D bis, H bis, J bis. - γίνηται D, D bis, F, F bis, G, G bis, H bis, I, I bis, J, J bis, K bis, Ald. - προσημαίνειν C, D bis, F bis, H bis, I, I bis, K bis. - ἐμερίου F. - ἐπιτοπολύ vulg. - ἐπιτοπουλύ CD, D bis, H bis, I bis, K bis. — 7 de om. C, D bis, G bis, I bis, K bis. – avec D bis.

ούτω J.-λοχία (bis) H.-λοχεία (bis) F bis, G bis, H bis, I bis, K bis.-πρό.... λόχια om. J bis. — "ἀφ. (ἀφιᾶσιν om. C, D restit. al. maou, ECHI

chaude, vous oindrez avec de l'huile, et vous prescrirez à la femme de demeurer couchée avec les jambes croisées et de prendre une potion composée de vin blanc doux par et de résine concassée dans du miel. Du reste on la traite comme une femme en couche, suivant ce qui a été dit.

- 2. (La sortie de la main est souvent un signe de mort de l'enfant.) Quand, chez une femme en couche, l'enfant se présente de côté, cela arrive quand il se tourne; le cordon s'enroule autour du cou et gène l'issue du fœtus, qui jette sa tête contre la hanche; et, en général, le bras vient au dehors. La main qui sort, l'enfant étant déjà mort, est un signe de cette mort; au contraire, quand la main ne sort pas, en général l'enfant est vivant; cependant il y a danger dans ce cas aussi.
- 3. (Écoulement des eaux prématuré.) Chez quelques femmes les eaux s'écoulent avant l'accouchement; de la sorte, nécessairement, les douleurs sont sèches et laborieuses. Celles au contraire dont les eaux ne sortent pas prématurément accouchent plus facilement.
- 4. (Succussion d'une femme en coache, dans le cas d'un accouchement laborieux. Comp. Mal. des Femmes, § 68.) On
  pratiquera la succussion ainsi: on étendra un linge par-dessous
  la femme couchée sur le dos, et on jettera un autre linge
  pour cacher la vulve; chaque jambe et chaque bras seront
  enveloppés d'un linge. Deux femmes saisiront les jambes, et

JK) (addunt ώστε D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis) ἀναγιαῖον δὲ (δὲ cm. F bis, G bis; οὖν pro δὲ C, Vatic. Codd. ap. Foes) γινώσκειν (γινώσκειν H bis; γινώσκειν cm. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis, Vatic. Codd. ap. Foes) είναι τὴν ἀδῖνα ξηράν (τὴν ἀδῖνα ξηράν ἀνιέναι pro ε. τ. ἀ. ξ. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis, Vatic. Codd. ap. Foes) καὶ ἐπίπονον νulg. — \* ὅσαις F. – καθαίρονται C, D bis, F bis, H bis, I bis, I bis. – καθαίρωνται Κ bis. – ἀπαλλάττουσιν vulg. – ἀπαλλάσσουσιν J bis. — \* ὅσει σπ. C. J. - ὑποστορέσσαν C. – Lisez ὑποστορέσσαν σεντα. — " ἐτέραν J bis. – ἐπιδάλλουσαν J bis. – ἐπιδάλλειν C, D bis, F bis, G bis, H bis, B bis, K bis. – Απιε ὅπως αddunt σινδόνα F bis, H bis, J bis. – ἀν αὐτῆς (αὐτῆς om. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis) τὸ νulg. — π περί έχ. om. J bis. – γῦνο CHI. — π δὲ χρὴ δύο D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. – ἐπατέ – ρος pro ἐκατέρου F, F bis, G, G bis, I, I bis (J, διατόρος) K, K bis. – ἐπατέ – ρος pro ἐκατέρου F, F bis, G, G bis, I, I bis (J, διατόρος) K, K bis.

τέρου, και της χειρός έκατέρης ' έτέρας γυναϊκας δύο Επειτα διασείειν λαδούσας έγχρατέως, μή έλασσον ή δεκάκις. έπειτα 3 δε ές κλίνην ἀνακλίναι την γυναϊκα έπι κεφαλήν · τὰ εδε σκέλεα άνω έχειν, και τάς γυναϊκας πάσας λαδέσθαι τοϊν σκελέοιν, άφείσας \* δε τές χείρας· έπειτα · σείειν πολλάχις ποιείν τας γυναίχας έπλ τους ώμους, άναδολάς ἐπὶ τὴν κλίνην, ὅκως ἐς τὴν εὐρυχωρίην ἐπανασεισθὲν τὸ έμδρυον στραφή και δύνηται έπι φύσιν ίέναι. Και ήν έχη 7 δίκταμνον χρητιχόν, μετάπισαι δός εί δε μή, χάστορος ενεψήσαι τῷ οίνφι χίφ.

5. \*Ην \* δὲ αι δστέραι έζω χωρέωσι, \* ήν τε έχ πόνου, ήν τε έχ τόχου, ην μέν 10 οὖν παραλάδης νεωστί παθούσας, άξιον ἐπιχειρεῖν\* εί δέ μή, έην. 11 Ποιέειν δέ γρη ώδε : έπιταμών τον υμένα της υστέρης κατά φύσιν και κατά πλάγιον, τρίψαι δθονίω ώς φλεγμαίνη, 12 κάτα αλείψας φώκης έλαίφ ή πίσση, 18 καταπλάσας άμα κυτίνοισι, καὶ 16 μαλθακούς σπόγγους οίνφι βήνας, προσθείς, αναδήσαι έκ τών

<sup>&#</sup>x27; Ετέρας om. C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. -δύο γυναϊκας D. - έγκρατώς vulg. - έγκρατέως C, H bis. - εὐκρατέως J bis. - άκρατέως D bis, F bis, G bis, I bis, K bis, Q'. - 2 δt om. D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis. - κεφαλής D bis, K bis. - 3 δè om. D. - έχει FG. -πάσας om. D bis, F bis, G bis, H bis, J bis, K bis. - σχελοΐν CD, D bis, F, F bis, G, G bis (H al. manu σχελέοιν) H bis, I, I bis, J, J bis, K, K bis, - ἀφείσας.... κλίνην om. J bis. — 'δὶ C, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis. -δέ om. vulg. -δέ est ici pour δή. - δ σείειν πολλάκις και ποιείν άναδολάς ἐπὶ τὴν κλίνην Q'. - ἰσχυρῶς pro πολλάκις ποιέειν (D, restit. al. manu) FG HI, I bis, JK, K bis, LQ'. - πολλάχις ποιέειν om. C. D bis, F bis, G bis, H bis, K bis. - Post ώμους addunt πολλάχις C, D bis, F bis, G bis, H bis, K bis. - 6 xai (xai om. K bis) noisiv (xai noisiv om. C, D restit. al. manu, FGHIJK) ἀναδολάς vulg. - Post ἀναδολάς addit πολλάκις al. manu H. - κατά pro έπὶ D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis. — <sup>1</sup> δίκταμον D, D bis, H, H bis, K, K bis, L.-μεταπείσαι C.-δός om. C, D bis, F bis, G bis. H bis, I bis, J bis, K bis. - κάστορας vulg. - κάστορος C, D, D bis, F bis, G bis, H, H bis, I bis, J bis, K, K bis, Q'. - συνεψήσαι DFGHIJKL, - έγξύσαι Cornar. - Ισοχόω pro οίνφ γίφ (D, restit. al. manu) D bis, F, F bis, G, G bis, HIJ, J bis, KL, Vatic. Codd. ap. Foes, Ald. - looxus C, H bis, I bis, K bis. — \* δὲ καὶ αί D. — \* ἐάν τε (bis) vulg. – κάν τε (bis) DFGHIJK. Ald., Frob., Lind. - ήν τε (bis) C, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis, Q'. - ήν τε έχ πόνου ήν τε χαὶ έχ τόχου D bis. - ήν τε έχ τόχου ήν τε έχ πόνου J bis. — "oov om. J, J bis. - av pro oov C, D bis, F bis, G bis, I bis K bis, Q'.-παραλάδοις FG, Ald., Frob.-νέας (νεωστὶ παθούσας pro νέας

deux autres femmes saisiront les bras; alors, tenant fermement, elles ne donneront pas moins de dix secousses. Puis elles mettront la femme sur le lit, la tête en bas, les jambes en haut; et, laissant les bras, elles saisiront toutes les quatre les jambes et donneront plusieurs secousses sur les épaules, en rejetant la patiente sur le lit, afin que, ainsi secoué, le fœtus se replace dans l'espace large et puisse cheminer régulièrement. Si vous avez du dictame de Crète, faites-en boire sub-séquemment une potion; sinon, faites bouillir du castoréum dans du vin de Chios.

5. (Chute de la matrice. La racler pour y produire une in-flammation, puis la réduire. Comp. des Mal. des Femmes, § 144, et 248; voyez aussi p. 522 et p. 534.) Quand la matrice vient au dehors à la suite soit de fatigue soit d'un accouchement, si le cas qui vous échoit est récent, cela vaut la peine d'essayer; sinon, ne tentez rien. Voici comment on s'y prendra: inciser la membrane de la matrice suivant la conformation et obliquement, la frotter avec un linge pour y déterminer de l'inflammation, puis oindre avec de l'huile de phoque ou de la poix, mettre un cataplasme de fleurs de grenadier (voy. note 7); humecter de vin des éponges molles qu'on appliquera et qu'on maintiendra par un bandage se fixant aux épaules; la femme restera couchée sur le dos, ayant les

D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, J bis, K bis, Q' vulg. - ἐῷν vulg. - ἐῆν C, D bis, F bis, G bis, H, I bis, J bis, K bis. — "ἐκιχειρεῖν vulg. - ποιέειν C, D bis, F bis, G bis, H bis, J bis, K bis. - Ante τὸν addit δὴ J bis. - πλα-γίην D bis, F bis, G bis, I bis, J bis, K bis, Q'. - φλεγμήνη DHK. - φλεγμαίνει J bis. — α καὶ (καὶ om. CDF, F bis, GH, H bis, I, I, bis, J, J bis, K, K bis, Ald.) καταλείψας (κατα sie ἀλείψας H bis, K bis; κᾶτα ἀλείψας D bis, F bis, G bis, I bis) vulg. — α κατ. (καταπλάσσας Η) ἢ (ἄμα pro ἢ, D restit. al. manu, FGHIJK, Codd. ap. Foes) κυτίνοισι (κυκείοισι, D restit. al. manu, FGHIJK; κινέοισι sic L; κινῆσαι Codd. ap. Foes) vulg. — Π paratt manquer ict quelque chose qui indique que la matrice a été remise en sa place. Voyes le passage parallèle. — α μαλακούς C. - ἐν (ἐν om. C, D bis, F bis, G bis, I bis, J bis, K bis) οἰνφ vuig. - βάνας D bis, F bis, G bis, H bis. I bis, J bis, K bis) οἰνφ vuig. - βάνας D bis, F bis, G bis, H bis.

όμων· καὶ <sup>1</sup> άνακείσθο ώς άνωτάτο τὰ σκέλεα έχουσα, <del>ἐσθείτω</del> δὲ σιτία μέτρια.

' 'Aνακεῖσθαι C (D, restit. al. mapu) FGLIK. - ἀνώτακα J. - ἐχουσα τὰ σπέλεα C, D bis, F bis, G bis, H bis, I bis, K bis.

#### NOTE SUPPLÉMENTAIRE.

1º Sur xútiv ou mutiv. L'usage entre xúm et xuém est difficile à établir, dit Buttmann dans sa liste des verbes irréguliers, parce qu'entre les formes qui se présentent le plus souvent il n'y a qu'une différence d'accent, comme κύει κυεῖ, κύουσα κυοῦσα. Pour Matthiæ, κύειν est actif et se dit de celui qui séconde; xueiv est passif et se dit de celle qui est sécondée. Voici ce que j'ai noté à cet égard dans les livres hippocratiques relatifs aux maladies des femmes : le futur et les temps qui en dérivent sont χυήσει, εχύησε, χυήση, χυήσασα. Puls on rencontre (Maladies des Femmes) κύουσα, t. VIII, p. 74, l. 17 et l. 19; κυούσης, p. 150, l. 1; κυούση, p. 166, l. 6; κύουσα, p. 172, l. 4, variante κυούσα C; κύουσαι, p. 282, l. 1; κύειν, p. 350, l. 15, j'ai imprimé κυείν sans mss.; κυήσει, p. 414, 1. 18, vat. κύει, κύοι, κύη; κύουσαν, p. 416, l. 7; κύει bis, p. 416, l. 15; πύουσιν, p. 416, l. 18 et 19; πύει, p. 416, l. 19, 22 et 28; πυήσασα C, πύσυσα vulg., p. 418, l. 2; αυούση, p. 424, L 10; αυούσης, des Femmes stér., p. 446, l. 9; χύουσα, p. 454, L. 3; χυούση, p. 458, i. 18; χυουσέων, de la Superf., p. 484, l. 3; χυέουσα C, χύουσα vulg., p. 484, l. 5; χυέουσαν, p. 484, l. 18; xún, p. 488, l. 9; xúouou, p. 508, l. 7; xuoúon, de la Nat. de la femme, t. VII, p. 330, l. 1. Dans tout cela il ne se trouve que trois exemples de la forme xuéousa. Toutefois, si l'on considère que xueiv était devenu prédominant chez les auteurs des âges postérieurs, et que par conséquent les copistes out dû tendre à l'introduire partout, surtout quand il ne s'agissait que de changer un accent, on sera porté à admettre qu'il reste dans les livres hippocratiques assez de vestiges de la forme xueiv pour qu'on puisse la rétablir dans tous les cas particuliers. Matthiæ donne, d'après les livres hippocratiques, κυήσεται comme un futur de κυείν, des Maladies des femmes, p. 170, l. 8, et de la Superfétation, p. 490, t. 1. Mais dans les deux cas il faut lire autoauten, la première fois d'après l'autorité de C et 0, la seconde d'après l'autorité de C. Buttmann cite comme exemple de xulousev pris dans le sens passif le passage de la Superfétation, p. 486, l. 7; mais il faut y lire nvisnouéva d'après G. - 2° Sur peuc. Pouc est du mi culin et fait au génitif pooc. Cependant Théophraste, H. Pl., 3, 18, 3, a dit της ρού. Il s'en faut de beaucoup que la déclinaison en soit fixe dans les livres hippecratiques. Voici les passage : ρόον ἐπιπάσσων τον ἐρυθρον, ἀες Maladies des Femmes, p. 74, l. ant.-pén.; τοῦ ἐοῦ τὰ φόλλα d'après les manuscrits, ρόου vulg., p. 174, l. 5; ρόφ βυρσοδεψετή, p. 192, l. 14; βόφ τή βυρσοδεψετή, p. 200, l. 13, var. ρώ G, la variante de G, à cause de l'Isoh pris pour un iota souscrit, pourrait avoir été originairement son souscrit,

jambes aussi élevées que possible; elle mangera modérément.

έρυθρὴν, c'est une conjecture de ma part, vulg. a ροιὰν, C et H ont ρόον, p. 240, l. dern.; ρόον, p. 252, l. avant-dern.; ρόος ἐρυθρῆς, p. 364, l. 6, ροᾶς vulg., ροιᾶς J; ροῦν, p. 374, l. 17, en variantes ρόδον et ρόον; ρόον τὴν ἐρυθρὴν, p. 376, l. avant-dern.; ρόον, p. 378, l. 1; ρόον, p. 380, l. 15; ροῦν τὰν ἐρυθρὰν, de la Superf., p. 508. l. 4; τοῦ ροῦ τὰ φύλλα καὶ τὸν καρπὸν, de la Nat. de la Femme, t. VII, p. 354, l. 13; ροῦν τὴν ἐρυθρὴν, p. 354, l. avant-dern.; ροῦν, p. 364, l. ant.-pénult., et l. dern.; ροῦ φύλλος, p. 366, l. 13; τοῦ ροῦ τὰ φύλλα, p. 374, l. 23; ροῦν τὴν ἐρυθρὴν, p. 416, l. dern.; ροῦ φύλλα, p. 416, l. 2; ροῦ φύλλος, p. 416, l. δεριδικόν, p. 428, l. 13. D'après ces exemples, il semble que ροῦς ait été décliné: 1° au féminin, génit. ροὸς, acc. ροῦν; 2° au féminin, datif ρόφ, acc. ρόον; 3° au masculin, génit. ροῦ, accasat. ρόον.

FIN DU LIVRE SUR L'EXCISION DU FORTUS.

# REMARQUES DÉTACHÉES

SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FRANTS.

I. En parcourant les sommaires que j'ai mis en tête des paragraphes, on passera très-rapidement en revue toutes les affections utérines que l'auteur a notées. Il met en usage un grand nombre de médicaments et de moyens thérapeutiques, parmi lesquels je ne veux signaler ici que les pessaires, les fumigations et les injections.

Les pessaires ne sont nullement ce que nous entendons par pessaire présentement : un instrument de formes diverses destiné à maintenir la matrice qui se déplace. Le pessaire de ce temps-là, appelé πρόσθετον (on ne trouve πεσσὸς que dans le Serment et deux ou trois fois ailleurs), est sait avec un sachet de linge, ou avec de la laine enroulée, où l'on met le médicament et qu'on introduit le plus souvent à l'aide d'une plume. On peut voir, § 74, § 75, et § 205, une longue série de formules. Quelques-unes sont très-actives, contenant par exemple des préparations de cuivre, de l'élatérion ou suc de concombre sauvage et des cantharides. Il n'était pas rare que l'emploi en fût suivi de douleur, d'inflammation et de strangurie. En général, l'auteur paraît songer uniquement à traiter la matrice déplacée, les granulations, la phlegmasie, la dysménorrhée, les écoulements, comptant que, s'il obtient un bon résultat, le déplacement se trouvera guéri; mais il ne s'occupe guère de la maintenir mécaniquement. Seulement dans le § 149, il est question d'un moyen contentif assez grossier : on prend une grenade d'une forme appropriée, on la perce par l'ombilic de part en part, on l'échausse dans du vin tiède, et, si rien ne s'y oppose, on l'enfonce, aussi avant que possible, dans le vagin; puis on serre avec une écharpe large qui la reprend en-dessous, afin qu'elle ne glisse pas, mais que, restant en place, elle fasse son office. Il est aussi parlé d'éponges destinées à contenir la matrice, § 144 et § 248.

Les fumigations sont employées pour le même but que les

pessaires; se composant de substances diverses, et souvent aussi très-actives; se prolongeant quelquesois beaucoup, au point de faire tomber la malade en faiblesse, soit par leur durée, soit par leur activité. L'auteur décrit plusieurs appareils, à l'aide desquels on administre ces fumigations (voy. § 133 et § 206).

Elles doivent généralement être données, de manière à aller jusqu'à la matrice, à l'aide de tuyaux qu'on place dans le vagin.

Les injections et les infusions, qui ne paraissent guère différer des injections que par la consistance, concourent au même objet, à savoir porter jusqu'à la matrice des substances médicamenteuses. La quantité des injections est fixée, au maxi-

mum, à deux cotyles, c'est-à-dire environ un demi-litre.

En général, ce médecin, dont nous avons le traité, est occupé à agir directement sur la matrice par les médicaments disposés en pessaires, à l'oindre de graisses médicamenteuses, à y diriger des fumigations, et à y faire arriver des injections. Il déploie pour tout cela beaucoup de ressources et d'activité. Le traitement chôme peu entre ses mains. Mais la contention mécanique ne lui est aucunement familière; et il ne paraît pas

avoir un arsenal tout prêt pour la mettre en œuvre.

Dans les cas d'aménorrhée (voy., par exemple, § 133, où l'aménorrhée est le produit d'une déviation latérale), il entreprend un traitement régulier qui s'étend d'une époque menstruelle à l'autre. Ce traitement, qui consiste en bains, fumigations, pessaires, nourriture appropriée, etc., se signale par une particularité: c'est l'emploi de bâtonnets. Ces bâtonnets sont de bois de pin, longs de six doigts, au nombre de cinq ou six, de forme conique et un peu plus gros les uns que les autres; le plus gros est comme le doigt indicateur, de même forme que ce doigt, plus mince par le bout, grossissant en allant vers l'autre extrémité; ils sont parfaitement lisses. On place d'abord le plus petit, on n'ensonce au commencement que le bout,

puis on l'engage de plus en plus. Quand le premier bâtonnet a été reçu, on met successivement les autres. On a, en outre, une tente en plomb, creuse à l'intérieur, et du reste façonnée comme les bâtonnets; on l'emplit de graisse de mouton broyée, et on la met après le bâtonnet. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose en place; pendant le jour, le bâtonnet vaut mieux, le plomb pendant la nuit. Ce moyen avait pour but d'ouvrir l'orifice utérin.

II. Il est parlé quatre fois de la chute de la matrice, dans des paragraphes qui se répètent : §§ 144 et 248; de la Nature de la femme, § 5; de l'Excision du fœtus, § 5.

Les quatre fois, l'auteur prescrit de racler les bords de la matrice. Il serait difficile de se faire une idée du motif qui avait dicté une pereille pratique, si, dans le quatrième paragraphe, une addition n'indiquait le but de l'opération. L'intention était d'obtenir une phlegmasie : on incise la membrane de l'utérus selon sa conformation et obliquement, puis on la frotte avec un linge afin qu'il y ait inflammation, et l'on réduit. Quelles étaient les parties que l'opérateur scarifiait ainsi légèrement? Dans le premier paragraphe, elles sont désignées par λέγνα, mot auquel Galien, dans son Glossaire, donne le sens de bords de l'orifice utérin. Dans le second et le troisième, elles le sont par άκρας τὰς μήτρας, ce qui signifie le bord, l'extrémité de la matrice; et, comme dans la procidence, l'utérus descend enveloppé à l'extérieur par le vagin, cette expression ne peut encore vouloir dire que les bords de l'orifice, Enfin, dans le quatrième, les termes sont beaucoup plus vagues : inciser la membrane de l'utérus ; cependant, par la même raison que tout à l'heure, il n'y a rien de visible, dans la chute de la matrice, que son orifice; et dès lors la membrane à scarisser ne peut être que celle qui revêt le col; néanmoins une telle désignation reste toujours étrange. Maintenant, quel a été le but de la scarification? Le seul que j'aperçoive, puisque l'auteur pratique cela afin d'enflammer, c'est de provoquer aux environs du col de l'utérus une inflammation

adhésive, et d'y produire quelques cicatrices qui soutiennent la matrice dans sa position régulière.

L'auteur employait concurremment le repos, les applications astringentes, une éponge maintenue à l'aide d'un bandage, et des ventouses sèches sur la hancke. Ce dernier moyen se retrouve dans Bartholin, qui certainement l'avait pris ici. Il rapporte ainsi (Cent. 4, obs. 2) le traitement qu'il employa chez la femme d'un sculpteur, affectée de chute d'utérus : « J'appliquai sur le périnée un emplâtre matrical ; je fis poser une grande ventouse sèche au-dessus de l'ombilic, et deux sur les régions iliaques ; et je fis approcher des narines des substances odorantes. » Les substances odorantes font aussi partie du traitement recommandé par l'auteur grec.

Les médecins dont les œuvres figurent dans la Collection hippocratique employaient non rarement, comme moyen révulsif et attractif, de grandes ventouses qu'on ne scarifiait pas et qu'on laissait longtemps en place.

III. Dans la leucorrhée rebelle, § 118, l'auteur recommande une cure par le lait. La femme boit pendant quarante jours du lait chaud sortant du pis de la vache. La quantité de lait est de six cotyles attiques; la cotyle vaut 0<sup>tans</sup>, 27; cela fait donc un peu plus d'un litre et demi; on commence par deux, et on ajoute une cotyle chaque jour jusqu'à six, puis de là peu à peu jusqu'à la dose du début.

Le deuxième Livre des Maladies, § 51, offre aussi une cure de quarante jours par le lait.

IV. Dans tout le cours de ces livres sur les maladies des femmes, on ne rencontre rien qu'on poisse décidément et sans contestation attribuer à la syphilis. En ceci, ils ne diffèrent pas des autres renseignements provenant de l'antiquité. Aucune trace positive de l'affection syphilitique ne s'y fait voir; mais une foule d'affections des organes génitaux y sont notées; et, si l'on veut, c'est-à-dire si l'on suppose l'existence, dans l'antiquité, de cette affection, on en trouvera, dans les descriptions transmises, des vestiges suffisants. Si, au contraire,

on part de l'hypothèse opposée, les mêmes descriptions ne seront rien de plus que des lésions générales portant sur les organes génitaux, et sans aucune spécificité. Ici, nous avons des ulcérations aigues de la matrice, § 90; différents écoulements, § 115-119; des phlyctènes à l'orifice utérin, § 173; des aphthes aux parties génitales, \$ 90; des aphthes et de la strangurie, § 133; des végétations, § 212. Pour acquérir la certitude que ces affections, ou quelques-unes de ces affections, sont syphilitiques, il faudrait que l'on sût qu'elles provenaient d'un coît impur, et qu'elles donnaient naissance à des accidents consécutifs. Pour le premier point, il n'y a rien dans nos livres qui l'établisse; mais, en puisant à d'autres sources, on reconnaît que la liaison d'accidents pareils avec des contacts vénériens n'avait aucunement échappé à l'antiquité 1. Un passage de Cicéron suffit pour montrer qu'une intempérance plus honteuse que la gourmandise, c'est-à-dire l'incontinence, donnait la dysurie, comme l'autre donnait la dysenterie<sup>2</sup>. Quant au second point, c'est-à-dire la connexion que les accidents consécutifs ont avec les accidents primitifs, elle paraît avoir complétement échappé aux médecins anciens ; du moins nous ne trouvons dans leurs écrits rien qui la signale et la mette en lumière. Je crois avoir rencontré le plus ancien indice, jusqu'à présent connu, de cette connexion, chez un médecin du moyen age, Gérart du Berry, qui appartient au commencement du xui siècle . Il énonce expressément qu'à la suite de maux survenus aux parties génitales, parfois le corps entier est insecté. Peut-on conclure de ce sait à l'antiquité entière? ce serait aller trop loin; toutesois, comme aucune épidémie de nature vénérienne n'est signalée dans le moyen âge, on ne

<sup>&#</sup>x27; Voy. Rosenbaum, die Lustseuche im Alterthume, p. 380, jusqu'à la fin du volume. — 'Ego autem, quum omnes morbos reformido, tum que Epicurum tuum Stoici male accipiunt, quia dicat δυσουρικά καὶ δυσεντερικὰ κάθη sibi molesta esse, quorum alterum morbum edacitatis esse putant, alterum etiam turpioris intemperantis. Ad Fam., VII, 6. — 'Voyes Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 406, et mon mémoire dans Janua, I, p. 585, et dans Gas. médicale de Paris, p. 928. 1846.

voit pas à quel moment les accidents vénériens auraient pris la propriété de créer des lésions consécutives, si cette propriété me leur avait pas appartenu déjà depuis longtemps. On a pu croire que la grande épidémie qui sévit à la fin du xv° siècle et au commencement du xvr°, et qui fut regardée comme ume importation d'Amérique en Europe, avait été la modification aggravante qui, donnant une virulence plus complète, introduisit d'une manière fixe les phénomènes consécutifs. Mais si ces phénomènes sont déjà notés dans des temps antérieurs, cette explication doit être abandonnée. Au reste, il peut être curieux de comparer avec l'épidémie du xv° siècle celle que Hippocrate décrit sous le nom d'érysipèle, et qui, gangréneuse de sa nature, attaquait souvent les parties génitales et le pubis. (Épid. III, § 4.)

V. L'auteur, tout en divisant et décrivant les maladies à la manière Cnidienne dissérente de la manière hippocratique (comparez le Pronostic avec un livre Cnidien, le traité des Affections internes, par exemple), a cependant donné quelques faits de sa pratique. C'est, il est vrai, avec une parcimonie singulière. Le premier se trouve § 40 : il s'agit de l'adhérence des parties génitales, suite d'ulcérations survenues dans l'accouchement. Ces ulcérations, qui doivent être traitées comme en tout autre lieu, affectèrent une malade de l'auteur; on la soigna convenablement, les lochies firent éruption, et les parties restèrent dans l'état naturel. Le second fait, § 232, est relatif à une jeune femme qui était tourmentée par un écoulement rouge; cet écoulement paraissait être la cause qui l'empêchait de concevoir; on la guérit du flux qui la fatiguait, et, peu après, elle devint enceinte. Sortant des livres même des Maladies des femmes, nous rencontrons une troisième observation; c'est la chute de la muqueuse utérine (De la Nature de l'enfant, § 13, et Argument, t. VII, p. 463). Une courtisane, craignant d'avoir conçu et se crovant au sixième jour de la conception, le dit à sa maîtresse. Celle-ci informa du fait notre auteur, qui conseilla à la courtisane de sauter, de manière que Jes 12lons touchassent les fesses. Au septième saut, la semence tomba à terre, en faisant du bruit. Elle ressemblait à un œuf cru dont on aurait ôté la coquille extérieure, et dont le liquide intérieur serait transparent dans la membrane interne. Elle était rouge et arrondie; dans la membrane se voyaient des fibres blanches et épaisses, enchevêtrées dans une humeur épaisse et rouge; autour de la membrane, en dehors, étaient des caillots de sang; au milieu de la membrane se détachait quelque chose de mince qui parut être l'ombilic; à partir de là s'étendait la membrane, enveloppant entièrement la semence. Ces trois faits nous montrent, non plus l'auteur qui rédige un traité, mais le médecin qui voit des malades. Le dernier surtout est très-remarquable. L'observateur, il est vrai, a cru qu'il avait sous les yeux un produit de la conception, et les recherches modernes ont montré que c'est la muqueuse utérine qui était tombée. Mais il n'en a pas moins le mérite d'avoir consigné, avec un soin tout particulier, un phénomène qui, longtemps négligé, n'a été reconnu que dans ces derniers temps, quand les fonctions de l'utérus ont été éclairées d'un nouveau jour.

Que dirons-nous maintenant du conseil donné pour provoquer l'expulsion de ce qui était regardé comme un germe? et comment le concilierons-nous avec la prescription du Serment de ne remettre à aucune semme un pessaire abortis (t. IV, p. 631)? Remarquons d'abord que nous ne savons aucunement si le Serment est d'une date plus reculée que les livres dont il s'agit ici; nous ne savons pas davantage s'il s'étendait au delà des limites de Cos, et s'il était valable pour toutes les écoles. Mais quand même il en serait ainsi, nous trouverions la conciliation cherchée dans l'opinion que même les moralistes se faisaient de l'avortement. Pour eux, pour Aristote du moins, le crime ou l'innocence de l'avortement dépendait uniquement d'une circonstance : il était criminel si l'embryon avait déjà reçu le sentiment et la vie, innocent s'il ne les avait pas encore reçus (Politique, liv. VII, IV de Barthélemy Saint-Hilaire, chap. zrv)<sup>1</sup>. Avec une opinion aussi fausse, qui était sans deute celle de notre auteur, on devait n'avoir aucun scrupule àconseiller à une femme grosse de quelques jours des pratiques propres à la faire avorter.

VL Le fragment des Maladies des jeunes filles commence par ces mots: dpyή μοι τῆς ξυνθίσιος τῶν αἰειγενέων ἰητραῆς, que Foes traduit par: Initium mihi ducendum in hae tractatione medica ab iis que perpetuo fiunt. Mais ἰητριαῆς ne peut être un adjectif, se rapportant à ξυνθίσιος; et, pour trouver un sens approchant de celui-là, il faut traduire comme s'il y avait ἀπὸ devant τῆς, et dire: Initium mihi ducendum artis medica a compositione eorum qua perpetuo fiunt; le commencement de l'art médical est pour moi dans la gonstitution des choses éternelles. Cette construction, où l'on sous-entend ἀπό, est dure; mais, dans toute hypothèse, il n'y a pas moyen de mieux faire, à moins de changer notablement le texte.

Un manuscrit, C, porte une variante digne d'attention: verpreviou, au lieu de alerqueou. Elle pourrait même sembler préférable au sens ordinaire, soit que l'on dise que cette mention
des êtres nouveau-nés est plus naturelle que la mention des
choses éternelles, au début d'un livre qui traite des maladies
des jeunes filles, et qui ira jusqu'aux maladies des femmes,
soit que, l'auteur ajoutant qu'on ne peut connaître la nature
des maladies si on ne l'étudie pas dans le point indivis, dans
le début d'où se suit le développement, ceci paraisse indiquer
platôt la constitution des corps vivants nouvellement formés
que la constitution des choses éternelles.

Mais une considération, prise en dehors du texte même, me décide pour la leçon ordinaire. Le livre de la Nature de la femme n'est qu'un extrait des livres des Maladies féminines; on n'y remarque rien qui soit tiré de celui des Maladies des jeunes filles, sauf une phrase que je crois en provenir. Le début de la Nature de la femme est: «Voici ce que je dis touchant

<sup>1</sup> Voy. aussi t. IV, p. 621, de mos Hippocrate.

la nature de la femme et de ses maladies : le divin est chez les humains la principale cause ; puis viennent les constitutions des femmes et leurs couleurs. Les unes sont trop blanches, plus humides et plus sujettes aux flux; les autres sont noires, plus sèches et plus serrées; les autres sont châtain, et tiennent un certain milieu entre les précédentes. Il en est de même de l'influence des âges : les jeunes sont généralement plus humides, et ont le sang abondant; les ágées sont plus sèches et ont peu de sang; les intermédiaires tiennent le milieu. Celui qui manœuvre habilement doit commencer d'abord par les choses divines, puis reconnaître les constitutions des femmes, les ages, les saisons et les lieux. Des lieux, les uns sont froids et disposent aux flux; les autres sont chauds, secs et resserrants 1. » Si l'on cherche le passage parallèle d'où celui-ci est emprunté, on le trouve dans le livre II. des Maladies des femmes 2: « Il importe aussi d'examiner la constitution des femmes, leur coloration, leur âge, les saisons, les lieux et les vents. Les unes sont froides, humides et sujettes aux flux; les

autres, chaudes, plus sèches et plus serrées. Les femmes très-1 Περί δὲ τῆς γυναιχείης φύσιος τάδε λέγω· μάλιστα μέν τὸ θείον ἐν τοίσιν άνθρωποισιν αίτιον είναι. Επειτα αί φύσιες των γυναιχών και χροιαί. αί μέν γάρ ὑπέρλευχοι, ὑγρότεραί τε καὶ ροωδέστεραι, αὶ δὲ μελαιναι σκληρότεραί τε καὶ στρυφνότεραι , αἱ δὲ οἰνωκαὶ μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. Οὐτω δέ και περί των ήλικιων ξυμβαίνει αι μέν νέαι ύγρότεραι και πολύαιμοι ώς έπιτοπουλύ, αί δὲ πρεσδυτίδες ξηρότεραι καὶ δλίγαιμοι, αί δὲ μέσαι μέσον τι άμφοτέρων έχουσιν. Δεί δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα χειρίζοντα πρῶτον μὲν ἐπ τῶν θείων άρχεσθαι, Επειτα διαγινώσκειν τάς τε φύσιας των γυναικών και τές ήλικίας και τας ώρας και τούς τόπους οδ αν δ. οι μεν γαρ των τόπων ψυχροί, ροώδεες, οί δὲ θερμοί, ξηροί καὶ στάσιμοί είσιν. Τ. VII, De la Nat. de la Femme, § 1. — 2 Σχεπτέον δε και τάς φύσιας τών γυναικών και τάς χρότς και τὰς ήλικίας και τὰς ώρας και τους τόπους και τὰ πνεύματα. Αί μέν γάρ ψυχραί ύγραι και ροώδεες, αι δε θερμαί ξηρότεραι τε και στάσιμοί είσιν. αι πεν λφό ημεύγεπκοι ηλόφτεδαι τε και φοσορατεδαι ' αι 95 πεγαικα ξηρότεραί τε και στρυφνότεραι αι δε οίνωποι μεσηγύ τι άμφοιν έχουσιν. Καὶ ἀμφὶ τῶν ἡλιχιῶν ἀσαύτως ξυμβαίνει • αὶ μὲν γὰρ νέαι ὑγρότεραι καὶ κοynathor mt qui to monyn, at og ubeagntebar fubotebar nag gyllathor, at og μέσαι μέσον τι άμφοϊν έχουσιν, Ισενύουσαι. Δεῖ δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα διε-Χειδιορίτελολ gradinφaxειλ εχαρασίας τος δροιας των ληλαιχών και τορς και. ρούς και τὰς ήλικίας και τὰς ώρας και τούς τόπους και τὰ πνεύματα, \$ 111.

blanches sont plus humides et plus sujettes aux flux; les femmes noires sont plus sèches et compactes; les femmes brunes tiennent le milieu. Il en est de même pour l'âge: les jeunes sont plus humides et ont beaucoup de sang; les âgées, plus sèches et ont peu de sang; les intermédiaires tiennent le milieu, par l'action moyenne de leur âge. Celui qui veut bien conduire le traitement chez les femmes doit reconnaître en chaque cas leur constitution, les opportunités, les âges, les saisons, les lieux et les vents. »

En comparant ces deux passages, on voit que l'un est la sidèle reproduction de l'autre, sauf pour un passage : L'original ne dit rien du divin, Octov, qui est le point recommandé d'abord par l'auteur de l'extrait. Remarquez que cet auteur, quel qu'il soit, est allé faire son préambule d'une remarque énoncée dans le courant de l'ouvrage original et à propos d'une maladie particulière. Ayant opéré ainsi pour une portion du préambule, on ne peut guère croire qu'il ait opéré autrement pour le divin. A la vérité, le divin ne se trouve pas dans les Maladies des femmes; il n'est pas non plus exprimó dans les Maladies des jeunes filles; mais c'est là que je crois le retrouver, bien que sous une autre forme. La constitution des choses éternelles, ή ξύνθεσις των αλειγενέων, me paraît être ce que le compilateur a rendu par tò teiov, tà teiz. De la sorte, on a l'explication de cette phrase remarquable, et on est obligé de conserver αlειγενέων, laissant de côté la variante

On remarquera combien ce début, un peu emphatique, et qui consiste en une phrase unique sans aucune suite, est analogue au commencement du livre sur la Génération: νόμος μὶν πάντα χρατύνει, la loi gouverne tout (t. VII, p. 470).

Si, admettant les raisons que j'ai fait valoir, on conserve le texte vulgaire, on aura une pensée tendant à signifier qu'il faut étudier l'ensemble des choses. Une pensée analogue se trouve dans le livre de l'Ancienne médecine, § 20, et dans le traité du Régime, § 2; de sorte qu'il y aurait dans la Collec-

34

tion hippocratique trais expressions, plus en moins explicitus, plus ou mains consondantes, de cette illée, que Platon attribus expressément à Hippocrate. Plai discuté, ti Lupi 1995; lu quest tion qui ce trouve soulevée par le direct up hildrophe athépitus.

VII. Cette rensontre une poste à soundate il un montre.

Wil. Cette renemitie mes parle à soumettre si un nouvel commen l'expression ré fisse, qui n'est passume des moins obil source de la Collection dispondatique, Beaut l'alregament also Propertie, de Lie, qui 39, pe me suis montes enclis à expire pubblico désignait une infliction divines y ajoutant que, comme cela était en contradiction avec le livre des alive, des Rame et des Lieux, peut-être Elippocrate avait, dans l'intrivente de de composition des deux livres, changé d'avis.

Le passage du diver des Aire, des Raue et des Airentes ainsi : « Pour moi, je pense que cette maladie, (Rimpuissante des Soythes) est divine comme toutes des maladies, qu'execute n'est plus divine que l'autre, mais que toutes cont sémblables et tentes sont divines. Chaque maladie a, comme selle-lil, unit cause naturelle, et sans unus naturelle accomence es produiel se Et un peu plus has e a Airesi que je l'ai dit, tout celle est divide comme le reste ; chaque chose est produite conformitment amb lois naturelles, et la maladie dont je parle mati, cher les Boysthes, de la cause que j'ai indiquée à ». Un texte tout à fait samblable se lit dans le livre de la Maladis aisset : « Cette ma ladie (l'éphèpeis) ne me paraît pas plus divine que le reste y mais elle el la mature qu'ont les autres maladies et la cause) est le divina d'ait chacune dérive. Cela (la nature et la cause) est le divina d'ait

. . . . . .

and good on him ty to hast not

<sup>\*</sup> En memo temps discorner σ'il' y a quelque chèse de divin cam les side ladles; car c'est encore un pronostic à apprendra. Apa dà moi el gr. difent evectiv èv that vocapeat, nai toutéou the πρόνοιαν έπμανθάνειν, Prom., S 1. — \* Έμολ δὲ καὶ αὐτέω δοκέει ταῦτα τὰ πάθεα θεία είναι καὶ τελλά πάντα, καὶ σόδο ξετρου δτέρου θειδαερον οδδὲ ἀνθρωπινώτερου, αλλά πάντα δραια καὶ πάντα θεία: Εκαστου δὲ έχει ρύσιν τῶν τριουτέων, καὶ οὐδιο άναι φύσιος τίγνεται, S 22. — \* Άλλα γάρ, ώσπερ καὶ πρότερου Ελεξα, θεία μέν καὶ ταῦτά ἐστιν δμοίως τοῖσιν άλλοισιν γίγνεται δὲ κατὰ φύσιν Εκαστα καὶ η τοιαύτη νούσος ἀπὸ τοιαύτης προφάσιος τοῖσι Σκύθησε γέγνεται είνει είρηκα, ib.

provient tout le reste 1. » Ces passages excluent complétement l'idée d'une infliction divine comme cause de maladie, et rangent toutes les affections pathologiques dans la classe d'effets provenant de causes naturelles. A la vérité, on pourrait dire que le livre de la Maladie sacrée n'est sans doute pas d'Hippoprate; mais il n'en est pas de même de celui des Airs, des Equix et des Lieux et du Pronostic; ils sont, suivant la vraisemblance, d'Hippocrate lui-même, et rien n'autorise la critique à les disjoindre, parce qu'ils renferment une contradiction apparente et une expression de difficile interprétation.

Il y a plus : un examen attentif du texte du Promottic ne permet pas d'attacher à bico le sens de punițion divine; ear Hippocrate recommande d'apprendre à faire entrer cette condition dans le pronostic, xei routiou riv neoxogo inpurative. S'il s'était agi de la celère divine, il n'y aurait eu à consulter que les devins, les victimes, les oracles; eux seuls auraient pu donner des renseignements sur la colère ou l'apaisement des dieux. Mais ce serait centainement aller contre la plus certaine direction de l'école de Cos que de la faire consulter ce genre d'autorités pour la prévoyance dans les maladies; sa prévoyance, à elle, émanait de l'étude des signes, dont la Propositie est un très-remarquable échantillon.

Ici vient à souhait notre passage du livre de la Nature de la femme. Si le divin 2 représente la phrase de l'opuscule sur les Jeunes filles, à tévoure ton altiprésent la constitution des choses éternelles, on voit ce que ce mot a pu signifier pour Hippocrate lui-même dans son Propostic. Ce sont les influences mystérieuses qui émanent du ciel et de la terre, du feu et des eaux, des chases éternelles en un mot, influences qui donnent parsois un cachet particulier aux mandadies.

Το δε νούσημα τουπο οὐδέν τι μοι δοχέει θειότερον είναι τῶν λοιπῶν, Ελλά φύσιν μεν έχει ήν και τὰ άλλα νουσήματα και πρόφασιν όθεν έκαστα τρώνεται: φύενν δε τοῦνο και πρόφασιν ἀπό ταυτοῦ τὸ θεῖον τίνεσθαι, ἀψ' Ατομ και τάλλη πήνται 6.2 Το "ΥΡΕ μίνε μεφέ, ρ. 578.

Il reste toujours quelque peu étonnant qu'Hippocrate, sans autre explication, ait employé le mot de divin qui pouvait prêter à des méprises. Mais il ne faut pas serrer de trop près les expressions du vieil auteur, in lui demander une rigueur parfaite pour des choses où son esprit ne s'était sans doute pas émancipé complétement. Quoiqu'il rejetât sans hésiter l'opinion de ceux qui attribuaient les maladies au courroux céleste, elles n'en restaient pas moins divines pour lui en un certain sens, et il conservait une expression qui, devenue vague et amphibolologique pour nous, représentait pourtant avec exactitude l'idée mixte qu'il se faisait.

VIII. Quelques mots sur l'arrangement de ces livres. On peut croire que le traité complet commençait par le livre sur les Maladies des jeunes filles, plus étendu, il est vrai, et que le début de cet opuscule: Le commencement de la médecine est pour moi la constitution des choses éternelles, était le début de l'ouvrage entier. Après les maladies des jeunes filles, venaient les deux livres sur les Maladies des femmes, et enfin le livre sur les Femmes stériles. Cependant des paragraphes répétés en différents lieux témoignent que ce livre a souffert, lui aussi, dans sa transmission, et que, quand il est arrivé aux bibliothèques Alexandrines, pour ne plus subir aucun changement, des pages avaient déjà été ou disloquées ou rajustées un peu au hasard.

C'est par ce travail de dislocation qu'on s'explique la présence de fragments qui y tiennent évidemment, par exemple l'opuscule de la Superfétation et celui de l'Exciston du fœtus, qui, tout en étant en grande partie composés de morceaux pris aux livres des Maladies des femmes, présentent cependant quelques particularités propres.

Ce grand ouvrage sut jugé digne (et en effet il le mérite) d'être abrégé. L'abrégé a eu pour but, comme le Mochlique par rapport aux livres des Fractures et des Articulations, de mettre, sous une sorme plus commode pour la mémoire, des notions importantes. Toutesois il est moins bien fait que le

Mochlique, en ce sens du moins qu'on ne voit pas l'ordre que l'abbréviateur a entendu suivre. Il est remarquable qu'il ait employé le mot θεῖον, divin (voy. p. 528), dont l'auteur original ne s'est pas servi. Ce mot aurait-il été plus familier aux Hippocratiques qu'aux Cnidiens? Et notre abbréviateur serait-il un Hippocratique qui aurait résumé le livre Cnidien pour son usage personnel?

IX. Il est un passage difficile sur lequel une explication supplémentaire ne me paraît pas inutile. C'est, p. 346, ligne 2 : και κούφη έστι και άτονος, και πρόσω χωρέει, τὰ δὲ κράτεα χαλάται. Il s'agit de déterminer le sens de ces trois membres de phrase. Remarquons que le contexte n'indique pas quel est le sujet de ¿στὶ, et qu'il faut y arriver par l'interprétation même. Foes met : Levis est et invalida, et ultra procedit; vires exsolvuntur. Dans cette traduction, comme rien ne précède à quoi puisse se rapporter invalida, on est obligé de croire que Foes a sous-entendu mulier, la malade. Pourtant, avant lui, Cornarius avait été plus décisif, et, je crois, avec raison, traduisant; Et levis est ac debilis uterus, et ulterius procedit, et vires laxantur. Tous deux s'accordent dans la manière de rendre le second membre : καὶ πρόσω χωρέει; mais il s'en faut beaucoup que leur traduction soit claire, et que le lecteur sache ce qu'ils entendent. Enfin pour le troisième membre aussi: τὰ δὲ χράτεα χαλᾶται, ils s'accordent, mais cet accord ne garantit pas leur interprétation, et Schneider, dans son Dictionnaire, au mot κράτος, s'est contenté de dire, en citant notre passage, sans rien affirmer: « On le traduit par vires exsolvuntur. »

Ce qui m'a mis sur la voie, c'est un passage parallèle. Les passages parallèles sont presque toujours une lumière pour la critique des textes. On lit en effet, \$ 204: ἡν δὶ προΐσχωσιν Εω, τὰ δὶ νεῦρα τὰ καλεόμενα δσχοι χαλᾶται.... Si la matrice fait saillie au dehors et que les nerfs appelés rameaux soient relachés.... La présence de χαλᾶται des deux côtés indique le parallélisme des deux passages. De plus, nous savons que πρόσω χωρέειν est employé par l'auteur pour désigner l'absissement

de l'utérus; c'est ainsi que nous lisons, § 147: ην ελλωθέωστο αι μήτραι και πρόσω χωρήσωσιν εξωτάτω... Quand la matrice est alcèrée et fait saitlie au dehors... Και πρόσω χωρέει signifie donc: la matrice s'abaisse; et Cornarius a eu taison de supposer qu'elle était aussi le sujet de κούρη εστι και άτονος. Reste τὰ δὲ κράτεα χαλάται; il est évident par le parallélisme que cela exprime non la résolution des forces, mais le relachement des ligaments, soit que l'on donne au pluriel de κράτος le sens de liens, soit que l'on suppose que la leçon, ce qui est possible, est altèrée. Si l'on pouvait compter avec plus de confiance (voy. les variantes dans les notes) sur la lecture de δοχοι, ranteaux, on verrait ici un exemple de plus de ces noms singuliers que les Cnidiens employaient dans leur langage médical (Comp., t. VII, p. 309). En tout cas, ces deux passages indiquent une certaine connaissance des ligaments

larges de l'utérus. X. En corrigeant ces seuilles, je lis dans le Memoire de M. Desgranges sur le Traitement de la châte de l'utérus par le pincement du vagin (Gaz. méd., 1853, p. 390), un passage qui peut jeter quelque lumière sur la pratique des Hippocratiques, signalce plus haut, \$ II, relativement à la chute de la matrice. « Il me parait infiniment probable, dit cet auteur en expliquant comment le pincement du vagin procure la guerison de la chute de l'uterus, que tout, dans la cure, ne se passe pas au vagin, et que le retrecissement de cet organe ne doit y figurer qu'à titre secondaire. La verttable raison du succès, je la vois dans un certain degré d'inflammation qui, du point mécaniquement irrité, se propage au delà du vagin, du point mécaniquement irrité, se propage au delà du vagin, en provoquant autour de ce conduit un travail organoplastique assez faible pour n'e point occasionner d'accidents, assez fort pour rendre la tonicité perdue aux ligaments utéro-sacrés et au tissu cellulaire extra-vaginal. Les ligaments utéro-sacrés, on le sait depuis la description qu'en ont donnée Dugès et Mme Boivin, concourent pour une bonne part à maintenir l'uterus à la hauteur normale. Est-il déraisonnable de supposer

qu'en agissant près de ces ligaments, par l'application des pinces très-haut dans le vagin, on y provoque un certain degré de congestion, un dépôt plastique, dont finalement l'organisation les renforce et les fait retracter? Le même travail doit nécessairement se produire dans une partie trop négligée, suivant moi, par ceux qui sont l'histoire des connexions de l'utérus : je veux dire le tissu cellulaire qui double le vagin. Sous l'influence d'un agent mécanique qui attaque dans un point limité toute l'épaisseur du vagin, il s'éveille une inflammation légère, dont l'action se propage à l'aide des applications successives, et dont le résultat est la densification du tissu cellulaire. » Ces réflexions de M. Desgranges s'appliquent, jusqu'à un certain point, au procédé hippocratique. Celui-ci. il est vrai, avait bien moins de chance de produire l'effet ici indiqué; mais il a dù être inspiré par quelque vague aperçu sur la nature contentive de l'inflammation, et conscillé consécutivement d'après quelque succès obtenu.

#### 1 1 1 1 1 1 1 2 1

. We shall be a substitution of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

# Lambda fatte a Till a Odda a

Link to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

### ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΗΣ.

### DE L'ANATOMIE.

#### ARGUMENT.

Ce petit morceau ne contient qu'une énumération des parties internes ensermées dans le tronc. Toutesois on y remarquera la mention des portes du soie; celle du conduit allant de la bouche à l'estomac et nommé œsophage à partir de la langue, estomac au point où il s'unit avec le ventricule; ensin celle de la cavité septique pour signissier l'estomac proprement dit, expression où le mot septique indique déjà une des hypothèses saites jadis sur la digestion.

### BIBLIOGRAPHIE.

### MANUSCRITS.

2146 = C, 2255 = E, Cod. Serv. ap. Foes = L, Cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

### ÉDITIONS ET COMMENTAIRES.

Hic liber prodiit Jo. Reuchlino interpret. Tubing., 1512, in-4°. — Cum libro de ossibus, quocum commixtum eum reperit et de glandulis, titulo: De Anatome, eum edidit Jo. Caius. — Ἱπποχράτους νόμος, ἀφορισμοί, ἀνατομή, ἐπιστολή πρὸς Θεσσαλὸν υίόν. Δημοχρίτου πρὸς Ἱπποχράτην ἐπιστολή περὶ φύσιος ἀνθρώπου. Παύλου Μαγνόλου τοῦ Βουρνέως ἔχδοσις, καὶ εἰς λαττίνου

αντίφρασις μετὰ διαφόρων ἀντιγράφων καὶ χωρίων Γαληνοῦ εἰς ᾿Αφορισμοὺς, καὶ περιοχῶν, καὶ εὐρετικοῦ. ἡ τῶν Ἐνετῶν βουλἡ ἐψηφίσατο Ἐνετίησι παρὰ τοῖς Νικολίνοις ἐκ Σαδίου 1542. — Græce et latine edidit hunc librum cum commentario uberrimo D. W. Trillerus in commentatione de nova hippocratis editione adornanda, qua speciminis loco libellum de anatome recensuit, emendavit et commentario medico-critico perpetuo illustravit. Lugd. Batav. 1728 in-4°, et in Opusc. yol. 2, p. 238. — Ad orationem qua munus professionis anatomes et chirurgiæ extra ordinem sibi clementissime demandatæ auspicabitur ea qua decet observantia et humanitate invitat et simul in Hippocratis libellum de dissectione aliqua commentatur D. Justus Godofredus Gunzius. Lipsiæ 1738 in-4°.

# ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΗΣ.

ental warming to a emilia die lietariame en -ild. Aprophy iet exercepen quiperyfepon this Chariet itoleugalen Ec depositations of colleges appropriate the solution of the perplane anecipitary side antereson annyhole. Active to williah povethrendopes the years, a terphalisod of the Aborton, Albert Sementapopulatur Spur, ac by tradebit Addoug; thouthing apolity the yahr, artigetesen depotest necessignesse; buter seem thistophilistic. Micon d'iniche in applin i padolòpurati i ordoj polibrito i silibro distilità manure Colors; And de sign thanking by fitte property the holes have xet, xod; mate Body ang: did interest in the world with the σκηγος τρέφεται. Τὸ δὲ ἦπαρ όμορυσμίην μὲν ἔχει τοῖς άλλοις 7 άπασιν, αξμορρωδέστερον δέ έστι των άλλων, ύπερχορυφώσιας έγον δύο, άς χαλέουσε πύλας, εν δεξιοῖς τόποις χειμένας από δε τουτέου σχαλήνη φλέψ έπὶ τὰ κάτω \*νεφρῶν ἀποτείνουσα. Νεφροὶ δὲ δμοιορυσμοί, την χροιήν δέ \* έναλίγχιοι μήλοισιν \* άπο δέ τουτέων όχετοί σκαληνοειδέες άχρην χορυφήν χύστιος χείνται. Κύστις δὲ νευρώδης σύλη καὶ μεγάλη · 10 ἔκαθεν δὲ κύστιος μετοχή, εἰς δ πέφυκε. Καὶ τὰ μὲν ἔξ ανα μέσον έντος φύσις 11 έκοσμήθη. Οἰσοφάγος δὲ ἀπὸ γλώσσης τὴν άρχην ποιεύμενος ές χοιλίην τελευτά, δν δή χαι 12 έπι σηπτικής χοι-

¹ 'Ομορισμοῖς Ε. - όμοιορυσμοῖς Trillerus. -- ² τετρημένος Ες [τε τὰ δεξιὰ καὶ] τὰ ἀριστερὰ Lind. - Triller propose de lire εἰς τὰ ἀμφότερα, ou ἀμφίστερνα, ου άμφω τὰ στέρνα. - Il serait trop hazardeux de vouloir corriger, sans appui dans les manuscrits ou dans les passages parallèles, ces anciens textes d'anatomie où les erreurs matérielles et les fausses opinions peuvent tenir tant de place. - 3 ὑποχορυφώσιας C, Ald. - στύγμασιν Ε. - στίμασιν Ald. - όφροναγέσι vulg. - άφρωδεσι Lind. - όρφνωδεσι Foes in not., Trillerus. - ὀφροναγής n'est pas grec; mais, dans un passage où l'on sait aussi peu ce que l'auteur a voulu exprimer, je présère me tenir le plus près possible des manuscrits, lisant oppuoson. Pour donner ce sens à όφρυόεις, je puis m'appuyer sur Marcellus Sidites, 62, disant όφρυόεσσαι σύκαι, en parlant de verrues. — έων τε θρηνιώδης C. – έων τε θρηνιώδης F. - τεθρηνιώδης vulg. - τενθρηνιώδης Foes in not., Trill. - \* καθεστώσε - • τῆς Ε. - τῆς om. vulg. - ἐς τὸ πᾶν pro ἐς ἡπαρ conjicit B. Gunzius, Programma, p. 21. - βρυχίη καθήκει φλέψ pro βρογχίη.... φλέψ Casp. Hoffmannus, I, de Thorace, cap. 7, ex conjectura, Lind. - βρογχόη pro βρε-

### DE L'ANATOMIE.

La trachée artère, prenant origine des deux côtés de la gorge, se termine au haut du poumon, étant composée d'unpeaux semblables, recourbes, s'adaptant de champ les uns aux autres. Le poumon même emplit la poitrine, tourné à gauche, ayant cinq éminences qu'on nomme lobes, étant de couleur cendrée, marqué de points en saillie, et naturellement perce de pertuis. Dans le milieu du potimon est fixé le cœur, plus rond qu'en aucun autre animal. Du cœur se rendent au foie beaucoup de tuyaux, et, avec ees tuyaux, une veine appelée grande, par laquelle le corps entier est nourri. Le foie est, à la vérité, semblable à tout le reste, mais il est plus sanguin, ayant deux éminences qu'on nomme portes, situées dans la region droite; du foie une veine oblique va aux parties inférieures des reins. Les reins sont de même forme, la couleur en est semblable à celle des pommes ; de chaque rein part un conduit oblique qui se rend au sommet de la vessie. La vessie est toute nerveuse et grande; et de loin vient la participation de la vessie pour l'office qu'elle remplit. Telles sont les six parties que la nature a disposées intérieurement au milieu. L'œsophage, commençant à la langue, finit au ventre; on l'ap-

γχίης C. — ' ήπασιν Trillerus. — ' νεφρὸν C. — ' ἐναλίγγιοι C, Ald. - ἐς ἀχρην Lind. - κείανται (sic) C. — '' ἐκάσταθε (ἐκάθε, sic, C; ἐκάστοτε Foes in not., Lind.) δὲ κύστιος μετοχὴ (μεσοχὴ C) εἰσω πέρυκε vulg. - ἐκάσταθε ni ἐκάθε n'étant grecs, on a essayé diverses conjectures. 'Εκάστατε en est une. Foes a aussi proposé ἐκαστάτω, ce qu'il traduisalt par : longissime distenta vesica. Triller, lisant ἔγκας δὲ κύστιος et donnant à μετοχὴ le sens de constriction, trouve dans ce passage la mention du sphincter de la vesie, traduisant : in ima autem vesicæ parte sive cervice, orbiculus quidam sive orbicularis et ambiens quidam musculus a natura formatus quidam sive orbicularis et ambiens quidam musculus a natura formatus quidam sive orbicularis et ambiens quidam musculus a natura formatus quidam et εἰς δ au lieu de εἰσω; ce qui est très-près des manuscrits et, bien qu'obscur, donne un sens. — "ἐκόσμεν (sic)C. — " ἐκισήμως pro ἀκὶ σηπτικῆς Cornar. - ἐκισημαντικῶς L. - La leçon de L n'est pas autre chose qu e la conjecture de Cornarius, laquelle, du reste, est inutile.

λίης στόμαχον καλέουσιν. Πρός δὲ ἀκάνθης ὅπισθεν ἡπατος φρένες πεφύκασιν. Έκ δὲ πλευρῆς νόθης, λέγω δὲ ἀριστερῆς, σπλὴν ἀρξάμενος ἐκτέταται ¹όμοιορυσμὸς ἔχνει ποδός. Κοιλίη δὲ ἡπατι παρακειμένη κατ' εὐώνυμον μέρος <sup>8</sup>οὐλομελής ἐστι νευρώδης. ᾿Απὸ δὲ κοιλίης πέφυκεν ἔντερον ὁμοιορυσμὸν, <sup>8</sup>μικρὸν, πηχέων οὐκ ελασσω δώδεκα, ελικηδὸν ἐν κόλποις ἐνειλούμενον, δ καλέουσιν ἔνιοι κῶλον, δι' οδ ἡ παραφορὰ τῆς τροφῆς γίνεται. Απὸ δὲ <sup>8</sup>κώλου πέφυκεν ἀρχὸς λοίσθιος, σάρκα <sup>8</sup>περιπληθέα ἔχων, ἐς ἀκρον δακτυλίου τελευτῶν. Τὰ δὲ ἀλλα ἡ φύσις διετάξατο.

¹ Όμοιορυσμῶ C.- Ισχνει C, Aid. — ² οὐλομένη vulg.-οὐλομελίη Lind.-οὐλομένης C.- La fausse leçon de C met sur la voie de la bonne; c'est οὐλομελής qu'H faut lire. — ² μακρὸν L.- ἔς κόλπους Lind.-κόλον C, Lind.-γίγνεται Lind. — ⁴ κόλου C, Lind. — \* κολυκληθέα Lind., Trillerus.-[xai] ἔς ἄκρον Lind.

pelle aussi estomac (στόμα/ος, qui tient à un orifice), à sa terminaison au ventre doué de la vertu septique (estomac proprement dit). A l'épine, en arrière du foie, sont les phrènes (diaphragme). Aux fausses côtes, je dis celles de gauche, commence la rate, qui s'étend en la forme de la plante du pied. Le ventre (estomac), juxtaposé au foie du côté gauche, est tout nerveux. Du ventre part l'intestin, d'une même conformation, petit, n'ayant pas moins de douze coudées, roulé en circonvolutions, appelé par quelques-uns colon; c'est par là que s'opère la transmission des aliments. Du colon part le dernier intestin, ayant une chair abondante, et se terminant à l'anus. Le reste a été disposé en ordre par la nature.

FIN DU LIVER DE L'ANATOMIE.

# ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΗΣ.

# DE LA DENTITION.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule est rédigé dans la forme aphoristique, et, tout court qu'il est, il témoigne que l'auteur avait étudié, non sans fruit, l'état des enfants à la mamelle et leurs maladies.

J'y remarque la proposition 7, relative à l'influence de la fièvre pour prévenir les convulsions. Les Hippocratiques ont en divers endroits consigné des propositions analogues; et il faut rapprocher du passage actuel l'aphorisme IV, 57: « La fièvre qui survient dans le spasme et le tétanos dissipe la maladie, » et le texte: « Chez une femme prise de spasme après l'accouchement, il ést bon que la fièvre survienne (premier Livre des Maladies, § 7). »

Il est parlé d'ulcère aux amygdales, sans fièvre, avec fièvre et toux, empéchant la déglutition, rongeant les parties (νομα), νεμόμενα), présentant une toile d'araignée, causant du danger, changeant la voix quand elles se portent à la luette et que le malade guérit; d'ulcérations à la gorge (φαρύγξ), plus graves, plus aiguës, et produisant la dyspnée. Que sont ces ulcérations? faut-il y voir des angines pseudo-membraneuses, qui, si longtemps, ont été prises pour des angines gangreneuses?

# BIBLIOGRAPHIE.

| MANUSCRITS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2146 = C, 2255 = R, Cod. Serv. ap. Fevr. ap. Foes = Q'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | '095 === L., Cad.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| -พระพยร์ เมโรเตนา 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>                                    |
| en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . !                                     |
| en en la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Advantage of the South Angle of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er de Maria<br>Estado de Maria          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΗΣ.

- 1. Τὰ φύσει εὖτροφα τῶν παιδίων οὐκ ἀνάλογον τῆς ¹ σαρκώσεως καὶ τὸ γάλα θηλάζει.
  - 2. Τὰ βορά καὶ \* πολύ Ελκοντα γάλα οδ πρός λόγον σαρκούται.
  - 3. Τὰ πουλύ διουρέοντα τῶν θηλαζόντων ἤχιστα επιναύσια.
- 4. Όχόσοισι πολλή φέρεται ή χοιλίη καὶ εὐπεπτοῦσιν, δγιεινότερα δχόσοισιν δλίγη, βοροῖσιν ἐοῦσι καὶ μή ἀνάλογον τρεφομένουσιν, ἐπίνοσα.
- 5. <sup>8</sup> Οχόσοισι δὲ πουλὸ γαλακτῶδες ἀπεμεῖται, κοιλίη ξυνίσταται.
- 6.  $^{6}$  Οχόσοισιν εν όδοντοφυίη ή χοιλίη πλείω δπάγει, ήσσον σπέται ή  $^{7}$  δτω όλιγάχις.
- 7. \* Όχοσοισιν επὶ όδοντοφυίη πυρετός όξὺς ἐπιγίγνεται, όλιγάκις σπώνται.
- 8. Όχόσα όδοντοφυεύντα εύτροφα μένει χαταφορικά έόντα, χίνδυνος σπασμόν έπιλαδείν.
- 9. Τὰ ἐν χειμῶνι ὀδοντοφυεῦντα, τῶν άλλων ὁμοίων ἐόντων, βελτιον ἀπαλλάσσει.
- 10. Οὐ πάντα τὰ ἐπὶ ὀδοῦσι σπασθέντα τελευτὰ πολλὰ δὲ καὶ διασώζεται.
- 11. Τὰ μετὰ βηχὸς δδοντοφυεῦντα \*\*χρονίζει · ἐν δὲ τῆ διακεντήσει, ἐσχναίνεται μᾶλλον.
- 12. 11 Όχοσα ἐν τῷ ὀδοντοφυίειν 12 χειμῶνας ἔχει, ταῦτα καὶ προσεχόντως ἡγμένα ῥᾶον φέρει ὀδοντοφυίαν.
- 13. Τὰ διουρεῦντα πλέον ἡ διαχωρεῦντα πρὸς λόγον <sup>18</sup> εὐτρο<del>φώ</del>τερα.

¹ Σαρχώσιος Mack. — ² πουλὸ Mack. — ³ ἐνιαύσια vulg. – ἐπιναύσια C. οἶσι C. – ὑγιεινότερα.... τρεφομένοισιν om. Ald. – ὁπόσοισιν C. — ⁴ ὁλιγοδόροισιν pro ὁλίγη, βοροῖσιν Lind. – ἐᾶσι (sic) pro ἐοῦσι C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁴ ὁπ. C. — ⁵ όπ. C. — σ ε γονίζειν C. — ¹ ὁπ. C. — □ Foes traduit : quibus dentientibus hiems supervenit. Je crois que χειμών, au pluriel, signifie ici des orages, une dentition orageuse. — ¹¹ ἐὐτροφότερα Ε, Frob.

### DE LA DENTITION.

- 1. Les enfants ayant naturellement de l'embonpoint ne tettent pas en proportion de cet embonpoint.
- 2. Les enfants voraces et tirant beaucoup de lait ne prennent pas de l'embonpoint en proportion.
- 3. Les enfants à la mamelle qui urinent beaucoup sont le moins sujets aux vomissements.
- 4. Ceux qui ont d'abondantes évacuations alvines et digèrent bien, jouissent d'une meilleure santé; ceux qui ont peu d'évacuations alvines, tout en étant voraces sans prendre de l'embonpoint en proportion, sont maladifs.
- 5. Chez ceux qui revomissent beaucoup de matière laiteuse, le ventre se resserre.
- 6. Ceux qui dans la dentition vont souvent du ventre, sont moins sujets aux convulsions que ceux qui vont peu.
- 7. Ceux chez qui dans la dentition survient une fièvre aiguë ont rarement des convulsions.
- 8. Pour ceux qui dans la dentition gardent de l'embonpoint, tout en étant somnolents, il y a danger d'être pris de convulsions.
- 9. Les enfants qui font leurs dents en hiver, tout étant égal d'ailleurs, s'en tirent mieux.
- 10. Tous les ensants pris de convulsions dans la dentition ne succombent pas; beaucoup aussi réchappent.
- 11. Chez les enfants qui font leurs dents avec de la toux, le travail se prolonge; ils maigrissent davantage au moment où la pointe perce.
- 12. Ceux chez qui la dentition est orageuse, conduits d'une manière convenable, supportent plus facilement le travail des dents.
- 13. Les ensants qui, en proportion, urinent plus qu'ils n'évacuent, ont plus d'embonpoint.

35

- 14. ¹ Όχοσοισιν οὐρεῖται μὴ πρὸς λόγον, χοιλίη δὲ πυχνῶς ώμὸν ἐχ παιδίων παρηθεῖ, ἐπίνοσα.
- 15. Τὰ εὔυπνα καὶ εὔτροφα πουλὶ <sup>3</sup> ἀναλαμδάνειν καὶ παράκειται οὐχ ἱκανῶς διφκημένον.
  - 16. Τὰ παρεσθίοντα ἐν τῷ θηλάζειν ρέζον φέρει ἀπογαλακτισμόν.
- 17. Τὰ πολλάχις επαρηθεύντα δίαιμον καὶ ἄπεπτον κατὰ κοιλίην, πλείστα τῶν ἐν πυρετῷ ὁπνώδεα.
- 18. Τὰ ἐν παρισθμίοις έλχεα ἄνευ πυρετών γιγνόμενα ἀσφαλέστερα.
- 19.  $^{4}$ Οχόσοισιν ἐν τῷ θηλάζειν τῶν νηπίων βήξ προσίσταται, στα-φυλήν εἴωθε μείζονα ἔχειν.
- 20. <sup>6</sup> Οχόσοισι ταχέως έν παρισθμίοις νομαὶ ἐφίστανται, τῶν πυρετῶν μενόντων καὶ βηχίων, κίνδυνος πάλιν <sup>6</sup> γενέσθαι Ελκεα.
- 21. Τὰ παλινδρομήσαντα ἐν Ισθμίοις Ελχεα <sup>7</sup> τοῖσιν δμοίοισι χινδυνώδη.
- 22. Τοϊσι παιδίοισιν άξιολόγοις ελχεσιν ἐν παρισθμίοισι, <sup>8</sup>χαταπινομένων, σωτηρίας ἐστὶν, δχόσα δὴ μᾶλλον τῶν πρότερον μὴ δυναμένων χαταπίνειν.
- 23. Έν παρισθμίοισιν έλχεσι, πουλό το χολώδες δανεμείσθαι ή κατά κοιλίαν έρχεσθαι, κινδυνώδες.

1. Oπ. C. - παρηθή vulg. - Lisez παρηθεί. - 2 ἀναλαμβάνειν C, Ald. άναλαμβάνει vulg. - Je crois qu'il faut, même sans les dictionnaires, donner à παράκειται, le sens de πάρεστι, il est permis. - διωκειμένον vulg. - διεκείμενον τοι διακείμενα Calvus. - διωκημένον C, Mack. - 3 παρυθεύντα C. - παριθεύντα Ε, Ald., Frob. - παρηθεύντα est une correction due à Foes. — 4 δπ. C. — 6 δπ. C. – ύφίστανται Cornar. — \*γενέσθαι Ε) κεα τὰ παλινδρο-μήσαντα εν Ισθμίοις. \*Ελκεα vulg. – γενέσθαι Ελκεα. Τὰ παλινδρομήσαντα έν Ισθμίοις Ελπεκ Celvus - γενέσθαι Ελπεκ τὰ παλινδρομήσαντα. 'Εν Ισθμίοις έλκεα Cornar., Mack. - Je suls la ponctuation de Calvus. - 7 τοῖ; C. – όμοίοισι , eadem manu όμοίωσι (sic) C. – ώμοῖσι Calvus. – νηπίοισι Cornar. - Cette correction de Cornarius est ingénieuse; mais je crois qu'on peut entendre rolow opolowow sans le changer. - \* xaraxivem ouversevem Lind. - σωτηρίας έστίν. 'Οχόσα δή μάλλον των πρότερον μή δυναμένων καταπίνειν εν παρισθμίοισιν (παρισθμίοις C) Ελπεσι, πολύ (πουλύ Ε. Mack) τὸ χολώδες vulg. - Foes traduit : Pueri qui essatu digna habent tonsiliaren wicera, si degiutiant, salutis signum est. Qui vero in tonsillarum ulceribus magis quam priores devorare non possunt, iis bilem vomitione refundere.... Je ponctue autrement, mettant une virgule seulement après dorde,

- 14. Les enfants qui n'urinent pas en proportion, mais dont le ventre rend, dès l'origine, fréquemment des matières crues, sont maladifs.
- 15. Aux enfants qui dorment bien et ont de l'embonpoint il est possible de prendre beaucoup de nourriture, même qui n'est pas suffisamment digérée.
- 16. Les enfants qui mangent pendant l'allaitement supportent plus facilement le sevrage.
- 17. Les enfants qui rendent souvent des selles sanguinolentes et crues, sont la plupart du temps assoupis dans la flèvre.
- 18. Des ulcérations aux amygdales, survenues sans fièvre, causent moins d'inquiétudes.
- 19. Les enfants qui sont pris de toux en tetant ont d'ordinaire la luette trop grande.
- 20. Chez les enfants chez qui il se forme promptement des ulcérations rongeantes, avec persistance de la fièvre et de la toux, il est à craindre que les ulcères ne se reproduisent.
- 21. Les ulcères qui récidivent aux amygdales, avec les mêmes caractères, sont dangereux.
- 22. Chez les enfants qui ont des ulcérations considérables aux amygdales, s'ils avalent, c'est signe de salut, pour ceux surtout chez qui précédemment la déglutition était impossible.
- 23. Dans les ulcérations aux amygdales, rejeter par le vomissement ou évacuer par les selles beaucoup de matières bilieuses est dangereux.

et un point après χαταπίνειν. D'abord il est évident que èν παρισθμίσισιν Ελκεσι.... κινδυνώδες forme une phrase complète en sol et à laquelle il ne faut rien adjoindre. Reste όκόσα δὴ μᾶλλον τῶν πρότερον μὴ δυναμένων καταπίνειν; ceci est fort obscur; cependant je crois y voir le sens que pouvoir avaler est surtout un signe de salut quand l'enfant qui ne pouvait pas avaler reprend la faculté de déglutition. Tout en admettant ce sens, je ne touche pas au texte, la restitution me paraissant trop hasardeuse.

— • ἀνεμεῖσθακ.... ἀραχνιώδες om. Ald. – κοιλίην Mack.

- 24. Έν τοῖσιν ἐν παρισθμίοισιν ἔλκεσιν, ¹ ἀραχνιῶδές τι ἐὸν οὐκ ἐγαθόν.
- 25. <sup>2</sup> Έν τοϊσιν ἐν παρισθμίοισιν ἔλκεσι μετὰ τοὺς πρώτους χρόνους διαβρεῖν φλέγμα διὰ τοῦ στόματος, πρότερον οὐκ δν, χρήσιμον, δὸ μὴ οὕτως διαβρέον εὐλαδητέον.
- 26. 'Ρευματιζομένοις παρίσθμια χοιλίη χατενεχθείσα πλείω λύει τὰς ξηρὰς βῆχας παιδίοισιν ἀνενεχθέν τι πεπεμμένον πλείω λύει.
  27. Τὰ \*πουλὸν χρόνον ἐν παρισθμίοις ἔλπεα ἀναυξῆ μένοντα
- ακίνδυνα πρό τῶν πέντε ἢ ἐξ ήμερέων. 28. Τὰ πουλὸ γάλα τῶν θηλαζόντων ἀναλαμδάνοντα, ⁵ώς τὸ
- πουλό ύπνώδη.
  29. Τὰ μὴ εὐτροφέα τῶν θηλαζόντων ἀτροφα καὶ δυσανάληπτα.
- 30. Ελκεα εν θέρει γιγνόμενα εν παρισθμίοις, τχείρονα τών εν τῆσιν άλλησιν ώρησιν τάχιον γάρ νέμεται.
- 31. Τὰ περί σταφυλήν νεμόμενα έλχεα ἐν \*παρισθμίοισιν, σωζομένοισι τήν φωνήν ἀλλοιοῖ.
- 32. Τὰ περὶ φάρυγγα νεμόμενα έλκεα χαλεπώτερα καὶ δξύτερα, ώς \* ἐπιπολὺ δύσπνοιαν ἐπιφέρει.
- ¹ ἀραχνώδες C. ² ἐν τοῖσι παρισθμίσισιν Ελκεσι vulg. ἐν τοισιν ἐν παρισθμίσις Ελκεσι C. Απτε μετὰ addit ἀραχνιώδες κακὸν Ald. διαρρέειν Mack. ³ ἄρξηται ξυνδιδῷ vulg. ἄρξηται [καί] ξυνδιδῷ Mack. Je lis ξυνδιδόναι. ⁴ πρλὺν vulg. πουλὺν Ε, Mack. Phrase fort obscure. Comment l'auteur, après avoir dit que ces ulcérations restent longtemps sans s'accroître, compte-t-il les jours ? entend-il qu'elles sont sans danger dès avant le cinquième ou le sixième jour, ou que le danger ne commence qu'après le cinquième ou le sixième jour. ¹ ὧστε pro ὡς τὸ C. Ald. πουλὺ Ε, Mack. πολὺ vulg. ⁴ εὐτροφὴς n'est pas dans les lexiques; on n'y trouve que εὐτραφής. Aussi Lobeck doute beaucoup de la correction de cette. lecture, Paralip., p. 333. ¹ χειρῶνα, Ε, Frob. ⁴ παρισθμίσις C. · Απτε σωζομ. addit γῆν C. ² ἐπιτοπολὺ Ε. ἐπιπουλὺ Mack.

- 24. Dans les ulcérations aux amygdales, la présence de quelque chose de semblable à une toile d'araignée n'est pas bonne.
- 25. Dans les ulcérations aux amygdales, l'écoulement, après les premiers temps, de phlegme par la bouche, écoulement qui n'existait pas d'abord, est utile; pourtant il faut le faire aller; si la rémission commence en même temps, c'est se qu'il y a de plus favorable; mais, quand il n'y a point d'écoulement de ce genre, il faut craindre.
- 26. Dans les fluxions sur les amygdales, des selles abondantes résolvent les toux sèches; l'évacuation, par le haut, de quelque matière cuite, résout encore mieux.
- 27. Les ulcérations aux amygdales, restant longtemps sans accroissement, sont sans péril avant les cinq ou six jours (voy. note 4).
- 28. Les ensants à la mamelle qui prennent beaucoup de lait sont généralement assoupis.
- 29. Les enfants à la mamelle qui n'ont pas d'embonpoint sont atrophiques et reprennent difficilement.
- 30. Les ulcérations survenant aux amygdales en été sont pires que dans les autres saisons; car elles serpentent plus promptement.
- 31. Les ulcérations aux amygdales qui s'étendent à la luette, changent la voix chez ceux qui réchappent.
- 32. Les ulcérations qui serpentent vers la gorge sont plus pénibles et plus aiguës; elles causent la plupart du temps de la dyspnée.

FIN DE L'OPUSCULE SUR LA DENTITION.

## ΠΕΡΙ ΑΔΕΝΩΝ.

### DES GLANDES.

#### ARGUMENT.

Voici les glandes que l'auteur mentionne, confondant du reste et les véritables glandes et les ganglions lymphatiques sous un même nom: les amygdales, les ganglions du cou, des aisselles, et des aines, les ganglions mésentériques, les reins, les mamelles. Il omet complétement les glandes salivaires, le foie, le pancréas, les testicules et les ovaires. En revanche, il compte le cerveau parmi les glandes, ou du moins il l'assimile à ces organes.

Avec des éléments aussi mal déterminés, il était impossible que l'auteur arrivât à aucune notion un peu positive sur la fonction. L'idée qu'il s'en fait est que les glandes, telles qu'il les conçoit, ont pour usage d'absorber le liquide qui surabonde dans le corps. Par leur intervention, tout superflu en ce genre est éliminé, et le corps est maintenu dans l'état régulier.

La fonction du cerveau n'est pas autre. Il pompe le liquide dans toutes les parties du corps, et le renvoie à toutes les parties; c'est le va-et-vient de la pituite ou phlegme, important aussi à la conservation de la santé. Si cette prétendue fonction ne s'exécute pas régulièrement, il en naît deux sortes d'affections, les unes sur le cerveau, les autres sur le reste du corps. Dans le même sens, le cerveau, d'après le livre des Chairs, est la métropole du froid et du visqueux 1. Du cerveau partent sept catarrhes qui causent de graves maladies. Là figure le catarrhe sur le poumon, d'où naît la phthisie. Ailleurs aussi,

<sup>&#</sup>x27; Μητρόπολις τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ κολλώδεος.

dans la Collection hippocratique, il est parlé de cette sorte de phthisie, et nous lisons dans les *Prénotions Coaques*: « Les phthisies les plus dangereuses sont celles qui proviennent de la rupture de grosses veines ou d'un catarrhe de la tôte <sup>1</sup>. »

C'est surtout dans les livres proprement cnidiens que cette théorie des catarrhes venant de la tête règne sans partage. Le Deuxième Livre des Maladies attribue, comme notre auteur, l'inflammation de la gorge, des amygdales, de la luette, au phlegme qui, mis en mouvement dans la tête, coule en bas avec abondance (§ 9, 10 et 11). De la même façon que dans le livre des Glandes, l'apoplexie est rattachée à ce phlegme attiré dans la tête. Dans le livre des Affections internes, § 10, on lit : « Quand la tête remplie de phlegme de that malade, et que de la chaleur se développe, le phlegme se corrompt dans la tête, attendu qu'il ne peut être mu de manière à cheminer; puis, quand il est épaissi et corrompu et que les veines sont remplies outre mesure, il se sait une fluxion sur le poumon; et le poumon, l'ayant reçu, s'affecte aussitôt, étant irrité par le phlegme, qui est salé et putride. » C'est exactement ce qui est dit dans le livre des Glandes.

Je n'omets jamais, autant du moins que la mémoire ne me fait pas défaut, de rapprocher des passages obscurs qui ont entre eux de l'analogie. Il est rare qu'il n'en résulte pas quelque lumière, sinon sur lesens même, du moins sur les idées que les auteurs se saisaient. Dans le § 14 de l'opuscule sur les Glandes, il est parlé d'un flux qui va par les veines à la moelle épinière : « Là, la fluxion se jette sur le sacrum, la moelle épinière conduisant la fluxion, et elle se sixe sur les cavités des hanches. Si les hanches viennent à consomption, le patient tombe, de cette saçon aussi, dans le marasme, et il ne veut pas vivre; car bientôt il soussre dans la côte; les pieds et les cuisses suivent, et s'atrophient toujours complétement en un

<sup>&#</sup>x27; Φθίσιες ἐπιχινδυνόταται αΙ τε ἀπὸ ἐήξιος φλεδῶν τῶν παχειῶν, καὶ ἀπὸ κατάρρου τοῦ ἀπὸ κεφαλῆς, 430.

long temps au milieu des soins du traitement; de la sorte le malade s'affaiblit, et il meurt. » On a un passage parallèle dans le livre des Affections internes, § 18 : « A la suite de la néphritide vient la grande maladie des veines creuses qui se rendent de la tête le long du cou par le rachis à la malléole externe du pied et à l'entre-deux du gros orteil. Cette maladie naît du phlegme et de la bile s'écoulant dans les veines; ces veines sont pleines de sang; si donc quelque chose d'étranger y pénètre, elles deviennent malades. Voici les accidents : si l'affection est à droite, la veine commence par causer de la douleur dans la cavité de la hanche; plus le temps dure et le mal se prolonge, plus la douleur devient aiguë; et elle descend plus bas; quand elle a gagné la malléole et l'entre-deux du gros orteil, elle gagne en sens inverse la tête. Arrivée là, elle devient très-accablante; il semble au malade qu'on lui fende la tête. Ses yeux s'emplissent de pituite ainsi que tout le corps. »

Ces deux passages sont parallèles : la fluxion se fait par les veines; elle aboutit aux hanches; elle gagne jusqu'aux pieds; si, dans celui des Affections internes, il n'est pas parlè de la tête, il est du moins dit que les veines viennent de la tête, et cela implique que la fluxion en vient aussi. On comprend, à l'aide de celui-ci, comment celui-là dit : le malade ne veut pas vivre; c'est que la maladie porte sur le cerveau. On comprend encore comment il a été parlé des côtes, la maladie n'étant nullement bornée aux parties inférieures.

Ces rapprochements porteraient à croire que le traité des Glandes provient d'une main cnidienne, toutesois il faut comparer le livre des Lieux dans l'homme; là aussi on trouve sept catarrhes; ils se rendent de la tête aux narines, aux oreilles, aux yeux, à la poitrine, à la moelle épinière, aux vertèbres et aux hanches (SS 10-22). Cela prouve que la théorie des catarrhes venant de la tête était fort répandue; mais les connexions paraissent assez intimés avec le livre des Affections

<sup>1</sup> Elle est aussi dans le traité des Chairs, voy. § 16.

internes, dans le passage que j'ai cité. En tout cas, le livre des Lieux dans l'homme n'est, jusqu'à présent du moins, rattaché à aucune catégorie spéciale; car, bien qu'il y soit question de pessaires écrits, c'est-à-dire consignés dans un livre (§ 47, p. 347), on fait une conjecture quand on suppose qu'il s'agit ici de la liste des nombreuses formules de pessaires que donne le traité des Maladies des femmes.

L'auteur de l'opuscule des Glandes prétend que les poils abondent là où il y a le plus de glandes, aux aisselles, aux aines, à la tête (dans son idée le cerveau est une glande). On peut mettre en regard le passage suivant d'un auteur moderne1 : « Plus d'un anatomiste s'est déjà préoccupé de déter-·miner la raison pour laquelle le système pileux prédomine dans telle ou telle partie du corps. Selon M. Haworth, on voit, en général, les poils plus abondants partout où existent, à peu de profondeur au-dessous du tégument, un os, un tendon, un fascia ou un cartilage. Et de fait, certaines dispositions, bizarres en apparence, sembleraient se rapporter à cette loi et en confirmer la réalité. Ainsi, sans parler des mâchoires et du sternum, sur lesquels règnent des touffes aussi constantes que bien fournies et exactement limitées, il est remarquable que sur la ligne médiane, de l'ombilic au pubis, là où la structure fibreuse est si prononcée, une ligne de poils se retrouve chez tous les individus. Il en est de même de la saillie acromiale, dont une épaulette de poils plus ou moins nombreux indique toujours le siège.

« Quant au motif de cette disposition, M. Haworth le trouve dans le besoin de défendre contre le froid des parties qui, vu leur peu de profondeur, vu surtout leur circulation sanguine insuffisante, avaient plus que d'autres à craindre que leur température ne se mît en équilibre avec l'air ambiant. Quelques rares exceptions fortifient la règle. Le genou est presque glabre malgré la situation sous-cutanée des parties osseuses qui le

<sup>&#</sup>x27; Gazet. Méd. de Paris, 1844, p. 627, extrait de : Lond. Med. Gazet., janvier, février et mars 1844.

constituent. Aussi M. Brodie explique-t-il par là la fréquence relative des maladies qui attaquent cette articulation.

« Toute naturelle et simple que paraisse cette explication, une objection non moins aisée à prévoir s'élève contre elle. Pourquoi les femmes, dont la structure, dont les besoins sont les mêmes, n'ont-elles pas une protection semblable? Pourquoi les poils chez elles ne sont-ils pas aussi abondants, et n'occupent-ila pas les mêmes lieux? c'est, répond l'auteur, que la femme est créée spécialement pour des occupations sédentaires; sa faiblesse l'éloigne des rudes travaux; ses devoirs de mère la confinent sous le toit domestique. Aussi n'avait-elle pas, autant que l'homme, à se défendre contre l'influence des variations atmosphériques. »

On voit, § 9, que, suivant l'auteur, les intestins sont sujets à peu de maladies, et cela en vertu de son opinion sur les glandes chargées d'enlever le liquide, et s'acquittant de cet office, ici, à l'intestin, d'une manière d'autant plus égale et plus régulière qu'elles sont plus nombreuses. La vérité est que le canal intestinal, loin d'être plus exempt que d'autres organes, est exposé à une foule de lésions fort diverses; l'auteur explique un fait erroné par une théorie non moins erronée. On trouvera, dans le quatrième Livre des Maladies, § 38, un point de vue exactement analogue. Là, on suppose que le cœur est à l'abri des souffrances; et on justifie cette assertion si fausse aux yeux de la pathologie moderne, en alléguant que du cœur partent de grosses veines où passe promptement l'humeur sanguine si elle est trop abondante; de la sorte, le cœur, toujours débarrassé à point, ne devient pas malade. Le simple rapprochement montre que les deux théories sont semblables. Plus on étudie les monuments hippocratiques, plus on reconnaît qu'ils offrent tous un niveau de connaissance à peu près le même, et des conceptions très-voisines les unes des autres sur le corps vivant et ses maladies.

# BIBLIOGRAPHIE.

## MANUSCRITS.

2146 = C, 2255 = E, Cod. Serv. ap. Foes = L, Imp. Semb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Saxe, diss. observat. medicæ, Utrecht, 1782, p. 3. — Reimer's Untersuchungen über die Rheumarten der Alten, dans Pfaff's Mittheilungen, Jahrg. 6, Heft 9.

# ΠΕΡΙ ΑΔΕΝΩΝ.

- 1. Περὶ δὲ ἀδένων οὐλομελίης ὧδε ἔχει. Φύσις μἐν ¹ αὐτέησι σπογγώδης, ἀραιαὶ μἐν ² καὶ πίονες, καὶ ἔστιν οὕτε σαρκία ἴκελα τῷ ἀλλῳ σώματι, οὕτε ἀλλο τι ὅμοιον τῷ σώματι, ἀλλὰ ψαφαρὰ καὶ φλέδας ἔχει συγνάς · εἰ δὲ διατάμοις, αἰμοβραγίη λάδρος · τὸ εἶδος τοῖς δακτύλοις ἐπιπουλὸ βιησάμενος, ἡ ἀδὴν ὑγρὸν ἀφίησιν ἔλαιῶδες, τοῖς δακτύλοις ἐπιπουλὸ βιησάμενος, ἡ ἀδὴν ὑγρὸν ἀφίησιν ἔλαιῶδες, καὶ ⁵ αὐτὴ θρύπτεται πολλὰ καὶ ἐξαπόλλυται.
- 2. Πονέουσι δε οὐ κάρτα, ἀλλά τῷ ἀλὸφ ακματι, ἐπὴν πονέωσι δε, ἢ δι' ἰδίην νοῦσον παῦρα δε καὶ τῷ σώματι ξυμπονέουσιν. Αξ νοῦσοι φύματα γίνονται, καὶ χοιράδες ἀναπηδῶσι, καὶ πῦρ ἔχει τὸ αμαι πάσχουσι δε ταῦτα, ἐπὴν ὑγρασίης πληρωθῶσι τῆς ἐπὶ τοῦ άλλου σώματος τἐπιβρεούσης εἰς αὐτῶν τέτανται πολλαὶ καὶ κοῖλαι, ιόστε ἀκολουθεῖν τὸ ὑγρὸν ὅ τι ἀν ἔλκωσιν εὐπετέως ἐς αὐτάς κὴν πουλὺ ἔŋ καὶ νοσῶδες ἡ ροὴ, ξυντείνουσιν αὶ ἀδένες ἐπὶ σφᾶς τὸ ἀλλο σῶμα οὐτω πυρετὸς ἐξάπτεται, καὶ ἀείρονται καὶ φλογῶσιν αὶ ἀδένες.
  - 3. 'Αδένες δὲ ὅπεισιν ἐν τῷ σώματι πλείους ἢ μείζους ἐν τοῖσι κοίλοισιν αὐτέου \*καὶ ἐν τοῖσιν ἄρθροισι, καὶ ὁκόσα ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν

'Αὐτέοισιν (αὐτέησιν Zwing., Lind., Mack) ή σπογγώδες vulg. - D'abord il faut lire αὐτέησιν, pulsque partout, dans ce traité, ἀδὴν est du féminin. Puis, comme ή ni σπογγώδες ne peuvent se construire, je supprime ή né sans doute de la finale αὐτέρσι par lotacisme, et je lis σπογγώδης. - ἀρεαί C. - ² αὶ pro καὶ C. - ὅτε μεο οὕτε C. - ἔτελα C. - ² λευκὴ νulg. - λευκὰ C, Zwing, in Marg. - ⁴ κὴ (sic) Ε. - ἀφήσιν (sic), al. manu ἀφτάσιν (sic) Ε. - ἀ αὐτὸ νulg. - αὐτὴ P', Zwing, in marg., Lind., Mack. - Cette correction est très-bonne. - ⁴ σώματι ἐπὴν πονέουσι δὲ ἢ (ἢ om. Lind., Mack) δι' ἰδίην νοῦσον, παῦρα δὲ καὶ vulg. - Foes traduit: Neque vero admodum agrotant, verum cum reliquo corpore. Cum autem vel proprio morbo laborant, parum namque etlam cum corpore affectionem communicant. Je ponctue autrement, gardant ἢ que Lind. et Mack suppriment à tort, et mettant entre deux virgules ἐπὴν πονέουσι δὲ, que je lis πονέωσι et οὰ je prends δὲ pour δή. - ² ἐπιρρ.... σώματος om. C, Ald. - ἐς Lind. - αὶ om.

### DES GLANDES.

- 1. (Description générale des glandes.) Voici ce qui en est touchant la constitution entière des glandes. Elles sont de nature spongieuse, lâches et grasses; ce ne sont ni des chairs semblables au reste du corps ni rien autre qui ressemble au corps. Mais elles sont de peu de consistance et ont des veines nombreuses. Si vous les incisez, l'écoulement de sang est abondant. D'apparence blanche et comme du phlegme, elles sont, au toucher, comme de la laine; si vous les malaxez avec les doigts en employant beaucoup de force, la glande rend un liquide huileux, et elle même se broye et se dissout.
- 2. (Muladies des glandes. Mode de production de ces maladies.) Elles ont peu de maladies, et, quand elles en ont, c'est par l'affection du reste du corps ou idiopathiquement; elles participent peu aux souffrances du corps. Leurs maladies sont des abcès; des scrofules font éruption; et la fièvre s'empare du corps; elles sont prises de la sorte quand elles sont emplies par l'humidité du reste du corps qui afflue en elles. Cet afflux arrive du reste du corps par les veines qui, nombreuses et creuses, les traversent, de sorte que le liquide qu'elles attirent fait facilement son chemin dans leur intérieur. Si le flux est abondant et morbide, les veines contractent sur elles-mêmes le reste du corps. Ainsi la fièvre s'allume, et les glandes se gonfient et s'enflamment.
- 3. (Distribution des glandes. Office qu'elles remplissent: elles absorbent la surabondance des humidités produites dans le corps.) Des glandes gisent dans le corps, plus nombreuses ou plus grosses, en ses cavités, aux articulations, et partout ailleurs où il y a de l'humidité, ainsi que dans les régions san-

C. — \* πολύ C. – εξη vulg. – Lisez έη. – οἱ pro αἱ (bis) C, Ald. – σῶμα καὶ (naὶ om. CE, Ald., Frob., Zwing. — \* ¾ vulg. – Lisez καί.

- <sup>1</sup> δγρηδὸν, καὶ κατὰ τὰ αἰματώδεα χωρία· αἰ μὲν ώς τὸ ἐπιξρέον ἄνωθεν ἐς τὰ κοῖλα ἐπιδεχόμεναι ἐπὶ σρέας ἔλκωσιν, αἱ δὲ ὥστε τὴν αὖθις γινομένην ὑπὸ τῶν πόνων <sup>2</sup> ὑγρασίην ἐκδεχόμεναι, ἔξαρύωσι τὴν πληθὺν, ἥντινα μεθίησι τὰ ἄρθρα. <sup>3</sup> Οὕτω πλάδος οὐκ ἔνι ἐν τῷ σώματι <sup>\*</sup> εὶ γάρ τι καὶ <sup>\*</sup> γίνοιτο παραυτίκα, οὐκ ἄν ἐπιγίνοιτο πλάδος δπίσω· καταναισιμοῦται γὰρ καὶ τὸ πουλὺ καὶ τὸ δλίγον ἐς τὰς
- 4. Καὶ οὐτω τὴν πλεονεξίην τοῦ ἄλλου σώματος αἱ ἀδένες κέρδος ποιεύμεναι, τροφὴ ξύντροφος αὐτέησίν ἐστιν · ὥστε ὅκου τελμετώδεα, ἐκεὶ καὶ ἀδένες · σημεῖον, ὅκου ο ἀδὴν, ἐκεῖ καὶ τρίχες · ἡ γὰρ
  φύσις ποιέει ἀδένας καὶ τρίχας, ἀμφω χρέος τωὐτὸ λαμδάνουσιν,

  αἱ μὲν ἐς τὸ ἐπιβρέον, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἴρηται · αἱ δὲ τρίχες τὴν
  ἀπὸ τῶν ἀδένων ἐπικαιρίην ἔχουσαι · θ φύονταί τε καὶ αὕξονται, ἀναλεγόμεναι τό τε περισσὸν καὶ ἐκδρασσόμενον ἐπὶ τὰς ἐσχατιάς.

  Όκου δὲ αὖον ἐὸν τὸ σῶμα, οὐτε ἀδὴν οὐτε θρίζ · τὰ δὲ ἀπαλὰ κεὶ
  τοῖν οὐάτοιν <sup>16</sup> ἔνθα καὶ ἔνθα ἐκατέρωθεν κατὰ τὰς σφαγὰ; τοῦ τραχήλου, τρίχες τε ἐνταῦθα ἔκατέρωθεν · ἐπὶ ταῖς μασχάλησιν ἀδένες
  κὸὶ τρίχες · βουδῶνες καὶ <sup>11</sup> ἐπίσειον ἰκέλως μασχάλησιν, ἀδὴν κεὶ
  τρίχες · βουδῶνες καὶ <sup>11</sup> ἐπίσειον ἰκέλως μασχάλησιν, ἀδὴν κεὶ
  τρίχες · Ταῦτα μὲν κοῖλα τῶν ἐν τῷ σώματι καὶ βηίδια ἐς περισυσίην

<sup>&#</sup>x27;Yypnbòv n'est pas dans les dictionnaires; cependant il est régulièr ment formé, et même s'accommode moins mal que ύγρηδών, par lequel Foes a voniu le remplacer. - Peppasiny vuig. - Sypasiny Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - Très-bonne correction. - index éperem, et votere deθροισιν την vulg. - Dans cette phrase il manque un verbe. Il m'a semblé que le verbe manquant était caché dans èv τοίσιν άρθροισιν, en place de quoi je lis έξαρύωσιν ou toute autre correction de même sens. A la vérité, on aurait pu laisser subsister èv rolow dospourte, et sjouter simplement έξαρύωσιν; mais, d'abord, έξαρύειν èv ne serait pas une bonne construetion, et d'autre part άρθρα se trouverait deux sois dans la phrase. Zwinger a pris une matre vole, mettant une virgule après depopa, et fisant évil, an lieu de fvis de sorte qu'on a une phrase anacoluthe telle quelle. Mais une considération empêche cet expédient; c'est qu'évidemment oute maille oux ive se rapporte aux deux cas : al µèv, al bè, et, étant un résumé, ne peut appartenir seulement au second cas. - 3 καὶ ούτω Lind., Mack πλάδον (bis) Ald. - ένη Zwing, Lind., Mack. - Υίνοιντο C. - κατανασεμουτικ vulg. - καταναισιμούται Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - σδτως vulg. - ούτω Ε. - · dôteseς C. - άμφω [88] Lind., Mack. - ώς pro τωθεθ

guines; les unes, afin que, recevant l'afflux qui vient d'en haut dans les cavités, elles l'attirent à soi; les autres, afin que, recueillant l'humeur qui se reproduit par le fait de l'exercice, elles pompent la surabondance qu'envoient les articulations. De cette façon il n'y a point de débordement dans le corps; car, s'il se fait soudainement quelque afflux, il n'en résulte pas un débordement consécutif; peu ou beaucoup, cela se consume dans les glandes.

4. (L'humidité ainsi recucillie est la nourriture des glandes: et la preuve qu'il y a des glandes là où il y a de l'humide, c'est qu'il y a des poils là où il y a des glandes. L'office des poils est analogue à celui des glandes : ils recueillent le superflu bouillonnant à la supersicie.) Ainsi, les glandes saisant profit de l'humeur surabondante du reste du corps, y trouvent une nourriture qui leur est conforme. Et, de fait, là où sont des parties marécageuses dans le corps, là sont des glandes: et ·la preuve, c'est que là où sont des glandes, là sont aussi des poils. La nature fait des glandes et des poils; glandes et poils ont même utilité, les unes, pour l'humeur assluente comme il a été dit; les autres, ayant à point ce que fournissent les glandes, poussent et croissent, recueillant le superflu qui bouillonne vers les extrémités. Mais là où le corps est sec, il n'y a ni glande ni poil; au lieu qu'avec des parties molles qui fatiguent et qui abondent en humidité, on a les conditions pour glandes et poils. Des glandes sont dans le voisinage des oreilles, de çà et de là, de chaque côté des veines jugulaires du cou, et aussi y a-t-il des poils des deux côtés. Aux aisselles, des glandes et des poils. Les aines et le pubis, comme les aisselles : glandes et poils. Ce sont, dans le corps, des par-

Ald. — 'αὶ μὲν (addunt ἐς Ε, Zwing., Frob.; ὡς C, Ald., Mack) ἐκδεχόμεναι (ἐκδεχ. om. CE, Ald., Frob., Zwing.) ὡς καὶ νυὶς. – ἐκδεχόμεναι n'est ni dans mes deux manuscrits ni dans les anciennes éditions; e'est une addition due à Foes. Il dolt donc être supprimé pulsqu'on peut s'en passer. — \* φύενται C. — \* τρίχας C. – ἀδένας Ald. — \* καὶ ἔνθα καὶ ἔνθα C. — \* ἐκίσιον C, Ald. – ἀδένας καὶ τρίχας ναὶς. – ἀδὸλν καὶ τρίχας C.

έγροῦ· xal γὰρ πονέει ταῦτα xal κινέεται μάλιστα τῶν ἐν τῷ σώματι.

- 5. Τὰ δ' ἄλλα δκόσα ἀδένας ἔχει μοῦνον, οἶον ἔντερα, ἔχει γὰρ καὶ ταῦτα ἀδένας ἐς τὸ ¹ἐπίπλοον μειζονας, τρίχας οὐκ ἔχει. Καὶ γὰρ ἐν τοῖσι τέλμασι τῆς γῆς καὶ καθύγροισιν οὐ φύεται τὸ σπέρμε οὐτ' ἐθέλει ἀναδαίνειν ² τῆς γῆς ἀνω, ἀλλ' ἀποσήπεται καὶ ἀποπνίνεται τῆ πλεονεξίη ' βιῆται γὰρ τὸ σπέρμα. Βιῆται δὲ καὶ ἐν τοῖσιν ἐντέροισιν ἡ πληθύς καὶ τὸ ὑγρὸν πουλύ, καὶ ούκ ² ἄν φύσαι τρίχας. Αἱ δὲ ἀδένες μείζονες ἡ κου ἄλλοθι τοῦ σώματος ' καὶ νέμονται εἰ ἀδένες ἐν τοῖσιν ἐντέροισιν <sup>6</sup> ἐκπιεζόμεναι τὸν πλάδον, τὰ δὲ ἔντερε ἐκ τῶν τευχέων ἐς τὰ ἐπίπλοα ἐκδέχεται καὶ καθίησι τὴν ὑγρασίην ' τὸ δὲ <sup>8</sup> ἐπίπλοον διαδιδοῖ τῆσιν ἀδένεσιν.
- 6. Έχουσι <sup>6</sup>δὶ καὶ οἱ νεφροὶ ἀδένας καὶ γὰρ οὖτοι κορίσκονται πολλῆς ὑγρασίης · μείζους δὲ αἱ ἀδένες <sup>7</sup> ταύτη ἢ αἱ ἀλλαι ἀδένες ἐοῦσαι · οὺ γὰρ ἐμπίνεται τοῖσι νεφροῖσι τὸ ὑγρὸν τὸ ἐπιρρέον, ἀλλὰ διαρρέει ἐπὶ κύστιν κάτω, <sup>6</sup>ὧστε ὅ τι ἀν ἀποκερδάνωσιν ἀπὸ τῶν δχετῶν, τοῦτο ἔλκουσι πρὸς σφέας.
- 7. Καὶ ἄλλαι δέ εἰσιν ἐν τῷ σώματι ἀδένες σμικραὶ καὶ πάνυ, ἀλλ' οὐ βούλομαι ἀποπλανἄν \* τὸν λόγον \* ἐς γὰρ τὰς ἐπικαίρους ἡ γραφή. Νῦν δὲ ἀναδήσομαι τῷ λόγῳ, καὶ ἐρέω περὶ ἀδένων οὐλομελίης τραχήλου \* τράχηλος 10 τὰ μέρεα αὐτοῦ ἐκάτερα ἔνθα καὶ ἔνθα ἀδένας ἔχει, καὶ παρίσθμια καλέονται αἱ ἀδένες αὖται \* ¹¹ χρείη τοιήδε \* ἡ κεφαλἡ ὑπέρκειται ἀνω κοίλη ἐοῦσα ¹² καὶ περιφερής καὶ πλήρης τῆς περὶ

<sup>&#</sup>x27; Ἐπίπλοιον C. - ἐπίπλον Ald. - τρίχας [δὶ] οὐκ Lind., Mack. — ²ἰς pro τῆς γῆς Zwing. - γῆς οm. Ε, Ald., Frob. — ² ἐᾳ pro ἀν Zwing., Foes in aot. cum interpretibus, Lind., Mack. - La correction est Ingénieuse, mais elle ne me paraît pas nécessaire, φύσαι pouvant être à l'optatif. — ⁴ ἐκπιζόμεναι C. - ἐκπιζούμεναι vulg. - ἐκπιζεύμεναι Lind., Mack. - ἐπίπλοια C. - ἐνδέχεται ματ une faute d'impression dans Kühn. — ² ἐπίπλοιον C. - διαδίδοι CE, Frob., Zwing. - τῆσιδε (τῆσι δὲ C; τῆσιν Zwing.; τοῖσί δὲ Mack) ἀδένειν (ἀδένησιν CE, Frob., Zwing.; ἀδέσιν Lind.) vulg. — ° δὲ οm. C, Ald. — Αnte ἀδένας addunt δὲ C, Ald. — ² ταῦτα C. - ἐμπιέεται C. - ἐμπιέται Ald. — ° δῶτε ὁτιοῦν (ἡν pro ὁτιοῦν C; δ τι ἀν pro ὁτιοῦν legendum esse censet Struve, Lectiones Lucianes in Miscell. maximam partem critic., t. Il, p. 227) ἀποκερδ. vulg. - Je prends la correction proposée par Struve. — ° τὸν repetitur C. — 10 Ante τὰ addunt κατὰ Zwing., Lind., Mack. — 11 χροιῆ (χριῆ C; χρείη Zwing., Foes in not., Lind., Mack) (addit δὲ Lind.) τοιἡδε (τοιήδε C, Lind.) vulg. — 12 και περιφερής καὶ τῆς περὶ αὐ-

ties creuses et toutes prêtes pour l'excès de l'humide, étant de celles qui fatiguent le plus et se meuvent le plus.

- 5. (Exception pour les intestins, qui ont beaucoup de glandes et pas de poils. Explication illusoire pour rendre raison de cette exception. Ces glandes absorbent l'humeur qui est dans les intestins.) Le reste a des glandes seulement; tels sont les intestins; ils ont en effet aussi de grosses glandes dans l'épiploon, mais ils n'ont pas de poils. Et en effet, dans les marécages et les lieux très-humides de la terre, la graine ne germe pas et ne pousse pas au-dessus du sol, pourrissant et étousfée par l'excès, qui la comprime. Dans les intestins aussi l'excès et le liquide abondant compriment, de manière que des poils ne sont pas produits. Les glandes y sont plus grosses que partout ailleurs dans le corps; elles absorbent, par expression, l'humeur dans les intestins; ceux-ci la reçoivent des vaisseaux et la transmettent à l'épiploon, qui la distribue aux glandes.
- 6. (Reins. Les reins sont considérés non comme étant des glandes, mais comme ayant des glandes.) Les reins aussi ont des glandes; car ils se saturent d'une humidité abondante. Là les glandes sont plus grosses que les autres; en effet, le liquide affluant n'est pas absorbé par les reins, mais il s'écoule à la vessie en bas, de sorte qu'ils attirent à soi tout ce qu'ils se procurent par les conduits.
- 7. (Amygdales. Flux qui s'y fait venant de la tête. S'il est stere et abondant, inflammation des amygdales, qui s'étend aux oreilles; s'il est inerte et abondant, scrofules.) Il y a encore bien d'autres glandes toutes petites dans le corps; mais je ne veux pas saire de digressions, cet écrit n'étant que sur les plus importantes. Je reprends donc le sil du discours, et je vais parler de la constitution des glandes de la gorge. La gorge a, de çà et de là, à ses deux côtés, des glandes qu'on nomme amygdales. En voici l'usage: la tête est placée au sommet,

την άπό του άλλου vulg. - και περιφερής και πλήρης τῆς περι αυτήν άπό του άλλου Zwing. in marg., Mack. - και περιφερής και περιφηδής άπό τῆς τοῦ άλλου Lind. - Je prends la correction proposée par Zwinger..

τραχήγου.

- 8. Μασχάλησι δὲ ξυβρέει μὲν καὶ ἐνταῦθα, ἀλλ' ὅταν πλῆθος ἢ, 
  δριμεῖς ἰχῶρες, καὶ ὧδε γίνονται φύματα. Κατὰ ο ταὐτὰ καὶ ἐν τοῖσι 
  βουδῶσιν ἔλκει τὴν ἀπὸ τῶν ὑπερκειμένων ὑγρασίην ἡ ἀδήν · ἄλλως 
  εἰ πλῆθος λάδοι, βουδωνοῦται καὶ διαπυίσκεται καὶ <sup>10</sup> φλεγμαίνει ἰκέλως μασχάλησί τε καὶ τραχήλω · τὰ δ' <sup>11</sup> αὐτὰ οἱ δοκέει παρέχειν 
  ἀγαθὰ καὶ κακά. Καὶ ταῦτα μὲν ἀμφὶ τῶνδε.
  - 9. Τὰ δὲ ἔντερα ἔχει χόρον 12 πουλύν ἀπό τε σιτίων καὶ ποτών:
- $^1$  Γάρ pro đμα Lind.  $^2$  ἐνθάδε Ε. τότε οὐχ ἀνίησιν om. C. τότε [γὰρ] ούx Lind., Mack. - av η pro avη Ald. - 2 η .... αδένες om. Ald. - ροτή Lind. — 'έωσιν CE, Frob., Zwing. — 'μένη vulg. - Lisez en deux mots μλν ξ.- χολώδες vulg. - κολλώδες CE, Ald., Frob. (Zwing., in marg. χολώδες).-Quoique χολώδες puisse aller, il n'y a aucune raison de changer le texte des manuscrits et des anciennes éditions. - οῦτως C. - οδς (sic) C. - - ες om. C. - έκάτερον om. C. - ροή C. - ροιή Lind. - 7 δή pro δὲ Lind. - δὲ est en effet pour δή; mais il n'est pas nécessaire de le changer. — s αδται [86] Lind. - χρειήεις, eadem manu χρειήσις (sic) pro χείρους C. - χρειήσι (sic) Ald. - χρείησις quidd. Codd. ap. Foes in not. - χοίρων Zwing. in marg. -On peut, à la rigueur, entendre xespous de vulg., et je le conserve. Cependant xsipou; n'est pas tellement satisfaisant qu'on ne songe à tenir compte de la leçon de C, tout altérée qu'elle est, et à essayer de la restaurer; car C est un bon manuscrit. Pour cela on a un guide dans un passage qui me semble parallèle; c'est l. 18 le membre : τὰ δ' αὐτά οἱ δοκέει παρέχειν άγαθὰ καὶ κακά; et, p. 574, L 1 : άγαθὰ δὲ ἔχουσιν τοῖσιν ἔμπροσθεν διμοι On aura un sens analogue en lisant : αὖται αἰ χρεῖαι καὶ νοῦσοι τραχήλου; et on ne s'éloignera pas beaucoup du texte de C. On traduirait donc : tels sont les usages et les maladies du con. J'avoue que, si cola était

creuse, ronde et pleine, tout autour, de l'humide qui provient du reste du corps; en même temps le corps envoie dans la tête des vapeurs de toute espèce, que la tête renvoie à fur et mesure; car ce qui afflue n'y peut rester, n'ayant pas où se fixer, à moins que la tête ne soit malade; alors l'humeur n'est pas renvoyée, et elle prend prédominance. Mais lorsque ce qui a été attiré est renvoyé dans les glandes, le flux s'opère, et il ne cause aucune souffrance tant qu'il est peu abondant, proportionné, et que les glandes en sont maîtresses. Mais, l'afflux étant abondant et âcre, s'il est âcre et visqueux, la gorge s'enflamme, se tuméfie et se tend, et de la sorte le mal gagne l'oreille; si les deux côtés sont pris, les deux oreilles, et une si un côté seulement est pris. Quand, au contraire, le flux est une matière pituiteuse, abondante et inerte, il y a encore de l'inflammation; et cette inflammation, vu que l'humeur est stationnaire, devient scrofules; ces maladies du cou sont pires.

- 8. (Mêmes fluxions sur les glandes de l'aisselle et de l'aine, et accidents analogues.) Aux aisselles aussi il se fait un afflux qui, quand il est abondant et composé d'humeurs acres, y engendre des abcès. De la même façon, aux aines, la glande attire l'humidité provenant des parties supérieures; et, si elle en prend une surabondance, il se forme un bubon qui suppare; inflammation semblable à celle des aisselles et de la gorge. Là aussi les glandes paraissent rendre les mêmes services et causer les mêmes maux. Voilà ce que j'ai à dire làdessus.
- 9. (Les intestins reçoivent les aliments et les boissons, plus l'humidité qui est sous la peau. Mais peu de maladies s'y en-

misux appuyé, je m'y laisserais aller sans hésitation. – μασχάλοισι (bis) E, Ald., Frob. – ξυβρέσυσι Lind. – ἢν pro ἢ C. — ° ταῦτα vulg. – ταὐτὰ Lind. – ἢ pro ἢ C. — <sup>10</sup> φλεγμαίνεται Ε(½, Mack. – Ικέλως C. — <sup>11</sup> αὐτὰ καὶ (οἱ pro καὶ C) δοκέει vulg. — <sup>12</sup> πολὺν vulg. – πουλὺν Ε, Lind., Mack. – αῦτη [δὶ] Lind. – ἀπανασμοῦται vulg. – ἀπαναισιμοῦται C, Zwing , Lind., Mack. – ἱκέλη C. – τοῖς pro τὴς C. – νόσους Ε. – ποιέιι Mack.

έχει δὲ καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ δέρματος ὑγρασίην ' αὐτη πᾶσα ἀπαναισιμοῦται ἰκέλη τῆς πρόσθεν · νούσους δὲ οὐ ποιεῖ τὰ πολλὰ , ὅκως περ καὶ ἐν τοῖσιν ἄρθροισι γίνεται · συχναὶ γάρ τοι ἀδένες καὶ ἀναπετέες, καὶ οὐ κοῖλαι , καὶ οὐ ¹ πουλὺ πλῆθος ἐπαυρισκόμεναι ἡ ἔτέρη τῆς ἔτέρης , ² ἐπεὶ μᾶλλον πλεονεκτεῖν ἐθελουσα οὐδὲ μίη τότε πλῆθος

έχειν δύναται, άλλ' όλίγον έχάστη ξυβρέον ές το άρθρον ές πολλά διει-

ρεόμενον · Ισότης έστλν αὐτέησιν.

- 10. Ἡ κεφαλή καὶ αὕτη τὰς ἀδένας ἔχει, τὸν ἐγκέφαλον εἰκελον ἀδένι ἐγκέφαλος γὰρ καὶ λευκὸς καὶ ψαφαρὸς, ὅκως περ καὶ ἀδένες, καὶ ὁταὐτὰ ἀγαθὰ τῆσιν ἀδέσι ποιεῖ τὴν κεφαλὴν ἐοῦσαν, διὰ τὰ εἰρημένα μοι, τιμωρέων ὁ ἐγκέφαλος εἰποστερέει τὴν ὑγρασίην, καὶ ἐπὶ τὰς ἐσχατιὰς ἔξω ἀποστέλλει τὸ πλέον ἀπὸ τῶν ροῶν. Μείζων δ' ὁ ἐγκέφαλος τῶν ἄλλων ἀδένων, καὶ αὶ τρίχες μείζους ἡ αὶ ἄλλαι τρίχες μείζων τε γὰρ ὁ ἐγκέφαλος καὶ ἐν εὐρυχωρίη κέεται τῆ κεφαλῆ.
- 11. Ποιέει δὲ νούσους καὶ ήσσονας καὶ μείζονας ἡ αἱ ἄλλαι ἀδένες ποιέει δὲ, ὁκόταν ἐς τὰ κάτω τοῦ σώματος τὴν σφετέρην πλεονεξίην ἀποστείλη. 'Ρόοι δὲ ἀπὸ κεφαίξις ¹ἔως ἀποκρίσιος, δι' ὧτων κατὰ φύσιν, δι' ὀφθαλμῶν, διὰ ῥινῶν · τρεῖς οὖτοι · καὶ ἄλλοι δι' ὑπερώης ἐς <sup>8</sup> φάρυγγα, ἐς στόμαχον · ἄλλοι ὸιὰ φλεδῶν ἐπὶ νωτιαῖον, <sup>8</sup> ἐς τὰ ἰσχία, οἱ πάντες ἐπτά.
- ές τὰ ἰσχία, οἱ πάντες ἐπτά.
   12. Οδτοι τοῦ τε ἐγχεφάλου 10 λύματά εἰσιν ἀπιόντες · xal εὶ μὴ

' Πολύ vulg. - πουλύ CE, Lind., Mack. - ' ἐπὶ μᾶλλον πλεονεκτεῖν ἐδίλουσαν οὐδὲ μὶ (sic) τότε πλίην (sic) έχον δύναται C. - οὐδεμίην Ald. -τό τε Lind. - άλλ' ές όλίγον έκάστης vulg. - Ce texte me paraît impossible à construire. La marche de la phrase conduit à lire : ἀλλ' ὀλίγον ἐκάστη, sous-entendant έχειν δύναται. - ξυρρέοντες pro ξυβρέον ές C. - 3 [xeλα δὶ pro luelov C. - 4 ταύτα C. - ποιέει Mack. - 5 και αποστερέει Æm. Portus. - ροῶν C. - ρόων vulg. — Ante μείζων addit μείζων C. — ' ώς L, Lind., Mack. - ἀποχρίσιες L. - ἀπὸ χρίσιος quidd. Codd. ap. Foes in not., Lind. - \* λάρυγγα C. - \* ές τὸ αίμα vulg. - Cette mention du sang paraît ici singulière, et on ne s'attend aucunement à la trouver. Mais ce serait un simple soupçon qui ne pourrait pas aller plus loin, si nous n'avions pas un contrôle dans la reprise en détail que fait l'auteur de chacune de ces sept fluxions. Or, nous les retrouvons toutes, excepté celle sur le sang. En place, nous avons une fluxion sur les hanches, § 14. C'est donc hanches qu'il faut lire ici : ες τὰ ἰσχία. — "Erot. p. 244 : λύματα, καθέφματα. - ούτως C.

gendrent, à cause de la facilité avec laquelle les glandes, nombreuses et de volume à peu près égal, enlèvent les liquides.) Les intestins ont pleine saturation par les aliments et les boissons, recevant aussi l'humidité qui est sous la peau; toute cette humidité est consumée de la même façon que la précédente; mais, là, elle ne produit guère de maladies, à la différence de ce qui arrive dans les articulations; car les glandes sont nombreuses, ouvertes, et non creuses. L'une n'absorbe pas beaucoup plus que l'autre, vu qu'il n'y en a pas une qui, voulant en avoir davantage, puisse dès lors avoir un excès; chacune est bornée au peu qui afflue dans un organe divisé en beaucoup de parties; de là, égalité pour toutes.

- 10. (Le cerveau est semblable à une glande par son apparence et par son office qui est de pomper dans le reste du corps les humidités et de les répartir dans le reste du corps.) La tête aussi a les glandes, le cerveau semblable à une glande; en effet le cerveau est blanc, friable comme les glandes; il rend à la tête les mêmes services qu'elles rendent de leur côté; venant, pour les raisons que j'ai expliquées, au secours, il la dépouille de l'humidité, et renvoie aux extrémités en dehors le surplus provenant des flux. Le cerveau est plus gros que les autres glandes; les cheveux sont plus longs que les autres poils, le cerveau étant plus gros et gisant dans un large espace qui est la tête.
- 11. (Maladies qu'il produit. Sept catarrhes qu'il envoie sur les parties inférieures.) Il produit des maladies et moindres et plus graves que les autres glandes; et il les produit quand il envoie aux parties inférieures du corps sa surabondance. Les fluxions venant de la tête jusqu'à excrétion se font naturellement par les oreilles, par les yeux, par les narines, en voilà trois. D'autres arrivent par le palais au larynx, au pharvnx; d'autres, par les veines, à la moelle épinière, aux hanches. En tout sept.
- 12. (Ces fluxions purgent le cerveau et le reste du corps. Mais, si elles sont retenues, elles sont un mal pour le cerveau et

απίοιεν, νοῦσος αὐτέω. Οὕτω δὲ καὶ τῷ ἄλλφ σώματι, <sup>1</sup> ἢν ἐς τὰ ἔνδον ἀπίωσι καὶ μὴ ἔξω, <sup>2</sup> καὶ αὐτοῖς ὅχλος πουλὸς, κἀνδόθεν ἐλκοῖ,
καὶ δριμὸ μὲν εἰ πρόοιτο ὁ ἐγκέφαλος ρεῦμα, τὰς ἐπιβροὰς ἐσθίει καὶ
ελκοῖ · καὶ τὸ μὲν ἐπιὸν ἢν ἢ πλῆθος κατιὸν ἄλες, οὐκ ἀνέχει ὁ ρόος,
ἔστ' ἀν ἐσαρύηται τὴν πληθὸν τοῦ κατιόντος · καὶ τὸ μὲν ἐπιβρέων
<sup>2</sup> ἀποπέμπων ἔξω, ἔτερον δὲ ἐσδεχόμενος, ἐς τὸ ὅμοιον αἰεὶ καθιστάμενος · τά τε ὕγρὰ <sup>4</sup> ἔλκει καὶ ποιέει νούσους. <sup>3</sup>Αμφω δὲ ἐν ἀκηδίῃ
καταγυιοῖ τὴν φύσιν · καὶ ἢν πάθῃ, <sup>5</sup> δυ' ἐστὸν κακία · τὰ μὲν γὰρ
σόὰξονται τὸ ἀλογον καὶ οὐ ξύνηθες ὅν · ὁ δὲ ἐγκέφαλος πῆμα ἔσχει
καὶ αὐτὸς οὐχ ὑγιαίνων · ἀλλ' εὶ μὲν δάκνοιτο, τάραχον πουλὸν ἔσχει,
ἄνθρωπον, <sup>8</sup> ἐνίοτε δ' οῦ φωνέει καὶ πνίγεται , ἀποπληξίη τῷ πάθει
τοῦνομα. <sup>9</sup> ᾿Αλλοτε δὲ δριμὸ μὲν οὸ ποιέει αὐτὸ τὸ ρεῦμα, πλῆθος δ'

"Hν δ' (δ' om. E, Zwing., Frob.) ές (τινες pro ήν δ' ές C, Vatic. Codd. ap. Foes in not., Ald.) τὰ ἔνδον vulg. - 2 καὶ αὐτοῖς δγλος πολὺς (πουλὸς CE, Ald., Lind.) χανδόθεν (ἐνδοθεν pro χ. Lind.) έλκει (έλκοι Ε, Ald., Zwing.; έλκειῦ sic, et eadem manu or supra et C) καὶ άδριμὸ (ζριμὸ C, Zwing. in marg., Lind.) μένει (μέν εί Zwing. in marg.) (ήν χανδόθεν Ελη καὶ δριμὸ μένη legendum censet Æm. Portus), (addit εἰ Lind.) πρόσιτο δ έγκεφαλος ρευμα, δ (δ om. C) τὰς ἐπιρροὰς ἐσθίει καὶ έλκοῖ · καὶ τὸ (τὰ B, Ald.) ἐπιὸν ἢν ἢ πλἢθος κατιὸν, τέλος (ἄλος sic pro τέλος E, Ald , Zwing., Frob.; άλις C) ούκ αν έχοι (έχη C) ὁ ρόος, έστ' αν είς αρία τε (ές αρια τε sic C; έξαρύαται Zwing.; είσαρύηται Lind.) την πληθύν τοῦ κατιόντος vulg. - καὶ αὖθις ὄχλος πολὺς χάνδοθεν **έλκει , καὶ ὂριμὺ μὲν εἰ πρόοιτο ὁ ἐγεό**φαλος βευμα, ο τάς επιρροάς έσθίει και Ελκει και το μεν έπιον ην η πληθος, κατιών τέλος ούκ αν έχοι ο ρόος, έστ' αν έξαρύηται (είσαρύηται Mack) την πληθύν τοῦ κατιόντος legunt Foes in not., Mack. - Revenous sur ce texte, qui est altéré. D'abord, au lieu de χανδόθεν, que Schneider dans son Dict. note avec raison comme douteux, je lis κάνδόθεν, modifiant un peu la correction de Lind., et έλχοῖ au lieu de ελχει. Puis δριμὸ, avec C, au lieu de άδριμό, et μέν εί, au lieu de μένει, avec Zwinger. Le sens de ce membre de phrase est assuré par la comparaison avec le passage parallèle: άλλοτε δὲ δριμὸ μὲν οὐ ποιέει αὐτὸ τὸ βεῦμα, l. dern. Avec C encore, je supprime δ, ce qui me permet de construire la phrase; mais, pour avoir un sens, j'entends ἐπιβροὰ; comme signifiant les voies de fluxions. Τέλος, qui est dans vulg., n'est donné ni par les manuscrits ni par les anciennes éditions; c'est une conjecture de Foes, fort ingénieuse sans doute; néaumoins on ne peut s'empêcher de restituer en place la leçon ελις; des lors je lis à réxes en un seul mot, avec le sens de cesser, s'arrêter, au lien de αν έχοι. Enfin, pour εἰς ἀρία τε, il faut sans doute prendre la correcle reste du corps. En ce cas, indépendamment des sept catarrhes dont il va être question, le cerveau lui-même est exposé à deux affections : si la matière retenue est dere, il est frappé d'apoplexie; si la matière retenue n'est pas acre, la raison se dérange, et il y a délire et hallucination.) Ces fluxions, en s'en allant, sont des purgations pour le cerveau; si elles ne s'en allajent pas, ce seraient des maladies pour lui. De même pour le reste du corps; si ces flux vont dans les parties intérieures et non au dehors, il en résulte beaucoup de trouble pour ces parties; ils ulcèrent le dedans; et, si le cerveau envoie une fluxion acre, elle corrode et ulcère les voies. L'afflux est-il abondant et descendant avec force, la fluxion ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle ait épuisé la plénitude qui descend. Le cerveau, renvoyant au dehors et recevant en place, se trouve toujours dans le même état; il attire les liquides et fait des maladies. Ce double état, négligé, affaiblit la nature; et, si elle souffre, il y aura deux dommages. Les souffrances de la nature seront telles : d'une part, les flux susdits supportent mal la plénitude, et irritent les parties par leurs propriétés hétérogènes et inhabituelles; d'autre part, le cerveau a du mal, et lui-même n'est pas sain; et, s'il est irrité, il a beaucoup de trouble, l'intelligence se dérange, le cerveau est pris de spasme et convulse le corps tout entier, parsois le patient ne parle pas, il étousse; cette affection se nomme apoplexie. D'autres fois, le cerveau ne sait pas la fluxion acre; mais, arrivant en excès, elle y cause

tion indiquée par Zwinger et Foes. — ἀποπέμπον C, Ald. –εἰσδεχόμενος vulg. – ἐσδεχόμενος C. — ἀξλαη C. – νόσους Ε. – ἀκιδίη Ε, Ald., Frob., Zwing. – καταγυζ vulg. – καταγνύει L. – καταγυσί C, Zwing. – καταγυσί Foes in not., Lind., Mack. — ὁ δύεστον (διέστων Zwing.; δίεστον Foes in not.; δύσοιστος L; δύσοιστον Lind., Mack) κακία vulg. – Je lis δυ' ἐστὸν pour δύο ἐστὸν, et prends κακία au duel. — ὁ φύσιος Lind. – ὁδάζονται (sic) Lind. – οὸ est omis dans Kühn par une faute d'impression. — † ἀφονει vulg. – ἀφρενεῖ (sie) C, Ald. – Lisez ἀφραίνει. — ὁ ἐν ἐωυτῷ δ' οὺ φωνέει vulg. – Au lieu d'èν ἐωυτῷ δὲ, Dietz lit (De Morb. sacro, p. 126): ἐνίστε δὲ οὺ, et Coray: ἐνεός τε καὶ οὺ. La correction de Dietz me paratt se rapprocher le plus du texte donné. –φρονέει pro φωνέει L. — ὁ ἀλλ' δτε δὲ vulg. – Lisez ἀλλοτε. – ποιέει αὐτῷ τὸ vulg. – Lisez αὐτό.

ον τὸ ἐμπεσὸν, πονέει τοῦτο, καὶ ἡ γνώμη ταράττεται, καὶ ¹ περίειστι ἀλλοῖα φρονῶν καὶ ἀλλοῖα δρέων · φέρων τὸ ἦθος τῆς νούσου ² σεσηρόσι μειδιήμασι καὶ ἀλλοκότοισι φαντάσμασιν.

- 13. "Αλλος ρόος ἐπ' " ὁφθαλμοὺς, ὀφθαλμίαι, καὶ οἰδέουσιν αἰ όψεις. Εἰ δὲ ἐπὶ \*ρῖνας ὁ κατάρρους, ὀδάξονται μυκτῆρας, καὶ ἄλλο οὐδὲν ὁεινόν · αἴ τε γὰρ ὁδοὶ τουτέων εὐρέες καὶ ἰκαναὶ τιμωρέειν σφίσιν · πρὸς δὲ καὶ ἀσύστροφον τὸ ἀπιὸν αὐτέῃσι. Τὰ δὲ οὔατα σκολιὸς μὲν πόρος καὶ δ στεινός · ὁ δ' ἐγκέφαλος πλησίον αὐτέου αὐτοῖσιν ἐμπιέζεται · 6 νοσέων δὲ τὴν νοῦσον ταύτην, τὰ πολλὰ "ἀποκρίνει κατὰ τὸ οὖς ἀπὸ τῆς πυκινῆς ροῆς ἀνὰ χρόνον, δώρισταί τε, καὶ ρέει δυσῶδες πῦον. Οὕτως ἐς τὰ ἔξω οδῆλοι τῷ ὀφθαλμῷ ρόοι καὶ οὐ πάμπαν θανατώδεες.
- 14. \*Ην δὲ 10 δπίσω τὸ ρεῦμα ἢ δι' ὑπερώης, τὸ ἀφικόμενον φλέγμα ἐς τὴν κοιλίην, ρέουσι μὲν καὶ αἱ κοιλίαι τούτων, 11 νοσέουσι δὲ οὐ ἀναμένοντος κάτω τοῦ φλέγματος, εἰλεοί. Τὰ πάθη χρόνια, ἄλλοις δι' ὑπερώης ἐπὶ φάρυγγα, ἢν πουλὸ ρυῆ καὶ ἐπὶ πουλὸ, αἱ νοῦσοι 12 φθινάδες κορίσκονται γὰρ τοῦ φλέγματος οἱ πνεύμονες, καὶ γίνεται
- · Παρίησιν vulg. περίησιν C. Lisez περίεισιν. καλ άλλοτα όρδων οπ. EP. - ' έσηρόσει (sic) C, Ald. - μηδιήμασι vulg. - μειδιήμασι Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - 3 ὀφθαλμούς est omis dans Kühn par une faute d'impression. - όφθαλμία vulg. - έφθαλμίαι C. - ' ρίνας CE, Ald., Frob., Lind., Mack. - μυχτήρες vulg. - μυχτήρας CE, Ald., Frob., Zwing. - μυχτήρες est une correction de Foes, mais elle est inutile. - ἀσίστροφον C. -<sup>5</sup> στενός Zwing. — ενοσέω C, Ald. — <sup>7</sup> ἀποχρίνει και τὸ οδς vulg. – Je lis κατά au lieu de καί; la confusion n'est pas rare. - ρόης vulg. - Lisez ροῆς. - δώρυκται Foes in not. ex conjectura, Mack. - δρίνεται sine τε Lind. - δρίσται vulg. - δρίσται n'a point de sens ici; mais on aura la véritable leçon et un sens satissaisant, à l'aide d'un très-léger changement : en mettant ώρισται au lieu de ώρισται. "Ωρισται ου ώρρισται ainsi écrit vient de δρίζειν οιι δρβίζειν filtrer, de δρδς ou δρβός petit lait. A la vérité, on ne trouve pas doicer dans les lexiques; mais, dans les textes, on trouve des composés qui justifient suffisamment le simple. Ainsi Aristote, H. A. 3, 14, 5, a : Ιχώρ έστιν άπεπτον αίμα ή τῷ μήπω πεπέφθαι ή τῷ διωβροισθαι. Le manuscrit de Venise, avec deux autres bons manuscrits, a διωρίσθαι. Schneider, qui me fournit cet exemple dans le Suppl. à son Dict. ojoute διορρίζειν το αίμα donné par d'anciens lexiques, et έξορρίζειν το γάλα cité par Hésychius. La forme δρίζειν ou δρρίζειν est donc établie, tant par ces citations que par la convenance parfaite avec laquelle elle s'applique & notre passage, et elle doit être désormais reçue dans les dictionnaires. Il

de la souffrance; l'intelligence se trouble, et le patient va et vient, pensant et voyant autre chose que la réalité, et portant

le caractère de la maladie dans des sourires moqueurs et des visions étranges.

13. (1º Catarrhe sur les yeux; 2º catarrhe sur les narines; 3° catarrhe sur les oreilles.) Un autre flux est sur les yeux ; de là les ophthalmies; les yeux se gonflent. Si le catarrhe va sur le nez, il irrite les narines, sans rien autre de fâcheux; car les voies sont larges, et suffisantes pour se débarrasser ellesmêmes; de plus, ce qui y va n'est pas disposé à former un engorgement. Au contraire les oreilles offrent un conduit oblique et étroit, et le cerveau, qui en est près, pèse sur elles; quand il est ainsi affecté, il verse généralement sur l'oreille, avec le temps, une sécrétion provenant du flux abondant; elle se filtre, et il coule un pus fétide. De cette sorte, les flux

causent pas absolument la mort. 14. (4º Catarrhe sur le ventre et iléus; 5º catarrhe sur la gorge et le poumon, phthisie; 6º catarrhe sur la moelle épinière; et 7º catarrhe sur les hanches.) Si la fluxion se fait en arrière par le palais, la pituite arrivant dans le ventre, il y a, à la vérité, diarrhée, mais non maladie; mais, si la pituite de-

sont manisestes à l'œil dans les parties extérieures, et ils ne

meure en bas, il se forme des iléus. Voici des affections chro-

niques: chez d'autres, la fluxion, par le palais, va à la gorge; si elle est abondante et de longue durée, naissent les affections

était à peu près impossible que des copistes ne changeassent pas ώρισται Inconnu en ωρισται très-connu. - ο δηλοί CE. - ρωοι (sic) C. - το οπίσω (δπίσω τὸ C) vulg. - τὸ ἀρικόμενον φλέγμα est un nominatif absolu. " νουσέουσι Mack. - Ante κάτω addunt δὲ Zwing. in marg., Foes in not., Lind., Mack. - είλεοι (είλέοι sic C) τὰ πάθη χρόνια. Άλλοις δι' (δ' C) vulg. -Il est si difficile d'admettre qu'un médecin ait rangé les iléus parmi les affections chroniques, que j'al changé la ponctuation, et, mettant le point après είλεο:, rapporté τὰ πάθη χρόνια à ce qui suit. Là, en effet, il s'agit de phthisies, maladies essentiellement chroniques. En tout cas, le style de ce petit écrit est tel que ce changement de ponctuation ne fait aucune violence à la construction. — η φθεινάδες vulg. - φθινάδες C.

- <sup>1</sup> τὸ πῦον· τοῦτο διεσθίει τοὺς πνεύμονας, καὶ ὁι νοσέοντες οὐ <sup>2</sup>ράῖον περιγίνονται · καὶ ἡ γνώμη τοῦ ἰητροῦ, καὶ ἢν ἀγαθὸς καὶ <sup>3</sup>ἢν ἀγχίνοος, <sup>4</sup> τὰ πολλ ἀξυνετέει τῆς προφάσιος. <sup>5</sup>Άλλη νοῦσος διὰ φλεκῶν ἐπὶ νωτιαῖον ἀπὸ κατάβρου κεφαλῆς · ἀίσσει <sup>6</sup>δὶ ἐνταῦθα ἐπὶ ἱερὸν ὀστέον, ἄγων τὴν ἐπιβροὴν ὁ νωτιαῖος, καὶ ἐναπέθετο τῆσι κοτύλησι τῶν ἰσχίων · <sup>7</sup> ἰσχία καὶ ἢν ποιέῃ φθίσιν, <sup>8</sup> καὶ μαραίνεται ὁ ἄνθρωπος <sup>9</sup>δδε καὶ ὧδε, καὶ ζώειν οὐκ ἐθέλει · ταχὺ γὰρ πονέει τὴν σπάθην, καὶ <sup>10</sup> ἄμα τὼ πόδε καὶ μηρὼ παρέπονται, καὶ αἰεὶ τελέως ὅλλυνται χρόνω πολλῷ μελεδαινόμενοι, <sup>11</sup> καὶ οὕτως ἀπηύδηκε καὶ θνήσκει. Ταῦτά μοι <sup>12</sup>περὶ ρόων ἀπὸ κεφαλῆς εἴρηται.
- 15. Καὶ πάθεα ἐγκεφάλου καὶ άλλαι νοῦσοι, παραφροσύναι καὶ μανίαι, καὶ πάντα ἐπικίνδυνα, καὶ πονέει ὁ ἐγκέφαλος καὶ αἱ άλλαι ἀδένες · <sup>18</sup> ἔχει γὰρ καὶ τόνον καὶ άλλη ξύνοδος ἐνταῦθα πάλιν τοῦ σώματος.
  - 16. Άλλα και άδένες εν τοισι στήθεσι μαζοί καλέονται, και
- ' Ante τὸ addunt δ C, Ald. Post τοῦτο addunt δ Zwing. in marg., Lind. - δ τι legunt exemplaria manu scripta ap. Foes in not. - νουσέοντες Mack. - ² βαῖον vulg. - βᾳον Mack. - Lisez ou , comme Mack , βᾳον , ou βάῖον. -3 ην Ε. — 4τὰ πολλά ξυνετέει vulg. - La forme de la phrase : καὶ ην άγαθὸς καὶ ἢν ἀγχίνοος, qu'on traduit en français par : même habile et sagace, semble exiger une négation; c'est ce qui m'a décidé à lire τὰ πολλ' ἀξυνετέει. Une autre remarque rend cette correction sûre; c'est ce qu'on lit à la fin du § 13 : οὕτως ἐς τὰ ἔξω δηλοι τῷ ὀφθαλμῷ ρόοι. Ceux là, sur les yeux, sur les narines, sur les oreilles, sont visibles; les autres, qui se font par derrière le palais, sur le poumon, sur les intestins, etc., ne sont pas visibles; de là la méprise (ἀξυνετέει) que peut commettre le médecin, même habile. Le verbe συνετέειν paraît, dans les dictionnaires, n'être appuyé que sur ce texte; ce qui le rend très-peu sûr. — 5 άλλ' ή vulg. - άλλη Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - 6 δ' E. - ένταῦθ' dans Kühn seulement. - άγων την ἐπιρροήν ὁ νωτιαΐος est un nominatif absolu. — 7 ίσχία C, Ald. - lσχία om. vulg. - φθίσιν Ε, Frob., Lind. - \* καὶ om. Lind. <sup>9</sup> ὧδε (δδε Zwing, in marg., Lind.) καὶ ὧδε vulg. - J'accepte cette leçon de la marge de Zwing. - Les traducteurs donnent ici à οπάθην le sens d'omoplate; mais ce sens n'est pas dans les lexiques, qui n'indiquent que celui de côte. — 10 άμφω pro ἄμα C. - ἀεὶ E. - Il ne me paraît pas possible de donner à δλλυνται le sens habituel de périr; car cela ferait une tautologie peu supportable avec θνήσκει. Je pense donc qu'il faut assigner à ce verbe pour sujet πόδε καὶ μηρώ, et le traduire par dépérir, s'atrophier. Ce qui peut aider à admettre cette interprétation, c'est que l'auteur de cet opuscule n'a pas un style franc et net. - " καὶ οὖτε (οὖτως pro οὖτε L, Cornar.,

consomptives; en effet les poumons se gorgent du phlegme, et le pus se forme; il ronge les poumons, et les malades ne guérissent pas facilement; souvent le médecin, même habile et d'un esprit pénétrant, ne saisit pas la cause. Une autre maladie provenant du catarrhe de la tête se produit, par la voie des veines, sur la moelle épinière; là elle se jette sur le sacrum, la moelle épinière conduisant la fluxion, et elle se fixe sur les cavités des hanches. Si les hanches viennent à consomption, le patient tombe, de cette façon aussi, dans le marasme, et il ne veut pas vivre; car bientôt il souffre dans la côte; les pieds et les cuisses suivent, et s'atrophient toujours complètement en un long temps au milieu des soins du traitement; de la sorte le malade s'affaiblit, et il meurt. Voilà ce que j'avais à dire sur les flux venant de la tête.

- 15. (Autres maladtes du cerveuu.) Les affections de l'encéphale produisent aussi d'autres maladies, des délires, des transports, tout cela fort dangereux; il souffre et les autres glandes aussi; en effet, il a un tonos (cordon? tension? voy. note 13); et c'est là de rechef un autre point synodique du corps.
- 16. (Mamelles. C'est de la matrice que leur vient le lait par l'intermédiaire de l'épiploon. Comparaison entre le corps de l'homme et celui de la femme.) Les glandes à la poitrine sont

Zwing. in marg., Lind.) ἀκηύδηκε (ἀκήνδηκε Ald.; ἀκήνδηκε L, Cornar., Zwing. in marg.) vulg.—Ce passage est fort obscur. ἀπαυδῷν a deux acceptions. D'abord il signifie perdre la parole. On ne voit pas trop comment cette signification trouverait place ici. La conservation de la faculté de parier n'a rien qui caractérise une affection des membres inférieurs et de la moelle épinième comme celle dont il est ici question. La seconda acception est perdre ses forces; quoiqu'elle ne soit pas dans les dictionnaires, elle est suffisamment autorisée par Aph., I, 9. Elle va très-bien ici; mais alors il faut recevoir l'ingénieure correction de Cornarius, οὐτως. — το καιρί οπα. CE, Ald. — το έχει... ἀδένες οπ. C. – πόνον pro τόνον Cornar., Zwing. in marg. – Je ne puis me décider à effacer τόνον en ce passage. Il me paraft tenir à cette ancienne signification du mot τόνος qui contensit une idée vague et obscure des véritables nerfs, tandis que νεῦρον ne s'appliquait qu'aux tendons et aux ligaments. Voy. t. I, p. 233.

1 διαίρονται γάλα ποιέουσιν οίς δε ου ποιέουσι γάλα, ου ποιέουσι μέν αί γυναϊκες, οί δὲ ἄνδρες οὐ ποιέουσι. Τῆσι εμέν γυναιξίν άραιή τε ή φύσις κατά τῶν ἀδένων, ὥσπερ 3 τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ τὴν τροφήν, ήν τινα έλχουσιν έπὶ σφᾶς, άλλοιοῦσιν ές τὸ γάλα καὶ ἀπὸ τῆς μήτρης παραγίνεται έπὶ τοὺς μαζοὺς ές τὴν μετά τὸν τόχον τῷ παιδίω τροφήν, ήν τινα \* ἀποπιέζει καὶ ὑπερδάλλει τὸ ἐπίπλοον ἐς τὰ άνω, στενοχωρούμενον ὑπὸ τοῦ ἐμδρύου. Τοῖσι δὲ άβρεσι καὶ ἡ στενογωρίη καὶ ή πυχνότης τοῦ σώματος 5 μέγα συμδάλλεται μή εἶναι μεγάλας τὰς ἀδένας τὸ γὰρ ἄρβεν «ναστόν ἐστι καὶ οἶον εἶμα πυκνὸν καὶ δρέοντι και ἐπαφομένω το δὲ θῆλυ τάραιον και χαῦνον και οἶον είρισν δρέοντι καὶ ἐπαφομένω · ώστε την δγρασίην οὐ μεθίησι τὸ άραιὸν καὶ μαλθακόν το δε άρσεν οὐκ άν τι προσδέξαιτο, πυκνόν τε εὸν καὶ \*άστεργές, και δ πόνος κρατύνει αὐτοῦ τὸ σῶμα, ώστε οὐκ ἔχει δι' οδ λήψεται τὸ τῶν \* περισσῶν. Οὐτως ἀναγκάζει όδε ὁ λόγος καὶ στήθεα και μαζούς και το άλλο σώμα τησι γυναιξί χαῦνα και μαλακά είναι και διά την άργίην και διά τὰ προειρημένα τοῖσι δὲ ἀνδράσι τά ἐναντία.

17. 11 Ποιέουσι καὶ μαζοί φύματα, φλεγμονάς, τὸ γάλα ἀποσή-

' Διείρονται (ἀείρονται L; διαείρονται Zwing. in marg.; δή ἀείρονται Zwing. in marg., Lind., Mack) xal (xal om. C) γάλα ποιέουσιν· οΙ: δὶ οὐ ποιέουσιν γάλα, ποιέουσι μέν vulg. - Cette phrase est altérée; mais heureusement la restitution n'est pas difficile, surtout à l'aide de C, qui, en supprimant xai, met sur la voie. Pour avoir la leçon et le sens, il faut lire οξς δὲ οὐ ποιέουσι γάλα, οὕ, ajoutant ainsi une négation qui complète le sens, et montre en même temps qu'au lieu de διείρονται, il faut lire διαίρονται — 2 μεν [γάρ] Lind. - φύσις καὶ κατά (καὶ κατά ons. Zwing. in marg.; κάρτα pro και κατά Zwing. in marg., Lind.) τών vulg.-Je pense qu'il suffit de supprimer xai, qui a pu naître de la consusion de xai et κατά. — 3 Ante τὸ addunt καὶ Zwing. in marg., Lind. - σφάς C. — 4 άποπιέζει εί (ή pro εί Zwing., Mack) καὶ (είπερ pro εί καὶ Lind.; είτε καὶ L) ύπερδάλλει (ύπερδάλλοι C) vulg. - εί me parait à supprimer, provenant de la répétition de la dernière syllabe de ἀποπιέζει. - ἐπίπλοιον C, Ald. στενωχωρούμενον C. — • μετασυμβάλλεται vulg. - μέγα συμβάλλεται Zwing. in marg., Foes in not., Lind. - Très-bonne correction. - 6 ἀστὸν C, Ald. — 'appéon C. - olonel péon (pion C) opéonte nulg. - Lisez olon elpion. C a conservé la véritable lecon, coupant seulement mal les mots. Voy. plus haut, p. 556, l. 5, ἐπαφομένω δὲ οίον είρια. — \* ἀστεγές Cornar., Zwing. in marg. - dottyov Foes in not., Mack. - Je ne crois pas qu'il solt néces saire de changer àoxepyic. Il signifie ennemi, qui n'accueille pas, et

appelées mamelles; elles se développent chez qui donne du lait, et ne se développent pas chez qui n'en donne pas; les femmes en donnent, et les hommes n'en donnent point. Chez les femmes, la constitution est lâche dans les glandes, comme dans le reste du corps; et les mamelles changent en lait la nourriture qu'elles attirent à soi. C'est de la matrice que se fait le transport aux mamelles pour l'alimentation de l'ensant après l'accouchement; aliment que l'épiploon, comprimé par le sœtus, exprime et fait passer aux parties supérieures. Mais, chez les mâles, la coarctation et la densité du corps concourent grandement à empêcher que les glandes ne soient grosses. En esset, le mâle est compacte et comme une étoffe serrée soit à l'œil soit au toucher; le corps femelle est lâche, spongieux et comme une laine soit à l'œil soit au toucher; de la sorte, ce qui est lâche et mou ne laisse pas aller l'humidité; au lieu que le mâle ne la reçoit même pas, étant dense et inhospitalier; de plus la fatigue lui endurcit le corps, si bien qu'il n'a pas par où prendre quoi que ce soit de superflu. Ce raisonnement montre que nécessairement la poitrine, les mamelles et le reste du corps sont spongieux et mous chez les femmes et en raison de l'oisiveté et en raison de ce qui a été dit, tandis que c'est le contraire chez les hommes.

17. (Maladies des mamelles, Service que les mamelles rendent, qui est d'absorber le superflu du reste du corps; preuve qui s'en voit quand une femme perd une mamelle; comparez la description des accidents généraux qui proviennent quand des tumeurs squirrheuses commencent à se former dans le sein, Maladies des Femmes, § 133, p. 283.) Les mamelles sont sujettes

peut, dans un style qui n'est pas sans quelque recherche (comparex χορίσχονται, p. 568, l. dern., et στσηρόσι μειδιήμασι, p. 568, l. 3) être entendu comme signifiant qui repousse, qui ne reçoit pas l'humide. – Post λήψεται addit τόπον Zwing. in marg. — \*περισσῶν οὔτως. 'Αναγκαζει vulg. –περισσῶν. Οὔτως (addit δὲ Lind.) ἀναγκάζει Foes in not., Lind., Mack. – Bonne correction. – ὁ δὲ (δδε Ε, Lind., Mack) λόγος vulg. – Lisex δδε ὁ λογος. — \* τοῖσι Ε, Ald., Frob. – ἀργείην vulg. – ἀργίην C. – προρημένα Ald. — "ποιέουσι [δὲ] καὶ Lind. – καὶ μαζολ... τοῖσιν οπ. C.

ποντες · άγαθά δὲ ἔχουσε τοῖσεν ἔμπροσθεν ὅμοια · ἀποστερίζουσε τὴν πλεονεξίην τοῦ άλλου σώματος. Μαρτύριον τῆσε γυναιξίν, ἦστυ ἀφαιρεῖται ¹ νούσφ ἢ άλλη τενὶ ξυμφορὰ μαζός · ²καὶ ἡ φωνὴ θρασεῖα, καὶ ἀπὸ τῶνδε νοσέουσεν · ἱὸν γὰρ ἀπὸ τῆς ²μήτρης καὶ ἐπερρέον τὸ ἀπὸ τῶνδε νοσέουσεν · ἱὸν γὰρ ἀπὸ τῆς ²μήτρης καὶ ἐπερρέον τὸ ἀπὸ τῶνδε κοσέουσεν · ἱὸν γὰρ ἀπὸ τῆς ²μήτρης καὶ ἐπερρέον τὸ ἀπὸν τεύχεα, σὰ οἰκεῖφ ἀκὸ τοῦσε κυίχεα, σὰ οἰκεῖφ ἀκὸν τεύχεα, τὰ οἰκεῖφ ἀκὸν τεύχεα, καὶ ἀποπνίγονται.

'Nοῦσος ἢ ἄλλη τις ξυμφορὰ C, Ald. — ' καὶ [γὰρ] ἡ Lind. - τρεχεῖε Cornar., Zwing. in marg., Lind. - ἐς Mack. - νουσέουσιν Mack. — ' μητρὸς vulg. - μήτρης Zwing., Lind., Mack. - Correction très-juste. - μεθέρ vulg. - Lisez μεθέε à l'imparfait. — ' ἔχων vulg. - Lisez ἔχον. - κυρίουσι Mack.

aux abcès, aux inflammations, par la corruption du lait; mais elles rendent les mêmes services que les glandes dont il a été question précédemment, enlevant le superflu au reste du corps. La preuve en est chez les femmes qui perdent une mamelle par maladie ou par quelque autre accident : la voix devient hardie, les humidités abondent à l'arrière-gorge; la femme a du ptyalisme, de la céphalalgie, et est malade par ce dérangement : en esset, le lait, venant de la matrice et envoyé, comme précédemment, par elle en assluence dans les vaisseaux supérieurs, mais n'ayant plus de vaisseaux à lui propres, se porte aux parties essentielles du corps, le cœur, le poumon, et les semmes succombent sussoquées.

FIN DU LIVRE DES GLANDES.

# ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΩΝ.

### DES CHAIRS.

#### ARGUMENT.

L'auteur de ce traité a vu des gens qui, s'étant coupé la gorge, et la plaie pénétrant dans le larynx, ne pouvaient plus parler, et à qui on rendait la parole en réunissant les bords de la lésion.

Il a été témoin de ruptures de l'œil et a constaté que l'humeur qui s'en écoule se coagule par le refroidissement. M. Andreæ, en commentant ce passage¹, regarde comme certain que
cette humeur glutineuse qui sort d'un œil crevé et qui, se coagulant par le refroidissement, ressemble à de l'encens, est le cristallin. Suivant lui, ce passage est une preuve sûre qu'à cette
époque l'extraction de la cataracte n'était pas connue; autrement, l'auteur ne se serait pas borné à invoquer la rupture
plus rare de l'œil au sujet du cristallin.

Il a examiné l'os maxillaire inférieur et reconnu le pertuis qui donne entrée aux vaisseaux nourriciers; mais il a cru que c'était le seul os qui reçût ainsi une veine, fondant là-dessus une théorie pour expliquer comment cet os, seul entre les autres, produisait les dents.

Il a remarqué que le sang tiré du corps, abandonné à luimême, se coagulait, mais que, si on le battait et agitait, il ne se coagulait plus.

Il a observé une pellicule qui se forme sur le sang laissé en repos et qui se reproduit quand on la détache.

Voulant distinguer les parties tendineuses des autres, il a

المراكبة المتأسسة

Die Augenheilkunde des Hippocrates, p. 58, Magdeburg, 1843.

eu recours à l'ébullition, notant que les parties tendineuses se cuisent plus difficilement que les autres, et entamant ainsi des recherches qui n'ont été reprises que bien plus tard, à savoir la recherche des caractères spécifiques des tissus.

Il sait que la moëlle épinière n'est une moëlle que de nom: elle a des membranes, ce que n'ont pas les véritables moëlles, et il la fait provenir du cerveau.

De telles observations témoignent que notre auteur est non pas un philosophe, quoique son ouvrage ait rapport à des spéculations communes parmi les anciens sages, mais bien un médecin essayant de traiter, lui aussi, des questions dont s'étaient occupés Empédocle, Parménide et d'autres.

Il est difficile d'aller plus loin dans la détermination de sa personne. A la vérité, rapportant qu'il a appris des femmes elles-mêmes beaucoup de choses touchant la conception et la grossesse, et renvoyant aux accoucheuses (ἀχεστρίδε;) pour appuyer ses dires, on pourrait être tenté de le rapprocher de l'auteur qui a écrit sur les maladies des semmes. Mais cela est bien trop vague. Ajoutons une particularité qui ne s'explique pas sacilement : Pauteur du livre des Maladies des semmes, qui est aussi celui de la Nature de l'enfant, a consigné un fait singulier qui n'a pu être interprété que dans ces derniers temps; il a signalé chez une femme la chute, au sixième jour après des rapports avec un homme, d'un corps qu'il a cru être le produit de la conception, mais qui est la membrane utérine 1. Cette observation est parfaitement réelle comme le montre l'interprétation qui en a été donnée ; elle est très-curieuse puisqu'elle est le premier sait de ce genre consigné dans les livres, et elle est présentée par l'auteur comme un cas singulier dont il n'a vu qu'un exemple. Ici, dans le traité des Chairs, est rapportée une observation semblable en plusieurs traits, mais défigurée en d'autres, et qui excite des doutes : les filles publiques (αί έτατραι αί δημόσιαι) savent quand elles conçoivent;

De la Nat. de l'enf., § 13. Voy. aussi l'Argument, t. VII, p. 463-TOM. VIII. 37

c'est comme dans l'autre observation où l'hétère sut quand elle devint enceinte. Elles se font avorter; dans l'autre c'est le médecin qui donne un conseil amenant l'avortement. Il tombe alors une espèce de chair; dans l'autre, ce qui tombe est appelé semence, your. C'est au bout de sept jours; dans l'autre, c'est au bont de six. La masse offre toutes les parties du corps, les membres, les yeux, les organes génitaux; dans l'autre, l'observateur n'aperçoit qu'une membrane, des fibres, une humeur. Ceci est représenté comme fréquent; dans l'autre, c'est un cas singulier. Remarquez de plus que dans le livre des Chairs il y a une erreur certaine : sept jours après la conception, l'ovule est tout au plus arrivé dans la matrice, et il n'est pas encore dessiné dans toutes les parties comme le suppose l'auteur. Ce qu'on peut croire, c'est qu'en esset il a vu des embryons venus par avortement, mais certainement ils étaient plus âgés qu'il ne dit; et il a accommodé leur âge à son système. En tout cas, quelque idée qu'on se fasse d'une telle observation fautive en des points essentiels et dès lors mal assurée, il me paraît constant qu'on a là un echo de l'observation, bien autrement réelle, qui est dans le livre de la Nature de l'enfant. On ne peut, suivant moi, en expliquer autrement les analogies frappantes, soit que l'auteur ait imaginé le tout d'après ce texte, soit plutôt qu'il y ait conformé des saits dont il avait été véritablement témoin. Les cas de chute de muqueuse utérine ne sont pas très-fréquents; ceux d'avortement le sont beaucoup plus, ils l'étaient surtout dans les mœurs antiques; et sans doute c'est sans fausseté qu'il a dit en avoir vu beaucoup, tout en se trompant sur l'age de l'embryon, tout en modifiant son récit d'après le récit antérieur. Car, à mes yeux, par tout cela il est établi que le livre des Chairs est postérieur au livre de la Nature de l'enfant.

L'auteur, qui attache une grande importance à la division septénaire de la vie humaine, connue d'écrivains plus anciens que lui, Solon, par exemple, désigne ainsi cette subordination un nombre sept : « L'âge de l'homme est de sept

jours¹. » Et, expliquant sa pensée, il apporte en preuve qu'en sept jours le fœtus est tout formé dans la matrice; que sept jours d'abstinence amènent la mort; qu'à sept mois ou à neuf mois le fœtus est viable, ayant un nombre exact de semaines de jours; que les périodes des maladies sont réglées par semaines, ou fractions de semaines, ou multiples de semaines; enfin, qu'en sept ans l'enfant a toutes ses dents, sept ans faisant trois cent soixante-cinq semaines. On voit qu'en disant que l'âge de l'homme est de sept jours, il entend que le nombre de sept jours se retrouve dans plusieurs des plus essentiels phénomènes de la vie et de son développement; et il n'attribue pas au mot jour un sens plus général, plus indéterminé que celui qu'il a d'ordinaire.

Connaissant que la nutrition se sait par un fluide commun qui, puisé dans le canal intestinal, se rend à tous les organes, il commaît aussi que chaque organe a la vertu de transformer en substance similaire à soi ce liquide, qui ne possède qu'en puissance les divers éléments du corps. C'est avec cela que l'os fait de l'os, que le soie fait du soie, et ainsi de suite, chaque partie produisant l'accroissement qui lui est semblable.

Pour les plus anciens esprits qui spéculèrent sur la formation des tissus vivants, il paraît que la première idée qui se présenta, c'est que ces tissus doivent leur formation à l'action des milieux ambiants. Ainsi notre auteur, à l'exemple d'autres qui l'avaient précédé, attribue la formation de la peau et sa texture résistante au froid et au choc de l'air dans lequel l'homme est placé. Cette idée, plusieurs fois reprise par la biologie moderne, s'est résolue en celle-ci plus générale: qu'il y a un rapport nécessaire entre l'organe et le milieu.

L'objet du livre des Chairs est une espèce de physiologie générale. La cause intelligente et universelle est le chand, qui, répandu dans le haut des régions célestes, mais incorporé à des portions de matières plus grossières, façonne les

ι 'Ο δὲ αἰών ἐστι τοῦ ἀνθρ<del>ώπου ἐπταήμ</del>ερος.

organes. Cette formation toute d'imagination occupe une grande part du livre. On y voit, en passant, que, suivant l'auteur, le cœur, qui est la partie la plus chaude, attire l'air extérieur, le distribuant à tout le reste et entretenant ainsi la chaleur et le mouvement; opinion très-ancienne qui a persisté si longtemps, et qui est un des fondements de cette physiologie rudimentaire. Puis il explique l'audition, l'olfaction, la vision et la parole. Il suppose, et c'est l'avis de la plupart des médecins de ce temps-là¹, que le cerveau est le siège de l'humidité et la source de catarrhes qui s'épanchent sur les autres parties du corps; cela, qui est capital aussi, doit toujours être devant notre esprit, quand nous voulons nous figurer comment les anciens se représentaient l'organisme humain. Enfin il termine par des remarques sur le nombre sept, qui, suivant lui, est une loi du développement vital.

Voici donc une idée très-sommaire de l'antique physiologie des Hippocratiques, ou, pour ne pas donner un nom trop ambitieux à des notions tellement rudimentaires et hypothétiques, des vues qui étaient courantes parmi eux au sujet des fonctions du corps humain. Les veines partaient de la tête, et allaient se distribuant dans le corps entier jusqu'aux doigts des pieds. L'air, attiré dans la trachée-artère, les bronches et les poumons, passait dans le cœur et les artères, qui prenaient de là leur nom et portaient, de cette façon, l'esprit de vie et de mouvement dans toutes les parties. Le cerveau était considéré comme l'organe qui recevait l'humide et en saisait la répartition; c'était même là qu'ils avaient placé une certaine circulation : l'humeur y assluait de toutes les régions du corps comme à un receptacle; et, à son tour, ce receptacle renvoyait l'humeur à toutes les régions. Les glandes, d'ailleurs fort incomplètement énumérées, avaient pour usage de débarrasser le corps des liquides superflus. La digestion était conçue comme une cuisson des aliments, d'où résultait un fluide qui

<sup>1</sup> Voy. entr'autres l'opuscule Des Glandes.

allait, par les glandes et par les veines, nourrir les diffèrentes parties; mais toutes les opérations intermédiaires entre la digestion stomacale et le passage du fluide nourricier dans l'économie, demeuraient ignorées. A quatre humeurs était attribué le rôle capital d'opérer dans le corps toutes les mutations essentielles : ces humeurs étaient le sang, la pituite, la bile et la bile noire; quelques-uns, en place de la bile noire, mettaient l'eau. Ce qui frappe surtout en ceci, c'est qu'il n'est question nulle part du système nerveux et de son influence prépondérante dans les organismes qui occupent le haut de l'échelle animale. Qu'on se figure par ce seul fait la difficulté qu'il y eut pour les anciens hommes d'aborder les questions biologiques. Les Hippocratiques, malgré leurs connaissances médicales, malgré leur habileté dans la pratique, et quoiqu'ils fussent placés dans le siècle si brillant de Périclès, ne savaient pas qu'il y eût des nerfs, ou que ces nerfs servissent à quelque chose. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici seulement des Hippocratiques et de leur temps. Leurs successeurs n'en restèrent pas là, et l'école d'Alexandrie, qui rendit tant de services aux sciences mathématique et astronomique, agrandit notablement aussi les rudiments d'anatomie et de physiologie, tels que les comportait un âge où l'on manquait des sciences intermédiaires, chimie et physique.

Ici s'offre une occasion de montrer, à un point de vue général, l'état de la science antique; ce qui nous permettra de mieux la comprendre historiquement. Aujourd'hui toute biologie s'appuie d'abord et essentiellement sur la chimie, puis sur la physique; les notions astronomiques, mécaniques, géométriques, numériques n'interviennent que très-peu; ce n'est qu'à l'aide de cet échafaudage devenu nécessaire qu'elle peut établir les théories qui lui sont le plus particulières et qui la constituent le mieux science indépendante. Au contraire voyez comment se présente l'essai antique que nous avons ici sous les yeux: pas un mot de chimie ou de physique, par l'excellente raison que ni chimie ni physique n'existaient alors;

l'auteur passe aussitôt à la notion d'un éther occupant les régions célestes, notion qui tient plus à l'astronomie qu'à toute autre chose. Il y a donc ioi une lacune inévitable qui frappe de stérilité tous ces essais. A leur insu, ces penseurs réunissaient des choses qui avaient des intermédiaires et qui pourtant leur semblaient n'en pas avoir, de sorte qu'en place d'un lien réel et objectif ils ne saisissaient qu'un lien fictif et subjectif. Rien n'est plus honorable pour l'esprit ancien que sa perpétuelle tendance à généraliser et à former des systèmes d'idées qui le satisfissent. Et ils le satisfaisaient en effet; mais c'est une satisfaction qui n'avait rien de permanent, qui passait sans peine de doctrine en doctrine, et que la postérité surtout ne pouvait pas ratifier. On voit en quelle condition désavorable il généralisait, et en même temps on voit quelles sont les conditions à remplir pour généraliser avec sûreté. La biologie, considérée en soi, est le couronnement d'une série de notions qui ont pour base la chimie, laquelle a pour base la physique, laquelle a pour base l'astronomie, laquelle a pour base la mathématique; et, à un autre point de vue, la biologie devient, à son tour, échelon, conduisant à une science encore plus élevée, à savoir l'histoire ou doctrine de l'évolution sociale, ou connaissance de l'homme collectif, qui ne peut être instituée sans la connaissance de l'homme individuel et des organismes vivants.

## BIBLIOGRAPHIE.

## MANUSCRITS.

2146 = C, 2255 = E, Cod. Serv. ap. Foes = L, Imp. Cornar. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P'.

## EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Hic liber prodiit in opusculorum Rhasis Coll. veneta 1497.

— Sylvii commentarius in hunc librum prodiit Venet. 1543 in-8°. Paris. 1561 in-8°. — Galeni de elementis lib. 2, interprete Vict. Trincavelio; access. Hippocr. liber de elementis cum comment. Jac. Sylvii, Lugd. 1550 in-12. — Lallamantius; vide t. VII, p. 435. — Comment. Joh. Heurnii, Lugd. Bat. 1603 in-4° et in Operibus omnibus.

T.

- 1. Έγω ¹τὰ μέχρι τοῦ λόγου τούτου χοινῆσι γνώμησι χρέομαι ἐτέρων τε τῶν ἔμπροσθεν, ἀτὰρ καὶ ἔμεωυτοῦ· ἀναγκαίως γὰρ ἔχει κοινὴν ἀρχὴν ὑποθέσθαι τῆσι γνώμησι βουλόμενον ²ξυνθεῖναι τὸν λόγον τόνὸε περὶ τῆς τέχνης τῆς ἰητρικῆς. Περὶ δὶ τῶν μετεώρων οὐδὶ δέομαι λέγειν, ἢν μὴ τοσοῦτον ἐς ἀνθρωπον ἀποδείξω καὶ ³τὰ ἄλλα ζῶα, ὁκόσα ἔφυ καὶ ἐγένετο, καὶ ὅ τι ψυχή ἐστιν, καὶ ὅ τι τὸ ὑγιαίνειν, καὶ ὅ τι τὸ κάμνειν, καὶ ὅ τι τὸ ἐν ἀνθρώπω κακὸν καὶ ἀγαθὸν, καὶ ὅθεν ἀποθνήσκει. Νῦν δὶ ἀποφαίνομαι αὐτὸς ἐμεωυτοῦ γνώμας.
- 2. Δοχέει δέ μοι 'δ καλέομεν θερμόν, ἀθάνατόν τε εἶναι καὶ νοέειν πάντα 'καὶ ὁρῆν καὶ ἀκούειν καὶ εἰδέναι πάντα ἐόντα τε καὶ ἐσόμενα τοῦτο οὖν τὸ πλεῖστον, ὅτε ἐταράχθη 'πάντα, ἐζεχώρησεν εἰς τὴν ἀνωτάτω περιφορήν ' 'καὶ ὀνομῆναί μοι αὐτὸ δοχέσυσιν οἱ παλακοί αἰθέρα. 'Η δευτέρα μοῖρα 'κάτωθεν, αὐτὴ καλέεται μὰν γῆ, ψυχρὸν καὶ ζηρὸν καὶ πουλὸ κινοῦν καὶ ἐν τουτέφ 'ἔνι δὴ πουλὸ τοῦ θερμοῦ. 'Η δὶ τρίτη 'θ μοῖρα ἡ τοῦ ἡέρος μέσον χωρίον εἶληφε θερμόν τι ὸν καὶ ὑγρόν. 'Η δὲ τετάρτη '' ἡ τοῦ ἐγγυτάτω πρὸς τῆ γῆ ὑγρότατόν τε καὶ παχύτατον.
  - 3. Κυκλεομένων δε τουτέων, 12 δτε συνεταράχθη, ἀπελείφθη τοῦ

Les traducteurs mettent : Cornarius : Ego ad hunc usque sermonem; Foes: Equidem adhuc usque. Mais, si tel était le sens, il n'y aurait pas τά. J'entends: pour ce qui s'étend jusqu'à ce traité, c'est-à-dire les préliminaires. - 2 σ. Mack. - 2 τ' άλλα Mack. - δτι (quater) vulg. - δ τι (quater) Mack. —  $^4$  δ θερμόν ήμιν προσαγορεύεται ΕΡ. – τε om. C. – νοείν πάντα vulg. - πάντα νοέειν Ε. - 5 δρήν τε καὶ ἀκούειν Ε. - πάντα είδεναι Ε. - καὶ τὰ όντα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι vulg. (ἐσόμενα pro μέλλ. ἔσεσθαι P, Lind.)- έόντα τε καὶ ἐσόμενα Ε. — 6 ἄπαντα ΕΡ'. - ἐξεχώρησε post άνωτάτω Ε. — ταύτό μοι δοχέει αίθέρα τοῖς παλαιοῖς (τοῖσι παλαιοῖσιν Ρ') εἰρτροθαι pro xal.... αίθερα ΕΡ'. - χαι ονομασθήναι μοι αυτό δοχέουσιν οι παλαιοί αίθέρα, καὶ ἐν τουτέφ είναι πολύ τοῦ θερμοῦ, ἡ δευτέρα μοίρα κάτωθεν αὐτῖ, καλέεται μέν γή ψυχρόν και ξηρόν και πολύ κινούν ή δε τρίτη legendum censet Mercur, ap. Mack. - ονομασθήναι Ald. - 'Αναξαγόρας δε κατακέχρηται τῷ ὀνοματι οὐ καλῶς : ὀνομάζει γαρ αἰθέρα ἀντὶ πυρός Arist., de Cælo, I, t. I, p. 435. — Ante xάτ. addit ή Lind. - κάτωθεν έν αὐτή κλονέεται μέν γη Zwing. in marg. - αὐτή vulg. - αὐτή Zwing. in marg., Foes in not.,

## DES GHAIRS.

- 1. (Préambule.) J'emploie, pour les préliminaires de ce traité, les opinions communes d'autres qui ont été avant moi; puis les miennes propres; car il faut donner un principe commun aux opinions, voulant composer ce traité touchant l'art médical. Je n'ai besoin de parler des choses célestes qu'autant qu'il faut pour montrer, quant à l'homme et au reste des animaux, quelles parties sont nées et se sont formées, ce qu'est l'âme, ce qu'est la santé et la maladie, ce qu'est le mal et le bien dans l'homme, et par quelle cause il meurt. Présentement j'expose mes propres opinions.
- 2. (Idée de l'auteur sur la constitution de l'univers. Le chaud est la substance immortelle qui a la vie et l'intelligence. Chaos primitif. Quatre éléments, le chaud ou l'éther, la terre, l'air et l'eau.) Ce que nous appelons le chaud est, à mon avis, immortel, a l'intelligence de tout, voit, entend, connaît tout, le présent comme l'avenir. Quand toutes choses se confondirent, la plus grande partie du chaud gagna la circonférence supérieure; c'est ce que les anciens me paraissent avoir nommé éther. Le second élément, placé inférieurement, s'appelle la terre, froid, sec et plein de mouvements; et, de fait, il a une grande quantité de chaud. Le troisième élément, qui est l'air, occupe, étant un peu chaud et humide, l'espace intermédiaire; le quatrième, qui est le plus près de la terre, est le plus humide et le plus épais.
- 3. (La formation des êtres vivants et de leurs organes est expliquée, en supposant qu'à des portions de terre se joignirent des portions de chaud, qui, suivant les proportions de glutineux,

Mack. — ° ἐνῆ vulg. – Lisez ἔνι. — '' μοῖρα (addit ἡ Lind.) καὶ τοῦ vulg. – Au lieu de καὶ, lisez ἡ. – μέσον.... τετάρτη om. C, Ald. – ἐὸν. Lind. – καὶ ὑγρὸν Calvus, Cornar., Lind. – καὶ ὑγρὸν om. vulg. – καὶ ὑγρὸν étant donné par Calvus, on peut le considérer comme donné par un manuscrit. — "ἡ Lind. – ἡ om. vulg. — '' ὅτε οὖν ἐταράχθη vulg. – ὅτε συνεταράχθη C. – ἐκεκλείσθη Cornar., (Zwing. in marg., vel ἀκελήφθη), Lind., Mack.

θερμοῦ πουλύ ἐν τῆ ¹γῆ ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι, τὰ μὲν μεγάλα, τὰ δὲ ελάσσω, τὰ δὲ καὶ πάνυ σμικρὰ, \* πληθος πολλά. Καὶ τῷ χρόνω ύπὸ τοῦ θερμοῦ ξηραινομένης τῆς γῆς, ταῦτα καταληφθέντα περί αὐτὰ σηπεδόνας ποιέει οδίον περ χιτώνας. Καὶ πολλῷ χρόνω θερμαινόμενον, δκόσον μεν ετύγχανεν έκ τῆς γαίης σηπεζόνος λιπαρόν τε έὸν καὶ ὀλίγιστον τοῦ ὑγροῦ ἐξον, τάχιστα ἐξεκαύθη καὶ έγένετο όστέα. Όχόσα δὲ ἐτύγγανε χολλωδέστερα ἐόντα καὶ τοῦ ψυχροῦ μετέχοντα, ταῦτα δὸἐ θερμαινόμενα οὐκ ἡδύνατο ἐκκαυθῆναι, ουδέ μήν του ύγρου γενέσθαι. διά τουτο ειδέην άλλοιοτέρην έλαδε τῶν ἄλλων καὶ ἐγένετο νεῦρα στερεά οὐδὲ γὰρ ἐνῆν πολύ τοῦ ψοχροῦ αὐτῷ. Αἱ δὲ φλέδες τοῦ ψυχροῦ εἶχον πουλύ καὶ τούτου τοῦ ψυχροῦ τὸ μέν πέριξ δσον χολλωβέστατον ἦν, ὑπὸ τοῦ θερμοῦ έξοπτηθέν, εμήνιγξ εγένετο, το δε ψυχρον εον χρατηθέν ύπο του θερμού διελύθη καὶ ἐγένετο ύγρὸν διὰ τοῦτο. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἡ φάρυγξ και δ στόμαχος και ή γαστήρ και τὰ ἔντερα ἐς τὸν ἀρχὸν χοιλα εγένοντο· τοῦ γὰρ ψυχροῦ °αἰεὶ θερμαινομένου τὸ μέν πέριξ έξωπτήθη όσον αὐτὸ χολλῶδες ἦν, χαὶ ἐγένετο χιτών ὁ περὶ αὐτὸν .10 μήνιγξ, τὸ δὲ ἐντὸς τοῦ 11 ψυχροῦ, οὐ γὰρ ἔην ἐν αὐτῷ οὐτε λιπαρὸν ούτε χολλώδες πουλύ, διετάχη καὶ ἐγένετο ὑγρόν. Κατά δὲ <sup>19</sup>τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ή κύστις, πουλύ ψυχρόν ἀπολειφθέν, 18 τὸ πέριξ αὐτοῦ ύπο του θερμού θερμαινόμενον διελύθη και έγένετο ύγρόν • οὐ γὰρ

'Γή άλλοθι, τὰ vulg. - Lisez άλλοθι καὶ άλλοθι; ce genre d'omission n'est pas rare dans la locution άλλοτε καὶ άλλοτε, qui revient fréquemment. — 1 Ante πλ. addunt τὸ δὲ Cornar.; τὰ δὲ Lind. — 3 οἶον περὶ χ. valg. - οδόν περ χ. Κ', Cornar. - 4 ξχοντα Ε. - 3 δή Lind., Mack. - θερμαινόμενα είδέην άλλοιστέρην έλαβε των άλλων και εγίνετο νευρα στερεά ούκ ήδύνατο γάρ έκκαυθήναι, οὐδὲ ξηρά γενέσθαι· οὐ γάρ ήν το λιπαρόν· οὐδὲ μήν (μέν Mack) ύγρα γενέσθαι ούδε γαρ ένην του ψυχρου αυτφ Lind., Mack. - La phrase est fort bien refaite; mais il me semble qu'elle peut se passer d'une resonte aussi complète. - " oùoi typà yevesum " où yàp th to λιπαρόν ώς ἐχχαυθήναι Zwing. in marg. - ύγρα pro του ύγρου Cornar., Zwing. in marg., Foes in not. - ψυχροῦ pro ὑγροῦ C. - Pourquol ne laisserait-on pas του ύγρου, voyant en cela l'équivalent de και ἐγένετο ύγρον, L 14? - άλλοιωτέρην Frob., Zwing. - πολύ Calvus, Foes in not. - πολύ om. vulg. - L'addition de πολύ, que Calvus avait sans doute trouvé dans un de ses manuscrits, me paraît remédier à ce que le texte de vulg. laissait à désirer. - αὐτὸ pro αὐτῷ C. - \* μῆνιγξ CE, Frob., Zwing., Lind. - ἐνεὸν Zwing. in marg. - \* del E. - " μηνιγέ CE, Frob., Zwing., Lind. -

de gras, d'humide, etc., ont déterminé les dissers tissus et organes. Si aujourd'hui on essayait une pareille hypothèse, chose fort inutile, puisque la formation primordiale des stres organisés est en dehors de l'expérience et de toute explication positive, on dirait des choses très-semblables substituant seulement au chaud de notre auteur la force vitale, cause inconnue de la vie.) Tout cela roulant ensemble, quand la confusion s'y mit, la terre retint beaucoup de chaud, cà et là, ici de grands amas, là de moindres, ailleurs de très-petits, mais en très-grand nombre. Avec le temps, le chaud séchant la terre, ce qui en avait été retenu produisit des putréfactions tout autour comme des membranes. Avec une chaleur longtemps prolongée, tout ce qui, né de la putréfaction de la terre, se trouva gras et privé presque d'humidité, sut bientôt consumé et transformé en os. Mais tout ce qui se trouva glutineux et tenant du froid, n'ayant pu sans doute être consumé par la chaleur ni passer à l'humide, prit une forme différente de tout le reste et devint nerf solide; car ces choses n'avaient pas beaucoup du froid. Au contraire, les veines en avaient beaucoup; et, de ce froid, tout ce qui, à la circonférence, était le plus glutineux, rôti par le chaud, devint membrane; mais la partie froide, vaincue par le chaud, sut dissoute et se transforma en liquide. De la même façon, la gorge, l'æsophage, l'estomac et les intestins jusqu'au rectum devinrent creux; car le froid s'échauffant sans cesse, tout ce qu'il y avait de glutineux à la circonférence se rôtit, et la membrane intérieure devil une tunique; mais ce qu'il y avait de froid à l'intérieur, ne contenant pas beaucoup de gras et de visqueux, se fondit et devint humide. Il en fut de même pour la vessie; beaucoup de froid y sut laissé; l'intérieur, échauffé par le chaud, sut

<sup>&</sup>quot; ύγροῦ vulg. - ψυχροῦ Cornar., Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - Cette correction est indispensable - οὕτε ἐν εὐτῷ Kühn, par une faute d'impression. - ἐκυτῶ C. - οὕτε λικαρὸν om. Zwing. - ὁιεστάκη C. -- ¹²τὸν em. Rühn par une faute d'impression. - ἀκοπλεισθὲν Lind., Mack. -- ¹² τὸ πῶρεξ em. Codd. quidam ap. Foes in not. - τῆς pro ἀὐτοῦ C. - ὁσα vulg. - ὁσον C.

χιτών έγένετο. Άταρ και περί των άλλωμε δσα κοίλα, τον αυτόν έχει τρόπον δχου μέν ήν τοῦ χολλώδεος πλέον ή τοῦ λιπαροῦ, 1χιτών μήνιγξ εγένετο. δχου δε τοῦ λιπαροῦ πλέον ή τοῦ χολλώδεος, δστέα έγένετο. 2 Ωὐτὸς δὲ λόγος καὶ τῶν ὀστέων. ὅκου μέν μὴ ἐνῆν τοῦ χολλώδεος, τοῦ δὲ λιπαροῦ καὶ τοῦ ψυγροῦ, ἐξεκαίετο θάσσον διὰ τὸ λιπαρόν, και ταύτα των δστέων και σκληρότατα και \*στριφνότατα. όκου δέ λιπαρόν και κολλώδες παραπλήσια, ταῦτα δὶ τῶν ὀστέων σηραγγώδεα. Περί μέν τουτέων \*ούτως· τὸ μέν ψυχρόν πήγνυσιν· τὸ ος θεόπολ οιαχεει' ες ος τώ μογγώ και ξυδαίλει Χόολώ. ακοι ος · αν τοῦ λιπαροῦ ξυνίη τι, τουτέοισι θάσσον ἐχχαίει καὶ ξηραίνει· όχου δὲ ἀν τὸ <sup>7</sup>χολλῶδες ξυνίη τῷ ψυχρῷ ἀνευ τοῦ λιπαροῦ, οὐκ ἐθέλει ἐχχαίεσθαι, άλλὰ τῷ χρόνω θερμαινόμενον πήγνυται.

4. 'Ο δὲ ἐγκέφαλός ἐστι μητρόπολις τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ κολλώόξος, τὸ δὲ θερμόν τοῦ λιπαροῦ μητρόπολις θερμαινόμενον γάρ, τὸ πρώτον πάντων διαχεόμενον λιπαρόν <sup>8</sup>γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο ἐγκέφαλος ότι δλίγιστον έχει τοῦ λιπαροῦ, τοῦ δὲ χολλώδεος πλείστον, οὐ οὐναται ἐχχαυθῆναι ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, άλλ' ἐν τῷ χρόνῳ χιτῶνα μήνιγγα παχείην έλαδε · περί δέ την μήνιγγα δστέα δχόσον τό θερμον έκράτησε, και εν δοοισι τοῦ λιπαροῦ ενην. Και δ μυελός δ καγεοίπελος Απειαίου χαθιίχει σμό του ελχεφαγου. Χαι οην ξατίν ξΑ 😘 αὐτῷ τοῦ λιπαροῦ 🐧 τοῦ χολλώὸεος πουλύ, ὥσπερ χαὶ τῷ ἐγχεράλφ. διά τοῦτο οὐχ ἄν διχαίως χαὶ 11 αὐτῷ εἴη μυελὸς οὕνομα. οὐ γκο 18 δμοιος τῷ ἄλλῳ μυελῷ , ὡς ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν ὀστοῖσιν 18 ἔνι · μοῦνος γαρ μήνιγγας έχει, δ δε άλλος οὐχ έχει. Τεκμήρια δε τουτέων

<sup>&#</sup>x27; Χιτών [ħ] Lind. - μἢνιγξ CE, Frob., Zwing., Lind. — 2 ἀυτὸς CE, Ald., Frob., Foes, Zwing. - ώντὸς Lind., Kühn. - ώντὸς est une correction de Linden suivie par Kühn. Mais les grammairiens remarquent que les loniens écrivent ωὐτὸς par un esprit doux (voy. Buttm., Gr. Sprachl., § 29, Anm. 12); à la vérité Buttmann fait observer que ce changement d'accent reste chose encore douteuse. Raison de plus pour ne pas l'effacer sans autorité dans notre passage. — <sup>3</sup> στρυφνότατα Ε, Mack. — <sup>4</sup> οῦτω Ε. bovot pro ev de Ald. — eav om. vulg. - J'ai ajouté av, même sans manuscrits; mais il est donné par le parallélisme du membre de phrase suivant; ξυνίη est au subjonctif du verbe ξύνειμι, je rais avec. — ' χολώδες, mutatum in πολώδες (sic) C. — \* γίγνεται Lind. — \* δ om. Lind. - νοτιαΐος (sic) C. — 10 ωυτῷ vulg. – έωυτῶ C. – Lisez αὐτῷ comme partout. — 11 αὐτὸ C.

dissous et devint liquide; car il n'y avait là ni gras ni glutineux; et ce qui resta de trop devint tunique. Les choses s'étant passées ainsi pour tout ce qui est creux, là où il y avait plus de parties glutineuses que de parties grasses, la membrane est devenue tunique, et là où il y avait plus de parties grasses que de glutineuses, il s'est formé des os. Disons-en autant des os: Ceux qui n'avaient point de glutineux, mais qui étaient pourvus de parties grasses et froides, ont été brûlés plus promptement à cause de ces parties grasses, et ils sont devenus les plus durs et les plus solides des os. Là où le gras et le glutineux se correspondent, les os sont fistuleux. Voici comment : le froid condense; le chaud raréfie, et, à la longue, dessèche; quand il se trouve des parties grasses, il brûle et dessèche plus promptement; au lieu que, si le glutineux est uni au froid sans le gras, il ne peut être brûlé; mais, échaussé, il se condense avec le temps.

4. (Le cerveau, formé de même. Il est la métropole du froid. La moëlle épinière en émane. Distinction de la moëlle épinière d'avec la moëlle des os. L'auteur soumet à la cuisson certains tissus pour les distinguer des autres. C'est un essai pour en reconnaître les caractères.) Le cerveau est la métropole du froid et du glutineux. Le chaud est la métropole du gras; car ce qui se fond tout d'abord par la chaleur, devient gras. Ainsi le cerveau, ayant très-peu de gras et beaucoup de glutineux, ne peut être brûlé par la chaleur, mais, avec le temps, il a formé autour de soi une membrane qui lui sert de tunique; et autour de cette membrane, ce qui a été vaincu par le chaud et contenait des parties grasses, est devenu os. La moëlle appelée dorsale provient du cerveau; et il n'y a en elle ni beaucoup de parties grasses ni beaucoup de parties glutinenses, non autrement qu'au cerveau. C'est donc à tort qu'on lui donne le nom de moëlle. Elle n'est pas semblable à la moëlle des os.

<sup>-</sup>  $^{\alpha}$  όμοίως vulg. - Lisez όμοιος, se rapportant à μυελός. -  $^{\alpha}$   $\dot{\epsilon}$  vulg. - C'est  $\dot{\epsilon}$  vu qu'il faut lire. L'iotacisme est cause de la confusion fréquente entre  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\gamma}$  et  $\dot{\epsilon}$  vu.

σάφεθα, εί τις εθελοι δήτταν νευρώδεα τε καλ κολλώδεα, και τὰ άλλα <sup>1</sup>δε · τὰ μεν άλλα ταχὸ δητάται, τὰ δὲ νευρώδεα τε καλ κολλώδεα 66π εθελει δητάσθαι · ελάχιστον γὰρ έχει τοῦ λιπαροῦ · τὸ δὲ <sup>2</sup>πιότα-τον καὶ λιπαρὸν τάχιστα δήταται.

5. Τὰ δὲ σπλάγχνα ἄδέ μοι δοχέει ξυστηναι περί μέν οὖν τῶν φλεθών εξρηταί μοι πρότερον ή δε καροξή πουλύ του κολλώδεος και του ψυχρού έγει και όπο του θερμού θερμαινόμενον, κρέας έγένετο σπληρον παὶ γλίσχρον, καὶ εμήνιγξ περί αὐτην, καὶ ἐκοιλώθη εούχ ώσπερ φλέβες, καί έστιν επί της κεφαλής της φλεδός της κοιλοτάτης. Δύο γάρ είσι κοίλαι φλέδες ἀπὸ τῆς καρδίης τῆ μέν ούνομα ¹ἀρτηρίη· τη δὲ κοίλη φλέψ, πρὸς η ή χαρδίη ἐστίν· καὶ πλείστον έχει του θερμού ή εκαρδίη, ή ή κοίλη φλέψ, και ταμιεύει τὸ πνεύμα. Πρός δε τούτοιν τοίν φλεβοίν άλλαι κατά το σώμα. ή δε κοιλοτάτη φλέψ, προς ή ή 36 καρδίη, διά της κοιλίης δπάσης διήκει και διά τών φρενών, και σχίζεται ές 18 ξκάτερον των νεφρών και έπι τη δεφυί σχίζεται, καὶ ἀΐσσει ἐπί τε τὰ άλλα καὶ ἐς ἔκάτερον σκέλος, ἀτὰρ καὶ ἄνωθεν τῆς καρδίης πρὸς τῷ αὐχένι, τὰ μὲν ἔπὶ δεξιὰ, τὰ δ' ἐπ' άριστερά και τότε έπι την κεφαλήν άγει και ών τοις κροτάφοισι σχίζεται έχατέρη. "Εστι δε και άριθμῷ είπειν τὰς φλέδας τὰς μεγίστας. ένι δι λόγο από της κοίλης φλεδός και από της αρτηρίης Βαί άλλαι φλέδει εσχισμέναι είσι κατά καιν το σώμα. κοιγοταται <sub>με</sub>ος αι κόσι τη καρδίη και το αθχένι και εν τη κεφαλή και κάτωθεν της καρδίης μέχρι τῶν ἰσχίων.

' Kai pro δὶ Zwing., Lind.—δὰ om. Mack.—² πιάτατον CK, Frob., Zwing., Lind., Mack.—παχύτατον legisse videtur Calvus.—³ δοπέοι C.— ' πελύ C.— " μῆνιγξ vulg.—μῆνιγξ Mack.— " [ἀλλ'] εδχ Lind.— ' ἀρτήρια Lind.— ἡ om. dans Kühn, par une faute d'impression.— " παρδίη C.— ἀρτηρίη pro καρδίη vulg.—C'est καρδίη qu'il faut lire. L'auteur dit plus bas que le cueur, ainst que les veines, ont, de toutes les parties du corps humain, le plus de cheleur.— ἡ vulg.—Je iis - ἢ. La même raison qui me fait prendre καρδίη au lieu de ἀρτηρίη, me fait aussi lire ἡ au lieu de ἡ.— οἱ pro ἡ C.— " ταύταιν ταῖν Lind. (Mack, τούταιν sic).—C'est un dual mescuim avec un féminin : faut-fì l'effacer avec Lind. ? Dans le fait le féminin est p. 604, l. 22.— "καρδίη, καὶ διὰ τῶν φρενῶν καὶ διὰ τῆς κοιλίης ἀπάσης δοήπει Mack.—La phrese est einsi mieux arrangée, puisque la veine, avant de traverser le ventre entier, traverse le disphragme; mais on n'est pas pour cela autorisé à déranger les mots de leur phree dans fe

Seule, elle a des membranes; l'autre moëlle n'en a pas. On se convaincra de tout cela en faisant cuire des parties tendineuses et glutineuses et d'autres parties; les autres parties cuisent promptement; mais les parties tendineuses et glutineuses ne cuisent pas, car elles ont trop peu de gras. Or ce sont les choses grasses et onctueuses qui cuisent le plus vite.

5. (Formation semblable du cœur. Deux veines partent du cœur, l'une appelée artère, l'autre veine cave. Distribution des veines dans le corps. Le cœur est le viscère le plus chaud; il attire l'air et le distribue aux autres parties.) Voici, selon moi, l'origine des viscères (j'ai déjà parlé des veines) : Le cœur contient beaucoup de glutineux et de froid; échaussé par la chaleur, il est devenu une chaîre dure et visqueuse; autour de lui s'est sormée une membrane, et il a été creusé non comme les veines. Il est placé à l'origine de la veine la plus creuse. Deux veines caves sortent du cœur; l'une est appelée artère, l'autre veine cave, à laquelle le cœur est appliqué. Le cœur a le plus de chaleur là où est la veine cave, et il distribue l'air. Outre ces deux veines, il y en a d'autres dans le corps. Celle qui est la plus cave et à laquelle tient le cœur, traverse tout l'abdomen et les phrénes (diaphragme), et se partage à l'un et à l'autre rein. Aux lombes, elle se divise et se rend aux autres parties et aux deux membres inférieurs. De même, audessus du cœur, dans le col, les unes vont à droite, les autres à gauche. Elles se rendent à la tête etse partagent l'une et l'autre dans les tempes. Il est facile d'énumérer les plus grandes veines; et on peut dire en un seul mot que toutes les veines distribuées dans tout le corps proviennent de la veine cave et de l'artère. Les plus grosses sont près du cœur, au col et à la tête, et, au-dessous du cœur, jusqu'aux hanches.

texte. — " έκάτερον τούτου των νερρών C. - όσφύι Ε. — " αἰ C. - αὶ om. vaig. - ἐσχισμέναι C, Ald., Frob. - ἐσχιμμέναι vuig. — "δὶ CE, Ald., Frob., Zwing. - γὰρ vuig. - γὰρ a été introduit par Foes; mais ce ne peut être que par inadvertance; car les manuscrits et les anciennes éditions ont toutes δέ. - ἐν C. - ἐν om. vuig.

6. Καὶ τὸ θερμὸν πλεϊστον 1 ένι τῆσι φλεψὶ καὶ τῆ καρδίη, καὶ διά τοῦτο πνεῦμα ή καρδίη έγει θερμή ἐοῦσα μάλιστα τῶν ἐν τῷ ανθρώπω. 'Pritôιον δε τοῦτο καταμαθεῖν, ὅτι <sup>3</sup>τρέφον ἐστὶ τὸ πνεῦμα· ή καρδίη και αί κοιλαι φλέβες κινέονται αίει, \*και το θερμότατον πλείστον εν τήσι φλεψίν καὶ διά τοῦτο πνεῦμα ή καρδίη Ελκει θερμή έουσα μάλιστα των έν τῷ ἀνθρώπω. Εστι δὲ καὶ άλλως γνῶναι. πῦρ εί τις θέλει καίειν ἐν οἰκήματι δκόταν ἀνεμος μή εἰσπνέη, φλόζ χινέεται τοτέ μέν μαλλον, τοτέ δέ ήσσον χαί ελυχνός χαιόμενος τὸν αὐτὸν τρόπον χινέεται, τοτέ μέν μᾶλλον, τοτέ δὲ ἦσσον, ανέμου οὐδενὸς χινέοντος, δη τινα καλ ήμεῖς οἶοί τέ ἐσμεν γινώσχειν πνέοντα και τροφή έστι τῷ θερμῷ τὸ ψυχρόν. Τὸ δὲ παιδίον ἐν τῆ γαστρί συνέχον τὰ χείλεα μύζει ἐκ τῶν μητρέων τῆς μητρὸς καὶ έλχει τήν τε τροφήν χαὶ τὸ πνεῦμα τῆ χαρδίη είσω. Τοῦτο γὰρ θερμότατόν έστιν έν τῷ παιδίῳ, δταν περ ή μήτηρ ἀναπνέη • \* τού:: οὲ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι τὴν κίνησιν παρέχει τὸ θερμόν καὶ τοῖς ඣλοις πάσιν. Εὶ δέ τις θέρωτοίη πῶς τοῦτο οἶδέ τις, ὅτι ἐν τῆ μήτρη τὸ παιδίον έλχει χαὶ 10 μύζει, τάδε αὐτῷ ἔστιν ἀποχρίνασθαι· χόπρον 11 ἔ/ον

-

<sup>1 &#</sup>x27;Evn (ivn om. Lind., Mack) (addunt iv C, Ald., Zwing., Lind., Mack) τήσι vulg. - Lisez ενι comme plus haut. - 2 θερμόν vulg. - θερμόν ne me paraît avoir ici aucun sens. De ce que le cœur, qui est chaud, a de l'air, comment s'ensuivrait-il, comment connaîtrait-on par là que l'air est chaud? tout au plus, pourrait-on dire que l'air s'y échausse. Mais le contexte indique autre chose. Voici la suite du raisonnement : Le cœur et les veines se meuvent toujours, et elles ont le plus de chaleur; c'est pour cela que le cœur attire l'air; ainsi le cœur attire, en vertu de sa chaleur, l'air, qui doit avoir une propriété convenable, nutritive, par exemple, et non pas chaude, comme le dit le texte de vulg. En second lieu, l'auteur emploie une comparaison : une flamme se meut constamment, bien qu'il n'y ait pas un souffle d'air; cela prouve que l'air, même sans que nous le voyons, y afflue et la nourrit; car, dit-il, le froid est l'aliment du chaud. Ainsi, d'après l'auteur, la flamme et le cœur comme la flamme sont alimentés, en tant que chauds, par l'air. Je lis donc τρέφον au lieu de θερμόν. Et il ne faut pas croire qu'il y ait contradiction avec τοῦτο (τὸ πνεύμα) θερμότατόν έστιν έν τῷ παιδίω, l. 13; car l'addition δταν περ ή μήτηρ ἀναπνέη, indique qu'il s'agit d'air échaussé dans le cœur de la mère. - 3 καλ... ἀνθρώπφ om. Lind. - πλείστον ένι (ένι om. C) έν vuig. - έχει pro ελκει, quod fuit rescriptum eadem manu C. — ' πνέη pro ελ είσπνέη C. - έστιν pro είσπνέη Ald. — ' αύχμὸς C, Ald. — ' συνέχοντα pro συνέχον τὰ C, Ald. - μυζετ C. - τε om. C. - το pro τούτο C. - τούτο

6. (Le cœur et les veines se meuvent continuellement et attirent l'air. Comparaison du cœur avec un feu allumé ou une flamme, qui attirent le souffle, même sans qu'aucun vent se fasse sentir. L'enfant, dans la matrice, attire l'air qui lui vient des vaisseaux de la mère. Ce qui prouve que l'enfant suce dans la matrice, c'est qu'il naît avec des excréments dans les intestins; puis, ajoute l'auteur, comment saurait-il têter et prendrait-il aussitôt après la naissance le mamelon, s'il n'avait pas dans la matrice fait apprentissage de la succion? Cette dernière raison, qui avait été donnée aussi par Démocrite, est au moins singulière.) La plus grande chaleur est dans les veines et dans le cœur; c'est pourquoi le cœur, qui est la partie la plus chaude de l'homme, a de l'air. On se convainc facilement que l'air est ce qui l'alimente : Le cœur et les veines caves se meuvent continuellement, et ces veines contiennent le plus de chaleur; voilà la raison pour laquelle le cœur, qui est la partie la plus chaude dans l'homme, attire l'air. En voici encore une autre preuve : qu'on allume du feu dans une maison où nul vent ne se fait sentir, la flamme se meut tantôt plus tantôt moins; une lampe allumée se meut de la même façon, tantôt plus, tantôt moins, sans qu'elle soit agitée par aucun vent dont nous soyons capables de percevoir le soussle. Ajoutez que le froid sert d'aliment au chaud. L'enfant, dans le ventre maternel, ayant les lèvres continuellement rapprochées, suce la matrice et tire l'aliment et l'air dans le dedans du cœur, car cet air est très-chaud chez l'enfant, autant du moins que respire la mère; or, le chaud donne le mouvement à l'air et au corps, ainsi qu'à tout le reste. Si l'on demande comment l'on s'est convaincu que l'enfant dans la matrice suce et attire, on répondra ceci : l'enfant naît ayant des matières excrémen-

C. - τοῦτο vulg. — \* ἐρωτώη Kühn. - Les manuscrits et toutes les éditions ont ἐρωτοίη; et Kühn a eu tort de le corriger en ἐρωτώη; car c'est effacer un ionisme, les Ioniens disant aussi ἐρωτέω; voy. Matthiæ, Gramm., § 10, 1, et § 167. 4. — " μυζεί C. - αὐτὸν C, Ald. — " ἔχοντα vulg. - Il faut évidemment lire ἔχον. - γίγνεται Lind.

38

ἐν τοῖσιν ἐντέροισι γίνεται, καὶ ἀποπατέει ἐπειδὰν γένηται τάχιστα, καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ πρόδατα καίτοι οὐκ ὰν εἶχε ικφπρον, εὶ μὴ ἐν τῆσι μήτρησιν ἔμυζεν, οὐδ' ὰν θηλάζειν τὸν μεασθὰν μὰν τῆς κινήσιος τῆς καρδίης καὶ τῶν φλεδῶν οὕτως ἔχει.

- 7. 'Ο δὲ πνεύμων πρὸς τῆ καρδίη ἐγένετο ὧδε · τοῦ ὑγροῦ ἐκάσεν ἦν κολλωδέστατον, ἡ καρδίη θερμαίνουσα ταχὰ ἐξήρανεν ὅκως περ ἀφρὸν, καὶ ἐποίησε σηραγγῶδες, καὶ φλέδια πολλὰ ἐν αὐτέω. Διὰ δὲ τοῦτο ἐποίησε τὰ φλέδια · ὁκόσον ἐν τῷ κολλώδει ἐνῆν ψυχρὸν, τοῦτο ἐποίησε τὰ φλέδια · ὁκόσον ἐν τῷ κολλώδει ἐνῆν ψυχρὸν, τοῦ τοῦ θερμοῦ διετάκη καὶ ἐγένετο ὑγρόν · τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ κολλώδεος αὐτὸς ὁ χιτών.
- 8. Το δὲ ἦπαρ ὧοε ξυνέστὴ · \*ξὸν τῷ θερμῷ πουλὸ τοῦ ύγροῦ ἀπολήφθὲν ἄνευ τοῦ κολλώδεος καὶ τοῦ λιπαροῦ, ἐκράτησε τὸ ψυχρὸν τοῦ θερμοῦ, καὶ ἐπάγη. \*Τεκμήριον δέ μοι τόδε · δκόταν σφάξη τις ἱερεῖον, τέως μὲν ὰν θερμὸν ἢ, ὑγρόν ἐστι τὸ αἶμα · ἐπειδὰν δὲ ψυχθὴ, ἐπάγη · ἢν δέ τις αὐτὸ \*τινάσση, οὐ πήγνυται · αὶ γὰρ ἴνές εἰσι ψυχραὶ καὶ κολλώδεες.
- 9. 'Ο δὲ σπλην <sup>7</sup>συνέστη ὧδε · σὺν τῷ θερμῷ καὶ κολλώδει καὶ καὶ διὰ τὰς <sup>8</sup> ἴνας ταύτας μαλακός ἐστιν ὁ σπλην καὶ ἰνώδης. Οἱ δὲ καρροὶ <sup>9</sup>ξυνέστησαν ὧδε · δλίγον τοῦ κολλώδεος, τοῦ θερμοῦ <sup>10</sup>δλίγον,

<sup>1</sup> Κόπρου Ald. - Cette leçon serait très-admissible. - 2 ήπίστατο Ε, Frod. – γενόμενον  $C_{*}$  – εὶ om. Ald. – εὶ δὲ μὴ  $C_{*}$  – Δημόχριτος, τὸ ἔμιδρυον ὲν τη μήτρα διά του στόματος τρέφεσθαι. δθεν εύθέως γεννηθέν έπὶ τὸν μαστόν όφρεται το στοίπατι, είναι λαό εκ τη πητόα βυγας τικας παι στοίπατα ' gr, ών τρέφονται Plut. de Plac. phil. V, 16. - Μαρτύριον δὲ τοῦ καὶ ἐν μήτρε διά στόματος την τροφήν λαμδάνειν, το άμα τῷ τεχθηναι την όρμην προς τὸν μαστὸν ἔχειν οὐ γὰρ μὴ προεθισθέν χρησθαι τῆ ὁδῷ.... Gal., an Anim. quod in utero, Cap. 3, t. 19, p. 167. — 3 ἀπὸ Ald. -- <sup>4</sup> σὺν Mack. – ἀπολειφθέν, erat prius ὑπολειφθέν C.-ἀποκλεισθέν Lind., Mack. — 5 τεμήριον (sic) Ald. — • τινάσσει vulg. - Lisez τινάσση. On peut dire que la règle, dans la Collection hippocratique, c'est hy avec le subjonctif, tant les exceptions sont rares. Et ici, avec deux manuscrits seulement, l'exception ne peut être admise. - Ivec CE, Ald., Frob., Lind. - 1 Eureoth Lind., Mack. - Eur Lind. - τὸ θερμὸν pro τοῦ θερμοῦ C. - Ce qui empêche de recevoir cette leçon, d'ailleurs correcte, c'est le parallélisme avec τοῦ δὲ ψυχροῦ ἐλάχιστον. -τοσούτο C. - ίνες αl om. dans Kühn, par une faute d'impression. -

tielles dans l'intestin, et il les rend aussitôt qu'il vient au monde, les hommes comme les animaux; or, il n'aurait pas de matières excrémentielles s'il n'avait sucé dans la matrice, et, à la naissance, il ne saurait prendre tout d'abord le mamelon, si, dans l'utérus, il n'avait usé de la succion. Voilà ce qui en est du mouvement du cœur et des veines.

- 7. (Formation du poumon.) Le poumon s'est formé à côté du cœur de cette façon: le cœur, échaussant la partie de l'humeur qui était la plus glutineuse, l'eut bientôt desséchée en forme d'écume, la fit spongieuse et la remplit de petites veines. Ces veines surent produites par ceci: tout ce qu'il y avait de froid dans le glutineux sut dissous et devint liquide; quant au glutineux même, il devint tunique.
- 8. (Formation du foie. L'auteur avait observé que, si on bat le sang sorti du corps, il ne se coagule pas.) Le foie s'est formé ainsi: beaucoup d'humide ayant été intercepté avec le chaud sans le glutineux et le gras, le froid triompha du chaud, et l'organe se consolida. En voici une preuve: lorsqu'on tue une victime, le sang, tant qu'il est chaud, est fluide, et il se coagule quand il se refroidit. Si on l'agite, il ne se coagule pas; car les fibres sont froides et glutineuses.
- 9. (Formation de la rate, des reins et des chairs. Le froid a la vertu de coaguler. L'auteur remarque que le sang, tant qu'il est chaud, ne se prend pas, mais que, dès qu'il se refroidit, une pellicule se forme. Il en conclut que la peau même du corps a été formée par l'action de l'air ambiant et des vents. On reconnaît là en germe la doctrine de physiologistes qui sont bien postéricurs.) La rate s'est formée ainsi avec le chaud et le glutineux, beaucoup de chaud, mais très-peu de froid, seulement ce qu'il en fallait pour coaguler le glutineux même, qui constitue les fibres de la rate. Ce sont ces fibres qui rendent la rate molle et filamenteuse. Les reins se sont formés ainsi : peu de

tveς CE, Ald., Frob., Lind., Mack. - ένεοῦσαι Zwing., Lind., Mack. - ένες CE, Ald., Frob., Zwing.. Lind., Mack. - εξυνέστησεν Ald. - καλεῖστον pro ἀλίγον C. - πολὸ C.

Ł

τοῦ ψυγροῦ πλεῖστον, καὶ ἐπάγη ὑπὸ τούτου, καὶ ἐγένετο σκληρότατον τὸ σπλάγχνον καὶ ήκιστα ἐρυθρὸν, ὅτι οὐ πουλὸ τοῦ θερμοῦ ζυνέστη. Ὁ οὲ ' αὐτὸς λόγος καὶ περί τῶν σαρκῶν · τὸ μέν ψυγρὸν ἔστησε καὶ ξυνέπηξε καὶ ἐποίησε σάρκα, τὸ οἐ κολλῶδες τρῶγλαι ἐγένοντο· έν δε τησι \*τρώγλησι ταύτησι το ύγρον, ώσπερ καί εν τησι φλεψί τησι μεγάλησιν. Τὸ δὲ θερμόν ἐν παντὶ τῷ σώματι, ἐπλεῖστον δὲ τοῦ ύγροῦ ἐν τῷ σώματι, \*καὶ τοῦ ψυχροῦ πουλύ ἐν τῷ ύγρῷ · τοσοῦτο δέ έστι τοῦ ψυγροῦ δχόσον δύναται πῆξαι τὸ ὑγρόν · άλλὰ νενίκηται, ώστε διακέχυται ύπὸ τοῦ θερμοῦ. Ἡ δὲ ἀπόδειξις τοῦ ὑγροῦ εδτι θερμόν έστιν, εἴ τις ἐθέλοι τάμνειν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ σώματος , ὅχου έθελοι · βεύσει τε αξικα θερμόν, και τέως μέν αν θερμόν ή, δηρόν έσται \* ἐπειδὰν δὲ ψυχθη ὑπό τε τοῦ ἐνεόντος ψυχροῦ καὶ τοῦ ἐκτὸς, έγένετο δέρμα καὶ ὑμὴν, καὶ εἴ <sup>6</sup> τις ἀφελών τοῦτο τὸ δέρμα ἐάσειεν δλίγου χρόνου, δψεται άλλο δέρμα γινόμενον · εὶ δέ τις τοῦτο <sup>7</sup>αἰεὶ άφαιρεϊ, άλλο δέρμα γίνοιτ' αν πρός τοῦ ψυχροῦ. Τούτου δὲ είνεκα πλείω έλεξα, τέως αποδείξω ότι το έσχατον τοῦ σώματος πρός τοῦ ή έρος αναγχαίως έχει δέρμα γενέσθαι ύπο του ψυχρού και τών πνευμάτων προσδαλλόντων.

10. Τὰ δὲ ἄρθρα ὧδε ἐγένετο · ὅτε τὰ ὀστέα ξυνίστατο, ὁχόσα μὲν αὐτέων λιπαρὰ ἦν, τάχιστα ἐξεκαύθη, ὥσπερ πρόσθεν λέλεκται ἐν τῷ <sup>8</sup> προτέρῳ λόγῳ · ὁχόσον δ' αὐτέων κολλῶδες ἦν, τοῦτο <sup>8</sup>οὲ οὐκ ἠδύνατο ἐκκαυθῆναι, ἀλλὰ μεταξὺ ἀποληφθὲν τοῦ καιομένου <sup>10</sup> καὶ ξηραινομένου ὑπὸ τοῦ θερμοῦ νεῦρα καὶ σίαλον ἐγένετο · <sup>11</sup> τὸ δὲ σία-

¹ Ώυτὸς vulg. - ἀυτὸς Lind. - ἐωυτὸς (sic) C. - Les grammairiens disent que ωὐτὸς pour le simple αὐτὸς n'est pas une forme véritablement ionienne. A la vérité ici un de nos deux manuscrits et les anciennes éditions ont ἀυτός; mais ce n'est pas assex d'autorité pour défendre ωὐτός; d'autant plus que ce mot se trouve, p. 588, l. 5, bien employé; ce qui a pu favoriser ici l'erreur des copistes. Je crois donc qu'il faut rétablir simplement αὐτός. On peut d'autant moins songer à une forme récente d'un faux ionisme que dans ce traité δὲ est presque constamment employé pour δή; ce qui est propre aux anciens. - ψυχρὸν δ' ἔστησε Μαςκ. - συτκηξε Ε. - ² τρώγλοιοι vulg. - τρώγλησι C, Zwing., Lind., Μαςκ. - - ³ πλείστον δὲ τῷ σώματι Vulg. - πλείστον δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐν τῷ σώματι Calvus. - πλείστον δὲ καὶ τοῦ ὑγροῦ ἐν τῷ σώματι Zwing. in marg., Lind., Mack. - Cette addition de τοῦ ὑγροῦ ἐν εὰ nécessaire. D'ailleurs on peut regarder Calvus comme équivalent presque à un manuscrit. - - ⁴ καὶ.... ὑγρῷ om. Calvus. - τοῦτο

glutineux, peu de chaud et beaucoup de froid, ce qui produisit la coagulation; et ce viscère est devenu le plus dur et le moins rouge, à cause que beaucoup de chaud ne s'est pas réuni à sa composition. Il faut en dire autant des chairs : le froid a dressé et coagulé, faisant ainsi la chair; le glutineux est devenu des canaux, et dans ces canaux est le liquide comme dans les grandes veines. Le chaud est répandu par tout le corps, mais dans le corps il y a le plus d'humide, et dans l'humide beaucoup de froid; il y en a autant qu'il en faut pour coaguler l'humide; mais il est vaincu, de sorte que le chaud le dissout. On montrera que l'humide est chaud en rappelant que, si on incise le corps de l'homme où que ce soit, il en coulera du sang chaud, qui sera fluide tant qu'il conservera sa chaleur; mais, quand le froid, tant celui qu'il posséde que celui qui vient du dehors, aura agi, il se formera une peau, une membrane. Si, enlevant cette peau, vous le laissez en repos quelque temps, vous en verrez une autre se produire; et autant de fois vous l'enlèverez, autant de fois il en naîtra une autre par l'effet du froid. Je me suis étendu sur ce sujet afin de montrer que l'extérieur du corps exposé à l'air, a dû nécessairement devenir peau par l'effet du froid et des vents qui l'assaillent.

10. (Formation des articulations. Synovie.) Les articulations se sont formées ainsi : quand les os se réunirent, les parties grasses qu'ils contenaient furent promptement consumées, comme il a été dit plus haut, mais les parties glutineuses ne purent pas l'être, et, interceptées au milieu de ce qui était brûlé et desséché, elles furent transformées par le chaud en

pro τοσοῦτο C.-Ante δύναται addit οὐ Zwing. in Marg. — ὁ δ τι Mack.- ἡ pro εἰ C. — ͼ τι Zwing — · ἀεὶ dans Kühn, par une faute d'impression. — ͼ περὶ φύσιος παιδίου pro προτέρω λόγω ΕΡ΄. — ͼ δἡ Lind., Mack. – ἀπολειφθέν C. – ἀποκλεισθέν Lind., Mack. — καὶ Interpp., Zwing. in marg., Lind., Mack. – καὶ οπ. τυlg. – Ce καὶ est évidemment nécessaire. — " τὸ δὲ σίαλον οπ. Lind. – La suppression faite par Lind. est inutile. Il faut regarder τὸ δὲ σίαλον comme un nominatif absolu; genre de construction dont il y a plus d'un exemple dans ce traité, - ὁχόσον δὲ τοῦ Lind.

λον, δκόσον τοῦ κολλώδεος δγρότατον ἢν, ¹τόδε θερμαινόμενον παχύτερον ἐγένετο δγρόν ἐόν· καὶ ἀπὸ τούτου σίαλον ἐγένετο.

- 41. Οἱ δὲ ὄνυχες ἀπὸ τουτέου ἐγένοντο τοῦ χολλώδεος · ἀπὸ γὰρ τῶν ὀστέων καὶ τῶν ἄρθρων αἰεὶ τὸ ὑγρότατον ² αὐτέου ἀπιὸν κολλῶδες γίνεται, ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ξηραινόμενον καὶ ἔξαυαινόμενον, ³θδραζε ὄνυχες.
- 12. Οἱ δὲ δδόντες ὕστερον γίνονται διὰ τόδε · ἀπὸ τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ ⁴τοῖν γνάθοιν ἡ αὕξησις γίνεται · τοῦ κολλώδεος καὶ τοῦ λιπαροῦ τὸ ἐνεὸν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ξηραινόμενον ἐκκαίεται, καὶ ⁴γίνονται ὀδόντες σκληρότεροι τῶν ἄλλων ὀστέων, ὅτι οἰκ ἔνεστι τοῦ ψυχροῦ. Καὶ οἱ μὲν πρῶτοι ὀδόντες φύονται ἀπὸ τῆς διαίτης τῆς ἐν τῆ μήτρη, καὶ, ἐπὴν γένηται, ἀπὸ τοῦ γάλακτος θηλάζοντι τῷ παιδίω · ἐπειδὰν δὲ οὖτοι ἐἐκπέσωσιν ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν, ἐκπίπτουσι δὲ ²ἐπειδὰν ἐπτὰ ἔτεα ἔη τῆς πρώτης τροφῆς, ἔστι δὲ καὶ οἶς πρότερον, ¹⁰ ἢν ἀπὸ νοσερῆς τροφῆς φυῶσιν · ¹¹ τοῖσι δὲ πλείστοισιν, ἐκειδὰν ἐπτὰ ἔτεα γένηται · οἱ δὲ μεταφυέοντες συγκαταγηράσκουσιν, ἢν μὴ ὑπὸ <sup>12</sup> νόσου διαφθορῶσι.
  - 13. Δια δε τοῦτο φύονται οδ δδόντες υστερον τῶν άλλων εν τῆ

¹Tό γε Lind. — ² αὐτέων Cornar. — ³ θύραζε, εἰς δνυχας vulg. - θύραζε ὄνυχες C, Ald. - Dans le texte de vulg., τὸ ὑγρότατον est le sujet, et πολλῶδες est l'attribut se construisant avec γίνεται; au contraire, dans le texte de Cet d'Alde, que je suis, l'attribut se construisant avec yiver ce est ὄνυχες, et dès lors χολλῶὸες appartient au sujet; ce qui permet de repousser la correction de Cornarius (αὐτέων) et de garder αὐτέου : ce qu'il y a de plus humide dans le glutineux. Aὐτέου ainsi employé est une locution connue. - 4 ταῖν Zwing.-Encore un article masculin au duel construit avec un substantif féminin. Voy. plus haut p. 590, l. 13. — 5 zal Calvus, Zwing. in marg., Lind., Mack. - xal om. vulg. - Ce xal peut être ajouté, même sans manuscrits. Cornarius et Foes rapportent του κολλώδεος à αύξησις et τοῦ λιπαροῦ à τὸ ἐνεὸν, mettant un point après κολλώδεος. Pour moi, je rapporte του κολλώδεος και του λιπαρου à τὸ ἐνεὸν, mettant un point après γίνεται. De cette saçon, αύξησις désigne non la croissance du glutineux, mais la croissance des dents. — 'γίνεται Ald. - Εστι vulg. - Ενεστι C. — ' τῆς C. - τῆς om. vulg. - Coray avait indique, Mus. Oxon. Consp. p. 5, cette correction, qui est justiflée par C. — infσωσιν (sic) E. — <sup>9</sup> έπειδάν έπὶ τὰ ἔτεα vulg. - Coray, ib. p. 5, propose de lire έπτὰ au lieu de ἐπὶ τὰ. Cette correction paraît de toute justesse. - εξη vulg. – ἐπειδὰν gouvernant le subjonctif dans la Collection hippocratique, je lis en au lieu de sin. Rien n'a été plus fréquent, dans cette Collection, que

ners (ligaments) et en synovie. Quant à la synovie, la partie la plus liquide du glutineux, échaussée, devint plus épaisse, tout en restant liquide, et de la provint la synovie.

- 11. (Formation des ongles.) Les ongles ont aussi été produits par ce glutineux, car ce qu'il y a de plus humide dans le glutineux s'écoulant sans cesse des os et des articulations, va, desséché et torrésié par le chaud, former les ongles au dehors.
- 12. (Formation des dents.) Les dents naissent les dernières pour ceci: la croissance s'en fait par les os de la tête et les mâchoires. Ce que ces os contiennent de glutineux et de gras, séché par le chaud, se consume, et les dents deviennent plus dures que les autres os parce qu'elles ne contiennent pas de froid. Les premières dents se forment par l'alimentation du fœtus dans la matrice et par l'allaitement de l'enfant après sa naissance. Le changement de la nourriture et des boissons les fait tomber; la chute s'en opère lorsque sept années de la première alimentation se sont écoulées; quelquefois même auparavant, quand elles proviennent d'une mauvaise nourriture; pour la plupart, c'est à l'âge de sept ans; celles qui leur succèdent vieillissent avec l'homme, à moins que quelque maladie ne les détruise.
  - 13. (Raison pour laquelle les dents naissent en dernier. L'au-

la confusion entre ἔη et εῖη. — "την C, Ald. - φύσωσιν vulg. - φύσωσιν, aoriste actif, a la signification transitive et ne peut rester ici, à côté de φύονται, l. 11. Il faut lire φυῶσιν aor. 2° subj., comme dans Platon, Resp. 10, p. 597, C; voy. Matthiæ, liste des verbes irréguliers, au mot φύω. Φυῶσι peu connu a dù s'altérer presque nécessairement en φύσωσι. — " τοῖς vulg. - τοῖσι C. - μεταφύοντες vulg. - μεταφυέοντες C. - Schneider, dans son Dict., cite μεταφύειν au sens intransitif avec la seule autorité de ce passage, et il doute de la correction de la leçon; mals, dans son Suppl., il la condamn absolument, proposant de lire μεταφύντες. Cette lecture est facile. Cependant faut-il la prendre en sacrifiant μεταφύοντες, qui, lui, a un sens intransitif? C'est déjà beaucoup que d'avoir ici un sens intransitif; de plus je remarque que C est un manuscrit important; et. comme il y a des exemples d'un φυέω en composition (νογ. δδοντοφυέειν, de la Dent. §§ 8, 9, 11 et 12), et qu'une telle forme a pu se développer, sans barbarisme, d'un adjectif en φυὴς, εὐφυὴς, ἐμφυὴς, etc., ainsi que εὐτραφέειν de εὐτραφής, cela me détermine à prendre μεταφύοντες. — "νούσου Lind. - δεαρθφώτι Ald.

γνάθω φλέδες εἰσὶ τη κάτω κοιλαι, καὶ μούνοισι τῶν ὀστέων αὖται την τροφήν παρέχουσι τῷ ὀστέφ· τὰ δὲ ἐστέα τοιαύτην αὐξησιν ὁποῖέ πέρ έστι, και τὰ ἄλλα δε πάντα τοιαύτην αποδίδωσην αυξησιν, δποῖα αὐτά ἐστιν ' καὶ γὰρ αἱ φλέβες αἱ ἐκ τῆς νηδύος 2 καὶ τῶν ἐντέρων, είς & συλλέγεται τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ, ἐπειδὰν θερμανθή ταῦτα, έλχουσι τὸ λεπτότατον καὶ τὸ ὑγρότατον τὸ δὲ παχύτατον αὐτέου \* καταλείπεται, και γίνεται κόπρος εν τοισιν εντέροισι τοισι κάτω: τὸ δὲ λεπτότατον αί φλέβες ελχουσιν ἐχ τῆς νηδύος χαὶ τῶν ἐντέρων τῶν ἀνωθεν τῆς νήστιος, θερμαινομένων τῶν σιτίων ἀπὴν δὶ περήση την νηστιν, ές τὰ κάτω έντερα ξυνεστράφη, καὶ κόπρος έγένετο. η δε τροφη επειδάν αφίκηται ε ες εκαστον, τοιαύτην απέδωκε την είδέην έκάστου δκοία περ ήν αρδόμενα γάρ ύπο της τροφής αύξεται έχαστα, το θερμόν και το ψυχρόν και το κολλώδες και το λιπαρόν και το γλυκύ και το πικρόν και τα δοτέα και τα άλλα ξύμπαντα δχόσα εν τῷ ἀνθρώπῳ ενι. Διὰ τοῦτο ὕστερον οί δοοντες φύονται. εξρηται δέ μοι καὶ πρότερον δτι μοῦναι τῶν ὀστέων αὶ γνάθοι φλέ-

1 Καὶ ἐν τῆ κάτω κοιλίη (ἐκ τῆς κάτω κοιλίης Cornar., Mack) μούνοισι vulg.- Cette correction de Cornarius n'est pas suffisante; et, puisqu'il en faut une, on doit essayer de la rendre complète. Cornarius fait dire au passage que ces os sont les seuls qui reçoivent leur nourriture par une veine venant du ventre. Or, ce n'est pas cela que l'auteur entend; il entend expressément que ces os sont les seuls qui aient des veines en euxmêmes : είρηται δέ μοι καὶ πρότερον ότι μοῦναι τῶν ὀστέων αὶ γνάθοι φλίδας έχουσιν αὐταὶ ἐν έωυταῖσι, l. dernière. Il faut donc lire : τῆ κάτω. Il est facile d'expliquer comment l'erreur s'est produite : τῆ κάτω, mai compris, a changé χοτλαι en χοιλίη; cela fait, quelque correcteur a ajouté èv, déplaçant ou ajoutant un xxi. La mâchoire inférieure reçoit en effet un vaisseau considérable; cela est vrai, mais ce qui ne l'est pas, c'est que ce soit le seul os qui en reçoive. — 2 xai L, Cornar., Zwing. in marg., Foes in not., Lind., Mack. - xal om. vulg. - Correction manifeste; voy. 1. 8. ξυλλέγεται Lind., Mack. — <sup>3</sup> κατασήπεται Cornar. — <sup>4</sup> ἄνωθεν [μαλλον] τῆς νήστιος Lind. — <sup>5</sup> ἐς C. – ἐς om. vulg. — <sup>6</sup> ἐνῆ vulg. – Lisex ένι. - Les traducteurs traduisent διὰ τοῦτο ύστερον οι όδόντες φύονται, comme si c'était une formule de clôture, indiquant que l'explication qui montre pourquoi les dents poussent en dernier est terminée. Mais il n'en est rien; cette explication n'est pas finie; on n'a, pour s'en convaincre, qu'à lire le morceau. Il faut considérer la phrase comme une reprise : l'auteur commence par exposer comment la nourriture, absorbée par les veines dans les intestins, va s'approprier à chaque partie; mais, comme cela s'est un peu étendu et qu'il a perdu de vue son objet principal, il

teur a vu que l'os de la machoire reçoit des vaisseaux; mais il croit que c'est le seul os qui en reçoive. L'aliment puisé dans les intestins par les veines est apporté à chaque organe; et chaque organe, se l'appropriant, crost par un accroissement qui lui est homogène; en d'autres termes, dans l'os il se fait du tissu osseux, dans le muscle du tissu musculaire, etc. L'os de la machoire, pourvu d'une veine, produit quelque chose de plus que les autres os; et cela est les dents. Cet accroissement en plus se continue tant que l'homme crost; de là les dents de lait. les dents de sept ans, les dents de douze, les dents de sagesse.) Voici pourquoi les dents naissent postérieurement à tous les autres os : dans la máchoire inférieure il y a des veines creuses; ce sont les seuls os qui reçoivent par des veines l'aliment; or les os croissent par un accroissement qui leur est semblable; et, de fait, toutes les autres parties du corps croissent par un accroissement qui leur est semblable. Les veines provenant du ventre et des intestins où se rassemblent les aliments et les boissons, y puisent, quand cela est échaussé, ce qu'il y a de plus ténu et de plus liquide; tandis que ce qu'il y a de plus épais reste et se transforme en excrément dans les intestins inférieurs. Les veines absorbent, dans le ventre et dans les intestins au-dessus du jéjunum, la partie la plus ténue des aliments échaussés qui, traversant le jéjunum, se rassemblent dans les intestins inférieurs et deviennent excrément. L'aliment, arrivé à chaque partie, y produit la forme de cette partie telle qu'elle était; car chaque chose, arrosée par l'aliment, s'accroît, le chaud, le froid, le glutineux, le gras, le doux, l'amer, les os, tout en un mot ce qui est dans le corps de l'homme. Je reviens à la raison pour laquelle les dents naissent en dernier : j'ai dit plus haut que les mâchoires, seules entre les os, renferment des veines dans leur intérieur;

indique qu'il y revient. Les mâchoires, ayant, seules entre tous les os, une veine, produisent aussi, tant que l'homme croit, quelque chose en plus, qui est les dents; et, comme l'homme croit jusqu'à sept, quatorze et vingt et un ans, les dents sont ce qui vient en dernier.

δας ἔχουσιν ¹αὐταὶ ἐν ἔωυταῖσι · καὶ διὰ τοῦτο τροφὴ ἔλκεται πλέον
ἢ ἐς τὰ ἀλλα όστέα. Καὶ πλέονα τὴν τροφὴν ἔχοντα καὶ ἀθροωτέρην
τὴν ἐπιβροὴν, ἀποτίκτει αὕξησιν αὐτὰ ἀφ' ² ἔαυτέων τοιαύτην οἷά πέρ
ἐστιν αὐτὰ, τέως ἀν περ καὶ ἄνθρωπος οῦλος αὐξάνηται. Αὐξάνεται
δὲ ἐπὴν γένηται ἐπίδηλος · ἐπίδηλος δὲ μάλιστα γίνεται ἀπὸ ἔπταετέος μέχρι ³τεσσαρεσκαιδεκαετέος, καὶ ἐν τουτέω τῷ χρόνο οἱ τε μέγιστοι τῶν ὀδόντων φύονται καὶ ἀλλοι πάντες, ἐπὴν ἐκπέσωσιν οἱ
ἐγένοντο ἀπὸ ¹τῆς τροφῆς τῆς ἐν τῆ μήτρη. Αὐξάνεται δὲ καὶ ἐς
τὴν τρίτην ἔδδομάδω, ἐν ἢ νεηνίσκος γίνεται, μέχρι τεσσάρων καὶ
πέντε ἔδδομάδων · καὶ ἐν τῆ τετάρτη δὲ ἔδδομάδι ὁδόντες φύονται
δύο τοῖσι πολλοῖσι τῶν ἀνθρώπων, οδτοι καλέονται δοφρονιστῆρες.

- 14. Αξ δὲ τρίχες φύονται ὧδε ' δστέα εἰσὶ καὶ ἐγκέφαλος, ἀφ' ὧν ή τοιαύτη αὐξησις, ὅτι τοῦ πέριξ κολλώδεος, ὅπως περ τοῖσι νεύροισι, καὶ τοῦ λιπαροῦ οὐκ ἔνεστιν ' εἰ γὰρ ἐνῆν τοῦ λιπαροῦ, ἔξεκαίετο ἀν ἐκ τοῦ θερμοῦ. Τάχα δὲ θαυμάσειεν ἀν τις ὅτι καὶ ἐν τῆσι μασχάλησι καὶ ἐν τῷ δἐπισείῳ τρίχες πολλαὶ καὶ ἐν τῷ σώματι παντί τεἰσιν ωὐτὸς λόγος περὶ τουτέου ' ὅπου δ τυγχάνει τοῦ σώματος τὸ κολλώδες δν, ἐνταῦθα αξ τρίχες γίνονται ὑπὸ τοῦ θερμοῦ.
- 15. 'Ακούει δὲ διὰ τόδε · τὰ τρήματα τῶν οὐάτων προσήκει πρὸς όστέον σκληρόν τε καὶ ξηρὸν ὅμοιον λίθω · ° τοῦτο δὲ , πέφυκε πρὸς <sup>10</sup> ὀστέον κοίλωσις σηραγγώδης · οἱ δὲ ψόφοι ἀπερείδονται πρὸς <sup>11</sup> τὸ σκληρόν · τὸ δὲ ὀστέον τὸ κοίλον ἐπηχεῖ διὰ τοῦ σκληροῦ · τὸ <sup>18</sup> δὲ δέρμα τὸ πρὸς τῆ ἀκοῆ πρὸς τῷ ὀστέω τῷ σκληρῷ λεπτόν ἐστιν ῶσπερ ἀράχνιον, ξηρότατον τοῦ ἄλλου δέρματος. Τεκμήρια δὲ πολλὰ
- ' Αδται vulg. Liber αὐταί. έωυτέσι (sic) C. έωυτήσι Lind., Mack. ' έωυτέων Zwing., Lind., Mack. ' τεσσαρεσκαιδεκάταιος (sic) C. τεσσαρεσκαιδεκάταιος (sic) C. τεσσαρεσκαιδεκάταιος vulg. ' τῆς om. C. ' σωρρονηστήρες Ε, Ald., Frob. ' ἐπισχίω (sic) C, Ald. ' εἰσιν οἰσιν (οἰσιν om. Ald) οδτος (ὁ addit Ε) λόγος vulg. Ald. nous fournit une bonne correction, supprimant οἶσιν, qui embarrasse la phrase et qui est né évidemment de la répétition, par iotacisme, de εἰσιν. Cela fait, le sens est clair; il ſaut, en place de οὖτος, lire ωὐτὸς, ou, ioniquement, ωὐτός; voy. p. 588, note 2. L'addition de ὁ dans Ε a été suggérée par la ſausse leçon οὖτος, le correcteur ayant voulu sulvre la syntake; c'est ainsi que les textes vont quel·quefois jusq u'à se dénaturer singulièrement. ' τυγχένου C. γίγνονται Lind. ' τοῦτο signifie ici de plus. Cette construction est ſréquente da us le traité :des Articulations; voy. par exemple τοῦτο

c'est pourquoi elles attirent plus de nourriture que les autres os. Ayant plus de nourriture et un afflux plus abondant, elles engendrent par elles-mêmes un accroissement qui est comme elles sont; et elles l'engendrent jusqu'à ce que l'homme ait crû tout entier. Il croît quand il est devenu formé, et il devient surtout formé de sept ans à quatorze; c'est dans cet intervalle que naissent les plus grosses dents et toutes celles qui remplacent les dents de la nourriture dans la matrice. Il croît aussi jusqu'à la troisième semaine où il devient jeune homme, et jusqu'à la quatrième et à la cinquième. Dans la quatrième semaine naissent chez la plupart des hommes deux dents dites de sagesse.

- 14. (Formation des cheveux. L'explication est différente de celle qui est donnée dans l'opuscule des Glandes, § 4.) Les cheveux poussent ainsi : ce sont les os et le cerveau qui les produisent, attendu qu'il n'y a pas, comme dans les nerfs, du glutineux placé à l'extérieur et du gras; car, s'il y avait des parties grasses, elles seraient consumées par le chaud. Mais peut-être on s'étonnera qu'il naisse des poils abondants aux aisselles, au pubis et sur tout le corps. Le raisonnement est le même : là où le corps renferme du glutineux, le chaud fait germer des poils.
- 15. (Audition. On trouve rapportée l'opinion d'auteurs qui avaient écrit sur la nature et qui pensaient que c'était le cerveau qui, dans l'audition, résonnait.) L'homme entend de cette façon : les conduits auditifs sont attenants à un os dur et sec comme la pierre; en outre, l'os est creusé d'une cavité fistuleuse. Les sons viennent se heurter contre ce corps dur; et l'os, qui est creux, retentit par sa dureté même. Dans le conduit auditif est fixée à l'os dur une membrane, ténue comme une toile d'araignée, la plus sèche de toutes les membranes. Il est beaucoup de preuves que les corps les plus durs

μέν... τοῦτο δὲ, § 10. — \* δστέου Ald. — " τὸ om. Lind. - ἐπιχεῖ (slc) C, Ald. — 2 δὲ Ε. - δὲ om. vulg. - Ante ξηρότατον addunt καὶ Lind., Mack.

δτι ξηρότατον ήχει μάλιστα ' δταν δὲ μέγιστον ' ήχήση, τότε μάλιστα ἀχούομεν. Και εἰσί τινες οἱ ἐλεξαν φύσιν ξυγγράφοντες ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἐστιν ὁ ἡχέων · τοῦτο ὁὲ οὐχ ἀν γένηται · αὐτός τε γὰρ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρός ἐστι, καὶ \* μῆνιγξ περὶ αὐτόν ἐστιν ὑγρὴ καὶ παχείη, τὰ δὲ ἡχέοντα ἀχοὴν ποιεῖ.

16. 'Οσφραίνεται 'δ' ὁ ἐγκέφαλος ὑγρὸς ἐὼν αὐτὸς τῶν ξηρῶν, ἔλκων τὴν ὀδμὴν ξὺν τῷ ἠέρι διὰ τῶν βρογχίων εξηρῶν ἐόντων προήκει γὰρ ὁ ἐγκέφαλος τῆς ρινὸς ἐς τὰ κοῖλα καὶ ταύτη αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἐπίπροσθεν εόστέον οὐδὲν, ἀλλὰ χόνδριον μαλακὸν ὅκως περ απόγγος, οὐτε κρέας οὐτε ὀστέον. Καὶ ὅταν μὲν ξηρὰ ἢ τὰ κοῖλα τῆς ρινὸς, ὀσμᾶσθαι τῶν τξηροτέρων αὐτὸς ἐωυτοῦ ἀκριδέστερὸς ἐστιν ὑδατος γὰρ οὐκ ὀδμᾶται ὑγρότερον γάρ ἐστι τοῦ ἐγκεφάλου, ἐὰν μὴ σαπῆ σηπόμενον γὰρ τὸ ὕδωρ παχύτερον εγίνεται καὶ τὸ ἄλλα πάντα ὁκόταν δὲ ὑγρανθέωσιν αἱ ρῖνες, οὐ δύναται ὀσφραίνεσθαι οὐ γὰρ τὸν ἡέρα ἔλκει αὐτὸς πρὸς ἐωυτοῦ. Ταύτη δὲ καὶ ὅταν ἀποτήκη ὁ ἐγκέφαλος πλεῖστον αὐτὸς ἀφ ἑωυτοῦ ἐς τὴν ὑπερώην καὶ τὴν ἀρυγγα καὶ τὸν πνεύμονα καὶ ἐς τὴν άλλην κοιλίην, γινώσκουσιν οἱ ἀνθρωποι καὶ φασὶ καταρρέειν ἐκ τῆς κεφαλῆς καταρρέει δὲ καὶ ἐς τὸ ἄλλο σῶμα 11 καὶ ἐστι τροπὴ τῷ θερμῷ.

17. 'Ορη δὲ διὰ τοῦτο ' ἀπὸ τοῦ <sup>12</sup> ἐγχεφάλου τῆς μήνιγγος φλὲψ καθήκει ἐς τὸν ὀφθαλμὸν διὰ τοῦ ὀστέου <sup>13</sup> ἔκάτερον · διὰ ταύταιν ταῖν φλεδοῖν ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου διηθέεται τὸ λεπτότατον τοῦ κολλω- δεστάτου · καὶ διὰ τοῦτο <sup>14</sup> αὐτὸ περὶ αὐτὸν δέρμα ποιέει τοιοῦτον

<sup>&#</sup>x27; Ἡχήσητο μάλιστα ἀχούωμεν vulg.- ἡχήση, τότε μάλιστα ἀχούομεν Κühn.- Cette correction est excellente. — ² μήνιγξ Mack. — ³ οὐδὲ Κühn, par une faute d'impression. – ποιέει Mack. — ⁴ δὲ Mack. – τῶν ξηρῶν ἀὐτὸς C, Ald. – σὺν Mack. — ⁴ ξηρῶν ἐόντων om. Cornar. – προσήκει Codd. quidd. ap. Foes in not. — ⁴ ὀστέων C, Ald. — ' ξηρωτέρων Zwing. — ⁴ γίγνεται Lind. – τάλλα Ε. — ³ δύνανται Foes in not., Lind. — ¹ θ ἀποτίκτη CΕ. – ἀποτήκτρ Ald., Frob. – ἀποτήκη est une correction de Foes; il l'a introduite dans son texte; ce qu'il fait bien rarement. Elle paraît tout à fait sûre. — " καὶ ἔστι τροπῷ (τρόπος Zwing.; τροπὴ C, Zwing. in marg., Lind.) τῷ θερμῷ vulg. – καὶ ἔστι τῷ τρόπῳ θερμὸς Cornar. – τροπὴ est la véritable leçon. — ² ἐγγεφάλου (sic) C. — ¹ ἐκατέρου Calvus. — ⁴ αὐτὸ περὲ αὐτὸ (αὐτὸν Cornar., Lind., Mack) (περὲ αὐτὸ om. Codd. quidd. ap. Foes in not.) δέρμα vulg. – La correction de Cornarius paraît bonne; elle est

résonnent le mieux; or, plus les sons ont de force, mieux nous entendons. Quelques-uns qui ont écrit sur la nature ont prétendu que c'était le cerveau lui-même qui résonnait, ce qui est impossible; car le cerveau est humide et entouré d'une membrane humide et épaisse, et autour de la membrane sont des os. Les corps liquides ne résonnent pas; il n'y a que

les corps secs; or ce qui résonne est ce qui produit l'audition.

16. (Olfaction. C'est par les voies nasales que le cerveau envoie les catarrhes sur les parties inférieures; même théorie que dans l'opuscule des Glandes; voy. § 11.) Le cerveau, étant humide lui-même, sent les substances sèches, attirant l'odeur avec l'air à travers des tuyaux qui sont secs. Car il s'étend dans les cavités des narines; de ce côté, aucun os ne lui oppose une barrière; et il n'est borné que par un cartilage mou comme une éponge, et qui n'est ni chair ni os. C'est quand les cavités des narines sont sèches qu'il perçoit avec le plus d'exactitude l'odeur des substances sèches. Il ne sent pas l'eau, car elle est plus humide que le cerveau lui-même, à moins qu'elle ne soit putréfiée; car l'eau, ainsi que tous les autres corps, s'épaissit en se corrompant. Mais quand les narines deviennent humides, elles perdent la faculté de sentir, le cerveau n'attirant plus l'air à lui. C'est par cette voie aussi que le cerveau, par lui-même, flue abondamment sur le palais, sur la gorge, sur le poumon et sur le ventre; alors on reconnaît et on dit qu'il se sait un catarrhe de la tête; il s'en fait aussi sur le reste du corps, et c'est une conversion pour le chaud.

17. (Vision. L'auteur a vu souvent les humeurs de l'œil après la rupture de cet organe.) La vision est ainsi : une veine partie de la membrane du cerveau se rend à chaque œil au travers de l'os. Par ces deux veines, ce qu'il y a de plus ténu dans le glutineux est filtré hors du cerveau, et, de cette façon, forme

très-plausible, les copistes ayant pu très-facilement se brouiller entre ces avrò et ces neutres.

1οξόν πέρ αὐτό έστι τὸ διαφανές τοῦ όφθαλμοῦ ο τὸ πρὸς τοῦ ἡέρος, πρὸς δ προσδάλλει τὰ πνεύματα, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ώσπερ περὶ τοῦ ἄλλου δέρματος έλεξα. Πολλά δὲ ταῦτ' ἐστὶ τὰ δέρματα πρὸ τοῦ δρέοντος <sup>8</sup>διαφανέα, δχοϊόν περ αὐτό ἐστιν· τούτῳ γὰρ τῷ διαφανεῖ ἀνταυλεει το όως και τα γαπαός ααλτα. τοπτεώ οιλ ρού τά αλταπλεολτι. δ τι δε μη λαμπρόν έστι μηδε ανταυγεί, τουτέφ ούχ δρη · τὸ δε . άλλο τὸ περί τοὺς ὀρθαλμοὺς λευχὸν χρέας ἐστίν. Ἡ δὲ χόρη χαλευμένη τοῦ ὀρθαλμοῦ μέλαν φαίνεται διὰ τοῦτο, ότι ἐν βάθει ἐστὶ και λιιπικε μεδι ε αφιφ εγαι πεγακει. Χιικινα ος καγερήτες το εκερί ώσπερ δέρια. έστι δε ού 7 μέλαν όψει, άλλα λευχόν διαφανές. •Το ος ρλορι πογγωρες. μογγαπις λφό ομφιμαίτει εμς απόψαλειτος οφθαγίτος εξιον υγρόν πογγωρες. κήν τιξη ή ετι θευτον, ρίδος εστίλ. εμείοξη οξ ψυγθη, εγένετο ξηρον ώσπερ λιδανωτός διαφανής, και των άνθρώπων και των θηρίων διμοιόν έστι. Τον δέ όφθαλμον "άνις παν δ τι αν έμπέση, και τὰ πνεύματα προσδάλλοντα, και τὰ άλλα ὅσα λαμπρότερα 10 ] κατ' αὐτόν ἐστι, 11 καὶ εἴ τις ἐγχρίσει, διὰ τόδε, ὅτι δμόχροια ἔνυγρός έστιν, ώσπερ τὸ στόμα καὶ ἡ γλῶσσα καὶ ἡ άλλη κοιλίη ἔνυγρά ἐστιν. 18. Διαλέγεται 19 δε διά τὸ πνευμα έλχων έσω ές παν τὸ σώμα.

1 Οξόν περ (περ om. Mack) περί (περί om. Zwing. in marg.) αὐτὸ vulg.-Zwinger a indiqué à sa marge comment il faut corriger cettexte : περί doit être supprimé, ayant été introduit par les copistes à cause du voisinage de περ; genre de faute qui n'est pas rare. Voyez d'ailleurs un peu plus bas όχοιόν περ αὐτό. —  $^2$ τῶ C. —  $^3$  διαφανέος vulg. – διαφανέως P'. – διαφανέα C, Ald. - αὐτιῶ pro αὐτὸ C. - 4 δτι vulg. - δ τι Lind. - ἀνταυγῆ vulg.- άνταυγει Foes in not. - άνταυγέει Lind., Mack.-La correction de Foes est évidente. - Au lieu de πρέας, Wallroth, Syntagma, p. 54, conjecture πέρας, substance cornée. — <sup>5</sup> μέλαινα L, Mack. — <sup>6</sup> αὐτὴν L. — , μέλαιναν Mack. — ' έστι pro το Lind. - έπισυρραγέντος Ε. - δεξιόν pro ἐξιὸν Ald.-M. Andreæ, die Augenheilkunde des Hippocrates, p. 58, regarde comme certain que cette humeur glutineuse qui se coagule et qui ressemble à de l'encens, est le cristallin. Cette opinion me paratt certaine, à moi aussi. - " dvà pro dviệ C. - " n E. - " xal nv (el C) tic ev xpioei (έγκρίσει pro έν κρίσει Lind.; έκκρίσει Codd. ap. Foes in not., Mack; έρωτήση legisse videtur Cornar.; ἐρωτήσει Zwing. in marg.) διὰ τόδε, ὅτι ὁμόχροια (addit ένυγρος Lind.) έστιν ώσπερ vulg. - Cornarius traduit : Et si quis interroget, respondere licet, propterea quod consimilis coioris existunt. La traduction de Zwinger est semblable. Foes a : Idque quis ideo fieri judicet, quod unius et ejusdem sint coloris. Cette phrase est très-altérée; et les efforts de restitution et de traduction n'ont pas été heureux. D'abord on s'est mépris sur le sens de ὁμόχροια, qui, dans la Collection

autour de l'œil une peau telle qu'est ce ténu même, c'estdire forme le diaphane de l'œil, ce qui est exposé à l'air, ce qui reçoit le choc des vents, de la même manière que j'ai exposée pour les autres peaux. Ces tuniques, placées devant la portion voyante, sont multiples, diaphanes comme elle. Or, c'est dans ce diaphane que la lumière et toutes les choses brillantes se réfléchissent; et la vision s'opère par cette réflexion. Par ce qui n'est pas brillant et ne réfléchit pas, il n'est pas de vision. Le restant autour de l'œil est une chair blanche. La partie de l'œil dite pupille paraît noire parce qu'elle est située au fond et entourée de tuniques noires. Nous appelons tunique ce qui est dans l'œil comme une peau. Elle n'est pas noire à la vue, mais elle est incolore et diaphane. Le liquide de l'œil est glutineux, car souvent nous avons vu sortir un liquide glutineux hors d'un œil rompu; tant qu'il est chaud, il reste sluide; mais il devient, en se resroidissant, sec comme un morceau d'encens transparent (le cristallin, voy. note 8). Il est semblable chez les hommes et les animaux. L'œil souffre par tout ce qui entre dedans, par le vent qui le frappe, par ce qui est trop brillant pour lui, par les onctions qu'on y pratique; la raison, c'est que la surface en est humide, comme le sont la bouche, la langue et le reste du ventre.

18. (Voix et parole. C'est l'air qui produit le son. L'auteur

hippocratique, signifie, non has similitude de couleur, mais surface, peau. Toutefois il faut distinguer Linden, qui a apporté un élément important de correction en introduisant ένυγρος; restitution qui paraît tout à fait sûre à cause du parallélisme: ωσπερ.... ἔνυγρά ἐστιν. Jo crois compléter cette excellente indication, en lisant, par un changement très-léger, ἐγχρίσει au lieu de ἐν χρίσει. Dès lors ce membre de phrase se lie avec ce qui précède, la construction devient possible, et cela signifie que toutes ces souffrances de l'œil, par les contacts que, si elle était sèche, comme l'est par exemple celle de la peau, ces contacts ne seraient pas douloureux. — "Post δὲ addit καὶ C.-ἔλκον Zwing.-ἔλκειν Zwing. In marg., Lind., Mack.-είσω πᾶν vulg.-On a changé ἔλκων en ελκον pour l'accorder avec σῶμα; mais je pense qu'on doit lire, au lieu de sἴσω πᾶν de vulg., ἔσω ἐς πᾶν, comme plus bas, p. 608, l. 20, ἔσω ἐς τὰ κοίλα, et dès lors il n'y a rien à changer.

τὸ πλεϊστον οὲ ἐς τὰ χοῖλα ¹ αὐτὸς έωυτῷ · αὐτὸ οὲ θύραζε ώθεόμενον διά το κενόν ψόφον ποιές: ή κεφαλή γάρ έπηχει. Ἡ δὲ γλώσσα αρθροῖ προσδάλλουσα. εξν τῷ φάρυγγι ἀποφράσσουσα καὶ προσδάλλουσα πρός την δπερώην και πρός τους δδόντας ποιέει σαφηνίζειν. Αν δέ μή ή γλώσση άρθροι προσδάλλουσα έχάστοτε, οὐκ ἄν σαφέως διαλέγοιτο, άλλ' ή ξκαστα φύσει τὰ μονόφωνα. Τεκμήριον δέ έστι τουτέω, οί κωφοί οί έκ γενεής ιούκ επίστανται διαλέγεσθαι, άλλά τά μονόφωνα μούνον φωνέουσιν, οδο εί τις το πνεύμα έκπνεύσας πειρώτο διαλέγεσθαι. Δηλον δὲ τόδε· οἱ ἄνθρωποι δκόταν βούλωνται μέγα φωνησαι, έλχοντες το πνευμα το έξω ώθέουσι θύραζε χαὶ φθέγγονται μέγα ως αντηχή το πνευμα, έπειτα οὲ καταμαραίνεται το φθέγμα. καί οι κιθαρωδοί, δκόταν δέη αὐτοῖς μακροφωνέειν, ἐπ' ἄκρον έλκύσαντες τὸ πνεῦμα ἔσω πουλὸ ἐκτείνουσι τὴν ἐκφορὰν καὶ φωνοῦσι καὶ φθέγγονται μέγα ώς 7 αντηχώσι τῷ πνεύματι, ἐπὴν δὲ τὸ πνεῦμα έπιλίπη, χαταπαύονται \* τουτέοισι δήλον δτι τὸ πνευμά έστι τὸ φθεγγόμενον. Είδον οὶ ήδη οὶ, \*σφάζαντες έωυτους, ἀπέταμον τὸν φάρυγγα παντάπασιν · οδτοι ζωσι μέν, φθέγγονται δε οὐδεν, εί μή τις \*συλλάδη τον φάρυγγα · οὖ τοι δέ φθέγγονται · δηλον δέ καὶ τούτω, ότι τὸ πνεῦμα οὐ δύναται, διατετμημένου τοῦ λάρυγγος, έλχειν έσω ές τὰ χοῖλα, ἀλλὰ χατὰ τὸ διατετμημένον ἐχπνέει. Οὕτως ἔχει περὶ φωνής ίσως και 11 διαλέξιος.

19. 12 Ο δὲ αλών ἐστι τοῦ ἀνθρώπου ἐπταήμερος. Πρῶτον μὲν

<sup>&#</sup>x27; Αὐτὸ Mack. - ἐωυτοῦ ΕΡ'. - τὸ θεώμενον pro ὡθεόμενον C, Ald. - ² τὸν C, Ald. - ἐπήχει (sic) C. - ³ ἔν [τε] τῷ Lind., Mack. - λάρυγγι Mack. - κρο-βάλλουσα C. - ⁴ἢ vulg. - ἢ G. - Je lis ἢ. - ³ οὐ γὰρ pro οὐχ Lind. - ͼ ἀντηχῷ Calv., Lind. - ἀντέχη vulg. - ἢ ἀντέχωσι vulg. - ἀντηχῶσι Calv., Lind. - Calvus n'a point imaginé cette leçon , et il l'a trouvée dans ses manuscrits. L'autorité en étant ainsi établie , quel est le meilleur, ἀντέχειν ου ἀντηχεῖν? Pour que ἀντέχειν valût mieux, il faudrait qu'il y eût non pas ὡς, mais ἔως. Ανες ὡς , ἀντηχεῖν me paraît mériter la préférence. - τὸ pro τῷ C. - ασάγξαντες (sic) Ald. - λάρυγγα Zwing., Mack. - - ἔ ξυλλάδη Lind. - λάρυγγα C, Lind. - Ἡ τοῦτο vulg. - Je lis τούτω; νογ. plus haut, l. 6 : τεχμήριον δέ ἐστι τουτέφ. - ἐλκεσθαι Lind. - Επ trouvant ici λάρυγγα dans un cas , on serait tenté de faire comme Linden, et de mettre partout λάρυγξ. Mais le langage hippocratique ne distingue pas exactement ces deux termes (νογ. Foes, Œcon. au mot φάρυγξ); et je serais plutôt tenté de mettre φάρυγγος au lieu de λάρυγγος, que υτοε τενες ; car plus d'un correcteur æura

apporte différentes preuves, entre autres qu'il a vu des gens qui, s'étant coupé la gorge, ne pouvaient plus parler, et reprenaient la parole quand on réunissait la plaie du larynz.) L'homme parle par l'air qu'il attire dans tout son corps, mais surtout dans les cavités. Poussé au dehors à travers le vide, l'air produit un son, car la tête résonne. La langue articule par ses chocs; interceptant dans la gorge et heurtant contre le palais et les dents, elle rend les sons distincts. Si, à chaque fois, la langue n'articulait pas en heurtant, l'homme ne parlerait pas distinctement, et il n'émettrait que chacun des sons simples naturels. La preuve en est dans les sourds de naissance, qui, ne sachant pas parler, n'emettent que les sons simples. On ne réussira pas non plus si on veut parler après une expiration. En effet, un homme qui veut saire entendre une grande voix, attire l'air extérieur, le chasse au dehors et crie fort afin que l'air résonne à l'encontre; ensuite le son va en s'affaiblissant. Les musiciens, quand il leur faut porter la voix au loin, faisant une inspiration profonde, prolongent l'expiration et chantent fort afin que l'air résonne à l'encontre; le son cesse quand l'air fait défaut. Tout cela montre que c'est l'air qui bruit. J'ai vu des gens qui, voulant se tuer, s'étaient coupé la gorge tout à fait; ils vivent, il est vrai, mais ne parlent pas, à moins qu'on ne réunisse la plaie; alors ils parlent. Cela encore prouve que l'air ne peut plus être attiré dans les cavités, le larynx étant coupé; mais il passe à travers la plaie. Telle est sans doute l'explication de la voix et de la parole.

19. (L'âge de l'homme est de sept jours, c'est-à-dire marche par septénaires. Preuse : en sept jours le produit de la concep-

été tenté, comme Linden, de substituer, dans ce passage, λάρυγξ à φάρυγξ. De là les variations. — "διαλίξιως vulg. – διαλίξιος C. — "Lalamantius a publié à part cette fin du livre des Cháirs sous le titre de Hspl αίδνος τοῦ ἀνθρώπου, la rapprochant des opuscules sur la Naissance à sepé mois et sur la Naissance à huit mois, à cause de la similitude du sujet. Linden, qui n'avait pas ce motif, n'en a pas moins aéparé ce même fragment du reste de l'ouvrage et en a fait un opuscule biolé.

έπην ες τάς ιμήτρας έλθη ο γόνος, εν έπτά ήμερησιν έχει οκόσα περ gails guest lon anthrelot. Lonlo og lit ga bantinaries dume gam offen . molyg of elben shouth worthoe , at ganten at gultoarat' agethet αψτίων πεπείρηνται πολλάκις, δπόταν παρά άνδρα έλθη, γινώσκουσιν φκόταν λάδωσιν έν γαστρί . πάπειτ' ένδιαφθείρουσιν . έπειδάν δέ Αρμ γιαθραδή ' ξχυικίει ερακεδ αφές, ιαλιών εψν αφένα ες ροσού επδαλών, σκεπτόμενος εν τῷ ύδατι, εδρήσεις <sup>2</sup>έχειν πάντα μέλεα καὶ THE GOURTHON AGE XONDER way LE ORALE WELL LE LUIG. WELL LENN XEIρων ρί βάκτυλοι και τὰ σκέλεα και οί πόδες και οί δάκτυλοι των ποδών, και το αίδοιον και το έλλο πάν σώμα δήλον. Εύδηλον δέ και den haby et yactera their instructinger, autica ipplie, xal θέρμη και βρυγμός και σπασμός έχει, και τό άρθρον και τό σώμα παν xel the betican dros . xel gorden magasal sign mes in ploses touto πάσχουσιν · όκόσει 6 οξ παχείαι καί βλεννώδεις, ού γινώσκουσι του-σταμαι είδήναι. Δηλον δέ τκαι τώδε, ότι έπτημερος & αίων, εί τις δθέλει ε έπτά ημέρας φαγέειν η πιέειν μηθέν, οξ μέν πολλο) αποθνήσχουσιν έν αὐτῆσιν · κίσι δέ τινες και οι ύπερδαλλουσιν, άποθνήσκουσε 3, ghme. eggy ge tidee of nat quegequan mate hy quoxubtebylan. ayya baleein in xal kieein. ayy, i xbryin ogreti xatagexetai. i Lyb aulatie annednu en aantilat a tilain ultebilain. Eyye anuaronai

<sup>&#</sup>x27; Ἡμέρας Ald., Zwing. in marg. - ὑστέρας C. - ' έχον C. - ' Cornarius et Foes ont traduit comme s'il y avait τοῖσιν ἐπισταμένοισιν. Cette correction est très-facile, vu l'iotacisme, et elle donne un sens qui est satisfaisant aussi. Mais se qui m'empêche de la recevoir, c'est qu'un peu plus bas l'auteur attribue cette connaissance aux femmes mêmes, en disant où yeνώσχουσι πολλαί. — 4 Cornarius rend άρθρον par articulos. Foes, dans son OEcon., fait observer qu'icl ce mot a un sens plus restreint et qu'il signifie les articulations de la hanche et du bassin. Je me range à l'opinion de Foes. — δοκόσα καθαρά Ald., Lalamantius. - και μή ύγραι C, Zwing. in marg. - και μή ύγραι om. vulg. -- ε δε πάσχουσε παχείαε vulg. - πάσχουσι est à retrancher, ayant été introduit par les copietes en raison du précédent πάσχουσι. - Kühn a imprimé και τὸ βλεγνώδεις, par une faute d'impression. - βληνώδεις C, Ald. - βλενώδεις Lalamantius. - 7 και C. - και om. vulg. - τόδε vulg. - Lisez τῷδε. - ἐπταήμερός Zwing., Mack. - ibelot C. - " int' buipac C. -- nivégie (bis) Lalamanting -- " roote om. E.

tion a toutes ses parties essentielles; l'auteur s'en est assuré plus d'une fois en examinant des embryons rejetés à cette époque par des silles publiques qui se font avorter; comp. un dire pareil dans le traité de la Nat. de l'enfant, § 13; suivant l'auteur, beaucoup de femmes savent le moment de la conception. Autre preuse: ceux qui restent sept jours sans manger succombent, quand même ils se mettraient à manger après ce terme. Autre preuve : l'enfant né à sept mois ou à neuf mois et dix jours est viable; mais l'enfant né à huit mois n'est pas viable; cela dépend de ce que dans l'un des cas le nombre des semaines est exact, et dans l'autre il ne l'est pas ; l'auteur dit qu'il a vu plusieurs fois des enfants nés à sept mois, ajoutant que, toutes ses informations, il les a gagnées auprès des femmes et des accoucheuses. Autre preuve : les maladies se jugent suivant les semaines ou les fractions de semaines. Autre preuve : les enfants changent de dents à sept ans, et dans sept ans il y a un nombre exact de semaines. L'auteur promet d'expliquer la nécessité naturelle de ces périodes septénaires dans un autre traité, qui n'est peut-être pas le traité des Semaines.) L'âge de l'homme est de sept jours. D'abord, dès que le produit de la conception est dans la matrice, il a en sept jours toutes les parties que le corps doit avoir. On se demande peut-être comment je le sais. Je l'ai vu plusieurs sois de cette saçon : Les filles publiques, qui se sont souvent exposées, allant avec un homme, connaissent quand elles ont conçu; puis elles font mourir en elles le produit de la conception; ce produit étant mort, ce qui tombe est comme une chair. Jetez cette chair dans de l'eau, examinez-la dans l'eau, et vous verrez qu'elle a toutes les parties, l'emplacement des yeux, les oreilles, les membres; les doigts des mains, les jambes, les pieds et les doigts de pieds, les parties génitales, ensin tout le corps est visible. Une semme qui a de l'expérience connaît aussi quand elle a conçu; elle éprouve aussitôt du frisson, de la chaleur, des grincements de dents, des spasmes; un engourdissement à l'articulation (le bassin), à tout le corps et à l'utérus. Les semmes qui sont pures, c'est à dire qui ne

ψιται εξοοιπαρος. και τεταυταται ελοεκα ψητευμαικ, ελ ητά εξοοιπαρι και σε πείπτας εξοοιπαραι. Εσει ος και τεταυταται ελοεκα ψητευμαινος ος την οργαφικος την οργαφικος την οργαφικος του μετά εξοοιπαραι. Το ματιστια εχινου λαι φιθηνο ατρεκεα εξε τας εξοοιπαραι η εξε την οργαφικον του εξε την οργαφικον του εξε εξοοιπαραι εξε την οργαφικον του εξε εξοοιπαραι εξε την οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικος εξε την οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικος εξε την οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικος εξε την οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον του εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον εξε οργαφικον ε

1 Τόδε vulg. - Lisez τῷδε encore ici. - ἐπτάμηνον γόνον vulg. - γόνον neutre n'est pas grec, et il n'y a que γόνος; voyez deux lignes plus bas δέκα ήμερέων γόνος. Il faut donc lire έπτάμηνος γόνος. Du reste l'on concoit très-bien comment l'altération a pu se saire : παιδίον a entrainé le changement de ἐπτάμηνος en ἐπτάμηνον à cause du solécisme apparent, et dès lors γόνος a sulvi. - 2 είς Mack. - γίγνεται Lind. - 3 έχε (sic) Ald. διάχοσια Ε. — 4 εδδομήκοντα C, Ald., Lalamantius, Zwing. in marg. -5 το τσιν άνθρώποισιν Lind., Mack. - δξύτατοι C. - 6 γίνονται (γίγνονται Lind.) ήμερέων παρελθουσέων (addit τὸ ήμισυ έδδομάδος ή μιᾶς Cornar.) έν τήσιν άναχρίνονται και άπέθανον ή ύγιέες έγένοντο και τριταΐοι (τριταΐα: E, Ald., Zwing.) (addit ev Mack) ενδεκα ήμερησιν εν (ή pro ev Lind., Mack) μιᾶ έδδομάδι και ήμισυ έδδομάδος· και τεταρταίοι (τεταρταίαι CE, Ald., Frob., Zwing,) εν δυσίν (ξνδεκα pro εν δυσίν Calvus) έδδομάσιν· καί αί πεμπταΐαι (οί πεμπταΐοι Lind.) έν δυοίν δέουσαι (δεούσησιν P', Foes in not., Lind., Mack) είχοσιν (είχος C) ήμέρησιν vulg. - Ce texte est très-altéré; mais, heureusement, un passage parallèle, qui est dans le Pronostic, § 20, nous en donne le sens et par conséquent la restitution : of te γάρ εὐηθέστατοι τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλεστάτων βεδῶτες τεταρταΐοι παύονται ή πρόσθεν, οί τε κακοηθέστατοι και έπι σημείων δεινοτάτων γιγνόμενοι τεταρταΐοι κτείνουσιν ή πρόσθεν ή μέν ουν πρώτη έφοδος αὐτέων οὕτω τελευτά ή δὲ δευτέρη ἐς τὴν ἐδδόμην περιάγεται ἡ δὲ τρίτη ές την ένδεκάτην • ή δὲ τετάρτη ές την τεσσαρεσκαιδεκάτην • ή δὲ πέμπτη ές την έπτακαιδεκάτην ή δὲ ἔκτη ές την εἰκοστήν. Ce passage est pleinement parallèle; la seule dissidence, c'est que, pour la cinquième période, il fixe le dix-septième jour, et, non comme dans le livre des Chairs le dix-huitième. D'abord il nous apprend qu'il faut lire τριταΐαι, τεταρταίαι, πεμπταίαι, et non τριταίοι, τεταρταίοι, πεμπταίοι, et qu'il s'agit de

sont pas humides, éprouvent ces phénomènes; mais celles qui sont épaisses et pituiteuses, pour la plupart n'y connaissent rien. Au reste, je ne sais là-dessus que ce que les femmes m'ont appris. Voici encore qui montre que l'âge de l'homme est de sept jours; restant sept jours sans manger ni boire, la plupart meurent dans ce temps; quelques-uns le dépassent, mais ils n'en meurent pas moins; chez d'autres, à qui on persuada de ne pas se laisser mourir de faim, mais de manger et de boire. le ventre n'a plus voulu rien recevoir, le jéjunum s'était fermé durant ces sept jours, et ils succombèrent également. Autre preuve : l'enfant né au bout de sept mois naît suivant la raison des choses et vit, ayant une telle raison et un nombre exact par rapport aux semaines; mais, des enfants nés à huit mois, aucun ne vit jamais, au lieu qu'à neuf mois et dix jours l'enfant vit et a le nombre exact pour les semaines : quatre dixaines de semaines font deux cent quatre-vingts jours; une dixaine de semaines fait soixante-dix jours. De son côté, l'enfant né à sept mois a trois dixaines de semaines, chaque dixaine de semaines a soixante-dix jours; ainsi trois dixaines de semaines font en tout deux cent dix jours. Semblablement, chez les hommes, les maladies les plus aiguës se jugent, rétablissement ou mort, en quatre jours, une demi-semaine; celles qui viennent en second lieu pour l'acuité, en une semaine; en troisième lieu, dans onze jours, che semaine et une demi-

périodes ternaires, quaternaires, quintenaires, et non, comme l'ont cru Lalamantius et Foes, de fièvres tierces, quartes et quintanes. C'est ce que Cornarius avait très-bien vu; ses successeurs ont eu tort de ne pas le suivre; et il se réglait certainement sur le passage du Pronostic, quand il faisait sa judicieuse addition, τὸ ἡμισυ ἐδδομάδος ἡ μιᾶς: Une demisemaine ou une semaine; ce qui renferme en effet les deux premiers cas qui figurent dans le Pronostic et qui manquent dans le livre des Chairs. Il faut les restituer; je ne crois pas qu'ils y aient été sous la forme que leur a donnée Cornarius, et je préfère prendre celle qui est toute indiquée. J'ajoute donc entre crochets: τεσσάρων ἡμισυ ἑδδομάδος: καὶ δευτεραῖαι ἐν μιᾳ ἑδδομάδι. On remarquera ἐν τῆσιν pour ἐν ἦσιν; cette forme se trouve quelquefois dans la Collection hippocratique, bien que rarement. Voy. par exemple, de la Génération, § 7.

πταϊαι έν δυοίν δέουσησιν εξκοσιν ήμερησι, δυοίν τε εδδομάδοιν καλ ήμισυ έδδομάδος. Δί δὶ άλλαι νούσοι οὐκ έχουσι ¹διὰ γνώμην ἐν δκόσω ύγιξες ξσονται αποφαίνεσθαι. Ούτω δὲ εχώυσι καὶ τὰ έλκεα τὰ μεγάλα τὰ ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ τὰ ἐν τῷ ἔλλω σώματι, τετερταΐα φλεγμαίνειν άρχεται, έν έπτά δὲ καθίστανται φλεγμήναντα καλ ἐν TROGRASSING SENCE SE MEL EN ELNOSE ] SUSTE SESÚCITORES. HY SÉ TIC " ENCAPERA θεραπεύη και μή καταστή εν τουτέφ τῷ χρόνο τὰ εν τῆσε κοφαλήσε μεγάλα έλχεα, ἀποθνήσκουσιν οἱ άνθρωποι. Θαυμάσειε δ' άν τις χαὶ τούτο δατις άπειρος ή, εὶ ἐπτάμηνον εγίνεται παιδίον · εγώ μέν οὖν αὐτὸς όπωπα καὶ συχνά ' εὶ δέ τις βούλεται καὶ τοῦτο ἐλέγξαι, βηί-פוסא . שלסל בשל קאבתבלופשל שן שתלבותו בנותו בנותנסת בוא בנות בסים באום אחθέαθω. "Εστι δέ και άλλο τεκμήριου τους δδόντας οι παίδες έπτά ετέων διελθόντων πληρούσι. και εν επτά έτεσιν έστι 7 δε λόγω και αριθμώ ατρεχέως ε δεχώδες έδδομαδων [ εξ και τριήκοντα και ήμισυ δεκάδος, έδδομάδες πέντε καί] έξήκοντα καὶ τριηκόσιαι. Τῆς δὲ φύσιος την ανάγκην, διότι έν έπτὰ τούτοων έκαστα διοικείται, έγω φράσω έν άλλοισιν.

1 Διαγνώμην Lalamantius. - Ante èv conjicit ώστε Lalamantius in marg. - <sup>2</sup> Exoust C. - Exoust om. vulg. — <sup>3</sup> xat ev elxost Lalamantius in marg., Zwing. in marg., Foes in not., Lind., Mack.-Lalamantius et Foes approuvent cette addition, qui est en effet indispensable. - 4 Erot. p. 66: άναχῶς, ἐπιμελῶς καὶ καταπεφυλαγμένως. ἔστι δὲ ἡ λέξις δωρική. - θεραπεύει Ε, Ald., Lalamantius, Lind. — γίγνεται Lind. - αὐτὸ vulg. C.- ώπωπα Ε, Frob., Lalamantius, Lind. -- 4 τίχτουσι (τίχτ. em. Zwing.) vulg. - τίχτησι (sic) ΕΡ'. - τίχτισιν (sic) Lalamantius. - τιχτούσησιν Lalamantius in marg., Lind., Mack. - Correction évidente. - 184 Lalamantius. · δεκάδες έδδομάδων έξήκοντα (έδδομάδες πεντήκοντα pro δεκ. έδδ. έξήχ. Zwing.) χαὶ τριήχοσιαι (έβδομάδες πέντε καὶ τριήκεντα pro δεχ. έβδ. έξ. καὶ τριηκόσιαι Mack) vulg.-Ce texte est visiblement altéré; car sept années ou 2555 jours (en négligeant le quart de jour) ne font pas 360 dizaines de semaines. Lalamantius a conseillé de corriger ainsi : δεκάδες έδδομάδων πέντε καὶ τριήκοντα, έδδομάδες πεντήκοντα καὶ τριηκόσια:; 35 dizaines de semaines, ou 350 semaines. Mais, pour cela, Lalamantius suppose que l'auteur compte à l'année, non pas 52 semaines, mais 50 seulement; ce qui sait une année de 350 jours. Dans l'opuscule de la Naissance à sept mois, l'année est de 365 jours un quart; comment croire qu'elle soit ici de 350? A la vérité, Lalamantius dit que l'auteur prend un compte rond, 50 pour 52; mais un tel arbitraire doit-il être supposé, quand il s'agit de corriger un texte corrompu? Sept années à 365 jours

semaine; en quatrième lieu, dans deux semaines; en cinquième lieu, dans dix-huit jours, deux semaines et une demisemaine. Les autres maladies n'ont pas de signe qui permette de juger en combien de temps elles guériront. De même les grandes plaies de la tête et du reste du corps commencent à s'enflammer le quatrième jour; et l'inflammation tombe le septième, le quatorzième, le dix-huitième. Si, le traitement étant bien dirigé, l'inflammation des grandes plaies de tête ne tombe pas dans cet intervalle, le patient succombe. Quiconque est peu au courant de ces choses s'étonnera que l'enfant vienne à sept mois; pour moi, j'en ai été bien des sois témoin; et, si l'on veut s'en convaincre, cela est facile; on peut s'en informer auprès des guérisseuses qui assistent les femmes en couche. Une autre preuve, c'est que les enfants prennent leurs dents à sept ans accomplis; et, dans sept ans, il y a juste, en raison et en nombre, trente-six dixaines de semaines et une demi-dixaine, ou trois cent soixante-cinq semaines. La nécessité naturelle pour laquelle chacune de ces choses est réglée par septénaires, je l'expliquerai ailleurs.

font 2555 jours, nombre qui, divisé par 7, donne 365 semaines; or, 365 semaines font juste 36 dizaines de semaines, plus une demi-dizaine. Il n'y a pas de doute que c'est sur ce calcul qu'il faut refaire le texte, lisant δεκάδες ἐδδομάδεν δξ καὶ τριήκοντα καὶ ἡμισυ δεκάδος, ἐδδομάδες πέντε καὶ ἐξήκοντα καὶ τριηκόσιαι.

PIN DU LIVAR DES CHAIRS.

# ΠΕΡΙ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

H

το πρωτον περι νουσών το μικροτέρον.

### DES SEMAINES

OΩ

#### LE PREMIER LIVRE DES MALADIES LE PETIT!

#### ARGUMENT.

On sait que le texte grec du livre des Semaines est perdu, et qu'il n'en reste qu'une vieille traduction latine <sup>2</sup>. Je publie ici cette traduction. Le texte en est horriblement barbare et souvent inintelligible. Cependant, je n'ai voulu le changer en aucune façon; je me souviens trop bien de n'avoir pu faire

¹ On verra plus loin dans l'Argument, p. 629, pourquoi j'attribue ce second titre au i lvre des Semaines. - 2 Voy. t. I, p. 384. Comme on a traduit en latin, probablement à l'époque où plusieurs traductions des livres grecs se firent, dans les siècles qui suivirent immédiatement la chute de l'empire romain, le traité des Semaines, comme aussi on en a extrait des morceaux qui figurent dans la compilation intitulée des Jours critiques et sous le nom d'Aphorismes ajoutés, il est certain que le texte a subsisté au moins jusque vers les commencements du moyen âge. Mais le fait est qu'il n'a disparu que tout récemment. Le ms. x-I,-16 de l'Escurial contient le catalogue des mss. de cette bibliothèque avant l'incendie de 1671; ce catalogue a été rédigé par Nicolas de la Torre (Voy. Catal. des mss. grecs de l'Escurial, par Miller, Paris, 1848, in-4°, p. 332); dans ce catalogue, sous la rubrique, ἰστορία, in-quarto, n° 122 : περὶ ἐδδομάδων, d'Hippocrate (p. 340 du cat. de M. Miller); manuscrit perdu, sans doute dans l'incendie de l'Escurial. Le ms. γ-III-16-4° (p. 289 du même catal.) contient au follo 1, verso : Sur les sept ages de l'homme par Hippocrate ; ce ms. existe encore; c'est peut-être le περί Εδδομάδων, peut-être aussi un simple fragment du mepl Σαρκών, voy. p. 608, § 19.

aucun usage de l'édition donnée par Guinther du Commentaire latin sur les Aphorismes, attribué à Oribase<sup>1</sup>, pour me laisser aller à la même tentation. Cet éditeur, ayant affaire à un texte aussi mauvais que le mien, prit le parti de le mettre en bon latin; mais, dans cette transformation, qui est en maint endroit toute conjecturale, on ne sait plus ce qui est du vieil auteur ou de Guinther, et tout est frappé de suspicion. A la vérité, j'aurais pu, donnant d'une part, sans changement, le texte latin, en donner d'autre part une traduction. Je l'aurais fait sans doute, si ce texte avait été dans de moins mauvaises conditions; mais, tel qu'il est, une traduction serait trop souvent une divination arbitraire pour avoir une véritable utilité. Je me suis contenté d'en présenter, dans cet Argument, une analyse qui est fidèle, du moins comme indication des matières qui y sont traitées. Si quelqu'un voulait jeter les yeux sur ce texte et essayer de le déchiffrer davantage pour son propre compte, je l'avertis qu'il ne faut faire aucune attention aux désinences. Le traducteur latin ou plutôt le copiste n'a plus le sens des terminaisons qui, dans la syntaxe latine, désignaient le rapport des mots; ces mots sont pour lui comme ils sont dans notre langue moderne, sans inflexion pour les cas; et, dès lors, il emploie un nominatif pour un accusatif, un génitif pour un datif, etc. En un mot, le cas ne paraît pas exister pour lui. Cette remarque aide un peu à la lecture. J'ai ponctué, toutes les sois du moins que j'ai compris; et cela est aussi une facilité.

Voici l'analyse du livre.

« Telle est la constitution du monde et des parties qui y sont contenues, que toute chose est réglée par le nombre sept. » Après ce début, l'auteur du traité passe en revue tous les phénomènes bien ou mal observés où le nombre sept paraît prédominer; les phases de la lune; sept vents; sept saisons; sept âges dans la vie humaine; sept parties principales

<sup>&#</sup>x27; Voy. t. 1V, p. 442.

dans le corps; sept secours qui servent à l'existence : l'inspiration du froid, l'exhalation du chaud par tout le corps, le jugement de la vue, l'ouie, les narines qui respirent les odeurs, la déglutition de l'eau et des aliments, enfin, la langue, sens du goût; l'articulation des sept voyelles. L'auteur va jusqu'à dire que la terre elle-même a sept parties : la tête, qui est le Péloponèse, séjour des grandes ames; le cou et la poitrine qui répondent à deux pays dont les noms ont été sautés par le copiste; les cuisses qui sont l'Hellespont; les pieds, le Bosphore, de Thrace; le long intestin et la partie inférieure du ventre, un nom estropié que je lis Bosphore Cimmérien, et les Palus Méotides.

Après avoir ainsi établi la prépondérance du nombre sept, et avoir remarqué que la connaissance générale du monde importe à la connaissance particulière des maladies, il explique son opinion sur l'essence de l'âme, qui, suivant lui, est un mélange du chaud et du froid élémentaires. Vient ensuite une comparaison du corps de l'animal avec le monde. La chaleur innée représente le soleil; les liquides du corps, l'eau; le froid inné répond à l'air, et les parties osseuses et charnues à la terre.

Le corps est comme l'année qui dans sa révolution revient sur elle-même; il a un commencement où il croît, un milieu où il parvient à sa maturité, et un terme où il finit. Nécessairement, il subit les influences de l'année elle-même et se modifie à mesure qu'elle passe par ses périodes. Quand l'hiver amène le froid, il fait tomber les feuilles des arbres et force les animaux à se réfugier dans leurs retraites. La chaleur du corps, fuyant le froid, rentre en elle-même et se cache. Cette chaleur agit sur les humeurs, ou plutôt l'humeur, car, suivant l'auteur, il n'y a qu'une humeur qui a reçu des hommes beaucoup de noms mal appliqués; il n'y a qu'une humeur dans le corps comme il n'y en a qu'une dans le monde; tous ces liquides appelés bile, pituite, urine, etc., sont produits par les mutations du chaud en froid et du froid en chaud, comme tous

les liquides de la terre, vin, vinzigre, moût, lait, miel, rosée, neige et grêle, dérivent d'un seul, qui est l'eau. L'auteur, ayant ainsi représenté la chaleur innée dans un état de concentration, en fait dériver les maladies et les fièvres. Il ajoute cependant que cette chaleur, quand elle s'exerce d'une manière salutaire, guérit les maladies, de sorte qu'elle entretient et corrompt le corps, qu'elle guérit et produit les fièvres.

Mais elles naissent de la chaleur d'une autre manière, quand le monde est rendu à une température plus douce. La saison des fleurs et des fruits fait sortir les animaux de leurs retraites, et ramène de l'Égypte ceux que le froid avait forcés de s'y réfugier. Le soleil met en mouvement les humeurs, qui, à leur tour, allument les fièvres, à moins que des évacuations ne soient provoquées ou ne surviennent spontanément, ou qu'une nourriture rafraîchissante ne combatte l'influence de la saison. Au solstice d'été viennent les fièvres ardentes, les ulcérations, et les éruptions de boutons; car, à cette époque, les humeurs du corps sont enflammées, actives et vénéneuses. Plus tard, naissent les sièvres tierces, quartes et quotidiennes. Il faut donc que le médecin non-seulement connaisse les sièvres, mais encore qu'il sache jusqu'à quel point le corps obéit à l'influence du monde; le médecin ne commettra aucune faute, s'il y oppose une influence contraire.

Tant que le chaud et le froid de l'âme se maintiennent en équilibre, la santé persiste, mais la fièvre commence quand cet équilibre est rompu. Si la fièvre débute par le froid, l'excès de ce froid amène, par une réaction, la chaleur et la sueur. Si la fièvre commence par la chaleur, le froid et les frissons viendront après. Le frisson et la sueur, se manifestant dans un jour critique, terminent la maladie; se manifestant dans un jour non critique, ils doivent se reproduire nécessairement. L'auteur cherche à expliquer le mécanisme de ces crises par la chaleur qui produit des attractions du dedans au dehors ou du dehors au dedans. Si l'on ôte au malade le régime qui lui convient, les chairs attirent les humeurs, et il se développe

des fièvres ardentes. A ces accidents, les médecins donnent à tort les noms divers de phrénésies, de léthargies, de péripneumonies, d'hépatites, etc.

Les sièvres se jugent le septième jour, ou le neuvième, le onzième, le quatorzième dans la seconde semaine, le vingt-et-mième dans la troisième, le vingt-huitième dans la quatrième, le trente-cinquième dans la cinquième semaine comme dans le cinquième jour, le quarante-deuxième dans la sixième semaine, le quarante-neuvième dans la septième semaine comme dans le septième jour, le cinquante-sixième dans la huitième semaine, ou le soixante-troisième dans la neuvième semaine comme dans le neuvième jour. La maladie qui dépasse ce terme devient chronique. Les sièvres quotidiennes, tierces, quartes, peuvent avoir une crise au cinquième mois, au septième mois, au neuvième mois, au quatorzième mois, au neuvième jour, au septième, au neuvième, au quatorzième. Les humeurs attirées par la chaleur de l'âme dans les vis-

Les humeurs attirees par la chaleur de l'ame dans les viscères et dans les veines restent pendant un certain temps sans coction. Quand la coction est complète, la crise s'opère au jour critique. Les humeurs pituiteuses sont d'une plus lente coction; les humeurs bilieuses, d'une plus prompte. L'observation montre combien petite est souvent l'évacuation qui procure la crise dès maladies.

L'auteur explique la pathogénie de la fièvre ardente, de la pleurésie, de la péripneumonie, de la fièvre quarte; et c'est là que se trouve le passage cité par Aétius au sujet de cette dernière fièvre. Voici le traitement qu'il conseille pour la fièvre quarte: d'abord, on fera éternuer fréquemment le malade; on frottera les membres inférieurs jusqu'au milieu des cuisses, les membres supérieurs jusqu'à l'épaule, de manière à les rendre rouges et chauds; on oindra le corps et la tête avec un mélange fait de laurier, de myrrhe, de castoréum, de casse, de nitre, de romarin et le poivre. Le sang ainsi échauffé, on couvrira le malade de vêtements propres, moelleux et chauffés préalablement; on mettra auprès de lui des vases remplis

d'eau chaude, et on le laissera jusqu'à ce que le sommeil survienne. Tout cela doit être fait avant l'accès.

L'auteur entre dans l'examen du traitement de quelques autres fièvres, et j'y remarque cette observation qui est d'un bon praticien, c'est que, dans le cours des fièvres ou lorsqu'elles se rallument, il faut bien prendre garde aux inflammations qui peuvent s'établir. « Elles sont d'autant plus dangereuses alors, dit-il, que la maladie a usé la chaleur vitale, et que le moindre souffle peut achever de l'éteindre. » L'explication importe peu, la remarque subsiste.

L'auteur expose avec d'assez longs détails le traitement de la fièvre causode ou ardente, sorte de fièvre qui joue un grand rôle dans la Collection hippocratique et dans les écrits des médecins grecs, et qui est une forme particulière de la fièvre bilieuse des pays chauds. Le fondement principal du traitement indiqué par l'auteur du livre des Semaines pour la fièvre ardente, est de rafraîchir; de légers diurétiques, des médicaments rafraîchissants, un lit où la tête soit élevée, un appartement où l'éclat du soleil ne parvienne pas, le silence, le calme, des frictions sur les membres inférieurs et supérieurs, jusqu'au milieu, avec de l'huile chaude, des sternutatoires qui, suivant l'auteur, ont la propriété de diminuer la chaleur morbide, des cataplasmes sur la région précordiale gonfiée, telles sont les principales prescriptions dont la fièvre ardente est l'objet.

Sa pathologie repose sur deux bases principales: la première, que le nombre sept, qui prédomine dans la nature, qui règle le cours des principaux astres, et qui préside au développement de la vie humaine, détermine aussi la marche des maladies, et en fixe les périodes; la seconde, que l'àme, le principe vital, est un mélange de chaud élémentaire et de froid élémentaire, et que les maladies dérivent des inégalités qui surviennent dans les proportions de ces éléments. Il n'est besoin d'aucune remarque pour faire sentir le vide de pareilles conceptions: le seul point instructif qu'elles nous offrent est, non pas qu'elles fournissent un avertissement contre l'abus des

théories (car aujourd'hui ce serait vraiment un lieu commun), mais qu'elles nous montrent comment a procédé l'antiquité dans toutes les questions scientifiques. Au lieu de demander aux faits la solution des questions supérieures, elle résout hypothétiquement ces questions, et y ramène de gré ou de force les faits qu'elle a observés. Cela se retrouve partout dans la physique comme dans la médecine antiques. C'est un fait historique qu'il n'est pas inutile d'observer dans le développement de l'esprit humain.

Les signes des maladies dont l'auteur traite ne sont pas énu-

mérés; mais, s'il oublie de donner des détails qui nous paraissent aujourd'hui essentiels et qui le sont réellement, il ne néglige pas de rattacher l'origine de ces affections à la composition du principe vital qu'il a imaginée. Il est deux points sur lesquels il a mieux compris les obligations d'un traité médical, ce sont le traitement et le pronostic. Dans les livres de la médecine hippocratique, des trois choses, diagnostic, pronostic et traitement, la première est toujours sacrissée aux deux autres. Tandis que les signes différentiels des maladies sont exposés d'une manière incomplète et confuse, tandis qu'ils ne sont l'objet d'aucune recherche prosonde, d'aucune déduction scientifique, tandis que l'auteur ne paraît accorder que la moindre importance à cette étude, il développe avec soin les diverses parties du traitement, et s'applique avec non moins d'attention à signaler ce qui, dans les maladies, peut indiquer, non leur siège et leur nature, mais leurs crises et leur issue. Il faut voir en cela la preuve qu'ils avaient beaucoup plus étudié les moyens thérapeutiques et les éléments du pronostic, que la nosologie elle-même. Cette prédominance du pronostic sur le diagnostic est un caractère de la médecine hippocra-

L'auteur du livre des Semaines en a consacré un quart à l'exposition des signes qui donnent des présages sur l'issue des maladies. Ces présages, qui sont relatifs aux fièvres, à la fièvre ardente et aux maladies aiguës, sont tirés de la couleur de tout le corps et de ses parties, de la langue, des yeux, des songes, de l'urine, des évacuations alvines, de la voix et de la respiration. En voyant ces propositions pronostiques qui se suivent et qui constituent la fin du livre, on comprend comment un compilateur a été tenté d'en extraire une partie et de les adjoindre aux Aphorismes sous forme de huitième section.

L'auteur termine en disant qu'il a mieux aimé se servir des choses dites avant lui que d'en écrire de nouvelles qui seraient fausses, et déclare qu'il a parlé de toutes les sièvres et qu'il va parler des autres affections : « De sebribus quidem omnibus; « de cæteris autem jam dicam. »

Une formule pareille se trouve au début du Livre troisième des Maladies, t. VII, p. 118: « Περὶ μέν οὖν πυρετῶν ἀπάντων « είρηταί μοι, άμφι δε των λοιπων ερέω ήδη. » J'ai parlé de toutes les sièvres; je vais maintenant parler du reste. La ressemblance est complète et singulière. A présent, si l'on fait attention que le troisième Livre des Maladies n'est pas la suite du deuxième Livre des Maladies, que ce troisième livre s'occupe, en effet, de plusieurs maladies différentes qui ne sont pas des fièvres, ensin que le livre des Semaines est justement un traité des fièvres précédé seulement d'une partie spéculative sur le nombre sept, la conjecture s'ossre aussitôt à l'esprit que la présence d'une formule identique à la fin de celui-ci et au commencement de celui-là est une attache entre les deux. En un mot, il serait possible que le troisième Livre des Maladies sût la suite du traité des Semaines. Ajoutons que ce troisième Livre des Maladies a porté le titre de deuxième Livre des Maladies le petit, Τὸ δεύτερον περί νούσων τὸ μικρότερον (VOy. t. I, p. 361); ajoutons que le traité des Semaines (voy. plus loin, p. 629) a eu aussi, comme autre titre, celui de premier Livre des Maladies le petit, Τό πρώτον περί νούσων το μικρότερον. Il est évident que des critiques anciens ont, comme moi, vu cette connexion des deux livres, laquelle me paraît digne d'attention. Il en résulte une confirmation de plus, s'il en était encore besoin, pour l'attribution du titre de premier Livre des Maladies le petit au traité des Semaines.

On comprend maintenant ce que voulait dire cette division que faisaient les anciens critiques des livres des Maladies, en grand et petit, premier et second. Le premier Livre des Maladies le petit était le traité des Semaines; le deuxième Livre des Maladies le petit était notre troisième Livre des Maladies; ils regardaient ces deux ouvrages comme la suite l'un de l'autre, et ils pouvaient avoir raison. Leur premier Livre des Maladies le grand était notre deuxième Livre des Maladies; leur deuxième Livre des Maladies le grand était notre traité Des affections internes. Naturellement ils regardaient aussi ces deux ouvrages comme se suivant l'un l'autre; y étaient-ils aussi autorisés que pour le cas précédent, c'est ce que je ne puis examiner ici (voy. Préf., p. xxxvi). En tout cas, on voit que ces dénominations n'avaient pas été données au hasard et sans des motifs critiques.

Je suis parvenu à diviser, d'une manière suffisante, en chapitres le texte latin, et à mettre en tête de chaque chapitre le sujet qui y est exposé. Ceux qui parcourront ces paragraphes prendront une idée succincte mais nette des matières et même de leur enchaînement. De plus, j'ai intercalé les morceaux grecs qui nous ont été conservés de ce traité, donnant la traduction, et imprimant en italique les portions latines correspondant aux portions grecques. De la sorte, on a dans leur encadrement les fragments grecs, et, en les comparant avec le latin, on obtient quelques facilités pour pénétrer dans cette traduction si barbare. Il fallait les conserver soigneusement et les mettre dans leur vraie lumière; car ils appartiennent à un texte fort ancien et qui a joui, dans l'antiquité, d'une assez grande faveur.

D'après l'auteur, le nombril est le point de partage entre les parties supérieures et les parties inférieures du corps. Cette indication servira à déterminer exactement ce que les anciens Hippocratiques entendaient par haut et bas dans le corps humain. Dans ce traité, l'âme est supposée un mélange de chaud et de froid; et dans le courant il est souvent question du chaud de l'âme, animæ calidum, par exemple § 32. Le chaud de l'âme, τὸ τῆς ψυχῆς θερμὸν, se trouve aussi ailleurs dans la Collection hippocratique: du Régime, II, 38.

L'auteur parle de fièvres quintanes et nonanes; il en est question aussi Épid., I, 11. Il y a ajouté, § 26, des fièvres septanes et quarto-décimanes, dont il n'est pas parlé ailleurs dans la Collection.

Je signale une observation de praticien, c'est quand il dit que par l'inspection de la langue on juge de l'état des viscères interieurs, dont elle est pour ainsi dire le sommet et la tête, § 42. Une observation non moins importante est celle où il recommande de bien prendre garde aux inflammations qui se développent dans le cours des fièvres, § 32, et qui aggravent grandement le pronostic.

sont unis; dans le deuxième Livre des Maladies, § 5, que la moelle provient du cerveau. Cette dernière opinion se trouve dans le livre attribué à Timée de Locres: « Le cerveau est l'origine du corps et la racine de la moelle; c'est dans lui qu'est la principauté<sup>1</sup>. » Au contraire, Praxagore et Philotime, médecins célèbres de l'âge suivant, ont une opinion opposée: suivant eux, le cerveau est une excrescence, une efflorescence

Il est dit dans ce traité, § 37, que la moelle et le cerveau

Le nombre sept est le pivot sur lequel tournent toutes les idées de ce livre dans son préambule spéculatif. Voici quelques remarques à ce sujet.

On lit dans Platon: « Quand les enfants des rois de Perse ont atteint sept ans, on les mène aux chevaux et à ceux qui enseignent à monter à cheval, et ils commencent à aller à la

de la moelle épinière 3.

¹ Τῶ δὶ σώματος ἀρχὰν μὲν καὶ ρίζαν μυελῶ εἴμεν ἐγκέραλον, ἐν ῷ ἀ ἡγεμονία, 4, 5, ἐd. Batteux.— ² Ὑπεραύξημά τι καὶ βλάστημα τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, Gal. t. I, p. 460.

chasse. Arrivé à deux fois sept ans, l'enfant est pris par ceux qu'on nomme là précepteurs royaux 1. » Ces mots donnent à penser que l'éducation des fils des rois de Perse était régulièrement divisée en périodes de sept années. Il est vrai qu'Hérodote (I, 136) et Xénophon (Cyropédie, I, 2) fixent autrement la durée des divers exercices et des différentes classes par où passaient les Perses depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse; mais Platon ne parle ici que des enfants de la race royale qui pouvaient être élevés d'après des règles particulières; et ces époques septénaires sont d'ailleurs en rapport avec les idées de toute l'antiquité sur l'importance et les propriétés mystérieuses du nombre sept. On connaît le fragment de Solon (le quatorzième dans les Gnomici graci de M. Boissonade) sur les dix semaines de la vie humaine.

« Les Grecs ont, dans le développement de la vie humaine comme dans le cours des maladies, attaché une grande importance au nombre sept. Bien que, par les progrès de la civilisation et par l'éloignement qui n'en résulte que trop souvent de l'état de nature, ce cycle septénaire ne se manifeste plus d'une manière aussi frappante dans le développement de l'homme et dans le cours de ses maladies qu'il peut s'être manifesté au temps d'Hippocrate, il n'en conserve pas moins une prépondérance non méconnaissable dans toute la durée de la vie. L'ovule paraît descendre dans l'utérus sept jours après la fécondation; l'embryon est viable au bout du septième mois; le nourrisson prend vers la fin du septième mois ses premières dents et arrive dès lors à l'âge d'enfant; l'enfant change ses dents vers la fin de la septième année et entre dans l'âge de la seconde enfance. Après deux fois sept ans commence l'évolution sexuelle, et avec elle, à proprement parler, la sleur de la vie humaine, l'age du jeune homme et de la jeune fille. Après

Έπειδὰν δὲ ἐπτέτεις γένωνται οἱ παϊδες, ἐπὶ τοὺς ἔππους καὶ ἐπὶ τοὺς τούτων διδασκάλους φοιτώσι, καὶ ἐπὶ τὰς θήρας ἄρχονται ἰέναι ὁἰς ἐπτὰ ἐἐ γενόμενον ἐτών τὸν παϊδα παραλαμβάνουσιν οῦς ἐπεῖνοι βωσιλείους παιδαγωγούς ὀνομάζουσιν. Alcib. primus, XVII.

trois fois sept ans le jeune homme entre dans le commencement de l'âge viril. Après sept fois sept ans s'éteint la fécondité de la femme; la vie de l'espèce s'efface. Après dix fois sept ans s'établit la vieillesse. » (Eisenmann die vegetativen Krankheiten, p. 113. Erlangen, 1835.)

Ce traité des Semaines, très-souvent cité dans l'antiquité, paraît aussi l'être dans le livre d'Origène nouvellement découvert et publié par M. Miller. On lit dans ce livre : « Il est écrit dans l'Évangile qui porte le nom de Thomas : Celui qui cherche me trouvera parmi les enfants de sept ans ; en effet, là, dans l'âge de quatorze ans, caché, je me manifeste. Cela est, non pas de Christ, mais d'Hippocrate disant : L'enfant de sept ans est la moitié de son père 1. » Cependant cette phrase ne se retrouve pas dans notre traduction latine, ni non plus, que je sache, dans le reste de la Collection hippocratique; il serait possible qu'elle fût dans cette traduction, mais méconnaissable; il serait possible aussi qu'Origène, qui ne dit pas à quel livre il emprunte, eût cité de mémoire et à faux, attribuant à Hippocrate une pensée qui est à un autre.

J'ai dit (t. I, p. 407) que le traité des Semaines tenait de près au traité des Chairs et était sans doute du même auteur. Ce qui parle en faveur de cette opinion, c'est: 1° les derniers mots du livre des Chairs, où l'auteur promet d'exposer ailleurs la nécessité naturelle en vertu de laquelle chacune de ces choses (c'est-à-dire les phénomènes septénaires de la vie humaine) est réglée par sept; 2° l'endroit où il dit, § 13, que la jeunesse est à la troisième semaine de la vie, ce qui se trouve dans les Semaines, § 5; 3° le passage où il dit que la semence, tombant dans la matrice, a en sept jours toutes les

<sup>1</sup> Έν τῷ κατὰ Θωμᾶν ἐπιγραφομένο Εὐαγγελίω παραδιδόασι λέγοντες ούτως « ἐμὲ ὁ ζητῶν εὐρήσει ἐν παιδίοις ἀπὸ ἐτῶν ἔπτά · ἐκεῖ γὰρ ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτω αἰῶνι κρυδόμενος φανεροῦμαι. » Τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι Χριστοῦ, ἀλλὰ Ἰπποκράτους λέγοντος · ἐπτὰ ἐτῶν παῖς πατρὸς ἡμισυ. Origenis Philosophumena sive amnium hæresium refutatio, e codice parisino nunc primum edidit Emm. Miller, Oxonii, 1851, p. 101.

parties du corps, § 19; ce qui répond, jusqu'à un certain point, à la phrase latine, § 1: « Necesse est septenario quidem haberi « species et definitiones septem dierum in coagulationem se- « minis humani et inde formationem naturæ hominis. » Malgré ces points de rapport, je suis moins disposé qu'autrefois à soutenir que ces deux livres sont du même auteur. Ce qui me fait douter, c'est que le traité des Semaines est bien plutôt un livre de pathologie qu'un traité expliquant les propriétés du nombre sept dans leur application au corps vivant, sans parler de quelques différences secondaires; voyez, par exemple, sur les jours critiques, des Chairs, § 19, et des Semaines, § 26. Dans tous les cas, une comparaison rigoureuse est difficile, attendu que la traduction latine est trop barbare pour fournir des éléments suffisants.

Si, de ce côté, le livre des Semaines perd quelques points d'appui dans la Collection hippocratique, il en gagne un autre, à la fois inattendu et inébranlable. En effet, cinq prénotions Coaques s'y trouvent textuellement : trois, les 208°, 225° et 213°, dans le § 46; et deux, les 224° et 355°, dans le S 51. J'ai dit, t. I, p. 351, que les Prénotions de Cos étaient antérieures au Pronostic et avaient fourni des éléments qui étaient entrés dans la composition de ce dernier ouvrage. Maintenant je regarde, grâce à mes réflexions consécutives et surtout aux objections de M. Daremberg 1, que les Prénotions de Cos sont, dans la Collection hippocratique, un livre trèspostérieur. En esfet, on y trouve des sentences du Premier Prorrhètique et des Aphorismes, des fragments considérables du Pronostic, des sentences prises au deuxième Livre des Épidémies, des passages du premier Livre des Maladies, et du livre des Plaies de tête, et de longs morceaux du troisième Livre des Maladies. Voici maintenant le traité des Semaines qui augmente la liste des livres qui ont des propositions notables en commun avec les Prénotions de Cos. Ce seul rap-

<sup>1</sup> Voy. Journal des Sarants, mai 1853, p. 308.

prochement suffit pour montrer en quel sens se sont faits les emprunts. Les *Prénotions de Cos* n'ont pas fourni des propositions détachées à des livres si divers; mais ces livres si divers ont fourni au compilateur des *Prénotions de Cos* les éléments de son travail. Il en résulte que non-seulement le traité des Semaines est rattaché à la Collection hippocratique, mais encore qu'il est plus ancien que les *Prénotions de Cos*, donnant ainsi pour lui, comme pour tous les ouvrages qui ont été mis à contribution en faveur des Coaques, une date relative.

Tandis que le traité des Semaines est ainsi démontré appartenir au cycle hippocratique et à la haute antiquité médicale. une autre identification singulière et inattendue se présente : Ce traité n'est pas autre chose que le Premier livre des Maladies le petit (τὸ πρῶτον περὶ νούσων τὸ μικρότερον). Galien cite dans son Glossaire sous ce titre un livre que j'ai considéré comme perdu (voy. Introduction, t. I, p. 425, et aussi p. 360 et 361), et sur lequel, du reste, les critiques modernes n'ont rien dit. La première citation est : « Άναφέρειν signisie parsois aussi sangloter en respirant, comme dans le premier Livre des Maladies le petit : et s'entrecouper en respirant comme font les enfants à qui on impose le silence, pleurant et retirant leur respiration dans les narines. C'est la même chose que : respiration embarrassée dans l'ascension de l'air1, ou bien que la respiration? entrecoupée de ceux qui font une double inspiration?. » Maintenant, ce que Galien dit appartenir au premier Livre des

<sup>&#</sup>x27; C'est une expression hippocratique: καὶ πνεῦμα προσπαῖον ἐν τῷ ἀνω φορῷ, du Régime dans les Maladies aigues, \$ 11, t. II, p. 314. — 'C'est encore une expression hippocratique: διπλῷ ἔσω ἐπανάκλησις, οἶον ἐπεισπνέουσιν, Épid., II, 3, 7, et Prén. Coaque, 255.— 'Αναγέρειν, δηλοῖ ποτε καὶ τὸ ὑπολύζειν ἀναπνέοντα, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ νούσων τῷ μικροτέρῳ' καὶ ἀναφέρειν ὡσπερ τὰ παιδία τὰ πεπαυμένα, κλαίοντά τε καὶ εἰ; τὰς ῥίνας ἀνέλκοντα τὸ πνεῦμα' τοῦτο ταὐτόν ἐστι τὸ (lisez τῷ) πνεῦμα προσπίπτειν ἐν τῷ ἔξω φορῷ, ἔμπαλιν τῷ διπλῷ εἰσω ἐπανακλήσει. Les traducteurs n'ont pas compris la fin de cette glose, parce qu'ils n'ont pas reconnu les deux phræses hippocratiques que Galien donne comme synonymes de ἀναφέρειν avec œ sens particulier.

Maladies le petit se trouve dans notre texte latin des Semaines. On y lit, \$ 51 : « Et anelant spissum paulatim ab ipsis pecto« ribus sufferuntur, sicuti pueri plorantes et (au lieu de et, li« sez in) nares trahentes spiritum. » Il n'y a pas à se méprendre sur l'identité des deux passages.

Galien a encore la glose: « Καύσωμα, inflammation, dans le premier Livre des Maladies le petit<sup>4</sup>. » Καύσωμα ne peut pas être retrouvé dans notre texte latin; mais il était naturel d'attendre un pareil mot dans un livre qui est, en grande partie, consacré à l'exposition du causus.

La troisième et dernière citation de Galien est : « Μηλιάδα, dans le premier livre des Maladies le petit, la terre qui vient de l'île de Mélos . « Ce mot n'est pas dans notre texte latin; du moins, je n'y ai rien rencontré qui pût y être rapporté. Maison comprend combien facilement il a été exposé ou à disparaître ou à devenir méconnaissable dans une pareille traduction.

Reste d'ailleurs inébranlable la citation que le Glossaire de Galien attribue au Premier livre des Maladies le petit, et qui est dans le traité des Semaines. Cette phrase n'a rien de banal qui puisse se rencontrer dans des traités différents; et elle établit l'identité de nos deux livres. D'ailleurs, cela est corroboré par la phrase d'attache qui se trouve entre le traité des Semaines et le troisième Livre des Maladies, et par l'opinion des anciens critiques qui les ont réunis. Mais comment se fait-il que le traité des Semaines eut aussi le titre de premier Livre des Maladies le petit? D'abord, j'avais songé à l'hypothèse que nous avions là, dans la traduction latine, deux traités juxtaposés par quelque erreur de copiste: l'un, des Semaines, traitant spéculativement du nombre septénaire; l'autre, le premier livre des Maladies le petit, traitant médicalement des sièvres,

<sup>&#</sup>x27;Καύσωμα, την πύρωσιν, έν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων σμικροτέρῳ.— 'Μηλιάδα, έν τῷ πρώτῳ Περὶ νούσων τῷ σμικροτέρῳ, τῷ μηλιάδι (quelques mss. lisent τῷ κιμωλίᾳ, ce qui parait la vraie leçon), τῷ ἀπὸ Μήλου τῆς νήσου. Dans la deuxième glose avant celle-là, on lit : μηλίας (sic), ἡ ἀπὸ Μήλης (sic) τῆς νήσου.

et en particulier du causus; mais cette hypothèse est mise à néant par la citation d'Aétius; cette citation, qui est attribuée au traité des Semaines, porte sur la partie essentiellement médicale du livre, § 28. D'un autre côté, il n'est pas sans exemple qu'un livre de la Collection hippocratique ait porté plusieurs titres; sans parler du livre du Régime dans les Maladies aiguës, et pour rester dans ces dénominations de grand et de petit, le livre des Affections internes, περί τῶν ἐνθὸς παθῶν, se nommait aussi le grand Livre des Affections, τὸ μέγαλον περί παθών, le deuxième Livre des Maladies le grand, τὸ δεύτερον περί νούσων τὸ μεῖζον (voy. t. I, p. 358, 359). Il n'y a donc rien d'extraordinaire à voir un double titre, et de cette nature, à notre traité des Semaines. En outre, le sujet comportait fort bien la seconde appellation; car, à part ce préambule spéculatif sur le nombre sept, il est tout à fait médical, consacré aux fièvres aiguës, à leur traitement et à leur pronostic. Rien ne s'oppose donc à admettre le double titre.

D'ailleurs, d'après ce qui a été dit p. 623, ce double titre s'explique très-bien; il était dû à des critiques qui unissaient le traité des Semaines et notre troisième Livre des maladies. On peut dire que, pour le compilateur aussi des Prénotions de Cos, ces deux livres avaient des connexions étroites; car il a puisé à l'un et à l'autre, de la même façon, prenant au premier des propositions d'un pronostic général, et à l'autre des propositions regardant spécialement le pronostic de la pleurésie et de la péripneumonie.

Grâce à cette trouvaille du texte latin des Semaines, et aux facilités qu'il a données pour rattacher les uns aux autres des dires de la critique ancienne qui paraissaient sans connexion, un livre de la Collection hippocratique qui passait pour perdu, le deuxième livre des Maladies le petit, est retrouvé; et définitivement, il ne nous manque plus qu'un de tous ceux qui étaient dans le canon alexandrin, à savoir le traité des Blessures dangereuses, ou des Traits et Blessures (voy. t. I, p. 421-425).

En énumérant les diverses conditions du malade qui fournissent des signes pronostiques, l'auteur conseille de consulter les veines, § 40. Il est impossible de ne pas voir là un de ces rudiments de physiologie, sur lesquels j'ai appelé l'attention dans mon *Introduction*, t. I, p. 225-230.

Pour appuyer ses idées septénaires sur la constitution du monde, il trouve, § 11, que la terre a sept parties. De ces sept parties, la quatrième est l'Hellespont; la cinquième, le Bosphore de Thrace; la dernière, le Pont et les Palus Méotides. On sait (voy. t.·V, p. 12 et 13) que l'activité médicale des Hippocratiqués s'était exercée dans la Thrace et jusque sur les bords du Pont et dans la Scythie. Ici encore, on peut croire que, dans cette singulière division de la terre, où les régions du nord tiennent une telle place, on a une trace des habitudes des médecins de cette famille ou de cette école.

C'est dans ce même § qu'il désigne le Péloponèse comme le séjour des grandes âmes. Il ne peut avoir en vue que Sparte et ses vaillants citoyens. Probablement, cette phrase a été écrite quand la ville bâtie sur le bord de l'Eurotas avait encore la suprématie dans la Hellade. Probablement aussi, la réflexion provient d'un homme qui, entre les deux grands partis divisant la Grèce, le parti lacédémonien et le parti athénien, inclinait pour le premier.

### BIBLIOGRAPHIE.

## MANUSCRITS.

Ms. 7027, fonds latin; voy. t. I\*\*, p. 385.

Pour le fragment pris à l'opuscule des Jours critiques :

2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, 2332 = X, 2148 = Z, cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

Pour la huitième section des Aphorismes: 2146 = C, 446 Suppl. = C'

#### COMMENTAIRE.

Recherches sur une traduction inédite du traité des Semaines, livre attribué à Hippocrate dans l'antiquité, et dont le texte grec est perdu, par É. Littré. Paris, 1837. — Et Gazette médicale, même année.

Nota. J'ajoute ici un texte du fragment sur les âges, § S, texte qui se trouve dans le Cod. Phil. MDXXIX des manuscrits du baronet Thomas Philipps à Middlehill, et qu'on peut comparer avec celui que j'ai imprimé: 'Επτά εἰσιν ὡραίας ἡλικίας καλοῦσι (lisez ὡραι, ἀς ἡλικίας καλοῦσι) παιδίον, παῖς, μειράκιον, νεανίσχος, ἀνὴρ, πρεσδύτης, γέρων. Παιδίον μέν ἐστιν ἀχρε ἐπτὰ ἐτῶν ὀδόντων ἐκδολῆς 'παῖς ὁ' ἄχρι γονῆς ἐκρύσεως, ἐς τὰ δὶς ἔπτά · μειράκιον ὁ' ἄχρι γενείου λαγνώσεως, ἐς τὰ τρὶς ἐπτά · νεανίσχος ὁ' ἄχρις αὐξήσεως όλου τοῦ σώματος, ἐς τὰ τέτράκις ἐπτά · ἀνὴρ δ' ἄχρι πεντήχοντα ἔξ ἐς τὰ ἐπτάκις ὀκτώ · τὸ δὲ ἐντεῦθεν γῆρας κὰν ἀτυχῆ τὰ τοῦ τέλους. (Daremberg, Notices et extraits des manuscrits médicaux grecs, latins et français des principales bibliothèques de l'Europe, I<sup>re</sup> partie, p. 141, Paris, 1853.) Ce morceau se trouve aussi dans le n° 396, p. 707, fonds grec, Bibl. imp. de Paris.

# INCIPIT YPOCRATIS DE SEPTEMMADIS.

- 1. (Constitution septénaire du monde.) Mundi forma sic omnis ornata est eorumque insunt singulorum: necesse est septenario quidem haberi species et definitiones septem dierum in coagulationem seminis humani et inde formationem naturæ hominis et inde terminationis egritudinum et quæcumque deputriunt in corpore eorum. Quæ in omne et cetera omnia septinaria naturales habentem speciem : insuper et profectionem et perpatris propter hoc numerositas. Numerositas mundi si constituta est : septenario habent in se ipsa omnes speciem et ordinem uniuscujusque partium in se ipsa septinarium: unum quidem ordinem in se parvulis mundi transitus habentes estatis hiemis; secundum ordinem astrorum et splendorem et laxationem et raritatem naturæ et splendidum. Tertius solis transitus calorem habentem : quartum lune crescentes et minuentes augmentum et defectionem. Quinta pars aeris constitutio mundi habens pluvias et coruscationes et tonitrua et nives et grandines et cetera sic. Sexta aeris humor pars et fluminum et lacorum et fontium et stagnorum et adunatum cum his calorem quiducatio et irrigatio humoris. Septimum ipsa terra in qua animalias et nascentia adest omnem victum et aquam constitutum. Sic omnium mundi septinarium habent ordinem.
- 2. (La terre; la lune; le soleil; constellations dont les levers fixent des époques; les planètes.) Equales numeros et similes formas qui sub terras circuli his qui super terras ejusdem numeri gyrum habent circuitus et itineris terram circuitu terræ facientes. Propter hoc terra et olympus mundus habent naturam et stabilem. Ceteræ autem iter habent cicueundi. Medio autem mundi terra posita et habentes in se ipsa et super ipsa humoris in acre posita taliter sub celo: ita inferioribus superiora deorsum sit. Sursum autem esse habere et quæ dextra autem habere et sinistram et circa omnem terram sic habet.

At quidem terra media constituta olimpidius mundus summitatem tenens immobiles sunt. Luna vero in medio constituta copulat ista cetera omnia invicem viventia et per¹ se transeuntia hec eadem et per mundi partes transeuntia facile semper moventur ergo signa celestis septem constituta ordinem habentem temporum tandem dorum divisum istum dum mundum quidem. Sol soli autem luna sequitur, arctos autem arcturo sequentia habent secutionem, sicut soli luna, pliades vero yadibus; urioni autem canis. Hec autem signa sequentia habenti invicem et contraria etatem ad expectationem temporum et immutationem. Pergunt autem ita ut non unam stationem habeant discurrentia signa.

- 3. (Les vents sont septénaires.) Ventorum rursus regiones septem respirationes habent tempus circuitum facientes : et mox vegetatem et roris respiramen flatus et virtutes facientes : principium autem ventorum unde nascuntur venti : a calido subsolanis, sequens africanus, deinde septentrio, ex hoc favonius, post hunc qui appellatur alypy, postea auster, consequens vero eurus, respirationis circuitu faciens et motum his septem respirationes sunt temporalem.
- 4. (Division septénaire de l'année.) Tempora autem annuales 3 septima etherien partem habentes: sunt autem hec semen-

<sup>&#</sup>x27;Αὐτόδρομον, αὐτοχίνητον ώς ἐν τῷ Περὶ 'Εδδομάδων Gal. Gloss. — 'Αίψ....' Καὶ δσοι τὸν ἐνιαῦτὸν εἰς ἐπτὰ τέμνουσιν ὡρας, ἄχρι μὲν ἐπιτολῆς τοῦ χυνὸς ἐχτείνουσι τὸ θέρος, ἐντεῦθεν δὲ μέχρις ἀρατούρου τὴν ὁπώρεν ' οἱ δ' αὐτοὶ καὶ τὸν χειμῶνα τριχῆ τέμνουσι, μέσον μὲν αὐτοῦ ποιοῦντες τὸν περὶ τὰς τροπάς χρόνον 'τοὺς δ' ἐχατέρωθεν τοῦδε, σπορὴ τὸν μὲν πρόσθεν, φυταλιὰν δὲ τὸν ἔτερον 'αὐτοὶ γὰρ οὐτως ὀνομάζουσι. Καὶ μὲν τοι κᾶν τῷ Περὶ 'Εδδο μάδων 'Ιπποκράτους ἐπιγραφομένω βιδλίω διηρημένον ἐστὶν εὐρεῖν τὸν ἐνιαυτὸν εἰς ἐπτὰ, τοῦ μὲν φθινοπώρου καὶ τοῦ ἤρος ἀτμήτων πεφυλαγμένων, τετμημένων οὲ τοῦ μὲν χειμῶνος εἰς τρία μέρη, τοῦ δὲ θέρους εἰς δύο. Gal., t. V, p. 847. Dans le texte de Galien, les éditions ont σπορητὸν, au lieu de σπορὴ τὸν, que j'ai imprimé; σπορὴ ionien pour σπορά; la correction est évidente; je n'ai pas besoin d'y insister. - Nec tempus in suas quatuor partes distinxit, quemadmodum ii fecerunt, qui veri æsta-tem annecti, hulc frugiferum tempus, quod est autumnus (au lieu de : quod est autumnus, lieuz à hulc internation), at hunc hiemem subsequi voluere.

tatio, hiemps, plantatio, <sup>1</sup> vera estas autumnum post autumnum.

Texte gree: Σπορή, χειμών, ήρ, θέρος, όπώρα, φθινόπωρον.

Traduction: Ensemencement, hiver, plantation, printemps, été, fructification, automne.

Hec invicem a se different propterea: sementatio partes ea instate non valde generant nec plantatio nec floritio in hieme est autumnum fructificatio in estate nec maturitas in hieme.

(Division septénaire de la vie humaine.) Sic autem et in hominis natura septem tempora sunt, etates appellantur; puerulus puer adolescens juvenis vir junior senex; hec sunt sic: puerulus usque ad septem annos in dentium immutationem. Puer autem usque ad seminis emissionem quatuordecim annorum ad bis septinos. Adulescens autem usque ad barbas unum et viginti annorum ad ter septimum usque ad crementum corporis. Juvenis autem consummatus in XXXV annorum quinque septenos. Vir autem usque ad XLct VIIII ad septie et septem; junior vero LX et III et in VIIII ebdomadis. Exinde senex in quatuordecim ebdomadas.

Texte grec: 'Εν ἀνθρώπου φύσει έπτά εἰσιν ὧραι, ἀς ἡλικίας καλέουσι, παιδίον, παῖς, μειράκιον, νεανίσκος, ἀνὴρ, πρεσδύτης, γέρων. Καὶ παιδίον μέν ἐστιν ἄχρις ἔπτὰ ἐτῶν, ὀδόντων ἐκδολῆς: παῖς δ'ἄχρι γονῆς ἐκφύσιος, ἔπτὰ (lisez ἐς τὰ), δὶς ἔπτά' μειράκιον δ'ἄχρι γενείω λαχνώσιος, ἐς τὰ τρὶς ἔπτά' νεανίσκος δ'άχρις αὐξήσιος δλου τοῦ σώματος, ἐς τὰ τετράκις ἔπτά' ανὴρ δ'άχρις ἔνὸς δέοντος πεντήκοντα, ἐς τὰ ἔπτάκις ἔπτά' πρεσδύτης δ'ἄχρι πεντήκοντα ἔξ, ἐς τὰ ἔπτάκις ὀκτώ. Τὸ δ'ἐντεῦθεν γέρων. (Philon, Περὶ Κοσμοποιίας, p. 17.)

Traduction: Dans la nature humaine, il y a sept saisons

Hiemem insuper in tres diviserunt partes, primam nimirum sementem; postremam inserendi tempus, et medium inter hæc duo constituentes, quod jure hiemem appellant. In libro quoque de Septimanis, qui Hippocratis nomen præfert, in septem partes annum divisum invenies; arbitror autem hanc divisionem, ceu sui temporis Asiaticis hominibus notam, Hippocratem dimisisse, quum regio nostra Asia totius orbis regio temperatissima censeatur. Fragments du comment. de Galien sur le traité des Airs, des Eaux, etc., Comm. III, cap. v1, t. VI, éd. de Chartier, p. 202.— Lisez ver, æstas, autumnus (c'est.à-dire òπώρα, la fructification), post autumnus.

que l'on appelle âges : le petit enfant, l'enfant, l'adolescent ; le jeune homme, l'homme fait, l'homme âgé, le vieillard. L'âge du petit enfant est jusqu'à sept ans, époque de la dentition ; de l'enfant, jusqu'à la production de la liqueur spermatique, deux fois sept ans ; de l'adolescent, jusqu'à la naissance de la barbe, trois fois sept ; du jeune homme, jusqu'à l'accroissement de tout le corps, quatre fois sept ; de l'homme fait, jusqu'à quarante neuf ans, sept fois sept ; de l'homme âgé, jusqu'à cinquante-six, sept fois huit. A partir de là commence la vieillesse.

6. (Comparaison du macrocosme avec le microcosme; la chair est la terre; l'eau est le sang, etc.) Quæ autem in terra sunt corpora et arbores natura similem habent mundo que minima et que magna: necesse est enim mundi partes cum sint omnia similem compati mundo; ex equalibus enim partibus et similibus mundo constituti sunt; terra quidem stabilis inmoles media quidem lapidiosa imitationem abens: impassibiles inmobiles naturam. Que autem circa ea est hominum caro terra solvules: quod autem in terra calidum humidum medullæ et cerebrum hominis semen: aqua autem fluminum imitationem et quod in venis est sanguis. Stagna autem vissice et longe intestinus natus: maria vero qui in visceribus humor hominis. Aer vero spiritus qui est in hominem : lune locus sensus sensus apparitio dictum hominis quomodo in mundo in duobus locis est. Et quidem quidum ex solis splendoribus et congregatum terre hoc quod in visceribus hominis et quod in venis calidum est, quod autem in superioribus partibus est mundi : quod stelle et sol quod sub cute est. Hominis calidum circa carnem quod per celeritatem splendens mutat colorem : sicut et illic ægiocum inveniens esse ero. Hos autem fervores in onnem operationem que e sole nutrita: 1 inseparabiles autem solitas que mundum contenet omnem cutis coagulatio frigida.

<sup>&#</sup>x27; Ακριτον πάγος, το ολον άδιάκριτον εξρηται δε εν τῷ Περι 'Ε. 6δομάδος ἐπὶ τοῦ μετὰ τὸν κόσμον, ήτοι ἀπείρου, ἡ οίον άδιατυπωτού κενού. Gal. Gloss.

Constituta ergo omnia constitutio uniuscujusque formarum sic contenetur.

- 7. (Chaque partie est divisée en sept: tête, mains, viscères, membre viril avec deux fonctions, urine et sperme, intestins, fambes.) Unius cujusque partes speciarum VII: capud una pars; manum operum ministrationes secunda; interiora viscera et præcordiorum definitio tertia; veretri duæ partes una quidem orine profusio quarta, alia¹ similis natura quinta; ²longa intestinus majus cibis sediminis exitus sexta; crura ambulationes septima.
- 8. (La tête a sept fonctions: inspiration du froid, exhalation du chaud; oue; ouïc; olfaction; déglutition; goût.) Capud ergo ipsud septinarium habet auxilium ad vitam: frigidi introitus per quem ubique partet una hec; secunda fervoris exlationem ex omni corpore; tertia visus judicium; quarta auris auditum; quinta nares respirantes odorum intellectus; sexta humeris bibitionis et ciborum transmissio, astheria et sthomacum; septima lingua guttis sextus.
- 9. (Sept voyelles.) Et ipsius quidem vocis septe vocalium inarticulatio 6 vocalium litterarum.
- 10. (Sept éléments dans le corps: le chaud; le froid; les humeurs; le sang; la bile noire; les choses douces; les choses salées. Le mélange tempéré de tous ces éléments fait la santé.) Animam itaque septinarium habet calidum septe forme septenarium constitutum. Et indeficiens facillime eis septem dies quod in aere et quod in animalibus. Secundo inærium frigus utiles.
- 'Lisez seminis. 'Lisez longao, nom barbare du rectum. 'Lisez humoris. 'Lisez arteria. 'Gustus sensus. Chalcidius (Comm. sur le Timée de Platon, p. 111 et 112, ed. Meursius, Lugd. Bat. 1617): « Hippocrate, qui traite de ces faits (l'Influence du nombre sept) dans la plupart de ses livres, compte, dans celui qu'il a particulièrement consacré aux semaines, sept ouvertures des sens placées dans la tête, les yeux, les oreilles, les narines et la bouche. » Notre passage diffère de la citation de Chalcidius. Chalcidius, ib.: « On compte autant de voyelles qui adoucissent la rudesse des consonnes. » 'Lisez, je crois, animans, tà ¿wov.

Tertio humorum per totum constitutum corpus. Quartum terra sanguinem cibo indigente. Quintum coleras amaras egritudinum dolores multitudinum his septem dierum. Sextum cibum dulcem omne quod est locum sanguinis innascens. Septimum omne salsum delectationum imminutiones. Natura autem hec septem partes anime; que cum consilio quide sine dolore consistunt. Cetera si recte agunt begeti unam vitam et fortitudinem habent et bibunt sufficienter: male autem incomposite curantes peccatis biolentum dolorum et jactationum incurrunt. Moriuntur autem advenientibus illis per suas culpas ipsi bibere dolore causa constitutis.

- 11. (La terre aussi a sept parties: la tête, c'est le Péloponèse, séjour des grandes âmes. Dans le reste, je ne puis reconnaître que le Bosphore de Thrace, le Pont et le Palus Méotide.) Terra autem omnis septem partes habet: caput et faciem pelopontium magnarum animarum habitationum. Secundum immo medullam cervix; tertia pars inter viscera et præcordia tome; quarta <sup>2</sup> cruarellis pontum; quinta pedes vosporus transitus trachius et onchyme mertus sextum cum ventur inferior et longao intestinus exumus pontus et palus meothis.
- 12. (Rapport des maladies avec l'ensemble des choses.) De autem totum mundo et naturam hominis secundum naturam et rationem dixerim quia tale ego ipse ostendo visum est'; cum sit ergo talis ejusmodi mundus ostendam et in egritudinis hec pati totum mundum et aliorum omnium corpora: necesse est enim propter eos qui nesciunt mundi totius omnium natura ostendevit scientes magi adsequi possent quæ nunc dicuntur manifeste quidem qualia sunt hec ratio talis est docet, hec autem ratio: que secundum naturam continent ipsas febres et alias causas et quidem acutas egritudines quomodo faciunt docet et que facta est quomodo oportet cohibere aut nunc fieri et nascentes: quomodo debeam curare recte considerare: recte oportet secundum hanc rationem omnia.

<sup>&#</sup>x27; Vivunt. - 2 Crura, Hellespontus.

- 13. (Définition de l'âme : elle est un mélange de chaud et de froid. L'auteur distingue le chaud originaire du chaud acquis, et le froid originaire du froid acquis.) Ubi dico hominis anima illic dicere 1 originalem calidum frigidum contritum. Originalem autem dico calidum quod manevit de patre et matre : quando convenerant adinvicem ad infantum generationem calidum et frigidum. Quando consisterunt adinvicem in matrice quam meo quod vocatus seminam parentibus manente cecidit in matrice et ubi dixero animam calore non omne. Animam hominis hoc dico originaliter calidum; cetera calida omnia aut de temporibus factam dicam et gule aut exse quibus manducamus et bibimus aut ex poculis multa habentium vocabula aut decem unius contrariorum civorum ad salutem : et quando dicam aerum frigidum aut aerum spiritumn on originalem. Aut ipsius anime ipsius hominis frigidum dico sed totius mundi anime; et quando ab his que eduntur et bibuntur dico frigidum aut ex utrique que in superius dicta sunt frigidum dico et non oportet extimare multum frigidum dicere. Et in locis in quibus constitutum frigidum divisum est hactenus differri arbitror.
- 14. (Passage presque inintelligible sur l'action du chaud originaire.) Et quando corpus aut speciem dico hominis aut alias
  ventres et concabas venas ab hominis cognata natura plus introierit alicujus, mors necesse est predictorum inrucre alicui
  moto anime calore et congregato in interioribus ventribus et
  ad viscera calidi ipsius et humoris simul calido trahentia ad
  se calidum humore et ad victum sibi : est autem humorem
  colericus inustu et habentes sucorum diversorum humoris.
  Origo autem est causoades febrium; status autem et medietas
  que in eodem jam causo tabescunt quando tavifecerant quod
  in corporis humoris est causo et calidum se tractatus fiet omnium que ab eodem fervore et retentorum humorem in cor-

<sup>&#</sup>x27;Galien: « Si l'on trouvait dans quelqu'un des véritables écrits d'Hippocrate une explication sur l'essence de l'âme, ainsi que l'auteur du traité des Semaines en a donné une.... » Comment. Ep. VI, 5, 2.

pore. Tunc enim prevalet maxime fervor; quando sic fuerit et fecerit medium, hoc ergo erit causodum febrium, consummatio autem est arum febrium que quidem et vite est consummatio et quidem anime dimissio aut itaque dicitur ex corporibus ad mortem egritudinum dimissio ad salutem consummato est et vitaliter : quando anime calor relaxaverit que ad se est convocationem liquoris humidam et frigidam tunc vita dissolutio anime. Et animalium et nascentium et egritudinum quidem dimissio. Quando in egritudinem adtractionem qui adest calor demiserit morbidi humoris et temporum quidem motio quando in mundo calor talia operatur quecumque quidem circa corpus fiunt sic habet.

- 15. (Le monde est constitué comme le corps vivant : le soleil représente le chaud originaire; l'eau, les humeurs; etc.) Qui autem mundus tradet corporibus actenus habent quum animalia et que nascuntur, omnia terra habent. Calidum quidem solis parte; liquore autem omnem aque; quod autem frigidum flatum erit; quod autem ossosum et carnosum terre. Est autem terra mundi nutris, adstatio animalibus, et que nascuntur ex liquore aque vero nutrimentum et vas calidum. Quod autem solis calor est terre crementum est ortus omnibus. Quod autem aeraes frigidum inrigatio et quagulat liquore simul et terram est facient aliquid fieri speciem et corpus.
- 16. (De l'année.) Annus autem in quo omnia curcuant habet in se ipso omnia. Habent enim initium in se ipso in quo crescunt que in eo sunt; habent medium in quo maturantur et que in eo sunt omnia et consummationem in qua iterum finiuntur omnia ergo que insumunt : necesse est extimari et similia pati que ipso anno fiunt anni passiones et consequi que in eodem anno omnia que necessitas sic habet.
- 17. (De l'hiver. Il chasse la chaleur. Les petits animaux se réfugient dans les trous.) Hiemps quando adduxerit frigora, relum terra et que sunt in ea et animalibus coget secedere intro quod singulis corum calorum est, propter quod et arboris

quidem folia demit, tunc intro secedente calore et quod in his est gelatum humorem de frigidi virtutem; et que modice sunt et inbecilles 1 abes, sed pisces fugiunt ad cubiles. Ubi enim calor secedentem intro calore qui in eis constitutus est et refugientis frigus quod in mundo toto et non potest sustinere, duemadmodum que magna corpora et multi calores habentes. Et animalium et nascentium haugere frigide virtute in hieme ergo cobecultator calor ad se ipsum adsumens. Humore similiter et quod arboribus et quod in terra et quod in animalibus qui cubant calor sugiens frigoris virtutem. Quibus enim et ipse calor qui in corporibus est animalium. Quando hiemale tempus prevaluerit, quod inbecillius est hiemale glacie, sicut haves et modice pisces, ad cubiles fugiunt propter inbecillitatem que in ipsis est calidi. Sic autem et ipsud calidum cavantium animalium quod in omnibus corporibus cave in animalibus refugiens intro frigidi virtutem que in alicujus tunc humorem et siccitatem dico sic cum quidem et quod terre pars est.

18. (Il n'y a dans l'homme, comme dans le monde, qu'un seul tiquitée dont tous les autres ne sont que des modifications dacs un chaud et au froid.) Humorem autem omnem varie habent ubique quod in mundo aque est; quod autem frigidius in humorem et que terrenum est simul in corpori formam constitutum est exinde quum quidem ex codem humorem quando dico ejus que in cor hominis constituti multa autem habentes ab hominibus multa nomina non recta. Unius enim est humore constitutus in homines sicut et in mundo; de calido autem multas species habent quod vocatur pir tole multi nominis et fleumata sicut si quidem reuma et in quod in mundo humor et qui in partibus mundi propter caloris operationem; demulat species ita ut vocatur mare, aqua, sales, nitrum, uve, vinum et acetum, mustum, lac, serus, mel, ros, nivis, grandinex: quando ergo musti calorem cholericos et sic habet vitium humoris de fervore dico his omnibus utor choleribus et flamma-

<sup>1</sup> Aves. - 2 Occultatur.

tibus urinis et aliis humoribus interpretationibus causam ad inperitos veritatis ignaros.

- 19. (Le chaud de l'ame, mis en mouvement d'une manière anomale par un excès de travail, de boissons, d'aliments, etc., produit le chaud et la sièvre. Ceci, pendant le règne de l'hiver; c'est l'explication des sièvres hibernales.) Calidum autem sic de frigido et humidum et frigum de calidum patiente et hec faciente in constitutionibus morborum febris eright. Quando autem anime calidum movetur a solito ex lavore aut fervore aut de solem aut de ciborum fortior natura ante confectionem: necesse est 'ad tractationem colerum aut flecmatum facere calidum anime ad se ipsum ex quibus sactractis incenditur ipse calor in febris. Quod enim natura animi calidum est in societate ipse adsumsit quod et sole calidum aut et his que oblata sunt vel que facta sunt aut ad sebres corpora deducat. Si ergo in febres et alia culpa obveniat, "non mundo constituto corpore, actenus exustio calidi insurrectione calidi forte febrium in corpore faciens; si ipse febres inmunditias maturantes per respiramina superiores vel inferiores canales de ventribus erumpant ad medicaminibus moderate que seducat inmunditias. Ex enim amaris et calidis constitutis munditiis nutritis calor violentium incendit febres aut facilius obtinens quod in corpore est frigidum occidit : itaque calidum quegne ra bile corpora quando 6 etcusserit quod in corpore est proprium humorem et nullum calores restrincxerint : ut de vita quidem hoc auget corpora calidum siuibene apte habeat ad cetera que in corpore sunt partes sunt sanat calidam egritudines si adducat ad se humorem discemet frigidum et salubrem et non calidum non amarum.
- 20. (Le chaud tue le corps et le fait croître. Les médecins, par ignorance, commettent des erreurs contre l'action naturelle

<sup>&#</sup>x27;Attractionem, au lieu de ad tractationem. — 'Attractis. — 'Immundo. — 'Fortes febres faciens. — 'Immunditiis. — 'Exusserit.

du chaud inné, de même que les gens du monde qui, se traitant sans médecin, prennent des aliments qui les tuent.) Sic itaque calidum 1 auget corpore et corrumpi faciet.

Texte grec : Καὶ ἀποκτείνει ἡμᾶς τὸ θερμὸν ὅπερ ἔφυσε τὰ σώματα.

Traduction : Le chaud qui a produit le corps est aussi celui qui nous tue.

Curat morbos et febres facit corporibus mortis causa est, medicorum autem imperitia totius modi et ex quibus natum est corpus et quatenus et quomodo et que nunc matura est et quis in cibis est in febrium morbis expediat et ex quibus qui se ipsos sine ratione extra medicum nutriunt; quibus quidem ipsorum necessitas simperitias cogens. Hunc necessitas extringuere igne et si humidis et frigidis cibis hii quidem salutari sunt: ipse in se marcidantes calorem et consummantes contraria estivorum autem quicumque horum contraria adhibentes cibos fecerus hulatuerunt per imperitias se ipsos interficientes; ita humane egritudines de calore sunt facte, in initio ergo causodum dum febrium sitise febres sunt.

21. (Arrivée de l'été. Les animaux qui s'étaient enfuis en Égypte en reviennent.) Nata et aliter quando in hiscibus et in corde et in toto mundo est; emergente autem calido quod in toto mundo est dicuntur humores: rursum quidam ad fructificationem et ad floritionem que in terra de labore quod in mundo est et serpentes et habes et pisces qui cubaverunt iterum de cavationem procidunt et de calidis quidem Egyptum refugiunt, item habes et pisces in calido tempore item; in Egyptum enim habuerunt fugientes frigus provocare in calidis locis et in cor-

<sup>&#</sup>x27; Ίπποχράτης είπε \* καὶ ἀποκτείνει τοίνυν ἡμᾶς τὸ θερμὸν ὅπερ ἔφυσε τὰ σώματα. Πρῶτον μὲν δὴ φήσωμεν, ὧ βέλτιστοι, τῶν γνησίων οὐκ ἐστὶν 'Ἰπποκράτους βιδλίων, ἐν ῷ τοῦτο λέγεται. Δεύτερον δὲ, εἰ καὶ δόγμα ἐστὶν 'Ἰπποκράτους, ἐχρὴν ἐξηγεῖσθαι αὐτὸ ὅπως εἰρηται, καί τινα φέρειν ἀπόδειξιν.... οὐ γὰρ ὡς ἡ φλὸξ τὰ ξύλα, ταύτη καὶ τὸ σύμφυτον θερμὸν τῶν ζώων ἀναλίσκει τὰ σώματα \* τουτὶ μὲν γὰρ ἱσως οἰκεῖόν ἐστι τοῖς ὑπὸ τῶν πυρετῶν διαφθειρομένοις παράδειγμα · καὶ τὸ γε παρ' 'Ἰπποκράτους λεγόμενον ἐν τῆ προγεγραφυία ῥήσει τοιοῦτόν τι δηλοῦν ἔοικε, Gal. Περὶ μαρασμοῦ, t. Ill, p. 374. — ³ Aves. — ³ Procedunt.

poribus ergo humoris est mederetur hunc iam admoribus a calore mundi certantes quia auxilium dant item mundi calore eos qui in omnibus est calido deficiente quidem <sup>1</sup> nascentis et in animalibus estatu et fortitudinem ejus præbet.

- 22. (Automne. 11 dissout et relache; en effet, dit l'auteur, tout ce qui est à l'état de bonté est humide et mou ; ce qui le dépasse, est sec, amer et visqueux; ce qui vieillit est mou, froid et faible. Le corps étant constitué comme le monde, ces influences y ont leur action correspondante.) Autumnus autem maturans et iterum infricdans jam dissolvit estatum eorum sicut enim ipsius anni tempora habuerunt necesse est dolores ne ossistentibus humoribus de calido in corporibus esse hominum crescentibus et statu aspicientibus cum calido et iterum dissolvit dolores miscere marcidantes calore qui in mundo est et qui in corporibus. Succidit enim illi frigidum hoc ipsum faciunt et corpora animalium et arborum et fructuum. In bonitate enim humida et mollia eibetalla sunt; mediata autem statui sicca et amara et viscida; rursum senascentia humida et mollia et frigida et invecilla sit. Hec ratio coget et consequi omnia que insunt in calidi operationem et in ceteris et in mundo.
- 23. (Division de l'année suivant le lever des constellations; maladies qui répondent à chacune de ces époques. Aussi importe-t-il que le médecin, non-seulement sache traiter les maladies en soi, mais sache aussi en quel rapport elles sont avec les phases du monde; et il ne se trompera en rien, combattant directement les influences cosmiques.) In anno autem initio acutorum morborum est hoc quod de estati est initium. Est autem plyadus ortus estatis initium et morborum actenus quoad sole est calidum aply ortum valde iam calefaciens corpora et certantes anime hominis calidus commovet humorem immunditia in corpore. Hec autem commote febres insecedere faciunt, nisi

<sup>&#</sup>x27; Ii y a lci deux lignes d'effacées; je ne sais si elles l'ont été à dessein; on n'y distingue plus que estas.

si quis educat eas purgationem aut cibi auxilium, ferventi frigidis infridat aut spontanee erumpentes sursum vel deorsum secedant. Post hec ad Solstitio estibo in morbis 1 causis fiunt et <sup>2</sup> vulnera et pustularum ebullitiones : prepter hoc immunditia humoris qui homine de estivo servorem iam nimie inuste violentie carnibus quidem hominum exala intentio constitutum humores facit et calore: quod autem in carnibus humorum diffusa est : de sole vulnere et pustulas foris in corpora in superficie. Causi vero propter hoc maxime fiunt a solstitio estivo, quia quo intus in corpo hominum humores est munditie inustum et inbulliens in venis et in visceribus urentem cibum <sup>3</sup> preventem calori animam. Post hec autem a canis ortum usque ad arcturis ortum \* causa letales fiunt : maxime propter hoc in corporibus anime calorem exiguum humorem et fricdorem habet hoc tempore: quod autem est in homine humoris ignitum maxime violentum est et venenosum et de calores qui in mundo est vaporem corporum ita ut anime calidum hominum quando sic constitutum est humorem traet ad se et aerium flat non subministret anime, calido exuruntur quod ex corporem est humoris ex calido. Prolongari autem incipiunt febres a medio canis et arcturi ortum ortuminisset extrahatur in munditias de corporibus humores aut ipse rumpens aut per medicamina; propter hoc enim calor inbecilliores id quod aut sole est aut advenienti frigido quod in mundo; post autem arcturi ortum tertiane et quartane et cotidiane maxime nascuntur sebres. Propter hoc immutantes jam totius mundi infriedorem calidum frigido pugnans anime, serrantes febres facit; et sub hoc tempore maxime febres statum habent ex acutis; hec autem funt. , Propter hoc ante arcturi ortum humor in corporibus calescens prevalet. Ab autem arcturi ortum statim frigido convalente jam corpus extrinsecus infriedatum est, spiritum quod inspiramus frigidius constitutum recidere facit. Calidum intro quod

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Кайсон.— <sup>2</sup> Едхка.— <sup>3</sup> Prabentem.— <sup>4</sup> Кайсон.— <sup>6</sup> Пдауфтан жиретой.

est in corpore et pugnant frigidum calidum ita ut de auctis incipiant febres maxime et hanc translationes post hec caphiadis occasum incipiunt morbi adsistere propter hoc aer calefactus a plyadis ortum sic superius denique fori sunt corporis calefit et diffundit et movet humores quod est in homine et morbos nasci facit et infricdatus iterum de plyadum occasum item aeri iterum ingelationem constitutum humorem quod in mundo et quod in corporibus et calidum in cuuilem refugiat : ut ita desinant morbis secuntur quod in corporibus frigidum et calidum anni frigido et calido : propter quod oportet medicum non solum ipsum per se ipsum curare febres scire sed et vivere quatenus competiantur mundo corpora, ut ad hes curas adibeat; sed in nullo delinquet contraria mundo contendens et qui non solum morbos optinet sed et medico. Unde ergo et quatenus febres nascuntur diximus.

24. (Quand le mélange exact du chaud et du froid de l'âme est troublé, il y a maladie; le froid suit nécessairement le chaud; il en est de même de la sueur. Remarques pronostiques sur les sueurs: importance des jours critiques. Censure des médecins qui croient avoir affaire à des phrénitis, à des léthargies, à des péripneumonies, à des hépatites. L'auteur, si je le comprends, range toutes ces affections sous le nom de causus ou sièvre ardente.) Anime autem partes, calidum et frigidum quamdiu quidem equales sunt sibi, incolomis et homo.

Texte grec: "Όταν μετρίως έχη τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν τῆς πρὸς άλληλα κράσεως, εγιαίνει ὁ ἄνθρωπος.

1 °Οτι μὲν γὰρ ἐπειδὰν ἐν τοῖ; κατὰ φύσιν δροις μένη τῆς κράσεως, ὑγιαίνει τὸ ζῶσν, οὐ δεῖται λόγου, τουτέστιν ὅταν, ὡς Ἡπποκράτης Ελεγε, μετρίως ἔχη τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν τῆς πρὸς ἐλληλα κράσεως. Ἡν δὲ τὸ ἔτερον τοῦ ἐτέρου κρατήση, νοσεῖν ἀνάγκη τὸ ζῶσν εἰδος νοσήματος ἐοικὸς τῆ φύσει τοῦ κρατήσαντος αἰτίου : φλεγμοναὶ μὲν οῦν καὶ ἔρυσιπέλατα καὶ ἔρπητες καὶ ἄνθρακες καὶ τὰ καυσώδη καὶ φλογώδη καὶ πάντα τὰ πυρετώδη πάθη, ὅταν ἡ τοῦ θερμοῦ δύναμις ἐπικρατῆ : σπασμοὶ δὶ αὖ πάλιν καὶ τέκανοι καὶ παλμοὶ, καὶνάρκαι, καὶ παραλύσεις, ἐπιληψίαι τε καὶ παραπληγίαι, τοῦ ψυχροῦ κρατοῦντος πάθη. Gal. Περὶ τρόμου καὶ πάλμου καὶ σπασμῶν καὶ ῥίγους. Cap. vi. — ² Est.

Traduction: Quand le chaud et le froid sont dans un juste tempérament l'un avec l'autre, l'homme est en santé.

Si autem precesserit calidum frigidi equalitatem, tunc quidem inflammati frigidum quantum magis concaluerit frigidum, tanto magis egrotat corpus homines causoades et acutis febribus calidum et frigidum et humidum utraque alie efficiuntur et patiuntur. Si quidem primum frigus adprehendat necesse est calorem anime in febres transire et de excessum frigidi et iterum de febre ad frigus transiret et sudores manationem ex omni corpore sic et in mundo que tropea vocantur de calido in frigidum et de frigidum in calidum transeunt si autem primo calor accipiat, necesse est in rigore transire et iterum rigores febres. Si ergo iterum in horrorem et rigorem transierit sudores et manationes ex omni corpore faciad, consummata est egritudo, si in gonimo dice fiat; sim minus, iterare necesse est : si autem in febribus supervenerit rigor et sudor calidus extenens, celerius febris desinet; si autem frigidus consistens manaverit deinde. Si nivix vel terra habundantius sicut in mundo ex nubibus imbre diuturnos calor ustionis fuerit mortalem: humor enim fleumatis et colerum foris procedit per carnes humidus constitutus medicaminibus oportet purgari propter hoc quod in carnibus est calidum exsequi ad se ipsum et adstructionem adducit ex interiore carnibus quidem calidioribus effectis ejus qui in precordiis est in visceribus calore relaxantes adstrectionem quem ad eum hex carne humoris. Vocat autem ad se ipsum quod in carnibus est calidum sudore et in corpus consumens et detrahens humorem hominis : propter hoc commanavit de calido humor quod de carnibus colerum et fleumatum manavit ad sinus. Hic ergo humor adtrahitur ab eo qui in carnibus est calido propter hoc inanem. Est humor exterior pars corporis ab eo quod in precordiis est febrium humorem intro ad carnes adtrahentes in omnes concavitates et ad viscera. Siccata ergo carnis humores extrahunt

<sup>&#</sup>x27; Έν γονίμω ήμέρα, dans un jour critique.

ad se ipsa rursum: si autem victum detrahat sebricitanti quod aptum et sorbitionibus et propter sebres non sumat ipse egrotus totum, necesse est adtrahere ad se ex carne pinguem humorem; quando hoc suerit, sebres sunt causodis quem si habentem victum a pingui humore quod in homine est consummans consumit hominem adducens sebres terrenum et frigidum in se quod est conmodum ad victum hominis et prevalet in hominibus: quando autem casus consistin morborum nomina sibi medici multa et salsa ponunt freneticas et latargos et peripleumonias et epacitas et alias egritudines.

25. (Remarques sur la terminaison du causus, qui est pour l'auteur une sièvre produite par la bile. Fièvre épiale; c'est le causus modifié par le phlegme. Fièvre où il y a des sueurs abondantes, plus longue et moins grave.) Hec autem fiunt sic: causos calidi et humidi cum calido deveniet transiens in hac partes corporis. Congregato autem calido necesse est calorem in eodem ita ut ipse congregetur adtrahere ad se humorem ex alio corpore optento circa alio corpore calore congregatio: ut enim congregatum plus alibi circa aliud corpus calorem et humorem et calido privatur adsiduum omne corpus congregato: in his ergo mouis non oportet contra vehente certari egritudines superius enim semper omnem nimium a meliore sed tempore cura tum medicaminibus cum providentiam et secundum naturam equitatem conspicienti deducere humorem que ignis ustio solverit et amaricaverit quod vocetur cholera: quicumque febrium ex nubibus fleumatodes in epialum hic transit adhuc autem copiose 1 adiuite in corpore autem ignisior quidem constituta sebres igni continue sunt et sudore non advenit nec obripilatio hec quidem celerius solvens dimittit aut occidit propter hoc et atherius purus est et non est insuscatus humore fleumatis frigidum deterius autem dico propter germanos geneseos si cum enim sol in mundo in calidis temporibus purum quidem constitutus continue et non innubilatus : nec pluetes ex mubiles

<sup>1</sup> Adhibitz.

autem mediis pluviis non uret que ex terra nascuntur, sic autem et febres singulares constituta talis est: quando autem febris minuitur et sudores infundantur sicut in mundo nubibus aque et venti nascantur frigidi sic ergo febris diuturna quidem et tarta fit mortalis autem minimo aparui: propter hoc non pura est ignis et fleumatis humore et frigore sicut nubilum fundens calorem anime homini quod eum prohibet et non continue incenderem febrem nequecelerius urensem solverem ad salutem aut ad mortem.

26. (Jours auxquels arrive la solution des sièvres. Comp. Épid., I, 12.) Solvunt autem febres septima, aut nona et undecima aut quarta decima in secunda ebdomada, aut una et vicesima in tertia ebdomada, aut duas minus a tricesima in quarta ebdomada: sicut enim febres in bis septenos et quatuordecim dies sunt duo ebdomada de crisis fiunt quatuor decim dierum aut quinta et tricesima in quinta ebdomada ut in quinta die aut in quadragecima et secunda in VI ebdomada aut non minus a quinquaginta in septima ebdomada sicut in septimo die ut sexta et quinquagesima in octava ebdomada aut tertia et sexagesima in nona ebdomada sic in nono die: si quis autem numeros istos transierit, diuturna jam fiet constitutio et presentatio febris diu. Cotidiane aut tertiana et quartane aut lypirie; aut quinque mensuum sicut in 'quinque dierum febres aut septem mensuum sicut in septem dierum febres aut septem mensuum sicut septem dierum aut novem mensuum sicut in \*novem dierum febres aut quattuordecim mensuum sicuti <sup>5</sup> quattuor decim dierum. Omnis autem crisis in supra dictis temporibus determinant. Alie autem non sunt certe terminationes; sicuti enim alique egritudines in crissibus significande mutantium de calido in frigido sudoribus protectionibus aut sanguines sluxus aut alio quolibet evenienti in terminationibus temporum que dicuntur et occasibus et ortum

¹ Tarda. — ² Flèvre quintane: crise au bout de cinq mois. — ³ Flèvre septane: crise au bout de sept mois. — ⁴ Flèvre nonane: crise au bout de neuf mois. — ⁴ Flèvre quarto-décimane: crise au bout de quaterne mois.

signorum ostendit pluviarum aut nivium aut tonitruus recte in calidi et frigidi ad invicem transitum.

27. (Cause pour laquelle il y a de telles périodes dans les sièvres. C'est la maturation, la coction des humeurs qui l'exige.) Determinationibus autem quum in his numeris fiunt causa hec est : quando anime calor ad viscera et venas adtraxerit colera aut flegmata, diu quidem i inmatura sunt que de calore adtractant humida et frigida non removet illa calor ad se ipso; cum autem matura fuerint, tunc removet 2 sic nomida die si autem inagon aut agonos removerit ignomia iterum necesse est egritudinem iterare maturantur aut est que flegmatica sunt et multa et frigida humorum tardet : que autem pauca et colerica et calida celerius manifestum est et expurgationibus peripleumonie et pleuriditis languide suerit pleuritidi recedit septima aut nona die : si autem fortis sit in bis septinos dies enim in dies istos qui in pleuritidi humores flegma et cholera maturata de calore nutriunt et maturantur et quid in aliam partem corporis humor quod eo motus est a calore his maturatis tèneatur et febres educitur et morbus terminatur est manisestum et clarum quantulum est quod crisin facit morbis; quecumque febres demittunt septima vel nona die aut quattuor decim his quidem habundantia humidi et calidi prevalet que impleuriticos et inequalibus diebus marcidantur calidum et humidum extenuat et soris exiet morbum et terminatum : quibus autem quattuordeciem dies transgrediuntur febres eos quidem necesse est similiter pleripleumonie et terminari : peripleumonia vero termina in bis septenos que longior : si vero non sic terminetur, necesse est? saniem fieri ex peripleumonia sicut et febres nisi sicut ergo demiserim pretendito partet illas prolongentur in autem dies istos terminationum qui in plumo est; tumor in peripleumonia putrefit de calido. Quod autem circa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Άπεκτα. — <sup>2</sup> Si in gonimo die; si autem in agono removerit, iterum necesse est agritudinem iterare. Γόνιμος, critique; άγονος non critique. — <sup>3</sup> Un empreme, ἐμπύνημα. — <sup>4</sup> Oportet..

aliam partem plus calidum marcescit humor autem tenuatur sicut et pleuritica passio tempus transgreditur longissimum superat sic febrium continuo qualitas necesse est ergo terminari in quibus et peripleumonie si vero as transierit annunc necesse est errantes et lipriodes fieri febres.

28. (De la sièvre quarte. Suivant l'auteur, elle n'attaque qu'une fois, et elle n'attaque qu'à l'âge adulte. Théorie des sièvres intermittentes.) De quartanis autem adhuc reliquum dicendum est sebribus quemadmodum siunt: Primum quidem quartane sebres bis idem neque exaquitatus est nec de cetero exagitavit, si semel salvus fuerit. Propter hoc secundum unius cujusque hominum nature etates necessario et stabilitam naturam hominis in hoc tempore quartano tenuerit transeunte autem statum absolvet quartane comprehensio.

Texte grec: 1 Πρώτον μέν τῷ τεταρταίῳ πυρετῷ δὶς 2 ωἱτὸς ἄνθρωπος 3 οὕτε άλίσκεται, οὕτε 4 ξάλωκέ που, οὕτε άλώσεται τοῦ λοιποῦ, ἢν ἄπαξ ὑγιὴς γένηται: 5 διὰ τοῦτο δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν ξκάστου τῶν ἀνθρώπων φύσιν καὶ τὴν ἡλικίαν τὴν ἀκμαστικὴν γίνεται: άνάγκη γὰρ ἀκμάζουσαν τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τεταρταίῳ 7 άλίσκεσθαι πυρετῷ, παρελθούσης δὲ τῆς ἀκμῆς ἀπολελύσθαι καὶ τοῦ 8 τεταρταίου τῆς λήψιος.

Traduction: D'abord la fièvre quarte n'attaque pas, n'a jamais attaqué, et n'attaquera pas le même sujet, une fois guéri; c'est pour cela qu'elle survient suivant la nature propre de chaque homme et suivant l'âge, qui est l'âge adulte; en

'Citation prise à Aétius, qui dit, Sermo V, Cap. 93: δ ἀκριδής τεταρταῖος πυρετὸ; πᾶσαν μὲν ἡλικίαν καταλαμδάνει, μέλιστα δὲ τὴν παρακμαστικήν. Ἰπποκράτης δὲ ἐν τῷ Περὶ Ἑδδομάδων τὴν ἀκμαστικήν φησι δοκεῖ δὲ αὐτῷ μὴ παραπίπτειν τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον δὶς τῷ τεταρταίῳ πυρετῷ λέγει δὲ οὕτως.... — ² ὁ αὐτὸς ms 2193, Bibl. Imp. – ὁ ωὐτὸς Ald. — Lisez ωὐτὸς. — ³ οὖτε ἀλίσκεται manque dans le latin; ce qui est peut-être mieux. — ⁴ ἐκλωκέει Ald. — ⁵ Les mss. et l'éd. d'Ald.font cesser la citation au dernier mot avant διὰ τοῦτο. Mais par le latin on voit que διὰ τοῦτο.... λήψιος est aussi du livre des Semaines. — ͼ ἀνάγκη ὁ ἀκμάζουσαν γὰρ est le texte d'Alde; mais il faut déplacer γὰρ, comme l'indiquent l'acc., et l'inf. ἀπολελύσθαι — ¹ ἀλίσκεται Ald. – L'acc. τὴν φύσιν montre qu'il faut l'infinitif. — ⁵ τεταρταίου καὶ τῆς Ald. – Ce καὶ me parait devoir être supprimé.

effet, il est nécessaire que ce soit la nature humaine adulte qui soit attaquée de la fièvre quarte à cette époque, mais que, passé cet âge, elle soit exempte de ses atteintes.

Fit autem propter hic quartane aliquando anime calor hominis in visceribus et in venis fuerit plus quam in his congregati calide humorem quod in superficiem corporis humidum et frigidum colligens corpore ad se ipsum intro epyalum facit exteriori corporis inanito calido cum humidi liquore intro quo constituti. In his autem temporibus et colera multa trahit ex adipibus ex quibus febres et sitis increscunt. Fiunt autem per hec inmutationibus autem desinunt propter ejus qui est animi calor a violentia et certamine interni eis calidum per carnes exsiccans respirant pergit humor quod adduxit calor respirat autem per nares aut per os plus quam sanus quotiensque solet serrare ita ut actenus infriedet omnem corpus per medios autem dies iterum similiter colligit licores fiunt autem <sup>1</sup> si quartane et cetere febres que iterant et acute egritudines.

29. (Remarques générales sur le traitement des sièvres et des maladies aiguës : saigner et purger. ) Quemadmodum curare oportet nunc quartana febres deinde et alias et acutos morbos : precipio ergo fortibus constitutis epiliali ex interiori qui in visceribus calore vocant quod interiorem partem corporis humeros accuintis interiores venas incidere sanguinem detrahere. Propter hoc homines quando epyle tenuerint ex superioribus partibus corporis extra natura pergit sanguis in visceribus et venis morbum facit simul quidem etherio spiritum quod ad statu que anime habent et respirant naribus trahentes se de colera de adipibus quas febres calefacientes per partes corporis solvent maxime autem de sub cute cavitate sinepyales autem ipsi sanguinis in viscerum cabant trahitur. Quorum ergo causa oportet de visceribus sanguinem detrahere propter hec ventribus et visce colera multi temporibus purgare et fleumam habundantem longo <sup>2</sup> tepore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic. — <sup>2</sup> Tempore.

30. (Traitement de la sièvre quarte : sternutatoires, affusions chaudes sur les membres; onctions aromatiques sur la tête; donner les médicaments appropriés à la sièvre quarte; et, après la vessation de la sièvre, saigner et purger. L'auteur note qu'il se fait parsois une crise par un flux de ventre avec grande agitation.) Febres quartanas oportet curare sic: primo quidem sternutare facere frequentem et crura usque ad femora media et manus usque ad humeros 1 perurguere multo et calido aliquod defricaret manibus quousque febricitantia reddas que febricantur deinde autem calefacere hec ut maxime : et caput et corpus autem unguere tundens laurum et murtam et castoreum et cassia et mirram et nitrum et rosmarinum et piper et egyptium, his calidum sanguinum calefac vestimentis mundis et mollibus et teneris et ante calesactis aut lanis aut lentis fictiles cum aqua calida adplicare corporis et altibia aut alia miscis aures adlectare : hec autem faciens demitte quousque somnus superveniet et sac autem hec ante accessionem : et 3 que quartane sunt dare medicinam; si autem his qui quartane medicaminibus sanam fecerim, ne sanguis et cholerum et fleumatis extretationem post modum oportet purgare corpora et sanguinem detrahere ut non humor qui in corpore lanxit enm minime ex febre consumptus est congregatur ad aliquam partem corporis malum oportet majus a quartana febre quartanas ergo sic oportet curare: facit autem aliquando crisin illis febrium et ventris fluxus cum jactatione acerrima fortiter spontanea.

31. (Traitement des fièvres continues et ardentes.) Diuturnas autem elippiperdas febres: purgari oportet incipientes a capite et ventrem utroque exequente invicem habundantiam detractionis humoris et cetera que in corpora sunt tumida et equante

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perunguere. — <sup>2</sup> Il y avait dans le texte φαχοῖς δοτραχίνοις, des vases de forme de lentille, en terre. — <sup>3</sup> Donner les remèdes qui conviennent à la fièvre quarte. L'auteur ne les indique pas. — <sup>4</sup> Je pense qu'il y avait dans le grec συνέχοντας καὶ καυσώδεας πυρετούς, des fièvres continues et ardentes. Du moins le contexte de ce qui suit, autant que je le saisis, conduit à cette lecture.

cholera invicem et fleumata: mulieribus autem et menstruorum colera purgari diversos. Hoc enim salutis equari ad vicem bene apte omnia que causodes neque sitientes neque exponentes colero venenosa superiorem aut inferiorem ventrem sudantes obripilantes longiores trium ebdomadarum crisin in hos autem oportet et medicaminibus aquatis purgari extra parte corporis colera insistunt cum febribus residente egritudines; purgare autém et uiusmodi febres propter eam sequentia colera et fleumate anime coloris compatiuntur exequere oportet et superiorem ventrem in fervori et cum vel maxime purgare et que in corpore vel maxime ad invicem: mulieribus autem per matrices diversos colores educere et venientibus menstruis et convenientibus ergo magis post autem farmacia lacte et aqua lactis coctis 1 coluere ventris: posterioribus autem seminum sucis decoctis et aquatis omnibus et quas frigidioribus quoadusque tractor et frigiscat febres deinde cibis adplicare et paulatim adidaqua non deputet et carnibus non hellioribus agninis et pisces aspratiles nobellos : certor enim cibus et de mediis et actibus seminam autem que vescuntur quod siue terrariora sunt cocta autem omnia pane accipiant dare frigida et calida quassatas in minus qui nihil olet. Calet enim sudor vetusta omnia recentioribus meliora febritanti et ex febribus. Constitutos excepta aqua autem recentior, ideo et jam frigidior et viscida autem et salsa et calida et bene olentia et vetera et recentia adhibere sic habenti neque cibos neque odores; propter hoc febricitanti et ex ipsis constitutis calidum erigitur statim; fleuma vini autem sine odore et non vetera neque pingues neque multum ferventes refriscentes et aquatis sole autem et laborem e rigore et dispotationem hoc humidorum et alium prohibere sic habentem: \*levare autem multum calidum secundum vires incommodi in febribus aut non lavare ante labracum autem et labacrum et in posterum unguere oleo commolandi gratiam inlabacro autem defricare melle admiscente oleum. Post

¹ Colluere. — ? Lavare.

labacrum autem infrictionem observare calefaciens quousque salus 'procidat. Si autem non relaxaverit, rursum eadem facere, quod ad usque determinare febres recedant. Hec autem facere oportet sub ipsis grossis quotiens que predicta sunt ut simul secundum naturam terminas morbos cum autem ad uiuis et non sicut superius rationi naturali inpugnans mali aliquid facias.

32. (Il faut bien prendre garde, aux inflammations qui peuvent se développer dans le cours des sièvres. La stamme de la vie, affaiblie, serait éteinte comme l'est une petite flamme par le vent qui redouble. Le chaud de l'âme est dit médecin des maladies.) Observare autem oportet nimis et ut non sine febricitanti inflammationes neque ei quia febris resurrexit. Propter hoc eis quidem qui non sunt et qui non convalescunt et multum humores habent et calidum in corpore commutationem: et aliud facit spiritus de inflammationem caloris sicut in carbonibus incenditur quando quis sufflaverit : humor autem in corporibus et exagitatur de vento, sic autem et non potest manet uno quoque in sua sede, invicem ergo miscetur sicut et mare de ventis turbatus et fluctuatur : sic et egrotantium qui egrotaverunt medicum habent anime calorem in corpore consumptum in egritudinem : cum autem humor et alia operantur ventositates conluctantes anime frigori et optinentes calidum extincxerunt calidum; sicut forinsecus flammas modicas quidem extinguet per indigentiam ventositas autem eregit et incendit : hoc idem autem et in corporibus facit : propter quod oportet inflammationes maxime observare.

33. (Tel est le traitement des sièvres ardentes, avec douleur en un point. Ne pas administrer de vapeurs sèches.) Causodeas vero actenus oportet curari sic et ubi dolor in corpore insedit de calido congregato et selle secum conducentes hec autem de temporibus humidis forinsecus

¹ Procedat. 4º In corpore insedit de calido a été répété à tort par le copiste.

adhibentes desolvere : siccos vero vapores non adhibeat febricitanti.

34. (Administrer des diurétiques et des sternutatoires qui n'échauffent pas. En général il faut employer les réfrigérants. C'est ainsi que, si dans de l'eau bouillante on verse de l'eau froide, on arrête l'ébullition.) Oportet autem et urinam provocanti bene olentia et non violenter adhibere et sternutatorii et initians et medians et consumans curam, et refrigerare calidum quod est anime medicamine autem purgationem et non cogere hujusmodi febres propter hoc quia medicaminis fervor anime calori concertans i superiorem facit et febricitantes neque per venas violentam liquationem : sed in carnibus maturans humorem inmarcedari in evaporatione et exsolutionem calido dolores sic corpus circumfluxum aerem emitans, sicut circa cramentum super ignem bullientem si auferas operculum, refrigeris et infundis aquam frigidam aut frigidissimam prohibens bullitionem super labia vasculi tolli. Hec autem et causodis periclitantes faciens certissime jubabit medicamina infricdantia adhibens.

34 bis. (Tenir au malade la tête haute; car plus les parties supérieures se prennent, plus il y a danger.) Et supradictis lectum altiorem faceret ad capud; propter hoc minus ad precordia superioribus partibus sanguis conlocabitur calido non constituto in mortalibus locis; quantum enim forte plus ad pulmonem et cor et cerebrum pervenerit febres, tanto mortificatorie fiunt egritudines quam que inferiori.

35. (Empécher la lumière de pénétrer dans le logis du malade; ne pas encombrer sa chambre; ne pas parler; le tenir dans le repos le plus complet; le couvrir mollement.) Oportet quidem et domos in quibus forte incommodantur non ad splendorem solis adtendere, sed umbrosam, et circa habita-

\$

<sup>&#</sup>x27; Une main ancienne a changé superiorem en deteriorem, qui est sans doute la vraie leçon. — ' Έν τοῖσι θανατώδεσι τόποισι, comme plus loin, p. 672, l. 26.

les et non ventos inspirare tenebrosas inter non superiori ut commoveantur, nec multos adonate introire, neque ¹ famulari, etenim voces calefiunt aerem quod anhelamus, et ventrem turbant. Neque deambulare oportet et ut trapquillitatem habeatur qui in domo est et tacere egrotantem et silere ² reguilantem quam maxime, nisi ad secessum, et urinas urguere ad sternorum motus, et non nudari ut non obripilans corpus motum calefacient plus febricitat; et vestimenta et straturia mollia et munda sint, ut non laborans calescat multum se regirans et non labore omnino.

- 36. (Onctions avec l'huile sur les chairs; affusions sur les membres avec l'eau chaude; onctions avec le cérat; envelopper de couvertures molles. L'eau chaude diminue la fièvre; et les humeurs vont là où la chaleur abonde.) Carnes autem oleo bene olenti unguere; crura autem et pedes ac manus usque ad medium bracchium fovere multo calido, cerotarie unguere, involvere mollibus et calidis plagulis propterea non faciens hec homo omnis induratur et infrigdat et in superiores partes corporis veniens ab articulis calidum fortiorem facit magis causon hoc autem fit odet ubique enim exigui calidum minuitur habundanti calido. Minoratu autem et ad tractum sequitur humor susum ubi est plurimus calor.
- 37. (Soulager le cerveau par des sternutatoires qui n'agissent pas violemment; il importe de procurer au corps une respiration et une exhalation égales toujours et par tous les moyens qui y concourent.) Oportet autem et occidenti tempore <sup>3</sup> caput relevare respirationem dante non ee medullo et celebro, connexi sunt enim sibi. Medicaminibus ergo bene olentibus et sternutatoriis revelare et fleumam deducere non violentum. Non enim convenit nimium aliquid aliter taliter et febricitanti excepto potum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lisez fabulari, parler. — <sup>2</sup> Reclinantem, couché. — <sup>3</sup> Je pense que cela signifie: soulager la tête, en donnant de la respiration à la moelle et au cerveau, car ils sont unis. Or, dans cette ancienne médecine, on soulage le cerveau par des sternutatoires.

multum et frigido et de pulmone calido spirationem oportet fieri, perungui ¹ biscidas bene olentibus, simul defricare linguam aspera et duram constituta; et quidem criseos sunt signa defricata lingua hec cura facis sed ex aliis signis non peccavis quis est sciens latitudinem enim tartereis et venis per vessicam facere cum humorem calidum educens urinam facientibus mollibus et civorum de ventribus secessu oportet facere de sucis boni odoris et deductoribus aut colliriis educentibus aut ² licmatibus mollibus. Undique enim oportet corpori equalem respirationem et exalationem calidi facere et initians et medians et consumans curam exalat cadum de visceribus.

- 38. (Utilité des sternutatoires.) Sternutamina autem juvant propter hoc sternutationibus spiritum respirante quod de civo est eo qui cognatus est calori inflammationis inustionis demittit sternutatio per hos et per nares educens quod prevaleat calorem visceribus exiens autem item facit tranquillare calorem et infundant corpus et animam calorem manere in locum facit sternutatio. Statim enim multum juvat relevans et demittit bullitionem caloris, quomodo si quis eorum que de igne bulliunt corpotariam offerat et refricdat : rectius autem infricdat demittat calorem foris ire sibi si sit sternutatio corporis facit et iterum avertit aut non congregatum calidum dolorem innectat fleu...s cholerum conductionem facientem et ventositatem minime innascuntur et que insunt celerius desinunt de sternutationibus.
- 39. (Cataplasmes de graine de lin sur la région précordiale.)
  Oportet autem et precordia cataplasmare tumentia lini semine
  levi ut permanens calor in hec colligat sanguinem secum et
  spassos faciens occidit curare autem sic oportet omnes febres.
- 40. (Entrée dans l'énumération des signes pronostiques. Le chaud de l'âme communique aux humeurs et aux parties, comme fait le soleil à la terre, des modifications qui permettent de ju-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viscidis. — <sup>2</sup> Έχλείγμασι, des éclegmes.

ger de l'état du malade.) Judicare oportet hujusmodi signis quale quid eveniet et ex febribus et ex causo et acutis morbis et ex aliis extigationibus primo quidem de 1 coleribus totius corporis et partium ejus, ex lingua, et ex oculis, et ex ea que in somnis videntur, et ex urinis, 2 et ex officio, et ex voce, et ex ventositatem quemadmodum anelante, et ex venis, et ex aliis signis que continuo manisestabo. Hec autem omnia manifestum judicium habent propter increscit humor eorum quidem que nascuntur super terram et ex calore quod quidem de solem est sicut uitu et ceterorum fructum. Quod autem in animalibus est humoris et ex eo quod in anima est calido propter ea hominis anima ferventior constituta uitionex commiscet humorem quod est in corporibus ita ut tale quid fuerit quod in anima est humoris talem et colorem in oculos et in lingua ct in cute et in urinis et in secessus et interiora ad exteriora dare animam significat, ita ut per hec sic videre et considerare anime vonam balitudinem et malam, et desectionem egrotantis, et virtutem, humoris puritatem de ventriculis morbos omnes maniseste enim ostendunt hec per ea que propter dicta sunt.

- 41. (De l'œil, comme fournissant des signes pronostiques.) Judicare autem oportet ex oculorum animam quemadmodum habet propter hec ad vitus humidiores cum sint corpori prespicuus est ita utanime habitatio naturam et virtutem indiget et imbecillitatem: manifestat et morborum innoxietates et pericula et carnium humores qui ex candido solute sunt que in sunt. Consequenter enim quod invisum est humoris omnibus causis et fortitudinis et imbellicitati anima et corporis ita ut agnoscere manifeste sit ex oculos per hec.
- 42. (De la langue comme pronostic. La langue est la tête et la sommité des viscères internes et des veines.) Que autem in lingua sunt signa judicant per ista; internorum enim viscerum

<sup>&#</sup>x27; Coloribus. — ' Lisez: et ex ventris officio, comme p. 661, l. 25. — ' Ceci veut dire: la maulère dont le malade respire.

et venarum et lingua veluti summitas aut capnd est; ita ut animas qualescumque humores habuerit, tales necesse est per se ipsa producere ex quibus lingua colores habet ex corpore concritos similiter quidem interioribus choleribus flavam quidem et pinguiori humorem alantem sicut exassit et pinguibus carnibus nidos et de piscibus hoc enim inustum mutet coleres sic itaque et lingua nigrum vero colorem ejus qui est anime receptorium id est sanguinis ustionem et vaporem et ruptionem sanguinis ostendens, eam vero que 'iodesem ex omni corporis humorem commixta simul que autem matitides est et cacumina etenim causos ex eo quod est anime caloris prevalentia sui facientes et deducentes ex corpore tractione habentes calidis in estate egrotanti hec sunt per linguam prespicuam hec autem propter que anime hominis equalis habent rationem muldi.

43. (A l'aide de ces moyens, on voit le corps comme à travers un verre.) Corporis autem hominis ex humorem quagulati conspectionem habet et spectionem eorum que in eo sunt sicuti per cristallum maxime aut per oculos aut per linguam propter hoc meris pars humoris per omnia que est cristallo et lapidibus qui igne solvuntur sicut per vitri inspectionem et laudatio per hec fit sic et per corpora de humore constituta efficitur providere et contemplare eis qui noverunt contemplare hominem.

44. Des urines, des selles, des somissements, des ongles, comme pronostic.) Judicari autem et per urinas et per ventris officia <sup>2</sup> caloribus post enim potus et sorbitiones qui ex venis ad que ex visceribus humores similia colores corporis tamen equalia emittit anima ita et per urinas ventris secessus apparere morbos : similiter autem et per vomitus contemplari autem et per ungues : manifestos enim habet <sup>3</sup> calores et judicium innoxietatis et periculorum propter hoc densus et purus constitutus non potest in se ipsum humoris desuda-

 <sup>1</sup> Il y avait probablement dans le grec Ιώδης, érugineux. — <sup>3</sup> Colores.

tione que colore sit nisi violenta sit : propter quod manifeste ostendit egritudines et conspectionem habet sicut per vitrium :

45. (Des songes comme pronostic.) Judicare autem oportet et de his que in somno videntur egritudines propter anima quando in somnum convenerit quodcumque patitur ejus calore ex humores victu talia somnia recogitat quando ergo similem quidem quibus somnia fecerint aut patitur dicat aut audeat vidivit exsurgens eadem vere que meminit salvam animam et corpus ostendit propter incalescens animam inmunditiis aut cibo calido conturbat exilit calefit enim dormiens magis quam exvigilans et morbi enim maxime in somno prevalent qua quando exsurgens anima infricdaverit. Somnia vero ostendunt morborum manifeste quidem que magna sunt et que futura sunt conturbat enim corpora: ostendat autem et minimas et futuras et que sunt et que inmutantur et solutas et desinentes ex quibus quidem oportet contemplari prescientia et quatenus dictum est.

46. (Après ce préambule sur les sources du pronostic, l'auteur passe à l'examen des signes qui annoncent le salut ou la mort.

—Signes qui annoncent le salut.) Hec autem jam dicam in quibus signis consideratis judicare morbos quando demittant et quomodo et si modo et si moriuntur egroti et quatenus moriuntur, et si vivituri sunt et quibus vel qualibus signis obvenientibus vibant. Maximum untem signum egrotantium qui evasuri sunt et si secundum natura fuerint causa; sed aliis quidem morbis similiter, nihil enim molestum secundum naturam nascentibus malis neque mortiferam; secundo autem si non tempus ipsud ipse egritudinis conluctentur; plerumque enim non optinet naturam hominis mundi virtutem. Deinde si que sunt circa faciem extenuatur et bene que in manibus et in angulis oculorum superciliis tranquillitatem habeat, inperteritum non tranquille.

¹ Venæ: — ² In præterito. 🗻

Hec autem et inbecillior et lenior facta et anelitum remollitum et intenuis factum ad superoenientem diem ad solutionem egritudinis. Hec ergo oportet contemplari ad crisin circa summam linguam veluti saliva alba linitur et in summa lingue hoc idem fit, minus quidem si tenue hec fuerint, in tertium solutio egritudinis; si adhuc grossiora fuerint, crastino; si adhuc grossior, ipsa die. Hoc autem oculorum alvida in initio egritudinis necesse est nigrescere ¹ valitudinem in morbo; hec autem mundam factam sanitatem ostendit, mediocriter quidem tardiorem; fortius autem, et celerius.

Τεπίε grec : \*Μέγιστον τοίνυν σημεῖον τοῖσι μέλλουσι τῶν καμνόντων βιώσασθαι, ἐὰν μὴ παρὰ φύσιν ἢ ὁ καῦσος \* καὶ τάλλα δὲ
\* νουσήματα ὡσαύτως \* εὐδὲν γὰρ δεινὸν τῶν κατὰ φύσιν γίνεται οὐδὲ
θανατῶδες \* δεύτερον δὲ, ἐὰν \* μὴ αὐτή γε ἡ ἄρη τῷ νουσήματι ξυμμαχήση \* ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πουλὸ οὐ νικᾳ ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις τὴν τοῦ
δλου δύναμιν. \*Επειτα δὲ, ἢν τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἰσχναίνηται, καὶ
αἱ φλέδες αἱ ἐν τῆσι χερσὶ καὶ ἐν τοῖσι κανθοῖσι καὶ ἐπὶ τῆσιν
αἱ φλέδες αἱ ἐν τῆσι χερσὶ καὶ ἐν τοῖσι κανθοῖσι καὶ ἐπὶ τῆσιν
φωνὴ ἢ ἀσθενεστέρη καὶ λειστέρη <sup>7</sup> γίνηται, καὶ τὸ πνεῦμα μανότερον καὶ \*λεπτότερον, ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέρην ἄνεσις τῆς νούσου \* ταῦτα

<sup>1</sup> Si invaluerit morbus. — <sup>2</sup> Ce morceau fait partie de la compilation intitulée περί πρισίμων ήμέρων. - έν (έν om. ΕΓΗΙΙΚ) μέλλουπ vulg. - βιώσεσθαι ΕΗΙΙΚ. - 3 νοσ., al. manu νουσ. Η. - γίγνεται ΗΚ. - γίνεσθαι FGJ. – 4 μὴ (H, erasum al. manu), Vatic. Codd. ap. Foes, Ald. – μὴ om. vulg. - αὐτῆ τε τῆ ώρη FGJ, Ald. - Je lis γε au lieu de τε. - ή om., restit. al. manu Η. - νοσ. ΕΗΚ. - συμμ. Mack. - πουλύ EFGHIK. - πολύ vuig. - - δφρυστν vulg. - ὀφρῦσιν Lind. - ὀφρύσιν Mack. - ὁφρύησιν EFGHIJK. - Quoique όγρύα soit rarement employé pour όφρυς, cependant l'unanimité de nos manuscrits me décide à le recevoir. - τοῦτφ vulg. - τοῦτο EHI (J, al. manu) K.-τοῦτο est fréquemment employé comme adverbe dans la Collection Hippocratique — <sup>1</sup> γίνεται vulg. – γίνηται F. – γίγνηται ΕΗΚ. — <sup>6</sup> λειότερον Calvus. – ήμέραν Gl. – άνεσιν Ε (H, al. manu; erat prius άνεσις). – Ceci est la Coaque 208 : πρόσωπον έχ μετεώρου ταπεινούμενον, καὶ φωνή λειοτέρη και άσθενεστέρη γενομένη, και πνεύμα μανότερον και λεπτότερον, άνεσιν ές την έπιουσαν σημαίνει. Le compilateur y a joint ce qui est un peu plus haut, rendant ην τὰ περί τὸ πρόσωπον ἰσχναίνηται par πρόσωπον έχ μετεώρου ταπεινούμενον.

οὖν χρὴ σκοπεῖν πρὸς τὰς κρίσιας, καὶ ¹ εἰ τὸ παρὰ δικροῦν τῆς γλώσσης ὥσπερ σιάλῳ λευκῷ ἐπαλείφεται · καὶ ἐν ἄκρῃ τῆ ϶γλώσσῃ ταὐτὸ τοῦτο γεγένηται, ἦσσον δέ · εἰ ϶ μὲν οὖν σμικρὰ ταῦτα εἰη, ἐς τὴν τρίτην ἄνεσις τῆς νούσου · ἢν ὁ δ'ἔτι παχύτερον, σύριον · ἢν ϶δ' ἔτι παχύτερον, αὐθημερόν. Τοῦτο εδὲ, τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ τἐν ἀρχῷ μὲν τῆς νούσου ἀνάγκη μελαίνεσθαι, ἐὰν ἰσχύῃ ἡ νοῦσος ταῦτα οὖν καθαρὰ γινόμενα τελείην ὑγείην δηλοῖ · ἄτρεμα μὲν, βραδύτερον · σφόδρα δὲ γινόμενον, θᾶσσον.

Traduction: Le signe qui indique le mieux les malades qui doivent réchapper, c'est quand le causus n'est pas contre nature; il en est de même des autres maladies; car rien de funeste ni de mortel ne survient dans les choses conformes à la nature. En second lieu, c'est quand la saison elle-même n'est pas l'auxiliaire de la maladie; car, en général, la nature de l'homme ne triomphe pas de la force de l'ensemble des choses. En troisième lieu, c'est quand la face cesse d'être vultueuse, et que les veines des bras, des coins des yeux et des sourcils,

¹ ες (εὶ ΕΕGΗΙΙΚ) τὸ παραδικροῦν (τῶ παραδίκω οὖν Ι) (καραδίκρουν ΕΗΚ; παραδικο cum vacuo spatio aliquot litterarum FG; παρά τὸ δικροῦν Focs in not.) τής γλώττης (γλώσσης ΕΗΚ) vulg. - εναλείφεται ΕΓΗΙΙΚΟ'. -Il faut lire, comme le dit Foes, παρά τὸ δικροῦν, donné d'ailleurs par la Coaque 225, tirée de ce traité, et dont voici le texte : γλώσσης παρά τὸ διπρούν ώσπερ σιάλφ λευκφ καταλείρεσθαι, σημείον άνέσεως πυρετού παροτεραίην ετι λεπτοτέρου, τριταίην τα δε αυτά σημαίνει και έπ' ακρην χέος μέν έόντος του έπιγεννήματος, αυθημερόν λεπτοτέρου δέ, ές την την γλώσσαν γινόμενα, ήσσον δέ. On voit là comment le compilateur des Prénotions Coaques, détachant d'un discours suivi un passage isolé, l'a modifié pour l'accommoder à son usage, tout en respectant scrupuleusement le sens, et, jusqu'à un certain point, les mots. — 2 γλώττη vulg.γλώσση ΕΗΚ. - γένηται ΕΗΚ. - μή (μέν pro μέν ΕΗΙΚQ', Calvus, Cornar., Foes in not., Lind., Mack) οδν vulg. - νόσου J. - \*δέ τι vulg. - Lisez δ' έτι. - παχύτερα ΕΗΚ. - δέ τι vulg. - αύθημερινόν vulg. - αύθημερόν ΕΗΚ. -6 δè, ὁχόταν τῶν vulg. - La comparaison avec le texte latin fait voir qu'il faut supprimer όκόταν, qui empêche toute construction. Ceci a été aussi transporté dans les Pren. Coaques : ὀφθαλμών καθαρότης καὶ τὰ λευκὰ αὐτέων έχ μελάνων ή πελίων χαθαρά γίνεσθαι, χρίσιμον ταχέως μέν ούν χαθαιρομένων, ταχείαν σημαίνει χρίσιν, βραδέως δὲ, βραδύτερον C. 218. — <sup>7</sup> ἐναρχόμενος pro ἐν ἀ. μὲν J. – ἀρχόμενος pro ἀρχη μὲν FG. — <sup>6</sup>γιγνόμενα ΗΚ. - δγείαν FG. - Ante δηλοΐ addit τελείην Η. - γιγνόμενον ΕΗΚ.

qui n'étaient pas dans le repos, le gardent dès-lors. En outre, si la voix devient plus faible et plus unie, et la respiration plus rare et plus ténue, il y aura amélioration de la maladie pour le lendemain. Voilà ce qu'il faut considérer à l'approche des crises, et aussi, si la langue, à la bifurcation, est enduite d'une espèce de salive blanche; cela aussi se fait au bout de la langue, mais à un moindre degré; si cet enduit est petit, la maladie cédera le troisième jour; si plus épais, le lendemain; si encore plus épais, le jour même. Ceci encore: nécessairement, au début de la maladie, le blanc des yeux noircit, si la maladie est intense; aussi, devenant nets, ils annoncent une guérison complète; si peu à peu, plus lente; si tout à fait, plus prompte.

Et urinam limpidior est et boni colores, et minus turbatio in initio egritudinis, et venter mundior et minime turbata secedens proximam sanitatem ostendit necesse est demittente a se igneum humoris vocationem constitutis febribus quod adduxit ignis sudoris solutionem crisin facere.

47 (Crises qui se remplacent. Quand il n'y a pas sueur, il faut attendre hémorrhagie, ou flux d'urine, ou flux de ventre, etc. Quand rien de tel n'arrive, il faut craindre des abcès, des douleurs qui se fixent en un point, etc.) Si autem non sudor manaverit, sanguinis fluxum aut urinam multum manaverit; similiter aut solutionem ventris fortem; similiter aut rejactationem multam similiter; et mulieribus quidem menstrua similiter; hec venientia crisin faciunt ora enim quid fuerit signorum sive extenioribus partibus corporis humore quid liquatur in crisin egritudinum quando horum aliquid evenerit signorum. Sin vero horum nihil obvenerit, demiserit autem febris, necesse est talem per 'incrisin fierit 's fimata magna, dolorem fortes emergere in aliquo loco corpori in quocumque cesset humor stabes que de causa facta est rejactationes quidem et sanguinis fluxum precidere oportet quibus superiores partes

<sup>&#</sup>x27; Ἀχρισίη, absence de crise. — ' Φύματα, des abcès.

corporis que circa venas magis vegeta sunt quam inferiores. In egritudinis autem solutiones ventris futuro urine predicare oportet quibus forte superiora tenuatur priusque fuerint foris autem non respondeat ventres ex se ipsam humorem.

- 48. (L'ombilic est la limite entre les parties supérieures et les parties inférieures.) Definitio autem superiora partium et in inferiora corporum umbilicus.
- 49. (Si les évacuations arrivent un jour critique, tout est fini; sinon, il y a récidive.) Omnis crisin considerare, si in die in ¹gomino et competentes venerit, consummata sunt egritudines; sin minus, iterabunt. Consummate sunt autem nisi aliquid qui videntur esse medici faciunt et revera contraria ut si et ipse egrotans inaquore liquerit. Si autem in ² agomima die recesserit egritudo sive non gomima est autem in agono anime manifeste, scire oportet, iteratur egritudinem. Minus autem malum, si in agono recesserit. Plurimum enim humoris egrotans in se habebit magis ad iterationem morborum. Crisin autem et demissio eorum quidem qui non fortem ostalibus morbum signia causa designant exemplum longior eorum qui forte sunt celerius humor quod in corpore est quidam consumitur de slamma coloris alumortis aut salutis.
  - 80. (Signes de mort. C'est la contre-partie des signes du salut. Les retours de maladies sont aussi considérés comme des circonstances très-sácheuses; s'il s'agit d'une sièvre ardente, c'est comme quand, dans le monde, la sécheresse s'ajoute à la sécheresse; s'il s'agit d'une hydropisie, c'est comme quand la pluie s'ajoute à la pluie.) Mortalibus autem constitutis morbum hec signa sunt. Primum quidem et maxime non secundum naturam constitutam egritudo egroti omnia enim que non secundum naturam mala pessima : deinde autem tempori non similis constitute mundi cause et etatis egrotantis pessima quidem actenus et malefacta que nascuntur.

<sup>1</sup> Γονίμφ, jour critique. --- 2 Έν έγδνφ ήμέρς, dans un jour non critique.

Trate gree: 'Tà δὲ παρὰ φύσιν γιγνόμενα κατὰ καϋσον, πάντα μὲν 
ἰσχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανατώδεα ' δεύτερον δὲ, ἢν αὐτὴ ἡ Ϭρη ξυμμαχῆ 
τῆ νούσφ, οἶον καύσφ θέρος, ὑδρωπικῷ χειμών ' ὑπερνικὰ γὰρ τὸ 
φυσικόν ' φοδερώτερον δὲ σπληνί.

Traduction: En ce qui arrive contre nature dans le causus, tout est violent, et une partie même est mortelle. En second lieu, il y a péril, si la saison est l'auxiliaire de la maladie, comme l'été du causus, l'hiver de l'hydropisie; en effet, l'ensemble de la nature l'emporte; cela est encore plus redoutable pour la rate.

Secundo autem, si ex iterationem habeat morbos; que enim iterantur egritudinum, necesse est habent mortales. Propter hoc in prima infirmitatem antequam iteraret egritudo necessario ante devilitate fuisse corpora et humorem inustum de primam egritudinem; non possunt ergo homines supervenientes egritudineis sustinere. Sic autem in toto mundo siccitas super siccitatem venientem que sunt perdet quidem, et alia nasci prohibebit. Hoc idem in quibuscumque morbis humor parva ignis sicut et hydropis qui vocantur; exterminant enim eorum morborum similiter iterationis magis quam priores labores

' Τὰ δὲ κατά φύσιν γιγνόμενα κατά φθίσιν, πάντα μὲν ἰσχυρά, τὰ δὲ καὶ θανατώδεα · δεύτερον (δευτέρων C') δὲ, ἢν μὲν (ἢν μὲν om. C') ἐν τῆ ώρη νουσέη (νουσέη.... ώρη om. C'; νοσέη Lind.), αὐτὴ ἡ ώρη ξυμμαχεῖ (συμμ. C') τη νούσω, οίον καύσω θέτως, υδροπικώ (ύδρωπικώ CC') χειμών 'ύπερ-νικά γάρ το φυσικόν (τώ φυσικώ, in marg. το φύσικον C), φοδερώτερον δε σπληνί (ἀεὶ ἐστίν pro σπλ. C') vulg. - Cecl est la seconde proposition de la 8° section des Aph. (voy. la note 3, à la fin des Aph., t. IV, p. 608); et, comme tous ceux qui suivent dans cette prétendue huitième section, il est emprunté au traité des Semaines (voy. t I, p. 401). Ce texte est très-altéré; mais il est possible de le restaurer soit avec le texte latin. soit surtout avec le passage parallèle, p. 663, l. 11. En effet, il en est la contrepartie, indiquant pour les mauvais signes ce que l'autre indique pour les bons, à savoir que la maladle qui est contre nature est dangereuse; et que danger aussi il y à , si la saison en est l'auxiliaire. Lisez donc d'abord: τὰ δὲ πασὰ φύσιν γιγνόμενα κατὰ καῦσον, πάντα μὲν κτλ.; ce qui a produit le changement de xauouv en colorv, c'est que, dans la prétendue huitième section, la proposition qui précède immédiatement est relative à la phthisie. Quant à δεύτερον.... ξυμμαχεί, je pense qu'il faut lire simplement: δεύτερον δὲ, ἢν κὸτἢ ἡ ώρη ξυμμαχῷ.

propter priores imbecillitatem ejus qui in homine est calori similiter; sicut et in toto mundo si imbres super imbres fuerint.

51. (Énumération des mauvais signes fournis par les yeux, le visage, les veines battant dans le coin des yeux, la langue, le testicule, les ongles, les doigts, l'état mental, l'absence d'effet des sternutatoires; détail particulier pour le tétanos et l'opisthotonos.) Hoc autem oportet contemplari colores egrotantes totius, et qui in oculis; alva nicriscentia enim et livida tam que alba erunt oculorum mortales si extra natura fuerint egrotantes quando quod sanus habuit. Hoc autem et que circa saciem vegeta, et quod sunt supercelia pulcantia solida, et que in angulis oculorum et que incuuitis bene similiter. Hec autem urine nigre, et sanguinulente, et libida, et turbatam emittens, et constitutam in ea que dicta sunt velut lenticule, aut ceteris frustra, valde mortale. Pro hoc originales constitutionis corporis et anime que ad invicem fortem motum et dissolutionem ostendit odor. Hoc autem lingua circa initia condensatum corpus habens qua prius adcidenti tempore asperata et libidata post modum vel nigrescens et divisa ac exusta valde et mortalis. In principio quidem nigrescens lingua et celeris crisin signisicat: post modum vero tardiores si valde nigre fuerint longe ad quartum decimum crisin; pessima quidem nigra et pallidas; quid enim horum signorum devilitatem egritudinem indicat. Hec quidem in febribus et in acutis morbum ostendit mortem et vitam.

Texte gree: ¹Γλωσσα κατ' άρχὰς μὲν πεφρικυῖα, τῷ δὲ χρώματι διαμένουσα, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου τρηχυνομένη, καὶ πελαινομένη, καὶ βηγνυμένη, θανάσιμον · σφόδρα δὲ μελαινομένη, ἐν τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη κρίσιν γενέσθαι δηλοῖ · χαλεπωτάτη δέ ἐστιν ἡ μελαινα καὶ χλωρή · ² ὅ τι ἀν τουτέων ἀπῆ τῶν σημείων, καὶ τὸ πάθος ἀσθε-

¹ Ceci est la Coaque 224, qui remplace le texte perdu. — ² Γλῶσσα μέλαινα καὶ αἰματώδης, εἶ τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεστι, μὴ σφόδρα κακόν δηλοῖ γὰρ νοῦσον σμικροτέρην τulg.-ἡ (ἡ om. C, Merc.) γλῶσσα μελαινομένη (μέλαινα Mercur.) καὶ πελίη (καὶ πελίη om. Mercur.) καὶ αἰμα-

σημειούσθαι χρή, δπότε μέλλει ἀποθυήσκειν και δπότε σωθήσεσθαι.

Traduction: La langue, âpre au commencement, tout en conservant sa coloration, mais devenant avec le temps rude, livide, fendillée, est un signe funeste; fortement noircie, elle indique une crise au quatorzième jour; la plus mauvaise de toutes est la langue noire et jaune; quand il manque quelqu'un de ces signes, cela indique que l'affection est moindre d'autant. Voilà les signes qu'il faut considérer dans les fièvres aiguës, quand le malade doit succomber ou quand il doit échapper.

Que autem in his laboribus et in aliis morbis que oportet considerare ut scias quid facias. Hoc quidem testem destrum infricdatum intro mortale et dexter quidem minus. Ambo autem propinquante.

Texte grec: 3 Ορχις δεξιὸς ψυχρὸς καὶ ἀνασπώμενος, θανατῶδες.

Traduction: Le testicule droit, froid et retracté, est signe de mort.

Hoc autem supercilia frigidum etsilicus et bene in omni corpore silente protinus et demergentes. Secundum hoc ungues curbati et lividi facti aut nigri aut russaci valde mortale. Et digiti frigidi et nigri facti et curbati valde maxime morte ostendunt. Et manus nigrescentes et pedes aut utraque proxime constitutam mortem nuntiant esse. Hoc autem labia frigida et pendentia propinquant mori.

τώδης (καὶ πελίη καὶ αίμ. om. C), δ τι ἀν (ὅταν pro ὅ τι ἀν C) τουτέων ἀπῆ τῶν σημείων, καὶ τὸ πάθος ἀσθενέστερον δηλοῖ CC', Mercur. - Ceci est la quatrième proposition de la hultième section des Aphorismes. Il est évident par le texte latin et par le sens qu'il y faut supprimer γλῶσσα μέλαινα καὶ αίματώδης, ou l'équivalent dans nos deux manuscrits; ces mots ayant été ajoutés d'après ce qui précède par le compilateur pour avoir un sens complet. — ' Ταῦτα.... σωθήσεσθαι, c'est la cinquième proposition de la huitième section des Aphorismes. - οῦν οm. C. - πυρετοῖσοῖς (sic) C'. — ' τοῖσιν Mercur. - τοῖσιν om. vulg. — ' Ceci est la sixième proposition de la huitième section des Aphorismes. - ὁ δρχης ὁ δεξιὸς C'. - ψυχόμενός τε καὶ C'. - σπασμώδης vulg. - ἀνασπώμενος C, Mercur. - ἀνασπόμενος (sic) C'. - θανατώδης C', Mercur,

Texte grec: \* "Ονυχες μελαινόμενοι, καὶ δάκτυλοι ποδῶν ψυχροὶ καὶ μέλανες καὶ ἐγκύπτοντες ἐγγὺς τὸν θάνατον δηλοῦσιν · \* καὶ τὰ ἀκρα τῶν δακτύλων πελιθνὰ, \* καὶ χείλη πελιθνὰ, ἀπολελυμένα καὶ ἐξεστραμμένα καὶ ψυχρὰ θανατώδεα.

Traduction: Les ongles noirs, et les orteils froids, noirs et retractés annoncent une mort prochaine; il en est de même pour le bout des doigts devenu livide. Les lèvres livides, pendantes, distordues et froides sont signes de mort.

Hoc autem vultus terribilis et molestus, oculi torti et nigri oculorum absconditur albu maiori adparente extra natura, et visus siccus et non splendens, statim valde mortem nuntiant. Hoc autem quod tenebras adpetunt et homines adversatos et non patientium sustinens sed silentium adpetens et vigilans lavore multo et gravide possessus sine spe solide.

Texte grec: \*Καὶ σχοτοδινιῶν, καὶ ἀνθρώπους ἀποστρεφόμενος, τῆ τε ἡρεμία ἡδόμενος, καὶ ὕπνφ καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενος, ἀνέλπιστος.

Traduction: Le malade qui a des vertiges, qui se détourne des gens, qui se plaît à être seul, qui est en proie au sommeil et à une grande chaleur, est sans espérance.

In hoc autem spumam de pulmonem emittens per ore viduo vel triduo priusquam animam demittat, et sunt nutantes si oculos clauserit, alia vel tertia die periet eadem ora quam

' Ceci est la septième proposition de la huitième section des Aphorismes. – δνυχες μέλανες καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, ξυνεσταλμένοι ἡ καθειμένοι, ἐγγὺς τὸν θάνατον δηλοῦσιν vulg. – δνυχες μελαινόμενοι (μελαινόμεναι C) καὶ δάκτυλοι ποδῶν ψυχροὶ καὶ μέλανες (addit καὶ σκληροῖ sic C') καὶ ἐγκύπτοντες (ἐκκύπτοντες Mercur.; ἐκκρύπτοντες C) ἔγγὺς τὸν θάνατον δηλοῦσιν CC', Mercur. — ²(Addunt σημαίνουσι C, Mercur.) καὶ τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων πελιδνά (C, sine πελιδνά) C', Mercur. – καὶ... κελιδνά om. vulg. — ³ Ceci est la huitième proposition de la huitième section des Aphorismes. – (Addunt καὶ CC', Mercur.) τὰ (τὰ om. CC', Mercur.) χείλη vulg. – πέλια C'. – ἢ καὶ (ἢ καὶ om. C') ἀπολελυμένα (ὑπολελυμμένα sic C') vulg. – ἐξηστραμμένα (sic) C'. – καὶ ψυχρὴ om. C'. — ⁴ Ceci est la neuvième proposition de la huitième section des Aphorismes. – ἀνθρώπους C'. – ἀνθρώπους om. vulg. – τἢ τε ἡρεμία ἡδόμενος CC'. – τῷ τε ἡρ. ἡδ. om. vulg.

quidem ceperit stertere. Et subclutire quidem leviter frequentius valde mortale est. Hoc autem non agnoscens neque audiens neque intellegens valde mortale est.

Texto gree: 'Καὶ υπολυσσέων άτρεμα, καὶ άγνοέων, καὶ μὴ άκούων, μηδὲ ξυνιείς, θανατώδης.

Traduction: Le malade qui a une sorte de rage sans s'agiter, qui ne reconnaît pas, qui n'entend pas, qui ne comprend pas, est en danger de mort.

Et extenuatio de medicamine sternutatorio non factum; vel tarde et languide sternutans mortale, refriguisse enim ostendit cerebrum. Hoc autem collirium dianon non dissolutum mortale est, infricdasse enim ostendit sanguinem. Hoc autem in epistotonicis et tetanicis multum solutum manifestam et celerrimam ostendit mortem; et sudor in epistotones spontaneus mortalis; et corpus solutum et molle factum mortalem; et reiciens per nares potum aut cibum sequenti die mors et sine voces constitutus ab initio opistotono repente clamet aut deliret aut utraque in crastinum mors. Moriturus autem omnibus hec manifesta fiunt omnia et ventres dissolvuntur distenditur et inflantur,

Texte grec: 3 Έν τοῖσι τετάνοισι καὶ ὀπισθοτόνοισι γένυες λυόμεναι, θανάσιμον θανάσιμον δὲ καὶ ἱδροῦν ἐν ὀπισθοτόνω, καὶ τὸ
σῶμα διαλύεσθαι, καὶ ἀνεμεῖν ὀπισθοτόνω διὰ ῥινῶν, ἢ ἐξ ἀρχῆς
ἀφωνον ἐόντα βοᾶν ἢ φλυηρεῖν · ἐς γὰρ τὴν ὑστεραίην θάνατον σημαίνει. <sup>4</sup> Μελλουσι δὲ ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίγνεται, καὶ
αί κοιλίαι ἐπαίρονται καὶ φυσῶνται.

Traduction: Dans les tétanos et les opisthotonos la résolution des mâchoires est un signe mortel; ce sont encore des

¹ Ceci est la dixième proposition de la hultième section des Aphorismes.

- λυσσάων vulg. - ὑπολυσσέων C, Mercur. - ὑπολυσσῶν C'. - ὑπολυσσάων n'est pas dans les lexiques. - ἀτρεμε sic C'. - ἀγνοῶν C'. - καὶ μηδὲ (μη C') ἀχούων vulg. - συνιεὶς Mercur. - θανατῶδες C'- Post θαν. addit καὶ ἀνεμέων διὰ ῥινῶν δταν πίνειν θανατῶδες C'. — ² Deliret. — ³ Ceci est la Coaque 355, empruntée au traité des Semaines. — ⁴ Ceci est la onxième proposition de la huitième section des Aphorismes. - δὲ (τε C, Mercur.; δὲ om. vulg.) C'. - γίνεται C'. - Post γί· addit εὐθέως C'.

signes mortels dans l'opisthotonos que la sueur, la résolution du corps, le reflux des boissons par les narines, les cris ou la loquacité, quand, dès le début, le malade avait perdu la parole; c'est en esset l'annonce de la mort pour le lendemain. Chez les malades qui vont mourir ces signes deviennent plus manisestes; et le ventre se distend et se remplit d'air.

Et anelant spissum paulatim ab ipsis pectoribus sufferuntur sicuti pueri plorantes et nares trahentes simul spiritum. Hec cum fuerint, exiens non revertitur.

Texte gree : 1 'Αναφέρουσιν ώσπερ τὰ παιδία τὰ πεπαυμένα κλαίοντά τε καὶ εἰς τὰς ρίνας ἀνελκοντα τὸ πνεῦμα.

Traduction: Ils s'entrecoupent en respirant, comme font les enfants à qui on impose silence, pleurant et retirant leur respiratjon dans les narines.

52. (Définition de la mort.) Definitio autem mortis hec est : cum enim calor anime undique ex corpore adducens humorem ascenderit ad superiora toracis et inserit cor et sanguinis quodne humoris constitutum est : cum enim aliud corpus infriedat et plurimo et cor humorem consumpserit : de vapore autem infusione factam mortalibus locis exalat colores spiritus et pergit illuc unde constitit in aere aliud quid per carnes aliud per ea que in capite sunt respiramina, actenus devita que vocantur amutatur.

Texte grec: 2 \*\*Oρος 3 δὲ θανάτου, ἐὰν τὸ τῆς ψυχῆς θερμὸν ἐπανἐλθη ὁπὲρ τοῦ ὀμφαλοῦ εἰς \* τὸν ἄνω τῶν φρενῶν τόπον, καὶ συγκαυθῆ τὸ ὑγρὸν ἄπαν : ἐπειδὰν ὁ πλεύμων καὶ ἡ καρδία τὴν ἰκμάδα
δἀποδάλωσι, τοῦ θερμοῦ ἀθροοῦντος ἐν τοῖσι θανατώδεσι τόποις,
ἀποπνέει 6 ἀθρόον τὸ πνεῦμα τοῦ θερμοῦ, ὅθεν περ ξυνέστη τὸ ὅλον,
εἰς τὸ ὅλον πάλιν, τὸ μὲν διὰ τῶν σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν ἐν κεραλῆ
ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν 7 καλοῦμεν : ἀπολείπουσα δὲ ἡ ψυχὴ τὸ τοῦ

Pris au Gl. de Gal.; voy. Argument, p. 629. — <sup>2</sup> Cecl est la 12° proposition de la 8° section des Aph. — <sup>3</sup> δὲ τοῦ (τοῦ om. C') vulg. – ἐπὰν C, Mercur. – ἐπειδὰν C'. — <sup>4</sup> τὰ C'. – φραινῶν C'. – τόπον om. C'. – πνεύμων CC. — <sup>3</sup> ἀποβάλλωσι vulg. – ἀποβέπωσι C, Mercur. – ἀποβάλωσιν C'. – ἀθρόως ὀντὸ; pro ἀθροοῦντος C'. – τοῖς C'. – ἀποπνεῖ C'. — <sup>4</sup> ώθοῦν pro ἀθρόον C'. συνέστη CC', Mercur. – ἐν τῆ κεφαλῆ C'. — <sup>7</sup> λαλοῦμεν C'. – δὲ C'. – δὲ om. vulg.

σώματος <sup>1</sup> σκήνος, το ψυχρον και το θνητον είδωλον <sup>2</sup> αμα και χολή και αίματι και φλέγματι και σαρκί παρέδωκεν.

Traduction. La limite mortelle est quand le chaud de l'âme est monté au-dessus de l'ombilio dans le lieu supérieur aux phrènes (diaphragme) et que tout l'humide est consumé. Le poumon et le cœur ayant rejeté l'humeur, et le chaud s'accumulant dans les lieux mortels, la respiration exhale abondamment le chaud, qui a formé le tout du corps, dans le tout des choses de rechef, en partie par les chairs, en partie par les ouvertures qui sont dans la tête et qui font ce que nous appelons vivre. L'âme, abandounant la tente du corps, livre ce simulacre froid et mortel à la bile, au sang, an phlegme et à la chair.

53. (Conclusion. L'auteur dit, qu'ayant parlé des sièvres, il parlera des autres maladies.) Superest mihi per singulas egritudines oportet curari ex una que veniat, egoque qui ante me sur media recte scierunt his non ab eo quod contra eam credens melius esse recte intellegens ante priora quam nova et salsa dicere. De sebribus quidem omnibus de ceteris autem jam dicam.

' Σκήνος καὶ (καὶ om. C') το vulg. — 'αίμα καὶ χολήν καὶ φλέγμα καὶ σάρκας sine παρέδωκεν C'. – παραδέδωκε Merc.

FIN DU TRAITÉ DES SEMAINES ET DU HUITIÈME VOLUME.

## ERRATA.

- T. V, p. 320, notes, l., 8, au lieu de bouche fisez goutte.

  T. VI, p. 14, note 10, avant EGHIKO, ajoutez A.
  p. 14, notes, l. 12, au lieu de O lisez A.
  p. 17, l. 10, au lieu de dont le siège est apparent, lisez dont le siège n'est pas apparent.
  - 22, ligne 1, dans une note communiquée à M. Daremberg M. Dübner propose, au lieu de émil foixe, qui est une conjecture de ma part, ἐπεί τι γίνεται οὐ λαμδανόμενοι γὰρ χτλ.
  - 23, note 11, au lieu de je crois y lire όμοίοις σχημασίαι πλείσται, metter on y lit όμοίοις χυμασίαι πλείσται.
  - 24, notes, l. 3, au lieu de βραδυτήτι, lisez βραχυτήτι (changé par une autre main en βραδυτήτι).
  - p. 361, l. 21, au lieu de s'il grince des dents, lisez s'il rugit.

## TABLE DU HUITIÈME VOLUME.

| DES MALADIES DES FEMÉES, LIVRE PREMIER ET DEUXIÈME.  DES FEMMES STÉRILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREFACE P.                                          | I         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ARGUMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DES MALADIES DES FEMÉES, LIVRE PREMIER ET DEUXIÈME. |           |
| Des maladies des femmes, livre premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Des femmes stériles                               | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Argument                                            | 1         |
| DRS FEMMES STÉRILES, OU LIVRE TROISIÈME.       408         DES MALADIES DES JEUNES FILLES.       464         ARGUMENT.       466         DE LA SUPERFÉTATION.       472         ARGUMENT.       476         DE L'EXCISION DU FOETUS.       510         ARGUMENT.       540         DE L'EXCISION DU FOETUS.       542         REMARQUES DÉTACHÉES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FEMMES.       536         ARGUMENT.       536         DE L'ANATOMIE       538         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT.       542         DE LA DENTITION       544 | DES MALADIES DES FEMMES, LIVRE PREMIER              | 10        |
| DES MALADIES DES JEUNES FILLES.       464         ARGUMENT.       464         DES MALADIES DES JEUNES FILLES.       466         DE LA SUPERFÉTATION.       472         ARGUMENT.       476         DE L'EXCISION DU FOETUS.       540         ARGUMENT.       542         REMARQUES DÉTACHÉES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FEMMES.       520         DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT.       538         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT.       542         DE LA DENTITION       544                                                     | — LIVRE DEUXIÈME 2:                                 | 34        |
| ARGUMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drs femmes stériles, ou livre troisième 40          | 80        |
| Des maladies des jeunes filles.       466         De la superfétation.       472         Argument.       476         De l'excision du foetus.       310         Argument.       540         De l'excision du foetus.       312         Remarques détachées sur les livres relatifs aux maladies des femmes.       520         De l'anatomie.       536         Argument.       536         De l'anatomie.       538         De la dentition.       542         Argument.       542         De la dentition.       544                                                                                    | DES MALADIES DES JEUNES FILLES 46                   | 64        |
| DE LA SUPERFÉTATION.       472         ARGUMENT.       476         DE LA SUPERFÉTATION.       476         DE L'EXCISION DU FOETUS.       540         ARGUMENT.       542         REMARQUES DÉTACHÉES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FEMDIES.       520         DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT.       536         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT.       542         DE LA DENTITION       544                                                                                                                                             | Argument 40                                         | 84        |
| ARGUMENT. 472  DE LA SUPERFÉTATION. 476  DE L'EXCISION DU FOETUS. 540  ARGUMENT. 540  DE L'EXCISION DU FOETUS. 542  REMARQUES DÉTACHÈES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FEMMES. 520  DE L'ANATOMIE. 536  ARGUMENT. 536  DE L'ANATOMIE. 538  DE LA DENTITION. 542  ARGUMENT. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DES MALADIES DES JEUNES FILLES 40                   | 66        |
| Dr la superfétation.       476         De l'excision du foetus.       540         Argument.       542         Remarques détachées sur les livres relatifs aux maladies des femmes.       520         De l'anatomie       536         Argument.       538         De l'anatomie       538         De la dentition       542         Argument.       542         De la dentition       542         De la dentition       544                                                                                                                                                                               | DE LA SUPERFÉTATION 4                               | 72        |
| DE L'EXCISION DU FOETUS.       540         ARGUMENT.       540         DE L'EXCISION DU FOETUS.       342         REMARQUES DÉTACHÉES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MALADIES DES FEMMES.       520         DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT.       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT.       542         DE LA DENTITION       544                                                                                                                                                                                                                                             | Argument4                                           | 72        |
| ARGUMENT. 540  DE L'EXCISION DU FOETUS. 542  REMARQUES DÉTACHÉES SUR LES LIVRES RELATIFS AUX MA- LADIES DES FEMMES. 520  DE L'ANATOMIE. 536  ARGUMENT. 536  DE L'ANATOMIE. 538  DE LA DENTITION. 542  DE LA DENTITION. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De la superfétation 4'                              | 76        |
| DE L'EXCISION DU FOETUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE L'EXCISION DU FOETUS                             | 10        |
| Remarques détachées sur les livres relatifs aux maladies des fémines.       520         De l'anatomie.       536         Argument,       536         De l'anatomie.       538         De la dentition       542         Argument,       542         De la dentition       542         De la dentition       542                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Argument                                            | 10        |
| LADIES DES FEMMES.       520         DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT.       538         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT.       542         DE LA DENTITION       544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE L'EXCISION DU FOETUS                             | 12        |
| DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT       536         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT       542         DE LA DENTITION       544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarques détachées sur les livres relatifs aux ma- |           |
| DE L'ANATOMIE       536         ARGUMENT       536         DE L'ANATOMIE       538         DE LA DENTITION       542         ARGUMENT       542         DE LA DENTITION       544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LADIES DES FEMMES                                   | <u>20</u> |
| De l'anatomie       538         De la dentition       542         Argument       542         De la dentition       544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |           |
| Dr La Dentition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Argument, 5                                         | 36        |
| ARGUMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE L'ANATOMIE                                       | 38        |
| ARGUMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DR LA DENTITION                                     | 42        |
| DE LA DENTITION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |           |
| THE GLANDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DES GLANDES                                         |           |
| Argument. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |           |
| Drs Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |           |

| <b>.6</b> 76 |               | TABLE.   |  |
|--------------|---------------|----------|--|
|              | ARGUMENT.     | 576      |  |
| • _          | DES CHAIRS,   | .,,, 584 |  |
| : -          | Des semaines. | 616      |  |
|              | Argument      | 616      |  |
|              | DES SEMAINE   | s 634    |  |

FIN DE LA TABLE DU HUITIÈME VOLUME.

Imprimerie de Ch. Lahure (ancienne maison Crapelet) rue de Vaugirard, 9, près de l'Odéon.





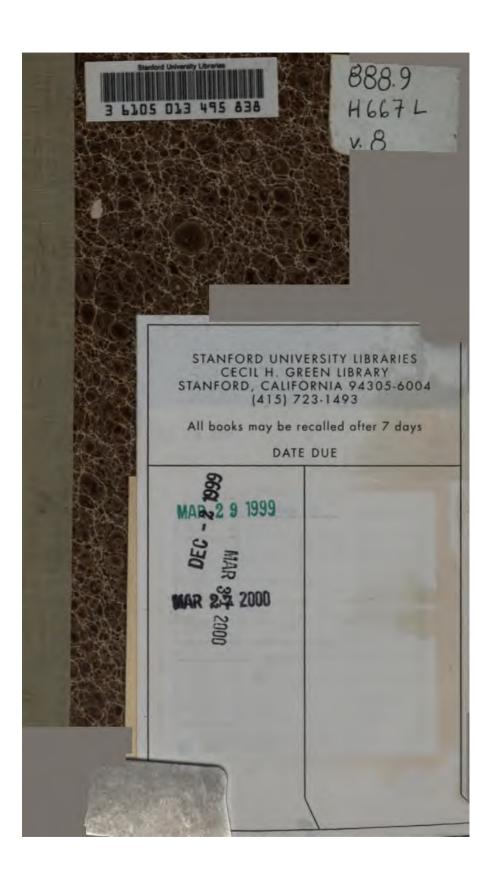

